

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

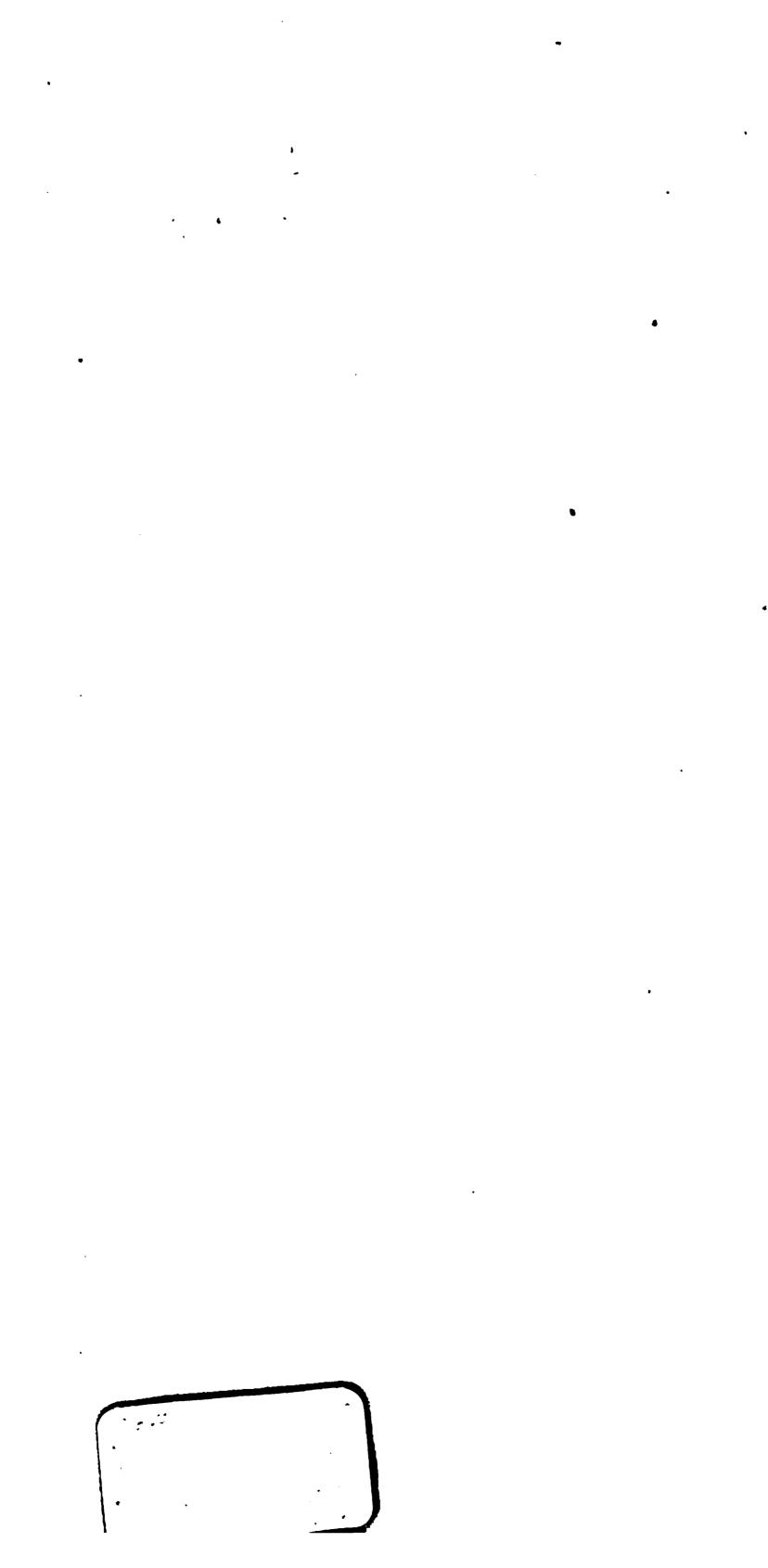

|   |   | • |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   | · |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | · | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

|   |  | • |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
| • |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   | • |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |

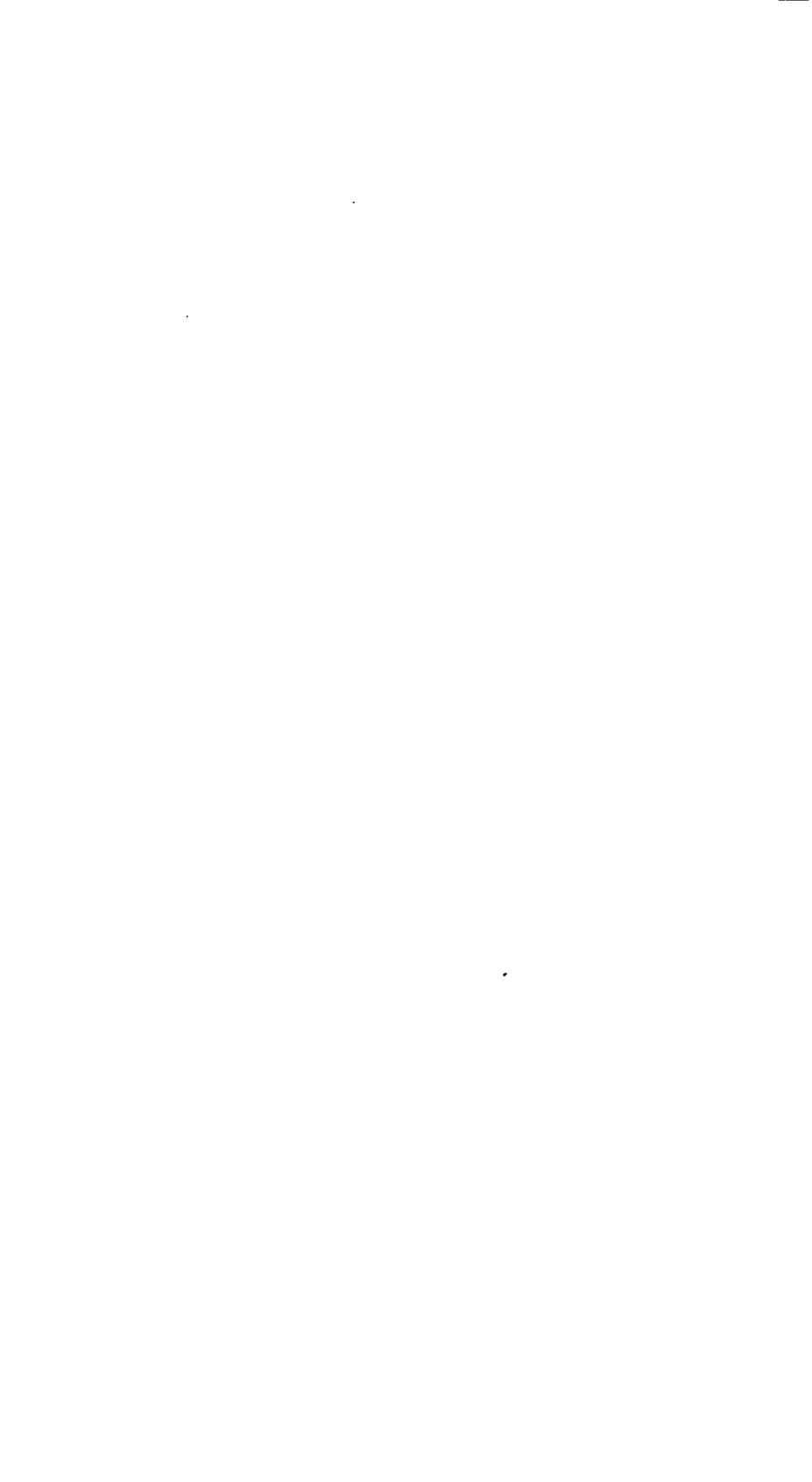

Печапать дозволяется съ тъмъ, чтобы по напечатаніи, до выпуска въ продажу, представлены были въ Ценсурный Комитетъ: одинъ вкземпляръ сей книги для Ценсурнаго Комитета, другой для Департамента Министерсива Просвыщения, два экземпляра для ИМПЕРАТОРСКОЙ публичтой библіотеки и одинъ для ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ. Мая 8 дня, 1811 года. По назначенію Ценсурнаго Комитета, при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Московскомъ Университеть учрежденнаго, книгу сію разсмантривалъ Ординарный Профессоръ

Никифорб ЧЕРЕПАНОВЪ.

# DICTIONNAIRE

# GÉOGRAPHIQUE - HISTORIQUE

DE

# L'EMPIRE DE RUSSIE,

## CONTENANT

Le tableau politique et statistique de ce vaste pays; — Les dénominations, les divisions anciennes et nouvelles des Contrées, Villes, Bourgs; — Leur position géographique, leur histoire, leurs productions naturelles et industrielles, leur commerce, leur climat, la population, les mœurs, coutumes, religions des habitans de cet Empire;

## PAR N. S. VSÉVOLOJSKY,

CONSEILLER D'ETAT ACTUEL, CHEVALIER DE L'ORDRE MILITAIRE DE SAINT-GEORGE.

Come premiev.



MOSCOU, DE L'IMPRIMERIE DE L'AUTEUR

1813.

201 e

• **.** •

## A

# SA MAJESTÉ IMPÉRIALE

Alexandre IER,

EMPEREUR ET AUTOCRATE

DE TOUTES LES RUSSIES.

ETC. ETC. ETC.

. . 

# SIRE,

On onwager qui traiter der la-Russier en dea peuples qui l'habitent, ne pouvoit être dédié qu'à celui qui, depuis treize ans, en fain la gloire et le bonbeur. C'est à ce titre que j'ose le mettre aux pieds de Votre Majesté Impériale.

•

•

Ji evous daignez, Sire, jeter les yeux sur l'avant-propos, j'espèreque evous approuverez les raisons qui me l'on fair écrire dans une langue étrangère.

J'ai l'honneur d'être, avec le plus profond respect,

SIRE,

DE VOTRE MAJESTÉ IMPÉRIALE,

Le très-humble, très-obéissant, et très-fidèle serviteur et sujet,

N. DE VSEVOLOJSKY.

## AVANT-PROPOS.

La Russie est restée jusqu'à présent une terre presqu'inconnue aux étrangers. Car, quoique les Souverains aient
fait voyager des Savans, qui l'ont traversée en tout sens,
leurs observations se bornant à des faits isolés, n'ont pu
embrasser tout ce qui intéresse la curiosité: les nouvelles
acquisitions qui ont été faites depuis, et qui, chaque
jour, viennent se joindre à cet Empire, déjà si étendu,
n'ont également pu être soumises à leurs recherches.
C'est pourquoi j'ai cru rendre un service en publiant ce
Dictionnaire historique et géographique de la Russie en
langue françoise, devenue celle du public lettré de l'Europe
entière. Persuadé qu'on me saura gré d'avoir répandu des
notions justes sur tout ce qui concerne ce pays devenu si
intéressant, et auquel on ne rend pas encore toute la justice qui lui est due, faute de le bien connoître.

Une grande nation gagne à être mieux connue: ce n'est que par l'exposition de ses moyens de grandeur et de puissance, qu'elle prend la place qui lui appartient parmi les autres nations de la terre, et qu'elle acquiert l'importance et

la considération qu'elle mérite.

Quel que soit l'éclat avec lequel la Russie ait paru sur le théâtre des événemens politiques de l'Europe depuis plus d'un siècle, on se tromperoit si on regardoit cet éclat comme éphémère et produit par des efforts ou des causes extraordinaires: ce n'est au contraire que l'action d'une grande nation long-temps comprimée par de grandes calamités qui reprend son essort et son attitude naturelle. La Russie réunie sous l'autorité d'un seul et délivrée de ses ennemis intérieurs, jouera désormais un rôle imposant dans le monde, et méritera toujours plus à être connue. Environ 36 millions d'individus unis par la même origine, la même langue, la même religion, le même esprit et les mêmes habitudes, composent la nation russe, non compris les autres peuples réunis et soumis à la même domination. Cette grande, nation répandue sur un terrain immense et fertile forme une masse toujours croissante et agissante, par sa position géographique, sur le destin de tous les peuples de l'Europe et de l'Asie. Devant donc paroître à l'avenir dans tous les grands événemens qui agiteront ces deux parties du monde, on se sera souvent cette question: Qu'est-ce donc que cette Russie? Qui sont donc ces Russes? Jai voulu que les articles de ce Dictionnaire répondis-

sent à ces questions; et pour le faire avec plus de succès,

j'ai puisé dans les archives et dans les meilleures sources; je me suis transporté moi-même sur les lieux; j'ai consulté les hommes les plus instruits de la nation; enfin étant Russe moi-même, jose le dire, jai pu par mes amis et mes relations, me procurer des renseignemens tels qu'un étranger n'auroit pu avoir, et qui ne peut d'ailleurs saisir ni comprendre une infinité de choses, faute de s'être familiarisé, des sa jeunesse, avec la langue et les usages du peuple.

Ou s'apercevra seulement que les articles touchant les pays nouvellement acquis, tels que la Pologne, la Géorgie, la Finlande, etc., sont moins complets que les autres, par la raison que je n'ai point encore eu le temps de m'instruire de toutes les particularités qui les concernent, Je me suis donc borné à en dire le peu que je pouvois avancer avec confiance; me réservant d'en traiter plus au long

dans un autre temps.

J'ai eu quelque peine à rendre en lettres françaises les mots russes, parce que les Russes ont des lettres et des sons, qui ne se trouvent pas dans l'alphabet Français: c'est la raison pour laquelle les mots Russes sont le plus souvent estropiés et défigurés par les étrangers, au point qu'on ne reconnoît plus ni les personnes, ni les lieux, ni les choses qu'ils veulent désigner. J'ai eu donc soin de bien accentuer les syllabes j'ai ajouté au commencement de chaque article au nom français de l'endroit ou du peuple dont il traite le même nom en caractère Russe, et j'ai suivi quelques règles, que je me suis faites et qu'on trouvera dans la table ci-bas; au moyen desquelles un étranger pourra saisir, la véritable prononciation.

Jai encor simplissé en ne retenant, par exemple, de deux lettres qui ont un même son, qu'une seule. C'est ainsi que le C et le K ayant dans beaucoup de mots un seul et même son, comme dans ca, co, cu cra, cre etc., j'ai retenu le seul C, en n'employant le K que dans les mots, qui m'ont semblé l'exiger absolument. Le lecteur averti de ceci, cherchera tous ces articles sous la lettre C, et ne se

trompera pas.

On trouvera encor ci-dessous, la note des différens

auteurs que j'ai consultés.

Le but que je me suis proposé en faisant cet ouvrage, étant de mieux faire connoître la Russie dans l'étranger, je me croirai pleinement récompensé de la peine que je me suis donnée, si j'ai concilié à ma nation les sentimens qu'elle mérite par sa puissance et par son grand caractère.

## AVIS AUX LECTEURS

## SUR L'ORTHOGRAPHE DES MOTS RUSSES (\*).

» jours mouillées, à moins que l'i ne soit tréma. Ainsi dans le mot Caravai, on prononce la dernière syl-» labe comme l'interjection française aye. » J'ai presque partout ajouté un e à la fin de ces mots, j'ai cru parla rendre cette manière de prononcer plus sensible. « Il en est de même de Pojarskoie, Troubetskoie, » Alexeie. Il seroit ridicule de prononcer la finale de » Mednoie, Gostinoie, comme les Français prononcent » la première syllabe du mot oi-seau, ou le pronom moi. » Si l'i est tréma, il fait seul une syllabe, comme » en français Mo-i-se. » Nous avons en Russe deux

i disserens pour le son. Le premier se prononce comme en français. Le second, que faute d'un autre ca-ractère j'ai toujours représenté par un Y, et que nous appelons iéry, a un son plus plein, plus nourri, et se rapproche de la diphtongue française oui, prononcée très-brièvement; ce son est rarement saisi par les étrangers, les Français surtout ne le prononcent presque jamais.

Quoique l'o se prononce souvent comme a. On écrit Golitzine et l'on prononce Galitzine. Gependant je me suis presque partout conformé pour l'or-thographe à la manière dont le mot se prononce.

La consonne j se prononce, de quelque manière » qu'elle se trouve placée, comme dans les mots fran-» cais je, jamais. Prononcez jitié comme s'il y avoit » gitié, V sevoloje comme V sevologe, Rjevski, comme » Rgevski. Nous donnons à nos Souverains le titre de Tsar (qui n'est autre chose que Souverain), et que nous écrivons par le caractère que nous appe-

<sup>(7)</sup> J'ai tiré cet avis presqu'en entier de l'histoire de Russie par Mr. Lévesque, à quelques changemens près qui m'ont paru indispensables.

» lons tsy et qui correspond au ts des Français. Les » étrangers ont tort d'écrire Czar, Czarine qui ne » sont ni de la langue Russe ni d'aucune langue: on » écrit comme on prononce Tsar, en mouillant un » peu l'r. Tsaritsa l'épouse du Tsar, et Tsarévna la » fille du Tsar. Le Tch, représenté dans l'écriture » Russe par le cara tère nommé tcha, se prononce » comme les Français feroient tché, ou comme s'ils fai- » soient précéder leur préposition chez du son d'un T. » Enfin, devant quelque consonne ou quelque vo- » yelle qu'il se trouve placé, il a le son du C italien » devant e et i. Ainsi Galitch, se prononce Gali- » tche; Coutchko se prononce Koutche-ko, etc.

» Le  $\nu$  se prononce comme dans le mot français  $\nu a$ .

» Golovkin, prononcez Golove-kine; Novgorod, pro» noncez Nove-gorod. Nous prononcons quelquesois
» le  $\nu$  comme un f à la fin des mots, et dans cette
» occasion, j'ai écrit comme nous prononcons: j'ai
» mis Romanof au lieu de Romanov; Souvorof, Coutou» sof au lieu de Souvorov, Koutousov; Rostof, au lieu

» de Rostov.

Ces observations m'ont paru nécessaires pour guider le lecteur dans la prononciation des noms propres d'hommes et de lieux qui se trouvent dans ce Dictionnaire géographique - historique de l'Empire de Russie. J'ai observé dans cet ouvrage l'orthographe Russe avec autant d'exactitude que cela étoit possible, en employant les caractères français.

# LISTE DES OUVRAGES ET DES AUTEURS QUE J'AI CONSULTÉS.

1. Létopis Nestorova, Автопись Несторова, chronique de Nestor.

. Létopis Nikonova, Λέποπης Ημκομοσα, chroni-

que de N.kon.

3. Kniga stepennaia, кинга степенная, le livre des degrés.

Opissanié Kniazia Courbskago, описаніе Князя Курбскаго, mémoires du Prince Courbskoi.

5. Yadro Rossiskoi istorii, Адро Россійской истории, abrege de l'histoire Russe par le prince Khilkof.

6. Vvédenié k'Astrakhanskoi Topographii, Введеніе кв Астраханской топографіи, introduction à la topographie d'Astrakhan, par Mr. Rytchkof.

7. Opisssanie sloutchaief Casayouchtchikhsia do Azova, опйсаніе случась касающихся до Азова, récit des Evénemens qui concernent la ville d'Azof,

par Mr. Baër.

I. Istoria Skifskaia, исторія Скифская, histoire des

Scythes par le Stolnik Izlof.

9. Povest o Samozvantsakh, повесть о Самозванцахь, histoire des Imposteurs, par le prince Schtcherbatof.

10. Istoria Rossiskaïa Tatistchéva, исторія Россійская Татищева, histoire de Russie par Mr. Tatiswhés.

11. Opissanié Sibirskago tsarstva, onncanie Сибирскаго царства, description de l'Empire de Sibérie.

12. Opissanié zemli Camtchatki, описаніе земли Камчатки, Description du Camtchatka, par l'Académie des Sciences.

13. Rodoslovié Imperatorskoi familii родословіе Императорской фамилін, Généalogie de la maison Impériale.

14 Rerum Moscoviticarum commentarii Sigismundi

liberi boronis in Herbestain. Basileæ, 1571.

15. Historia belli Livonici, quod Magnus Moschovitarium Dux contra Livones gessit, per Tilmannum Bredenbachium.

16. Voyages faits en Tatarie, Moscovie et Perse, par

Olearius.

17. Histoire généalogique de Tatares, par le khan Am-

boulgan Baiadour.

18. Diarium itineris in Moscoviam D. de Guarient et Rall, ab Imperatore Leopoldo. l. ab Tzarum Petrum Alexiowicium Ablegati extraordinarii, descriptum a Ioanne Georgis Korb, Secretario ablegationis Cæsaræ, Viennæ Austriæ.

19 Description de la Livonie, Utrecht, 1705.

20. Mémoires de Cathérine I.

naturelle de l'académie des Sciences de St. Pétersbourg, par Jean Bachmeister, Pétersbourg, 1779.

22. L'Antidote. in 8º Petersbourg, 1770.

23. Mémoires historiques, politiques et militaires sur l Russie par le Général de Manstein. Lyon, 177

24. Essai sur le commerce de Russie, par Marbault.

25. Voyages et découvertes faites par les Russes, etc par Mr. Muller, 1776.

26. Les nouvelles découvertes des Russes entre l'Asi

et l'Amérique par Coxe. Paris, 1781.

- 27. Geografitchéski slovar Rossiskago Gosoudarstv Географической словарь Россійскаго Госу дар ства, Diotionnaire Géographique de l'Empire de Russie.
- 28 Geografitchéskoé opisanié Rossiskoi Imperii, Географическое описаніе Россінской Имперіи, Description Géographique de l'Empire de Russie par Mr. Tchebotaréf, 1776.

29. Géographie universelle par Buching.

30. Histoire de Russie par Mr. Levesque, Verdun 1783

31. Atlas de l'Empire de Russie d'après les observations des Généraux Van-Suchtelen et Operman, 1806

32. Annales de la Petite-Russie, par Storch.

33. Description de la Crimée, par Thoumman.

34. Etat présent de la Russie, 1803.

35. Histoire des Huns, par Desguignes, 1756.

36. Histoire de Russie, par Took.

37. Histoire de la Tauride par Sistrentzevitch, arche vêque de Mohilew.

58. Haas (Frédéric-Joseph de), Ma visite aux eaux d'Alexandre en 1809 et 1810.

59. Lettres sur la Crimée, Odessa et la mer d'Azoph

40. Mémoires sur les pays entre la mer Noire et L mer Caspienne.

41. Tableau physique et Topographique de la Tauride, par Pallas.

42. Traité sur le commerce de la mer Noire, par Peysonel, 1787.

43. Voyages faits par ordre de Cathérine II, au nord de la Russie asiatique et dans la mer Glaciale par Billings.

44. Voyage de Russie, Pologne etc. par Coxe.

45. Voyage 1er. de Pallas en Russie.

46. Voyage 20nd de Pallas dans les provinces méridio nales de l'Empire de Russie.

Plasieurs voyages entrepris dans toutes les provinces de l'Empire de Russie, et à dissérentes époques, tels que celui de Choleert sait par ordre de Pierre-le-Grand aux bords de la mer Caspienne et vers le Cauase; celui de Messerschmidt en Siberie en 1719; et de Soimonof sur la mer Caspienne dont il a donné la meilleure description que nous ayons jusqu'à présent, par les ordres du même Souverain; de Traugot Harbert en 1739 sur les bords du Volga, et en 1741 sur ceux du Don jusqu'à son embouchure; de Godefroi Hentzelmann dans la contrée d'Orembourg et de l'Oural insérieur, depuis 1735 jusqu'en 1737; de George Gmellin en Sibérie, pendant les années 1727 et suivantes; celui de son infortuné compagnon le Savant Steller; de Cracheninnikof au Camtchatka à peu près vers la même époque, et plus tard ceux des savans Pallas, dejà mentionné plus haut, Fal, Guldenstaed Gmellin le cadet, Lepekhin, Georgü, Zouief; et en dernier lieu du conseiller privé Hablets, Mrs. Beber. Stéphani, le Baron Marchal de Biberstein, Fischer, Stewen, Roudofsky, Adams, etc.; les découvertes, de Bering, Tchirikof, Chelikhof, et plus nouvellement Sarytchof, Cruzenstern, etc. etc.

## AVERTISSEMENT.

Predatt qu'on achevoit d'imprimer ce Dictionnaire, un grand événement, qui devoit, à ce que croyoient les Ennemis de la Russie, terminer l'existence de cet Empire, ou du moins le partager en plusieurs petits Etats, se préparoit et s'exécutoit déjà du côté de la Pologne, par l'Empereur Napoléon, traînant à sa suite une armée de plus de 500,000 hommes. Il avoit fait des préparatifs énormes et annonçoit hautement qu'il alloit repousser les Moscovites audelà des déserts de l'Asie comme autant de barbares ennemis de la civilisation européenne. Effectivement ce descein sembloit s'accomplir, car les armées Russes se retirérent aussitôt que les Français eurent atteint les bords du Niémen, et leur abandonnèrent les provinces du nord de la Pologne, dont une partie se réunit à eux. Ils marchèrent rapidement, et sans rencontrer aucun obstacle, jusqu'à Smolensk qu'on leur abandonna, et à laquelle ils mirent le feu. Napoléon avoit promis le pillage de Moscou à

ses soldats, et la paix que, disoit-il, il étoit assuré d'y conclure. La bataille de Borodino le désabusa un peu de cette idée: c'est là qu'il vit avec surprise que ses armées n'étoient pas invincibles; Moscou tomba, il est vrai, en son pouvoir, mais il lui sut prouvé que les Russes en se retirant en bou ordre savoient ce qu'ils faisoient, et que cette retraite tenoit moins à la nécessité d'un événement contraire qu'à un plan sagement combiné. Cette ville avoit cessé d'être la capitale de l'Empire, presque tous ses habitans avoient quitté ses murs; et l'ennemi n'eut en sa possession qu'un monceau de cendres et de ruines, qui devoit bien lui prouver que cette lutte étoit un combat à mort et lui attester en même temps l'inébranlable constance du souverain et de la nation Russe. Bientôt la retraite des Français. leurs défaites, les malheurs de toute espèce qui les accompagnèrent dans leur fuite, la destruction totale de cette armée innombrable, par le froid, la faim, le fer et le feu; tout prouva la justesse des calculs de l'Empereur Alexandre et l'erreur de Napoléon; les Vainqueurs lui prirent plus de 100,000 hommes, parmi lesquels 50 généraux, mille officiers de tout grade, et 900 pièces de canons, à peine 25,000 hommes repassèrent-ils le Niémen sans artillerie, sans bagages et presque tous mutilés par les froids et les fatigues de tout genre. Telle a été la fin de l'orgueilleuse et extravagante entreprise de l'Empereur des Français; elle couvrit de gloire la nation Russe et le chef de ses armées, le maréchal Prince Koutouzof, qui montra à l'Europe étonnée comment on pouvoit vaincre Napoléon. Cette invasion des Français a dû nécessairement opérer de grands changemens dans les lieux que traversa leur armée: Smolensk, Viazma, Gjatsk, Moscou brûles, Mohilef et Vitebsk ayant également beaucoup souffert, attesteront long-temps le passage de ces hordes qu'on peut signaler aux races futures comme le plus terrible séau qui ait affligé l'humanité. Cette circonstance auroit dû faire changer plusieurs articles de ce Dictionnaire, mais j'ai cru devoir le laisser tel qu'il a été fait: la description de Moscou et ce qu'elle a été avant l'irruption des Français servira de comparaison à ce qu'elle sera dans 25 ans. On sera bien aise de connostre les monumens des arts qui existoient, et qui prouveront que les barbares que Napoléon vouloit chasser au-delà des déserts de l'Asie, l'étoient moins que ceux qui ravageoient leurs propriétés, profanoient leurs temples et détruisoient les monumens les plus sacrés. J'avertis donc que tout ce qui regarde les villes des gouvernemens de Moscou, Mohilew, Vitebsk et Smolensk, qui ont éprouvé plus ou moins de changemens, ne doit être considéré que sous l'aspect antérieur à la campagne de 1812.

# DICTIONNAIRE

# GÉOGRAPHIQUE-HISTORIQUE

DE

# L'EMPIRE DE RUSSIE.

**A**i

As, (As) nont commun à plusieurs rivières de l'Europe, et dont deux coulent en Livonie. De ces dear riv., l'une se nomme Boulder-Aa, et l'autre Treider - Aa. Elles tombent dans le golse de Riga, la première au-dessus et la seconde an-dessous de la Dwina. Celk que l'on nomme Boulder - Aa prend sa source dans la terre de Pébalch, district de Venden, se dirise en plusieurs ruisseaux, et traverse, sans les rejoindre, plus de 225 w., savoir: environ 115 w. dans le district de Valk, 15 dans œlui de Volmar, 30 dans celui de Venden, et ensin 65 dans celui de Riga. Elle passe devant Volmar, ville de district, située sur sa rive orientale, et devant Venden qui et sur sa rive occidentale, et se jeue dans la mer. Au printemps, elle est si haute qu'elle peut porter bolement des radeaux et de grande harques, surtout depuis la vilk de Venden jusqu'à son embouchare. Son lit est en partie pierrent, en partie sablonneux, et en Partie faugeux. Elle a quelques bina de sable, et même des cata-

ractes, dont l'une, non loin de Volmar, s'étend sur 400 coudées de long, mais n'a qu'une coudée et trois-quarts de hauteur. Auprès d'Adzel, dans le district de Valk; une roche qui sort de l'eau forme une grande cataracte dangereuse, car le lit y est étroit et les radeaux s'y brisent quelquesois. Les rivages, en quelques endroits, sont élevés et montagueux, dans d'autres, ils sont couverts de bois, de prés, et sont bas. Le second Ae coule en Courlande, passe par sa capitale Mittau, et vient se jeter dans le golse de Riga, à l'embouchure même de la Dwina, de manière qu'il semble se confondre avec elle avant de tomber dans la

ABAHAÏTOUIÉVSKOÏ-KARAOUL, (Aōazaŭmyesekoŭ Kapayaō.) Le poste d'Abahaïtouiévsk. Il est dans le gouv. de Tobolsk, à 50 w. du fort Soktouievsk, en ligne droite, d'après les calculs. Le premier relais, avant d'y arriver, en suivant l'Argoune, est à 50 w. du poste de Caklaï-Couchouiévsk, et dans l'endroit où la riv. de Chailar.

après s'être jointe au canal qui sort du Dalai-Noor, se jette dans l'Argoune, qui, au moyen de cette communication, sorme la frontière orient, de la Russie jusqu'à l'Amour. La rive droite est aux Chinois, et la rive gauche à la Daourie russe. Le désert adjacent est absolument aride, sablonneux et pierreux.

ABAKANE, (Abakand.) riv. du gouv. de Tomsk. Elle sort des monts Altaï, coule du sud au nord, en déviant vers le nord-est; et après un cours d'environ 350 w., clie se jette dans le fleuve Jénisséi par le côté occid. Les petites rivières qu'elle reçoit par le côté droit, sont: le Petit-Abakane, l'Ana, le Siabiache, la Bia; et par le côté gauche: l'Ice, l'Aspiche et l'Ouïbate.

ABAKANSKOI - OSTROG ( I ), (Абаканской Острогд.) Le fort d'Abakane, dans le même gouv. Ce lieu, appartenant à la ville de Crasnoïarsk, est situé au 54 d. de lat. sept. et au 108 d. 5. m. de long. orient., sur un rivage plat et sablonneux du fleuve Jénisséi; c'est pourquoi lorsque l'eau est fortement agitée, ce qui a toujours lieu après des neiges abondantes, il est alors sujet à des inondations, qui pourtant n'arrivent pas souvent. Celle de 1763 a été la dernière et la plus désastreuse. Elle a englouti re les navires jusqu'au fort d'Abaquelques-unes des plus belles mai- kane est encore de 5 w., en parsons situées près du sleuve Jénis- tant d'ici. D'abord on avance par séi et un clocher. Le fort d'Abaka- la riv. principale qui a plus de 300 ne a été sondé en 1707, et sortissé sagènes de large, un cours trèsde nouveau en 1725. Il tire son rapide et un lit escarpé. Ensuite nom de la rivière d'Abakane. On y on cotoie une grande sle nommée trouve un petit nombre de mai- Déhériakof, et on remonte entre sons habitées et une église en bois. cette île et celle d'Avinnoï, qui ti-Les habitans qui, outre les femmes, re son nom de celui des endroits sont plus de 600, en y comprenant faits pour sécher léhoublon. Après ceux des villages où ils se sont éta- les avoir dépassées, on entre dans blis, cultivent le terrain qui leur un bras du fleuve nommé Talim, est nécessaire, comme presque qui conduit à une autre île nom-

tous les Russes répandus dans les contrées qui forment le district du Haut-Jénisséi. En outre, ils s'adonnent principalement au soin des bestiaux, au commerce qu'ils font en bétail et en houblon que l'on recueille en abondance dans les îles du fl. Jénisséi. Aux environs de ce sleuve et du fort, sur la riv. d'Abakane, on trouve dans la montagne d'Isik du charbon de terre. L'hiver, en comparaison de celui de Crasnoïarsk, est très-court, à cause des hautes montagnes qui entourent ce lieu de tous côtés, le garantissent du vent, et en font une vallée chaude. On peut donc regarder l'Ostrog d'Abakane comme l'endroit le plus tempéré et même le plus chaud de la Sibérie, car depuis peu on commence à y semer des melons d'eau et du tabac. On a l'espérance d'y propager des arbres fruitiers et des essaims.

ABAKANSKOÏ-PÉRÉVOZ, (A6aканской Перевозб. ) Le passage d'Abakane, sur le Jénisséi, audessous du fort d'Abakane, au pied d'une montagne nommée Pérévoznaïa, qui est composée d'un grès de sable rougeatre, que l'on tire sous la forme de carreaux. On trouve sur ces carreaux des inscriptions mongoles et tatares. Le traset que doivent sai-

<sup>(1)</sup> On appelle Ostrog, une espèce de fortification qu'on faisoit en Sibérie de hautes palissades ou poutres, autour d'un petit endroit.

line, on trouve, sur un rivage au territoire de Vranhissogf. elevé, et dans la longueur de 5 ou d'autres non. Il est à présumer quanciennement il y a eu en cet un champ de bataille.

ABALAK, ( Абалако. ) Village du gouv. de Tobolsk, situé sur l'Irtyche, et à 20 w. de Tobolsk. Ce lieu est - très-célèbre à cause d'ane image de la Vierge, à laquelle on attribue des miracles, et qu'un grand nombre de pélerins yout visiter. Cette image, qui est enrichie d'une plaque d'argent dorée, et d'un ornement de tête en perles fines et en pierres précieuses, se transporte chaque année solennellement à Tobolsk où elle reste deux semaines, du 8 au 22 Juillet.

ABASSEKHI, (Abacexu.) Branche des Tcherkasses. Ce peuple est au midi du Couban; il sait partie du gouv. d'Astrakhan, et habite entre les riv. d'Apaï-Souï et Zélénaia. En 1731 et 1732, le Khan de Crimée, Caplan-Hiréi, les avait soumis à sa domination, ainsi que les Tcherkasses de la Cabarda; mais ces peuples, après avoir secoué le joug des Tatares, se firent gouverner par leurs propres princes depuis 1785.

ABAZINTSY, (Abasuhubb) Voyez

ABEHAZY.

ABBOULE, (A66yas.) Riv. du gouv. de Livonie qui sort d'un ma-

mée Taborshi; et de cette île on rais dans la paroisse de Smitten; elle descend par un autre bras large reçoit plusieurs petites rivières, et an rivage opposé, à une werste du après avoir traversé la paroisse de fort Au-dessous du passage d'Aba- Tricaten, elle se jette dans l'Aa,

ABBROUK, (Abpuxo.) l'une des bw., une quantité innombrable petites îles situées autour d'Escl. Sanciennes tombes qui sont ordi- On la nomme ordinairement Abbro nairement deux à deux. Mais prin- Il y a une maison qui fait partie cipalement dans une étendue de d'un terrain Impérial dont les pay-400 sagènes, les tombeaux sont sans vivent dans l'île d'Esel. Cette à peine éloignés de deux sagènes île tire quelques petits profits des l'un de l'autre. Ces sépultures marins qui y abordent quelquesois sont de sorme quarrée, et remplies Les autres îles telles que Paternosde carreaux de pierre. Quelques- ter, Kéinaste, Filzante, Pédaste, unes sont recouvertes de terre et Coupiçaar, ne méritent aucune attention.

ABINTZY, (Abunyw.) ou Tatares endroit un cimetière célèbre, ou d'Abinsk. Ils se donnent eux-mêmes le nom d'Abintzys; et cette dénomination indique un peuple primitif, car, en langue tatare, Abæ, racine de ce mot, signific père. Autresois ils habitoient sur la Toma, autour de Couznetsk: c'est pourquoi ils donnent encore aujourd'hui à cet endroit le nom d'Aba - Toura, c. à. d. patrie: mais comme les Téléoutes quittèrent les monts Blancs pour aller s'établir dans le lieu qu'ils habitent maintenant, les Abintzys qui étaient les plus soibles ne voulurent pas être poussés plus avant dans le nord; ils remontèrent donc la Toma jusqu'aux montagnes élevées dans lesquelles ils habitent encore aujourd'hui, et où coulent deux riv. du Gouv. de Tomsk; savoir la Condama et la Mraze. Ils se divisent en plusieurs aimaks, ou tribus; mais tous ensemble ne payent l'impôt que pour un peu plus de cent arcs ou ames. Quant à la figure, aux qualités de l'ame, à leur vie domestique, à leurs mœurs, leur langage, à la mesure du temps et aux coutumes, les Abintzys ressemblent parfaitement aux Téléoutes, et ont, comme eux, le chamanisme pour religion; c'est pourquoi il faut

s'en rapporter à ce qui concerne les

Télécutes. Les Abintzys ont des villages en hiver, et quelques-uns des tentes pour l'été. Leurs villages sont petits, et leurs cabanes trèsmisérables sont formées de poutres entrelacées de branchages. Elles sont à moitié dans la terre, et le jour y pénètre par une grande ouverture à fumée pratiquée dans une espèce de plasond de perches recouvertes de terre. Dans l'intériar, on trouve des palatis ordinaires (1) et une petite cheminée ou seulement un foyer. Lorsque les gens les plus riches se transportent dans d'autres lieux, pour donner à leurs troupeaux de meilleurs pâturages, ils habitent de petites tentes semblables à une quille, absolument comme celles des Téleoutes. Leur ameublement et leur nourriture sont comme ceux des Téléoutes payens, mais encore plus pauvres. Outre les animaux carnassiers, ilsmangent des bétes mortes. Ils font moudre le blé au moyen de meules qu'ils ne sont pas tourner, mais qu'ils se contentent de branler. Les hommes mettent leurs cheveux en trois tresses au sommet de la tète, comme les Calmouks; du reste, ils sont semblables pour le costume des hommes et celui des femmes aux Téléoutes payens. Ils s'occupent au soin du bétail, à la chasse, à la soute duser, et un peu à l'agriculture, car il y a peu d'agriculteurs, et les champs de ces cultivateurs peuvent à peine être comparés, pour l'étendue, à de vastes jardins potagers; c'est pourquoi au lieu de charrues, ils se servent de bêches. Leur bétail est entretenu comme celui des Téléoutes; mais comme il est en moindre quantité, il rapporte moins. Ils s'adomnent surtout à la chasse,

car toute espèce d'animal leur est utile par sa chair et sa peau, de laquelle ils payent leur tribut. Il y en æ beaucoup aussi qui sont forgerons, ce qui les rend célèbres depuis long-temps; et c'est par cette raisou que la ville de Couznetsk (ville des forgerous); bâtie dans le pays des Abintzys par les Russes, après la conquête de la Sibérie, a eu ce nom. Les Abintzys out des fonderies pour les mines de fer, qu'ils trouvent par couches au sommet des montagnes, ou dans leurs marais sous le gazon. Leur procédé pour la fonte ne pourroit guère être plus simple. Le fourneau se fait dans la cabane d'hiver, et consiste dans une excavation demi-sphérique d'un empan de prosondeur. Cette excavation est faite dans l'argile qui sert de plancher; et à l'un des côtés il y a une petite ouverture pour saire agir des soufflets. Le trou est fermé d'un couvercle en argile de forme ronde, et ayant en son milieu une élévation où est pratiquée une ouverture qui peut avoir deux pouces de large. Lorsqu'on fond le fer, on remplit le fourneau de charbons assez mentis pour passer par l'ouverture: ensuite on y met le feu; quand les charbons sont ardens, on jette par l'ouverture, sans cesser de faire agir les sousslets, tantôt du charbon, tantôt une petite quantité de minérai réduit en poudre sine. Dans une heure et demie, on travaille environ trois livres de minérai. Après avoir ouvert le fourneau on sépare le fer des scories en le battant avec des bûches en bois. Le fer ainsi fondu leur sert à forger sur des enclumes de pierre, et au moyen de marteaux de fer, des pointes de flèches et des bêches;

<sup>(1)</sup> On appelle palatis chez les paysans Russes, des planches à quelque distance du plafond, et au niveau du poële, sur lesquelles les paysans se couchent pour jouir d'une chaleur raodérée.

mais le plus grande partie de ce fer est vendue aux forgerons russes sans avoir été mise en œuvre.

ABISKANE, (Abuckanb.) ou Anchekane, lac. C'est un des plus casidérables du gouv. de Tobolsk, dus le pays de Tomsk, et l'un des plus proches de l'Irtyche. Il est dans le ci-devant district de Cainsk. L'eau en est un peu salée et amère.

Авкнагу, (Абхазы.) peuple libre et nombreux qui habite les montagnes du Caucase, et dont le langage ne ressemble à aucun langage connu, si ce nest soiblement à celui des Tcherkasses. Ce peuple donne au territoire qu'il habite le nom d'Absné. Les Tatares, les Turcs, et les Tcherkasses le nomment Abaza; et les Géorgiens Ahkhaséti. Les géographes modernes lui donnent le nom d'Avkhazie, et il est probable que c'est le même pars que l'Abashie de l'empereur Constatin. Pour ce qui regarde la Religion, on peut dire que le christianisme y est un peu micux assermi que parmi les Tcherkasses. Autresois ce peuple habitoit seulement le côté occid. du mont Caucase qui s'étend jusqu'à la mer Noire, le long de plusieurs rivières qui se jettent dans cette mer, entre le Couban et l'Engouri. Cette dernière le sépare de la Mingrelie. La plus grande partie du peuple habite encore aujourd'hui cette contrée et forme les districts de Khirpisse, Tchachi, Sadse, Aibta et Akhchité que les Icherkasses connoissent sous le nom général de Kouchetachine, c. - à. -d. au - delà des montagnes. Ceux-ci sont en quelque sorte sous la domination des Turcs qui les gowernent par le moyen d'un pacha qui habite dans une petite forteresse nommée Sokoum-kala, et située vers la mer Noire. Le pacha est choisi dans la famille des princes d'Abkhase nommée Moudavia. L'un des premiers pachas se nom-

moit Abai, o'est pourquoi les Géorgiens donnèrent, consormément aux principes de leur langue, le nom de Sabaï au district gouverné par Abaï: de là le peuple que les Russes appellent Sabaitsis. Après ces districts qui forment le sudouest de l'Abkhazie, on trouve au Nord-ouest les districts de Toubi, d'Onbouch, de Chachi, et de Chitikh, qui confinent aux districts des Tcherkasses nommés Bjana et Hatoukar! Les Turcs font gouverner ceux-ci par un Commandant qui demeure dans la petite forteresse de Sotchoakkale, située vers la mer Noire. Mais les Abkhazes lui sont peu soumis, et conservent presque tome l'indépendance qu'ils avoient dans les bois et les montagues qu'ils habitoient. La langue usitée dans les districts du Nord-ouest est absolument différente de celle qu'on parle dans les districts du Sud-Ouest. La troisième et petite portion des Abkhazes, est celle qui, dans le dernier siècle, a passé au N. des montagnes où elle occupe, entre les districts. Tcherkassiens de Cabagda et de Bérline, les rives de la Couma, les parties sept. du Couban et les bords des deux riv. d'Injik et d'Ourpa qui se jettent dans le Couban. Les Abkhazes habitent le long de la parallèle des sorteresses de Géorgiessk et de Stavropolsk. Les villages de cette partie sont ceux de Babouket, sur la rive gauche du Malk, à 40 w. au sud de la sorteresse de Georgievsk; de Jentémirsk, sur la rive gauche de la petite Couma, à peu de werstes à l'occident du premier; de Tranikt, petit village à 5. w. de la rive droite de la Couma, au pied de la montagne de Béchetaou, du côté qui regarde le N-O., et à 20 w. au Nord-Est de la forteresse de Géorgiefsk; de Klihipe, sur le ruisseau de Carmourza-Jilhazé, non loin de la rive droite du Couban; de Ketcheïa, immédiatementau-dessus du précédent, sur la même rive du Couban, de Tramkt, sur le ruisseau de Téberte, à la gauche du Couban: à celui-ci appartient comme vacherie le village de Tranikt dont il a déjà été sait mention. Vient ensuite le village de Laoukt, sur le ruisseau de Cardamich; d'Arzlanite, sur le ruisseau de Ksaoute; de Biberte, sur le ruisseau de Marouch, qui se jette, aussi bien que les deux précédens, dans la riv. de Kiki-Indjakts par la rive droite, et sur la gauche duquel on trouve un autre village nommé Doudaroukvate. Les Tcherkasses et les Abkhazes donnent à ces villages le nom de Japanta, et les Tatares celui de Kérek (c. a. d. six parties), parce qu'on y trouve six samilles de princes qui descendent d'un même Achakmate. Après tous ces villages dont il vient d'ètre parlé, il y a encore 4 districts: Zide sur l'Oulou; Indjik; Borékai; Chégrai et Bachigrai l'Ouarpe. Tous ces Abkhazes qui habitent entre la Carpe et l'Arpe, sont sujets de la grande Cabarda, et lui payent un tribut: c'est pourquoi les Cabardintsis se sont retirés plus à l'Orient vers le Baksan et le Jérek, et leur ont cédé leurs anciennes habitations. La langue des Abkhazes sept. est parfaitement semblable à celle des Abkhazes du midi. Tous ces peuples sont pour la plupart Mahométans, et si ignorans qu'ils ont à peine une idée de leur religion, quelquesuns sont agriculteurs; mais la plupart élèvent du bétail, cultivent du raisin et d'autres arbres et légumes, et sont fort enclins à piller leurs voisins.

ABO, ABOA, (A60, A60sb.) en finlandais Tourcou. C'est la principale ville de la Finlande ci-devant suédoise, et acquise dernièrement par la Russie. Elle est le

chef-lieu d'une des 5 grandes provinces de ce pays. Abo est située presque à l'angle de l'isthme formé par les golses de Bothnie et de Finlande, et traversée par lesseuve d'Auroïoki. Cette ville n'existait pas encore en 1157. Elle est entourée de montagues, jouit du droit d'étape, et a un port commode. Le siège épiscopal y fut tranféré en 1228 par Rendaméki. Gustave Adolphe y fonda un Collége en 1628, la Reine Christine l'érigea en Université en 1640; il s'y trouve encore une école cathédrale. La cathédrale, bâtie en 1300, est un édifice considérable. Il y a une cour de justice, et le capitaine provincial y faisoit sa résidence. La ville a deux bourguemestres. Les habitans font un bon commerce en toile, en blé, en denrées, planches, etc. Les Russes y ont déjà eu leur quartier pendant la première guerre, depuis 1713 jusqu'à 1720, et la ville en a beaucoupsouffert ainsi que des incendies, surtout par celui de 1775 qui l'a presqu'entièrement réduite en cendres. La Russic et la Suède y conclurent un traité de paix en 1743. Abo tenait la 8 ème place à la diète. Selon le calcul de Gadelin, l'élévation du pôle est de 60° 27', et la différence de longit. du méridien de Bologne, 43°21'. Toute la province d'Abo est sertile et très-agréable; il s'y trouve de beaux lacs, de belles rivières, des forges de fer et de belles forets. La partie sept. n'est pas si bien cultivée. Dans la paroisse de Sastmola, qui fait partie du fief de Biernebourg, est une pêcherie de perles. On compte 7 districts dans cette province.

ABO-Hous ou ABO-SLOT, (Abo-sych.) Ce château se trouve tout près de la ville d'Abo, sur une langue de terre à l'embouchure du fleuve Auro-ioki. Cest une des plus anciennes forteresses du pays. Les guerres et les incendies

l'out heucoup endommagé. On croit qu'Eric XIV y fut détenu avast d'avoir été enfermé à Castel-Holm.

ABOLOVA, (Abonosa) Petite m. du gouvernement d'Orel qui k jette dans la Desna, à Briansk.

ABOURAÏ, ( Abysaŭ ). Riv. du district et du gouv. de Tobolsk, qui se jette dans le Tobol par la rive droite. Elle sort des monts Kitchiks ou Itiko, et coule en grande partie sous terre. Elle contient tant d'alun, que presqu'aucun amimal ne peut boire de son eau. On lui donne jusqu'à 300 w. de cours.

Abzé, (A6 se.) Riv d'Esthonie qui sort du lac d'Abzé, dans la paroisse de Siselhal. Elle est remplie de hancs de sable, et large de 10 à 12 archines. Elle reçoit plusieurs petites riv, p. ex. l'Esser, qui sort d'un lac, près de Vatrame; la Mérète et beaucoup d'autres. Ensuite, après un cours de 25 w., elle se jette dans la petite Esel, dans la paroisse de Zountsel.

ACHLA, (Amra.) Riv. du gouv. du Caucase sur laquelle on trouve

la ville de Stavropol.

Acount, (Anyno.) P. ile de l'Océan oriental. Elle fait partie de l'Archipel des Aléoutes, et se trouve à 4 w. nord-est d'Acoutane. Cette ile a 55 w, de long, sur 15 de large; elle n'a pas de port sûr, mais une petite baye, dans laquelle les baleaux viennent relacher; on y trouve quelques bois de taillis, des racines et des herbes, dont les 50 à 60 habitans qu'elle renferme se nourrissent. On y trouve des renards, des loutres et des veaux marins.

Acoutane, (Anymand.) ile Alcoutienne à 20 w. de celle d'Ounelga. Sa longueur est de 40 et sa largeur de 10 à 15 w. Elle n'a rien de particulier, et produit à-peuprès les mêmes choses, que les autres îles de cet archipel; on y

trouve une cinquantaine d'habitans. Cette ile, dont les bords sont fort escarpés, n'a pas de hon port; mais elle a quelques p. riv. peu poissonneuses.

ADAKH, (AAaxb.) C'est une des iles Aléoutiennes, dans l'océan orient. Elle est à 40 w. ouest, de l'île Belaïa-Sopka. On y trouve un port commode et sûr, mais dont l'entrée est fort étroite, n'ayant que deux toises d'ouverture. L'île contient une vingtaine d'habitans mâles qui se nourrissent de poissons, de racines et de baies, qui s'y trouvent en abondance, ils payent un tribut à la Russie, en peaux de veaux marins et de castors. On ne trouve aucun autre animai dans cette île.

ADIÉ, (AABB.) P. fleuve du gouv.

de Riga.

Addibéi, (Azkubeu.) Voyez Odessa.

ADJIDERA, (Аджидера.) Voyez OVIDIOPOL.

Adrianofskia ostrova, Azpinnosckin (ocmposa.) ou ile d'Adrianof. Quelques marins nomment ainsi les îles Aléoutiennes, acause du vaisseau St. Adrien et Nathalie, appartenant à un marchand Russe, qui les a découvertes en 1764; mais on les connoît plus généralement sous le nom d'Aléoutiennes: voyez ce dernier artiele.

ADSTIR, (Azcmupo.) P. riv. du gouvern. de Riga qui se jette dans l'Agner. Elle sépare le district de Riga d'avec celui de Ven-

AGATTA, (Asama.) une des îles Aléoutes, proprement dites. Elle est à l'occident et assez proche, de celle d'Atta, cette île n'a pas plus de 25 w. de long.

Agéro, (Amepo.) Lac du Gouv. de Livonie. Il est formé par une p. source, qui sort d'un marais nommé Jouraskie. Il se décharge

dans l'Aa.

AGOUN-ALIASKA, ( Azyro-Azia-

noncent Ounallacheka; c'est une gand; ceux - ci le leur accordèdes îles des renards, ou Aléoutien- rent, à condition qu'ils se seroient nes. Le capitaine Cook, la place tous Mahométans, ce qu'ils accepsous le 330 55 de lat. sep., et le tèrent; et plusieurs d'entre eux 212º de long. Elle a 120 w. de long ayant épousé les filles de ces Tasur 12 à 18 de large. Elle n'est tares, ils s'établirent tous dans séparée de l'île d'Oumnak, que ce bourg, où ils forment depuis par un canal qui a tout au plus ce temps une colonie assez consi-5 w. de large: on y compte jusqu'à dérable. 200 habitans måles. Cette île renserme un volcan autour duquel de Cuivre à 308 w. de distance de on trouve du soussre pur en gran- Nertchinsk. Elle a été découverte de quantité.

AGOURTCHINSKIÉ OSTROVA,

qui coule au-delà du Terek et se mer, des veaux marins et des casjette dans la mer Caspienne. En tors. L'île a une dixaine d'habi-1722, Pierre-le-Grand sit bâtir un tans qui se nourrissent d'herbes, fort près de son embouchure, qui de racines et d'oiscaux. prit le nom du fleuve; mais on l'a Aï, (Aŭ.) G. riv. du gouv. détrnit en 1735, lors de l'abandon d'Orenbourg, qui a sa source de cette contrée,

f: d'.). Voyez mer Caspienne.

AGRIG-CARACOUBA Y Appued- où elle va se jeter dans l'Ousia, καρακυβα.) Colonie grecque dans sur la rive orientale. sée de 200 familles.

l'Evste.

cna) ou comme les marins le pro- ne pas être massacrés par le bri-

AGUINSKOI, (Asunckou, Mine

en 1737.

AHADAC, (Azazako.) L'une des (Asyptunckia ocmposa.) ou îles îles Aléoutiennes, située dans d'Agourtchinsk. Elles sont plu- l'Ocean Pacifique ou Ocean oriensieurs et se trouvent dans la mer tal. Elle a 30 w. de long, environ Caspienne. Vers la partie orienta- 25 de large, et elle est couverte le, elles sont habitées par les Truk- 'de rochers. Il n'y a ni ports, ni hmens qui payent un petit tribut bois, ni animaux, excepté de gros à la Russie. Voyez mer Caspienne rats gris. Quant aux animaux ma-AGRAKAN, (Acparano.) sleuve rins, il se trouve des lions de

dans les hautes montagnes de ce AGRAKHAN, (Aspanano.) (gol- pays, et qui de là, coulant au nord, entre dans le gouv. de Perm

le Gouv. d'Ecatherinoslav, à 192 w. AïRIAKI, (Aüpaku.) C'est le nom de la ville de ce nom, sur le Ca- tatare d'une p. riv. que les Russes sénuaga-tortchok. Elle est compo- nomment Molotchnaïa ou rivière de lait, à cause de la couleur blan-AGRONE, (Aepono.) p. riv. du che de ses eaux toujours troubles. gouv, de Livonie qui se jette dans Elle se trouve dans le Gouv. de Simbirsk et sort d'un lac, dont AGRYJANSKAÏA SLOBODA, (Ac-les eaux sont imprégnées d'une рыжанская слобода.) ou bourg. matière sulphureuse; on trouve Il se trouve près d'Astrakhan, et même quantité de cette substance ce qu'il y a de particulier, c'est dans son fond vaseux et sulphuqu'il n'est peuplé que d'Indiens. reux; l'eau de la rivière est désa-Pendant la révolte du cosaque gréable à boire, à cause de la Sténca-riazin, qui prit et sacca- forte odeur de soie de soussre qu'elle gea Astrakhan, les Indiens établis exhale; mais à mesure qu'elle s'édans cette ville pour le commerce, loigne du lac pour aller se jeter se réfugièrent auprès des Tatares, dans le Sourgout, ce goût diminue, et leur demandèrent un asile, pour l'eau devient plus claire, et la ri-

pide.

AISHAT, (Aŭcziamo.) P. riv. sur les frontières de ce gouv. et le sépare de la Russie blanche. Elle se jette dans la Dvina, s'étant rémie auparavant avec la loutzoupa.

ARARSSOU, (Arapcy). p. fleuve de la Crimée dont les sources forment une cascade de 150 toises de haut, en tombant des montagnes près de Ialta. Ce tableau est un des plus pittoresque qu'on puisse voir. L'Akarssou, après avoir, arrosé une petite vallée délicieuse, se jette dans la mer Noire.

ARTCHINSKAÏA, (AKTUHCHOR rpinocmi.) (crépost) ou forteresse, on nomme ainsi un petit endroit palissadé et entouré d'un sossé, qui se trouve dans le gouv. d'Irkoutsk, sur la rive droite de l'Onane. On y trouve quelques casernes et une église. Le peu d'habitans qu'on y voit sont des Moungols, des Toungous et des Cosaques de Sibérie.

ARH-MÉTCHED, (Axò-Mecems.)

Voyez Simphéropol.

AKHTA, (Axma.) Une des îles Aléoutes, Elle a 100 w. de long sur 10 à 15 de large; on y trouve des ports assez commodes, des sour- ( Anumeecnas Cmanuna. ) ces chaudes, et un volcan, qui beaucoup de soussre. On trouve encore dans cette ile, des renards rouges et bleus. Elle renferme cent

habitans des deux sexes.

le gouv. du Caucase, et qui se jette jène, sur sa rive droite. dans un grand lac, communiquant dans un golfe de cette mer.

SEVASTOPOL.

un bras du Volgà, qui s'en sépare ville a été fondée en 1679. gauche, Il coule de là jusqu'à la mer se jette dans la mer Caspienne,

vière plus prosonde et moins ra- Caspienne dans laquelle il se jette, près de Crasnoïarsk. Au printemps son cours est considérable; mais du Gouv. de Livonie, qui coule l'été il se dessèche presqu'entièrement: dans plusieurs endroits des bancs de sable interceptent même entièrement son cours. Le Stép, qui est entre ce bras du Volga et le fleuve, est très-fertile; on y cultive un grand nombre de mûriers.

AKHTYRKA, (Axmupka.) Ville du Gouv. d'Ukraine sous le 500 2' de lat. sep. et le 52° 33' de long. orient. sur les deux bords d'une p. riv. du même nom, qui non loin de là, se jette dans la Vorskla. Elle se trouve à 104 w. de Kharkof; elle doit sa fondation aux Polonais, en 1641. On y trouve 8 Eglises, dont l'une possède l'image réputée miraculeuse de Notre-Dame, qui sc nomme à cause de cela, Notre-dame d'Akhtyrka, et qui y attire beaucoup de monde qui y vient en pélérinage, surtout à l'époque du 9 mai, jour de St. Nicolas, où il s'y tient un grand marché. Les environs de cette ville sont très-scrtiles; ses vergers donnent des prunes et des ceriscs excellentes. On y compte 12,780 habitans des deux sexes.

AKICHEFSKAIA, STANITSA Bourg des Cosaques du Don, sibrûle continuellement et jette tué sur les deux rives du Khoper, qui se jette dans le Don, à 83 w. du Bourg Bouzou-Loutskaia.

AKLANE, (Акланд.) riv. du ARHTAR, (Axmapo.) Rivière N.O. au S. E., l'espace d'enviqui coule au Nord du Couban dans ron 250 w., va se jeter dans la Pen-

AKLANSK, (AKRAHCKÖ:) p. ville avec la mer d'Azof, ou plutôt du Gouv. d'Irkoutsk, sous le 64° 25' de lat. sept. et 176° 5' de lon-ARHTIAR, (Axmiapo.) Voyez git. orient. Elle est bâtie à l'embouchure de l'Aklane, à 9767 w. de AKHTOUBA, (Axmy6a.) C'est Moscou, et à 4674 d'Irkoutsk; cetto

i lo w. de Tzaritzin, sur la rive Akssaï, (Akcaŭ.) p. sleuve qui

et qui étoit ci-devant frontière de l'Empire vers la Perse.

Akssai, (Akcaŭ.) C'est un bras du Don, qui en sort un peu audessus de l'embouchure du Donetz, et va s'y réunir de nouveau dans la ville de Tchérkask. Les Cosaques croient que c'est le Donetz, qui après s'être jeté dans le Don, en ressort de nouveau pour former l'Akssaï.

Akssel, (Akcent.) p. riv. du Gouv. de Nijégorod.

ALAND OU ADLAND, (Аландо.) (île d'). Elle est située au milieu de la mer, entre le 60° et le 61° degré de lat. sept., au commencement du golse de Bothnie, entre l'Uplande et la Finlande; mais plus près de cette dernière; environnée de beaucoup de petites îles, de rochers, et de montagnes, qui causent de grandes fatigues aux navigateurs. Elle vient d'être cédée à la Russie, après la conquête qu'elle en a saite dans la dernière guerre avec la Suède. Sa longueur est de 6 milles, sur autant de largeur. Le terroir fournit aux habițans presque tout le blé qui leur Cst nécéssaire pour leur subsistance. Les pâturages sont bons et l'entretien du bétail à proportion. L'île est bien pourvue de forêts, lesquelles, attendu qu'elles appartiennent à la couronne, sont munies d'enclos. On trouve çà et là des montagnes de pierres à lièvres et des renards en grande quantité, mais fort peu d'ours, Les habitans parlent suédois, et se nourrissent principalement de la culture des terres, de l'entretien du bétail, de la pêche, de la chasse, de la navigation, des oiseaux marins, et du produit des forets. Ils trafiquent avec du beurre, du fromage, des ouvrages de bois, du charbon et de la chaux. Cette jette dans la Soura. Cette ville est He doit avoir en anciennement

ses rois, du moins, dans les temps très-reculés, n'appartenoitelle pas à la Finlande. Elle eutencore pendant plusieurs siècles, après avoir reconnu la domination suédoise, ses gouverneurs particuliers. Depuis 1634 qu'elle a été unie à la capitainerie de Bierneborg, elle a une jurisdiction de district, et une prévôté, de laquelle dépendent 8 paroisses ou pastorats. Le Clergé dépend du Diocèse d'Abo. Les endroits remarquables de cette ile sont Castelholm, Einstroem, Saltvik, lomala, et Haga, biens domaniaux, dans le premier desquels est un bureau des postes. On y voit le château et la tour placés sur un rocher, à l'extrémité d'une langue de terre, fameux pour avoir été la prison d'Erik XIV. Quelques-uns prétendent cependant, qu'il avaitété enfermé, à (Also-Slot) Hamnac, petite île à 3 milles d'Aland, vers le Sud-est, où il y avait un couvent avant la réforme, et à Ekerae, autre île située à l'occident d'Aland, où il ya un bureau des postes et un télégraphe.

ALAPAÉVSK, Ananaeecko.) p. ville du Gouv. de Perm, district d'Ecatherinbourg. Elle est sous le 58°9' de lat, sept. et le 78°40' de longit. orient., sur les deux rives de l'Alapaika, qui se jette dans la Neïva. Cette p. ville se trouve à 501. w. de Perm. Elle a été bâtie chaux; des loups - cerviers, des en 1704 pour y établir des forges et des fabriques de ser. On y voit une église, quelques boutiques, et elle contient 1720 habitans des

deux sexes,

ALATYR, (Anamosps.) Ville du gouv. de Simbirsk, chef-lieu d'un district. Elle est sous le 540 39' de lat. sept. et le 63° 54 de long. orient, à l'embouchure de l'Alatyr, qui dans la ville même, se à 133 w. de Simbirsk : elle a deux

couras, dont l'un de religieuses, et 5 égliss, une sabrique de cuirs et une rerrerie tout près de la ville. Le avirons en sont très-fertiles.

Illia, (Arasea.) sleuve de li Shérie. Il coule dans le gouv. dhoutsk, du midi au nord, et. presavoir parcouru plus de 500 w. il se jette dans l'Océan glacial.

ALDANE, (AAAuns.) très grande riv. de la Sibérie qui est partout navigable. Elle coule dans le gouv. d'Irkoutsk, district de Iakoutsk, d'abord du sudsud-ouest au nord-est, puis s'étant réunie à la Maïa elle tourne directement au Nord, puis au nordest, formant alors la séparation du district de Jigausk d'avec celui de lakeutsk. Elle va se jeter dans la Lim, sur sa rive droite, après avoir parcouru plus de 1300 w.

Aléoutes, (Aneymo.) îles. Elles se trouvent dans l'Océan oriental, à l'orient du Camtchatka, entre le 51° et le 57° degré de lat. sept, vers les côtes de Amérique; Elles furent découvertes pour la plupart dans le dernier siècle, unt pendant les voyages entrepris per les ordres du gouvernement, que pendant ceux que faisoient divers particuliers pour le commeræ des sourrures. Parmi le grand nombre de voyages faits dans ces contrées par les Russes, le plus remarquable est celui du capitaine Béring, en 1728. Pierre-le-Grand, dans les dernières années de son regne, voulant s'assurer si l'Asie était séparée de l'Amérique par la mer, ordonna ce voyage, dont il ce grand homme étant mort dans cesentresaites, ce projet ne fut exécuté que sous le règne de Catheril. Béring, danois de naissance, su mis à la tête de l'expédition; il parvint jusqu'au 67° 18' de lat. \*pt.; par conséquent, il n'y a pas de doute qu'il passa par le détroit qui sépare l'Asie de l'Amérique;

ainsi il prouva que les côtes de ces deux continens ne se touchent pas dans le nord. Ce détroit reçut et conserva depuis, le nom de ce navigateur, qui y découvrit pendant ce même voyage, l'île de St. Laurent et quelques autres; il supposa dès-lors avec vraisemblance, que le continent de l'Amérique ne devoit pas être fort éloigné, tant par la quantité de bois que la mer apportoit sur les côtes du Camtchatka, et qui pour la plupart du temps étoit d'une espèce qui ne se trouvoit pas sur cette presqu'ile, que par les vagues de la mer, qui à une certaine hauteur, devenoient très-courtes. Il se décida donc à entreprendre l'année suivante un second voyage; mais ayant fait 200 w., il tut arrêté par des vents contraires qui l'obligèrent à revenir sur ses pas, sans avoir rien vu. Ensuite ce même navigateur, sit un voyage en 1741, sur deux vaisseaux, dont le second fut commandé par le capitaine Tchirikof; malgré l'ordre qui leur fut donné de naviguer ensemble, et de ne pas se quitter, une tempète horrible et des brouillards épais, si communs dans ces parages, les séparèrent : voguant l'un et l'autre vers l'orient, ils arrivèrent sur les côtes de l'Amérique sept., Béring au 58° 28' de lat. ét au 236° de long., ct Tchirikof au 56° de latit. et au 241° de long.; ce furent par conséquent les premiers navigateurs qui déterminèrent la distance à laquelle se trouvoit l'Amérique, des. côtes du Camtchatka. Pendant ce écrivit lui-même l'instruction. Mais 'voyage, on découvrit quelques-unes des îles Aléoutes, Béring à son rctour, sit nausrage près de l'île qu'on nomme de Béring, ou du commandeur, où il mourut; plusieurs de ses compagnons y perdirent aussi la vie, de fatigue et du scorbut. Ceux qui restèrent revinrent en 1742, dans le port d'Avatche, Tchirikof revint heureusement au

Camtchatka, et entreprit l'annéc suivante un second voyage, pendant lequel il découvrit encore quelques îles. Depuis cette époque, plusieurs particuliers attirés l'appas d'un bénéfice considérable qu'on faisoit sur ces îles, en trafiquant avec les habitans pour des sourrures, découvrirent de nouvelles îles. En 1/68 et 1769, les capitaines Krenizine et Lévachef. naviguèrent vers l'Amérique et dépassant les îles Aléoutes, ils ne s'arrêtèrent qu'à celle d'Ounimaka, d'où ils revinrent sur leurs pas, avant fixé pendant ce voyage, plusieurs positions et déterminé plusieurs hauteurs dont on n'étoit pas sûr avant eux. Enfin les capitaines Billings etSarytchéf, dans leurs voyages, depuis 1793 jusqu'à 1795, acheverent les découvertes de toutes les îles qu'on connoît à présent; cependant on peut supposer avec beaucoup de probabilité, qu'il en reste encore une infinité dans cette partie de l'océan oriental, qui ne sont pas encore connues, celles même qui le sont, ne l'étant pas assez, pour bien déterminer leur position gégraphique, tant par la dissiculté d'en approcher sur de grands vaisseaux, qu'à cause des brouillards épais qui règnent presque sans cesse dans ces plages et qui par conséquent en rendent l'approche très-dangereuse; il saut ajouter à cela, qu'il se trouve très-peu de personnes instruites dans le nombre de celles qui viennent les visiter chaque année.

Les îles Aléoutes se ressemblent presque toutes pour leurs descriptions topographiques et physiques.

Lles sont en général remplies de rochers, et s'élèvent considérablement vers leur centre: leurs bords sont entourés de bas-fonds, et de rochers cachés sous l'eau, ce qui y rend la navigation très-dangements; on y trouve un grand nom-

bre de ruisseaux et de lacs, dont la plupart manquent de poissons. L'hiver y est beaucoup plus doux qu'en Sibérie. La neige ne commence guère à tomber avant le mois de janvier, et elle couvre la terre jusqu'à la fin de mars. Il y a des volcans dans quelques-unes de ces îles, dont plusieurs renferment du souffre, et d'autres des sources d'eau chaude, où l'on peut cuire de la viande et des liqueurs : elles général passablement sont en peuplées, relativement à leur étenduc. Les insulaires habitent sous terre hiver et été; ils sont d'une taille moyenne et jouissent de leur liberté moyennant un petit tribut en fourrures qu'ils payent à la Russie, encore ceci n'est-il pas général pour toutes ces îles; car il y en a plusieurs dont les habitans sont entièrement libres.

On n'a encore remarqué aucune trace de religion parmi ces peuples; mais quelques - uns d'entre eux, qui passent pour magiciens dans l'esprit des autres, se mêlent de prédire l'avenir et de deviner le passé, sans cependant en être payés, et sont en grand honneur parmi cux. Les ensans n'y ont nul respect pour leurs parens, et il en est de même par rapport à la jeunesse en général, à l'égard des vicillards; malgré cela ils se piquent entre eux de constance et de fidélité, sont d'une humeur gaie et enjouée, mais sujets à la colère; au reste incapables de mettre la moindre distinction entre le bien et le mal, ils se livrent sans konte à toutes les actions que la bienséance désend, jusqu'à tisfaire aux besoins les plus dégoûtans, pendant leurs repas, et se lavent avec leur propre urine. Les ensans ont coutume de se baigner dans la mer, ce qui doit dans l'opinion de leurs parens, les rendre courageux et adroits à la péche. Ils se nourrissent de la chair et

de la gnisse des animaux marins, des poisons de mer, ainsi que de tour sortes de racines et de baies: un mets friand pour eux, ce sont drognons de lis; ils prennentaussi issumons qui remontent leurs riveres. Ils n'ont point d'heures hies pour leurs repas; ils mangent quand ils ont faim, et si leurs provisions sont épuisées, ils sont capables de soutenir le besoin de manger plusieurs jours de suite. Des leur plus tendre ensance on les mourrit des alimens les plus grossiers. Quand un enfant crie, la mère le prend, le porte à la mer, ly plonge tout nud, et l'y tient, quelque temps qu'il sasse, et quelle que soit la saison, jusqu'à ce qu'il cesse de crier. Ce traitement ne sait aucun mal aux enfans, au contraire il les endureit whement au froid, que même en hiver ils peuvent aller pieds nuds. Lorsque ces insulaires veulent manger quelque chose de cuit, ils dressent deux pierres l'une à côté de l'autre, en prennent une troisieme, plate, qu'ils posent horisontalement par-dessus, et autour de lequelle ils sorment un rebord de terre glaise, remplissant tout le dessous d'herbes sèches, ils y mettent le seus ou bien, ils répandent de la graisse sur une pierre creuse, y mettent le seu, et en con-

la tête, où ils laissent toujours une petite place ronde et absolument nuc. Les femmes, au contraire, ne coupent leurs cheveux qu'au-dessus du front, et nouent le reste ensemble sur la tête. Tout autour des oreilles elles se sont de petites incisions, auxquelles elles suspendent des petites branches de corail que les Russes leur troquent. Les deux sexés se peignent le visage de toutes sortes de couleurs; mais leur principal ornement consiste à porter de petits os passés dans les narines et à travers la lèvre insérieure. Ils trasiquent en castors et ours de mer, en habits de plumes, chemises d'entrailles d'animaux pour la pluie, grandes peaux de veaux et de lions marins; pour canots, bonnets d'osiers, ilèches, fil de poil de vache et de renne qui leur vient du pays d' Aleska. Leurs ustensiles de ménage consistent en de grands seaux quarrés, en de grandes haches et autres choses semblables qu'ils sont euxmêmes de bois slotté. Leurs armes sont l'arc et la flèche, dont la pointe est saite d'une pierre aigue; et de javelots, de la longueur de deux archines, qu'ils lancent avec la main.

Ils ont souvent des fêtes et particulièrement lorsqu'ils sont visités par les habitans des îles voisiduisent la chaleur sous les peaux nes. Les hommes vont au-devai. dont ils sont couverts; c'est ainsi de leurs hôtes avec des timbales, qu'il se chauffent quand l'envie et leurs semmes en chantant et en les en prend; mais dans leurs dansant. On emmène les nouveaux habitations, ils ne s'y chaussent venus dans les terriers, on les sait smais. Les hommes portent des asseoir sur des nattes, et on leur habits saits du ventre de divers ossire à manger ce qu'on a de meiloiseaux, comme Alques, Macareux, leur. Dabord les petits enfans dan-Cormorans et autres. Les habits sent au son de petites timbales, dont ils se couvrent en tems de pluie que les maîtres de l'habitation sont saits des entrailles enssées et souterraine accompagnent de leurs deséchées de lions marins, de voix; ensuite les hommes dansent grands veaux marins et de baleines. à leur tour, au son de plus granle coupent leurs cheveux en rond des timbales, en tournant l'un dertout autour de la tête, jusqu'aux rière l'autre, n'ayant de couvert oreilles, et rasent le sommet de que les parties naturelles; et lors14

qu'ils veulent se reposer, ils sont relevés par les femmes, revêtues de leurs habits; après quoi les nouveaux venus se retirent dans des hottes saites de nattes, qu'on leura préparées. Au reste ces réjouissances quine manquent jamais de se faire à l'arrivée des étrangers, n'ont jamais lieu à leur départ. La saison où ces peuples chassent le plus habituellement, est l'automne, depuis le 20 octobre, jusqu'au 102. décembre. C'est alors qu'ils ont coutume de prendre de jeunes ours de mer, pour se faire des babits de leurs peaux. A cette chasse succède des réjouissances telles que celles que l'on vient de voir, avec cette différence, que dans cellesci les hommes sont couverts d'un masque de bois peint de toutes sortes de couleurs, avec une terre grossière qui se trouve dans ces îles, lesquels masques représentent divers animaux marins. Durant ces fètes, ils vont avec toute leur famille de village en village, et même d'îles en îles. Au printemps ils vont à la recherche des ours, des lions marins et des baleines. En été, lorsque la mer est calme et même agitée, ils vont à la peche, avec des lignes. S'il leur arrive de se blesser, soit par une chute, soit en combattant, ils font diète et ne mangent rien pendant une semaine entière, se contentant de mettre sur la plaie une certaine racine jaune. La tête leur fait-elle mal, il s'y ouvrent une veine avec un caillou tranchant. Ont-ils quelque chose à coller, ils se donnent un grand coup sur le nez et frottent du sang qui en sort ce qu'ils veulent coller. Parmi eux le meurtre est impuni faute de tribunaux et de magistrats. En cas de mort, ils se contentent d'envelopper le défunt dans une natte, et dé le jetter dans une fosse qu'ils

recouvrent de terre. Si c'est une personne riche, on l'étend à terre dans un petit canot sait de bois slotté, on l'entoure de tous les meubles et ustensiles qui ont été à son usage, et on le laisse là. Depuis quelques années ils sont soumis, payent tribut aux Russes, dont ils entendent la langue pour la plupart, et trasiquent avec eux.

On divise les îles Aléoutes, en Aléoutes proprement dites, et ce sont les plus proches : elles sont au nombre de trois; savoir 1º. Atta, Amma; 2°. Agatta, Acama; 3°. Sémitche, Centre. En îles des Rats, en Russe Crysié, Kpuceu, on en compte 4 qui sont 1°. Bouldyre, Булдырь;2°. Kiska, Киска 3°. Amtchitka, Ancumna, et 4°. Krysiy ostrov ou l'île du Rat. En îles d'Andréanof, qui sont au nombre de 14: nommément 10. Tanaga, Taнаса; 2°. Canaga, Канаса; 3°. Bobrovoi, Bobposou ou du Castor; 40. Goréloi, *Popanoŭ* ou ile brûlée; 5% Sémisopotchnoï, Семисопотной, ou des sept Cratères; 6°. Adakhe ou Aïague, Agaxo; 7°. Sitkhine, Cumxund; 8°. Taguilak ou Tagaoune, Taeunako; 9°. Akhta, Ax ma; 10°. Amlia ou Amlak, Amra; 11°. Sigouam, Cueyanio; 120. Amoukhta Anysema; 13°. Tchougagane, Yyeaeand; et 14°. Tchétyré-Sopochniaostrova, ou les îles des quatre Cratères.

En îles des Renards qui sont:
1°. Oumnak, Ymhako; 2°. Ounalachka, Yhanamka; 3°. Spirkine,
Cnupkuho; 4°. Acoutane, Akymaho;
5°. Acoune, Akyho; 6°. Cagalga;
Kacanca; 7°. Ounimak, Yhumako;
8°. Sannakh, Cahaxo; 9°. Choumaguine, Mymacuho; 10°. entre l'île de Sannakh et celle de Choumaguine, se trouve un petit archipel
de 8 petites îles dont les noms
sont portés en note ci-dessous (1);
11°. un petit archipel composé

<sup>(1) 1:</sup> Naminak, 2: Animak, 3: Lialuskikh, 4: Aganaïs-Ksiakh, 5: sans non., 6: Couéguedak, 7: Kitagodakh, et 8: Ounakhtouh.

kéevsku, Eszokeesckia ou îles d'Eudoxie, on les nomme aussi les Sémides, Centugue; 12°. Touguidek, Tyeugoro; 13°. Cadiak, et 14. l'Archipel qui entoure l'île de Cadiak, et dont les principales sont (2). Voyez la note ci-dessous.

Voici tout ce que nous avons à dire des îles Aléoutes; on trouvera plus de détail, en lisant les arti-

cles séparément.

ALEXANDRIE, (Anexcanapia.) p. ville du Gouv. du Kherson, sur l'Ingouletz. Elle se trouve sous le 48° 21' de lat. sept., et le 21° 51' de long. orient. Elle a une église et à-peu-près 1000 habitans des deux sexes.

ALEXANDROV, (Anekcanaposo.) p. ville du Gouv. de Vladimir, sous le 57°11'50" de lat. sept, et le 56° 19'30" de long. orient., à 122 w. de Vladimir. Elle est bâtie sur les deux bords de la Séraia qui se jette dans la Cliasma. On ignore l'époque de sa fondation; on sait seulement que le Tzar Ivan Vasiliévitch se plaisoit quelquesois à y passer la belle saison avec quelques-uns de ses courtisans; on y trouve actuellement un couvent de religieuses de l'Assomption de Notre-Dame très-renommé, 2 églises et à-peu-près 500 maisons. Le superbe Haras quy entretient la couronne est renommé par la variété des races quon y trouve, et par la beauté des bâtimens, tant du manège que des écuries, qui doivent leur commencement à l'Impératrice Elisabeth, en 1761, et n'out été acherés qu'en 1781.

ALEXANDROV, (Anencanapost.) deux forts dont l'un se trouve sur Ligne du Caucase, à 15 w. N. O. de celui d'Andréevskoï. Il représente un quarré parsait dont trois

de sept îles qu'on appelle Evdo- faces sont fortifiées par un rempart garni de batteries et un sossé palissadé, et la quatrième n'est fortisié que par la nature, étant située sur les bords très-escarpés de la Toncoula qui se jette 15 w. plus loin dans le Calaous.

L'autre se trouve dans le Gouv. d'Ecatherinoslav, sur la rive gauche du Dniepr et à l'embouchure de la Maskovka; les marchandises qu'on transporte dans le midi, pour être chargées sur la mer Noire déchargent dans la Samara, et faute de canal de communication avec la Moskovka, se transportent de là par terre l'espace de 70 werstes, jusqu'à Alexandrov où elles se rembarquent sur le Dniepr, pour aller jusqu'à son embouchure, qui est à 400 verstes de là : ce fort étant devenu pour cette raison un entrepôt de commerce fort considérable, on y a établi en 1776 une douane, pour les marchandises qui vienneut de Turquie.

ALEXANDROVSKAIA STANITZA, (Александровская Станица.) ou bourg des Cosaques du Don, sur le Don, à 23 w. de Tcherkask, les habitans s'occupent beaucoup de pêches et d'agriculture dans cet

endroit.

ALEXÉEVSKAIA ( Алексвевская Станица.) ОЦ bourg des Cosaques du Don, situé sur les deux bords du Bouzoulouk.

C'est aussi le nom d'un fort du gouv. d'Ukraine bâti sous le règne de l'impératrice Anne, en 1731, pour protéger les frontières de l'Empire contre les incursions des Tatares de Crimée.

ALEXINE, (Anencund.) Ville du gouv. de Toula, chef-lieu de district, à 60 w. de Toula. Elle est située sur une haute montagne sur la rivedroite de l'Oca, et sur les deux bords de la Mordovka, qui la

<sup>(</sup>a) 1: Siagkidak, 2: Afognak, 3: Invrachitibei, et 4: Chouekh.

traverse. Quelques-uns prétendent. qu'elle sut sondée par le grand-duc de Moscou, Daniel Alexandrovitch; mais on n'en a aucune preuve certaine. Cette ville a été ruinée par les Polonais pendant les guerres civiles, et ensuite entierement dépeuplée par la peste, de manière que le peu d'habitans qui lui restoient abaudonnèrent l'ancien emplacement qui étoit deux werstes plus haut, et vinrent occuper celui où elle est actuellement. Cette petite ville est entourée d'un mur en bois qui tombe en ruine. On y compte 2 églises et 2258 habitans des deux sexes, qui font un commerce assez considérable en chanvre, cuirs, suif, mielet bœufs salés. Il se tient ici deux grands marchés par an.

ALEXOPOL, (Anexconons.) pet. ville du gouv. d'Ecatherinoslav, située sur la rivière Orelly, qui se jette dans le Dniepr. Elle a été peuplée en 1674 par les Russes et se nommoit alors Nékhvorostch, du nom d'une p. rivière qui coule non loin de là. Il se tient annuellement un graud marché dans cet endroit.

ALÉY, (Azeŭ) riv. du gouv. de Tobolsk, qui coule du midiau nord pour se jeter dans l'Oby.

ALEYSKOI LORHTEVSKOI, ROU-DNIK, (Aneŭckoŭ Aoxmesckoŭ pyanuko.) mine de cuivre dans le gouvernement de Tobolsk, pas loin des rives de l'Aley; c'est une des plus riches de toutes celles qui sont ici. Elle produit jusqu'à 40 pour cent de bénéfice net.

Alma, (Anma.) Il y a deux p. fleuves de ce nom. Le premier coule en Crimée et se jette dans la mer. Noire. Il forme plusieurs cascades en sortant des montagnes; ses bords sont romantiques et pittoresques. Le second coule dans le Camtchatka et se jette par deux bras dans la mer.

ALOUCHTA (Azyuma.) P. CH droit de la Crimée situé sur le bords de la mer Noire, et renom mé pour ses sites romantiques e ses bons fruits.

ALTA, (Anama.) P. riv. du gouv d'Ukraine non loin de la ville de Péréslav. Elle se jette dans la Troubéje; c'est sur ses bords qu'en 1015 le cruel Sviatopolk, grand-duc de Kiev, sit assassiner son srère St. Boris.

ALTANE, (Animano.) nom d'un lac du gouv. d'Irkoutsk, au pied des montagnes. On voit autour de lui quantité de monticules et d'élévations sépulcrales:

ALTAY, (Anomaŭ.) (monts). On nomme ainsi la chaîne des montagnes qui séparent la Sibérie de la Chine. Les Chinois les appellent Hine-chal, ou Altay - Aline. Altay vent dire en mongol, de l'or, et Aline en toungout, montagnes, ce qui tout ensemble veut dire, montagnes d'or. Ces monts se divisent en deux chaînes principales, qui sorment le grand et le petit Altay. Legrand sépare la Tatarie Mongolle des Calmouks Zungors ou Zungorie, et d'une partie de la petite Bukharie vers l'occident; il s'étend vers le N. E. en laissant quelques branches détachées, dans lesquelles on trouve les sources du Jénisséi, de l'Oby et de l'Irtyche: il traverse ensuite la Zungorie, courant N.O., après quoi il se réunit au petit Altay. Celui-ci sépare la Zungorie du Gouv. de Tobolsk, par lequel passent les susdits sleuves, qui séparent les monts Saïanes des monts. Altays; ainsi le mont Ætay appartenant à la Russie, est une prolongation de la chaîne du p. Altay, qui court N. O., entre l'Irtyche et l'Oby. Il n'a été abandonné par les peuples nomades qui y campoient, qu'au commencement de ce siècle, lorsqu'on y établit en 1726 des usines

tamquon y découvrit.

Onn'exploita régulièrement les mises de ces montagnes qu'en 1747, et depuis cetteannée jusqu'à l'a 1783, le peu de mines qu'on aploitoit produisirent déjà 25,879 pouds d'argent contenant de l'or, 60,190 pouds de plomb et 59,812 pouds de cuivre. La partie du mont Altay qui se trouve dans les frontieres russes, se divise en six cantons, dont le premier renferme les montagnes appelées, Bobrovskié; le second celles nommées, Ouba-Aleyskie; le troisième, Zolotarskié; le quatrième une plaine, unie au pied du Mont Altay; le cinquième, les Montagnes dites Corbolikhinskié; et le sixième, les Colyvanskié. Elles sont toutes et toujours convertes de neiges, et plus elles s'éloignent des frontières, plus elles deviennent hautes.

ALTENTOURM, (Anomenmypad.) Ancien château qui se trouve en Livonie, à 8 ou 10 werstes de distance de Dorpat ou Derbi. Du temps des Payens il y avait la une prison que l'evêque de Derbt, Herman, convertit en 1233 en château-fort, dont on voit jusqu'à présent les ruines. C'est apparemment à cause de ses fortifications, qu'il est nommé ville, dans le traité de paix avec La Suède, en 1564; mais dans un autre traité de paix fait en 1582 avec la Pologne il n'en est plus question du tout, probablement alors en possession de Derbt, l'anront détruit. Le village qui existe actuellement auprès , porte encore en Estonie le nom de Van-M-Castri, ou vieux château.

ALTYN OU ATAY, (Anmuno, un Amaŭ.) lac sur les frontières da gouv. de Tobolsk, que les Russes nomment. Telezkoe ou des Télezs, à cause des Tatares de ce nom, qui habitent vers sa partie

TOM. I.

et des forges pour travailler les mé-, mérid. Les Tatares l'appellent Altyn-Koul, et les Calmouks, Altyn-Nor. Il a 126 w. de long sur 84 de large, il est très-prosond; ce qu'il y a de particulier, c'est que sa partie sept. gèle quelquesois et même assez fort pour permettre d'y voyager en traineaux, tandis que la partie mérid. ne gèle jamais. Son fond est pierreux. La Bia en sort et après s'être réunie à la Catounia, elle forme l'Oby.

AMALAEVA, (Auanassa.) fleuve de la Sibérie, dans le canton de Iakoutsk, district de Jigansk, qui après un cours de 200 w. se

jette dans l'océan glacial.

AMAZAR, (Anasapo). rivière qui se jette dans l'Amour, sur son bord sept., an-dessous de l'embou-,

chure de l'Argounia.

AMGA, (Ausa.) riv. du gouv. d'Irkoutsk, district de lakoutsk, qui coulant du S. O. au N. E. plus de 700 w., se jette dans l'Aldan. Elle est remarquable par une colonie de paysans Russes qu'on a établie sur ses bords après la conquête de la Sibérie, pour introduire l'agriculture dans cette contrée, et qui non-seulement n'y ont pas sougé, mais ont même entièrement oublié la langue russe pour adopter celle des lakouts parmi lesquels ils vivent, et dont ils suivent les usages et les occupations; ils ne s'en distinguent que par le Christianisme, qui s'est houreusement conservé parmi eux.

AMLAK, (Azwako.)C'est une des parce que les Russes qui étoient îles Aléoutes, du nombre de celles qu'on appelle Andrianosskie. Elle a 70 w. de long sur 7 à 10 de large. On y compte une soixantaine d'habitans. Cette île n'a pas de port et ses bords sont très-escarpés : elle abonde en racines et en berbes, de celles dont les sauvages se nourrissent. Amlak a en outre beaucoup de petites rivières, dont une seulement, coulant vers le nord, a du poisson. Les veaux et

lions marins y sont en grand nombre.

AMMATE, (Ammamo.) riv. de la Livonie qui se jette dans l'Aa, dans le district de Venden. On y pèche quelques perles, son fond rocailleux sournit beaucoup de

pétrifications.

AMMOGJA, (Ammogma.) riv. d'Estonie, qui coulant du lac Vertcher ou Virtz - Ervé va se jeter dans le Tchoudskoe ou Peïpouss. Les villes de Derpt et d'Ardzal sont bâties sur ses bords. Elle est très-navigable depuis le lac Peïpouss jusqu'à Derpt; et même de Derpt au Virtz-Ervé, mais seulement pour de petits bateaux.

AMORDA, (Amopga.) riv. du godv. de Simbirsk, district de Saransk, qui se jette dans l'Insara.

AMOUR, (Auspo.) sleuve. Les Manjours l'appellent Zakhalineoula, les Chinois Hélong-Kiang; et les Toungousses Chilkir ou Zil-· kar. Deux g. riv., la Chilka et l'Argounia en s'unissant, forment l'Amour. La première de ces deux, se forme également de l'union de deux g. riv., de l'Onone et de l'Ingoda. L'Amour parcourt un pays immense, traversant la Tatarie chinoise, qu'il sépare dans quelques endroits du gouv. d'Irkoutsk, il se jette dans l'Océan Oriental. Ce fleuve a coulé pendant long-temps dans les frontières de l'empire de Russie; les événemens qui l'en ont détaché se trouvent décrits dans la collection historique de l'Empire de Russie en allemand, au T. 2. pag. 293; ainsi que dans le journal périodique de Pétersbourg, de l'année 1757-

AMTCHITEA, (Aucunza) une des îles Alcoutes, du nombre de celles qu'on nomme Crysic ou îles des Rats. Elle est située à 40. w. vers l'oc. de l'île des 7 Cratères; son étendue est de 80 w. de long, sur 7 à 15 de large: on y compte

30 habitans. Flle a une p. baievers le N., mais on n'y trouve ni bois, ni animaux sauvages. Elle est basse et sert d'asile à une quantité d'oies sauvages.

Anabara, (Anabapa.) fleuve du gouv. de Tobolsk. Il coule du S. au N. l'espace de 500 w. avant de se jeter dans l'Océan glacial. Ses bords sont inhabités, mais ils sont souvent visités par les chasseurs qui viennent y prendre et tuer une quantité de rennes, au

moment de leur passage à travers ce fleuve.

ANADYR, (Anagupo.) C'est le fleuve le plus sept. de la Sibérie Orient. Il coule sous le pôle, en prenant sa source dans le lac Joan-ka, qui se trouve dans la chaîne des montagnes nommée lablonnoy, et continuant sa course vers l'Or., il va se jeter dans l'Océan oriental et dans un grand golfe qu'on appelle mer d'Anadyr, au-dessous du détroit de Béring; qui sépare l'Asie de l'Amérique.

Anadyrskoé moré, (Анадырское море.) ou mer d'Anadyr. On nomme ainsi un grand golse de l'Océan Orient., dans lequel

se jette le fleuve Anadyr.

Anadyrskoi ostrog, (Anaдырской острогь.) C'est l'établissement le plus sept. que les Russes aient jamais en en Sibérie. Cet Ostrog, ou fort palissadé, a été établi sur une ile qui se trouve dans l'Anadyr, à 480 w. de son embouchure, et sous le 66° 9' de lat. sept. à 5210 w. d'Irkoutsk et à 2779 d'lakoutsk Le but du gouvernement en batissant ce fortin, étoit d'y garder les otages qu'on prenoit parmi les Tchoultchis et d'y entretenir en même temps une petite garnison, qui serviroit à lever les tributs imposés sur ces peuples et les loulaguirs, et qui en même temps faciliteroit les moyens de les réduire entièrement sous l'abéissance de la Russie. Les habitans de cet univers glacé se nourrissent d'œuss d'oies et de canards sauvages, et de viande de reanes. On y apportoit même des provisions fraiches de pain et de biscuit, et de l'eau-de-vie, lorsqu'on projetoit une expédition coatre les Tchouktchis; mais secune n'ayant eu de succès, en se décida à la fin d'abandonner ce peuple et son pays; c'est pourquoi le fort tut rasé et les casernes détruites et brûlées en 1770. L'Eglise qu'on y avoit baue sut transportée à lakoutsk; depuis ce temps il n'existe plus auena établissement Russe dans cette contrée, et les Tchouktchis sont restés les maîtres de tout le cours de l'Anadyr, d'où ils s'enhardissent quelquesois à saire des incursions, vers le Camtchatka et le golie de Penjin, pour molester les pauvres Coriaks, qu'ils massacrent et pillent toutes les sois qu'ils peuvent le faire impunément. On consoit l'humeur féroce et indomptable de ces habitans de l'Anadyr.

ANAEOUTANE, (Anakymano). ou Onécotone, c'est une des îles Courilles. Elle a à-peu-près 100 w. de long sar 15 de large; on y trouve trois volcans éteints, dont l'un est sur un lac qui a 16 w. de circonférence; il se trouve au milieu de l'île. On trouve sur le bord sept. de l'île plusieurs baies à fond de sable, et sur ces côtes orient., une baie profonde à fond rocailleux, où les bateaux peuvent aborder en sureté. L'île a plusieurs ruisseaux qui tombent des montagnes et sont assez poissonneux: on y trouve aussi des renards rou-🐯, mais en petite quantité.

ANDANGA, (Anganca) riv. du gour. de Vologda, qui se jette dans le Youg. On y construit des barques qui descendent ensuite dans le Youg.

Andrewskaïa, (Angrècocras.) Grépost ou forteresse. C'est une de celles qui forment la ligne du Caucase. Elle a été bâtie en 1777, à 55 w. de Georgiessk, sur la p. riv. Dongouzla, qui se jette dans la Couma. Cette p. forteresse forme un parallélogramme, dont les faces longues ont 160 toises et les courtes 100: elle est entourée d'un fossé, de chemins couverts bien palissadés, et les batteries qui sont sur le rempart, sont bien dirigées et nombreuses.

Androussova, (Anapycosa.) C'est un village du gouv, de Smolensk, sur la petite riv. Gorodnia. Il est célèbre par la trève de 1667, conclue pour 13 ans, entre la Russie et la Pologne; trève qui porte le nom de paix d'Androussova.

ANGARA, (Ansapa.) Il y a deux riv. de ce nom, qu'on distingue par Angara proprement dite, et Angara supérieure : elles se trouvent toutes les deux dans le gouv. d'Irkoutsk; la première est navigable. Elle sort du grand lac de Baikal et se réunit au Jénisséi. Elle traverse un pays de montagnes, ses bords en sont garnis et présentent des vues pittoresques et grandes; des sorêts superbes de cèdres et d'autres bois les garnissent. Elle passe devant la ville d'irkoutsk et après un cours de 1,000 w. loin de cette ville, ses eaux deviennent troubles. Plusieurs grandes rivières viennent s'y jeter, entre autres l'Irkout et l'Ilym. Ce qu'il y a de particulier, c'est que depuis l'embouchure de cette dernière dans l'Angara elle quitte son nom pour prendre celui de Toungouska. Cette riv. a 22 cataractes, qui ne laissent pas que d'être dangereuses aux navigateurs. La seconde, on Angara supérieure, sort des montagnes du district Nerstchinsk et se jette dans le Baikal, après un éours de 500 werstes.

ARIAN, (Aniano.) (détroit d'). On nommoit ainsi celui qu'on connoît actuellement sous le nom de détroit de Béring, qui sépare la Russie Asiatique de l'Amérique sept., et qui unit l'océan glacial à l'océan oriental. Il a 70 w. de large.

Anoui, (Anyŭ.) deux grandes riv. de la Sibérie, qui ont leurs sources dans les terres des Tchouktchis, et viennent se jeter l'une ot

l'autre dans la Colyma.

Antipovskaia stanitza, (Ahmunoвская станцца.) ou bourg des Cosaques du Volga, dans le gouv, de Saratov. Il est sur le Volga, à 25 w. au-dessous de la ville de Camiehène. On a trouvé dans les environs une carrière de pierres calcaires, qui sert aux bàtisses d'Astrakhan.

Anzerskoi, (Anzepckoŭ.) île de la mer blanche, dans le gouv. d'Arkhangel, à 280 w. au nord de cette ville, on y voit deux hermitages occupés par des moines de l'ordre de St. Basile.

Aoulléi, (Ayazeŭ.) riv. du gouv. de Tobolsk, qui coulant du midi au nord l'espace de 350 w., va se jeter dans l'Oby, sur sa rive occidentale.

A-ouro-ourne, (Aypo-ypho.) C'est la seconde partie du mont Ouralls que les Tatares nomment ainsi. Elle commence dans le gouv. d'Orenbourg, près des sources de l'Oural, et prend sa direction vers le midi, où après avoir dépassé les sources de l'Ori et de l'Emba, elle s'arrête au lac Carakoulea près de la mer Caspienne.

APALSKAIA GORA, (Ananbckaa sopa.) Ou montagne d'Apal. Elle se trouve dans le Camtchatka. C'est un volcan éteint depuis peu. L'Apal prend sa source dans cette montagne 🐪 pour se jeter dans l'Océan oriental. On trouve au pied de la montagne, un grand lac dans lequel on pèche beaucoup de harengs,

aux mois de mars, avril, et mai.

ARABAT, (Apa6amo.) p. ville fortifiée de la Crimée. Elle est située au commencement de la langue de terre entre le Sivache et la mer d'Azow, et forme l'entrée de la presqu'île de Crimée, du côté de cette langue de terre, elle est à 40 w. de Théodosie. Arabat a été prise par les Russes en 1773, et rendue aux Tatares l'année suivante, à condition que les Turcs n'y auroient jamais de garnisons; enfin en 1785 elle sut réunie avec toute la Crimée à l'Empire de Russie. Cette ville se nommoit anciennement Yraklion, ou Heracléon, et la langue de terre sur laquelle elle est située, se nommoit Chersonèse de Zénon. Cette forteresse représente actuellement un polygone solidement construit en pierres calcaires, de sept bastions réguliers avec un fossé sec, revêtu également en pierres, un long retranchement du côté du Sivache, et un peu plus court de celui de la mer, sur lequel on a établi des batteries. On ne voit dans l'intérieur, à l'exception d'une mosquée bien batie en pierre avec un minaret, et une petite maison pour le commandant, que quelques cabancs à l'usage des soldats, dont quelques-unes sont sur le sol, et les autres sous le rempart de la place. On trouve sur la langue de terre d'Arabat un roulage considérable de voituriers de la petite Russie, qui transportent en Crimée des vivres, du poisson pris souvent en quantité ici, dans la mer d'Azof, et autres marchandises.

ARAL, (Apano.) (mer), ou lac d'Aral. Cette masse d'eau qui fait le pendant de la mer Caspienne, se trouve à 500 w. à l'est de cette dernière; son cau est salée, ses bords sont plats presque partout, excepté sur une petite étendue où se trouvent quelques montagnes. Les Russes la nommoient anciennement Sinéé-moré ou mer bleuc;

les Tatares l'appellent Aral-denguiss, à cause de la quantité d'îles qui z trouvent dans sa partie méridicale. La mer d'Aral a 809 w. de circonférence, et comme la Capienne à laquelle elle ressem-Mepresqu'en tout, elle reçoit dans masein de très-grandes riv. Sans communiquer avec aucune autre mer, elle a les mêmes poissons, en aussi grand nombre, et d'une aussi bonne qualité que la premiere. Sa profondeur n'est pas encore bien connue, on sait seulement que presque partout elle a un fond de sable. Les peuples Arals qui habitent dans ses îles, naviguent sur de grands bateaux et assurent que des vaisseaux d'une certaine grandeur pourroient y pavigner facilement. Si cela est vrai, sa possession seroit d'un avantage inapréciable pour la Russie, par la facilité que celà lui donneroit de commercer avec la Bucharie, les Garacalpaks, les Arals, et même les Indes, en remontant le Sir ou Sir-Daria et le Couvan-Daria jusqu'à Tachkend et Samarcand, qui sont l'une et l'autre baties sur des canaux qui sortent de ces deux rivieres par le moven d'une troisième riviere qu'on appelle Oullon - Daria ou Amou-Daria, on pourroit pénétrer dans la Boukharie et le Khiva; la seule difficulté qui resteroit alors, seroit Tembarras de construire des vaisseaux sur une mer dans les environs de laquelle on ne trouve pas un seul arbre. On a déjà eu l'intention d'en construire à Orenbourg, pour les transporter pièces par pièces jusqu'ici, mais cette idée dungrand homme (Pierre le grand) est restée sans exécution. Les principales riv. qui se jettent dans les eaux de l'Aral sont, le Sir ou Sir-Daria, qui paroît être l'ancien Jaxarte, le Couvan - Daria, l'Amou-Daria, qui s'appelle aussi Ghigon et qui est l'Oxus des an-

ciens. Cette mer est entourée de Steps dans lesquels un million d'habitans errent de côtés et d'autres avec leurs innombrables troupeaux; ce sont les Kirguis, les Turemens, les Arals, les Caracalpaks, les khévens, etc. etc.

ARAMAKOUTANE, (Apanakymand.) C'est la sixième des îles
Courills. Elle n'est qu'à 7 w. de la
cinquième, son étendue est de 20
w. de long. sur 10 de large; on y
trouve un volcan éteint, deux lacs
et deux p. riv.; les uns et les autres
manquent de poisson. L'île est inhabitée, mais les Courills y viennent des autres îles pour chasser
les renards et les veaux marins:
ses autres productions sont à-peuprès les mèmes que celles des

ARDATOW, (Apamoso.) Il za deux p. villes de ce nom. La première est dans le gouv. de Nijegorod, elle est le chef-lieu d'un district, sous le 55°12' de lat. sept. et le 60° 52' de long. orient., à 152 w. de Nijnei. Lette petite ville est bâtie sur les bords de la Lémet; elle a une église et ne contient qu'une vingtaine de maisons, les tribunaux et magasins exceptés; ses habitans sont pour la plupart des laboureurs.

La seconde est dans le gouv. de Simbirsk sur l'Alatyr: elle est sous le 56° 52' de lat, sept. et le 54° 57' de long. or. à 145 w. de Simbirsk. Elle a deux Eglises et 1400 habitans des deux sexes,

ARDYM, 'APADIAID.) P. r. du g. de Penza, qui se jette dans la Penza.

ARENSBOURG, (Apencoupeo.)
P, ville qui se trouve sur l'île d'Esel, dans le Golfe de Riga. Elle est sous le 58° 15' de lat. sept. et le 39° 58' de long. orient. à 319 w, de Riga: elle est située sur une p. riv. nominée Peddus, au mididel'He. Cette ville a un port qui seroit assez commode s'il étoit plus profond; c'est pourquoi les vais-

seaux qui y viennent, sont obligés de rester en rade à 7 w. de la ville.

L'endroit où se trouve actuellement Arensbourg, a été habité anciennement par les Estes idolàtres qui y avoient même une espèce de retranchement; Valdemar II, Roi de Danemark, y fit construire une forteresse de bois en 1205, qui ayant été brûlée, fut rebâtie en 1221, à l'époque de l'établissement d'un évêché dans cet endroit. Les évèques étant devenus puissans, l'un d'eux, nommé Herman d'Osnabrugue, y construisit un château en 1334, que le grand-maître Plettenberg et le duc Magnus agrandirent, ornèrent et fortisièrent; ensuite Charles XI Roi de Suède en étendit les fortificatins et les munit d'une artillerie formidable; enfin les Russes, pendant le siége de 1710 en firent sauter une partie, avant la prise de la ville qui eut lieu la même année, le 13 de septembre. On voit par les restes que les fortifications en ont dû être considérables. Le château est bâti de pierres de taille, avec une solidité et une magnificence qui fait honneur au fondateur, vu le temps où il a été construit.

On trouve maintenant à Arensbourg, une maison de ville, une école publique, une église Russe, une Luthérienne, et un hôpital. Les habitans sont presque tous Allemands, parmi eux il y a cependant quelques Russes et quelques Estoniens; ils sont au nombre de 1379 personnes des deux sexes. Il se tient deux grands marchés annucllement dans la ville; le commerce que sont les habitans est assez considérable : il y arrive chaque année à-peu-près 20 vaisseaux qui exportent pour 47,000. R. de marchandises et qui en apportent pour 25,000.

ARGOUNIA, (Apsymia.) riv. du Gouv. d'Irkoutsk. Elle prend sa source dans un lacsitué dans la Tatarie chinoise, et coule du midi au nord; elle entre dans l'empire de Russie, et sépare le district de Strétinsk de la Chine, sur un espace de 500 w., après quoi elle se réunit à la Chilka, pour former l'Amour.

AROGUNSKOI OSTROG, (Apвунской Остроев. ) · Ce fortin palissadé se trouve dans le gouv. d'Irkoutsk, district de Strétinsk, sur la rive occident. de l'Argounia Il avoit été bâti en 1682 sur la rive opposée; mais d'après le traité fait avec les Chinois en 1689, on l'a transporté à l'endroit où il est actuellement. Il y faitsi froid que très-souvent pendant l'été la terre n'y dégèle qu'à une archine de profondeur, ce qui empêche l'agriculture d'y faire quelque progrès. On y ressent quelquefo is pendant l'hiver et au printems; des secousses de tremblemens de terre.

ARICHKA, (Apumka.) P. riv du gouv. de Saratof, dans l'ancien district de Gorodistchi: elle se

jette dans l'Aiva.

ARINNES, (Apunus.) C'est le reste d'un peuple de la Sibérie qui habite sur le bord du Jénisséi. La domination des Tatares, les émigrations chez les Kirguis, et le mélange avec les Catchins et Otiaks, l'ont réduit à quelques samilles qui vivent dans un aimak, sous la direction d'un Bachlik ou ancien, qui paye les impôts que le gouv. Russe leur imposa en 1733. Le eélèbre voyageur Müller ayant visité cette p. peuplade, y a trouve un seul habitant qui sût parler sa langue; le reste a adopté le dialecte des Tatares Catchins, ce qu'on peut juger par le petit vocabulaire qu'a laissé Mr Muller et ensuite Mr Gmélin l'ainé; la langue des Arins a d**à ressembler à** l'idiôme de Otiaks.

ARJENOVSKAIA STANITZA, (Apmenosckan Cmanuya.) bourg des Cosaques du Don sur les deux rives du Khopér. Ses habitans sont agriculteurs et ils élèvent beaucoup de bestiaux, qui sont avec le produit de leur terre leur principale richesse.

du gouv. de Tobolsk, sur laquelle est située la ville de Tara.

ARRHANGEL, (Apxanseno. (gouv. d'.) Il est situé entre le 610 et le 71° de lat. sept., et le 45° et k 810 de long. orient. Il est bornéau N. par l'Océan du nord et la mer Blanche, qui n'en est proprement qu'un grand golfe; à l'Orient par le gouv. de Tobolsks au midi par celui de Vologda et d'Olonetz, et à l'occident par ce dernier et la Laponie suédoise et danoise. Son étendue de l'or. à l'occid. est de 4,000, et du N. au M. de 860 w. Ses principales riv. sont la Dvina du N., la Mézen, et la Petchora, l'Onéga, l'Oudor, la Vaga, la Pinéga, l'Outcha, l'Elma, la Pijma, et ce sont la plupart des sleuves qui sc jettent dans l'Océan glacial. Ce gouv. renserme une quatité de lacs et de marais. Les îles de l'Océan glacial qui lui appartiennent sont celles de Vardelouss, de Calgouief, de Vaigatche, l'île Matveief, l'île Dolgoi ou l'île longue, et enfin celle de Novai-Zémlia ou terre neuve, que les géographes etrangers nomment improprement Nouvelle Zemble.

On divise ce gouv. en 7 districts qui portent chacun le nom des villes qui en sont le chef-lieu; ce sont ceux 1° d'Arkhangel, 2° de Chenkoursk, 3° de Mézen, 4° Cola, 5° Onéga, 6° Pinéga et 7° de Kholmagory.

Les endroits remarquables qu'on y trouve encore sont Kévral, Poustozersk, Solovki ou couvent de Solovetzk, et le fort de Novodvinskaia. Outre les Russes qui habitent ce gouv., il y a aussi une grande quantité de Lapons, que les Russes nomment Lapari; ils

vivent dans le district de Cola; quelques-uns parmi eux sont chrétiens, et des Semoyades ou Samoiédes; ceux-ci sont très-nombreux; c'est un peuple errant et idolàtre, qui se trouve dans le district de Mézen, et qui s'étend de là dans tout le N. de lá Sibérie, jusques au bord de la Léna; il vit de chasse et de pêche, et paye un tribut qu'on rassemble à Pou-On compte en tout 170,300 habitans des deux sexes dans ce gouv. Sa partie sept. est montagneuse et inculte; la méridion., plus basse, abonde en excellent paturages qui favorisent beaucoup l'éducation des bestiaux : les vaches de Kholmogori surtout sont très-renommées pour leur grandeur et leur beauté. On ne sème presque pas de blé dans ce gouv., celui qu'on y consomme y est apporté des provinces voisines et plus méridionales de l'Empire. La principale occupation des babitans est la pèclie de la balcine, des harengs et des autres poissons de l'Océan glacial, pour laquelle ils vont jusqu'au Spitzberg; ensuite la chasse, le commerce des pelleteries étant un article très-considérable dans ce pays : ils amassent aussi une très-grande quantité d'édredon. L'archeveque d'Arkhangel se quali fie d'Archevêque d'Arkhangel et de Kholmagor.

ARKHANGEL, (Apxanceso.)
Ville capitale du gouv. de ce nom.
Elle se trouve sous le 64°31′40″
de lat. sept. et le 56°35′ de long.
orient., non loin de l'embouchure
de la Dvina du nord, dans an
grand golfe de l'Océan glacial,
qu'on appelle mer Blanche. On y
trouve deux chantiers pour la construction des vaisseaux de guerre
et marchands; 15 églises parmi
lesquelles il y en a une pour les
Luthériens et une pour les Réformés; un couvent avec un palais
archiépiscopal, où réside l'ar-

chevêque, un séminaire, un gymnase, une école de la marine, et un grand marché bâti en pierres. La ville sait un commerce considérable avec les étrangers, au moven de son port; les marchandises qu'on exporte consistent en chanvre, lin, graines de chanvre et de lin, résine, goudron, suif, bois de construction, différens blés, peaux de bœuf et de cheval; toile à voile, nattes d'écorces d'arbres, potasse, soie de cochon et autres objets: en 1803 on a exporté pour 4,000,000 de roubles et on a importé pour 400,000 Roubles. On trouve plusieurs fabriques dans la ville, comme p. ex. une rafinerie de sucre, 9 corderies, 8 fab. de filature, une de suif, deux de savons; 4 brasseries et une distillerie d'esprit de thérébentine. Les marchands de la ville commercent non-seulement avec les étrangers qui leur apportent leurs marchandises, mais ils vont encore aux principales foires de l'intérieur de l'Empire et jusqu'aux frontières de la Chine: ils arment des bâtimens pour la pêche de la baleine et des harengs, et envoyent à la nouvelle Zeml, ainsi qu'au Spitzberg. Il s'est établi ici en 1801, une compagnie pour le commerce et la pêche des harengs; elle est sous la protection du gouv. Beaucoup d'Anglais se sont établis dans ce port; ils sont les premiers qui ont découvert le passage par la mer Blanche, à l'embouchure de la Dvina en 1553, avant la fondation de la ville qui eut lieu sous le règne du Tzar Ivan Vasilievitch, en 1584. Les marthands de cette nation demcuroient à Kholmogor et à Vologda.

Arkhangel est à 1145 w. de Pétersbourg, et à 1236 de Moscou. On y compte 10,000 habitans

des deux sexes.

ARKHANGELSKOї ZAVOD, (Аржансельской Заводд). ou mine

de cuivre dans le gouv. d'Orenbourg, district d'Ousa. Elle a été établie en 1758 sur les terres des Bachkirs. Les mines qui sournissent le cuivre sont très-riches et d'un grand rapport à la couronne; on en sond annuellement 6,000 pouds et davantage.

Il se trouve une autre mine du même nom dans le nième gouv., district de Rirsk, qui donne 8 à 900 pouds de cuivre.

ARRONE, (Appond.) P. riv. de la Livonie, qui se jette dans la Vessat.

ARSK, (Apcko.) P. ville du gouv. de Cazan. Elle est sous le 56° 10' de lat. sept. et le 67° 38' de long. orient., à 56 w. de Cazan. Son nom lui est venú de ses anciens habitans, les Tatares Areins, dont les restes vivent en Sibérie parmi les Otiaks. Après la prise de Cazan, des fugitifs de cette ville ayant voulu se désendre à Arsk, elle fut prise et brûlée par les Russes; on y voit actuellement deux églises et une centaine de maisons, dont les habitans sont des soldats vétérans et des laboureurs, qui s'occupent les uns et les autres d'agriculture.

ARTCHADA, (Aptaga.) P. rividu gouv. de Penza, qui sépare le district de Tchénbar de celui de Penza.

ARTCHADINSKAIA, (Aptagun ckan) bourg des Cosaques de Don, située à l'Embouchure de la Kniajoï et vis-à-vis celle de l'Art chade, qui se jettent l'une et l'autre dans la Médveditza.

ARZAMASS, (Apsamaco.) ville du gouv. de Nijégorod, et chef-lie d'un district. Elle est sous le 55 15' de lat. sept. et le 61° 36' de long. orient., au confluent de l'Archa et de la Técha qui se jet tent dans l'Occa. Cette ville est 109 w. de Nijnei, on y compt

un de religieuses; elle ä 4700 habitans des deux sexes.

Les habitans font un commerce assez considérable de toiles de lia, qu'ils exportent à Moscou a à Pétersbourg. On trouve des abriques d'étosses de soie à Arzamass, ainsi que des cuirs assez bien travaillés.

Askiss, (Ackuco.) riv. du gouv. de Tobolsk. Elle se jette dans la Toma.

Asseriene, (Accepsend.) En Estonien Asséri, Moïsse et Pédesse; ce sont des terres en Estonie, dans le district de Virlande. Elles sont situées sur le bord de la mer. Pédesse étoit auparavant un couvent. On y voit encore un bâtiment de pierre carré, avec une tour, dans les murs très-épais de laquelle on a trouvé, il n'y a pas long-temps, des ornemens d'église et des vascs sacrés. Ce bâtiment vient d'être réparé, et c'est un des plus considérables dans ce moment de tout ce canton. Le port de Maholm, attevant à cette terre, appartient à la ∞uronne et est un des plus sûrs de cette côte; on y a établi un parapet pour sa désense, pour l'entretien duquel on perçoit un petit droit sur les bâtimens qui entrent dans le port. Les insulaires des envirous viennent y acheter les denrées qui leur sont nécessaires, et L noblesse y charge son bled et ses caux-de-vie pour Pétersbourg et la Finlande. La pêche d'un petit poisson qu'on appelle ici Salakouchka et qu'on sale à-peuprès comme les anchois, rapporte beaucoup aux habitans; on en prend quelquesois jusqu'à 300 charettes pleines d'un seul coup de filet.

ASTRAKHAN, (Acmpaxans.) (gour. d'). Il est borné au N. par celui de Saratof; à l'Or. par une partie de celui d'Orenbourg et le Step des Kirguiss-Caissaks; au

20 églises et deux couvens, dont midi par la mer Caspienne et le gouv. du Caucase, et à l'Occid. par les terres des Cosaques du Don. On divise ce gouv. en quatre districts, qui portent chacun le nom de leurs chess-lieux, ce sont ceux: 10. d'Astrakhan, 20. de Crasnoï-ïar, 3°. d'Enotacvsk, et 4°. de Tchernoï-ïar. Ce gouv. est formé d'un pays plat, rempli de lacs salans et d'un sol en général aride, excepté les environs des rivières qui produisent de bons pâturages; les terres en sont sèches et peu productives: c'est pourquoi on y sème fort peu de blé, excepté un peu de mais et d'orge, les habitans n'en cultivent aucun: la cause de cette aridité doit être attribuée au manque total de bois; il ne faut cependant pas en conclure que les habitans en soient pauvres; la pêche qui est un article de commerce considérable les enrichit beaucoup; la culture de la vigne. du mûrier et du sésame commence à y prospérer : le tabac y réussit très-bien dans certains endroits, et la réglisse partout; et d'un autre côté l'énorme quantité de hétail que les peuples nomades élèvent dans les Steps de ce gouv., sert à y entretenir l'abondance. Les productions qu'on en exporte sont: les vins, les raisins frais et secs, le poisson, le caviar, la colle de poisson, le bétail, le suif et les cuirs. Ses habitans, hormis les Russes, sont des Tatares de Boukharie, du Guillan et du Nogais; ensuite des Arméniens, des Indiens, des Persans, et des Calmouks. On compte 13, 155 kibitks, ou tentes de ces derniers; les autres se monteut à 7,500 personnes; et en tout la population de ce gouvernement peut être portée à 62,000 ames.

> Ses principaux fleuves sont: le Volga, le Gachoume, l'Oural, et les trois Ouzénes, ces derniers se jettent dans un lac.

ASTRAKHAN, (Acmpaxand.) La ville d'Astrakhan, cap. du gouv. de son nom, est une des principales et des plus riches de l'Empire de Russie : elle est située à l'embouchure du Volga dans la mer Caspionne, sur une île sormée par deux bras de ce sleuve et qu on appelle 'Zaïctchy-bougor, ce qui veut dire Monticule du Lièvre: elle est sous le 46° 21' de lat. sept. et le 65° 42' de long. orient. C'est un port de mer, où on trouve une antirauté et des chantiers pour la marine: sa situation sur un fleuve navigable, qui lui apporte les productions de tout l'Empire, et la facitité qu'elle à de les exportèr en l'erse, en Boukharie et population peut monter à 20,000 jusques aux Indes, et d'en recevoir des marchandises en retour, ville est à 1236 w. de Moscou. en sont l'entrepôt d'un commerce considérable : sa population étant composée de Russes, de Persans, d'Indiens, de Tatares, de Boukhares, de Calmouks et d'étrangers de divers pays de l'Europe, qui tous ont conservé leur costume, en rend le séjour agréable et le coup d'œil pittoresque. On trouve à Astrakhan trois bazars ou kans, à la manière asiatique, dans l'un desquels trafiquent les marchands des villes Russes, dans l'autre les Asiatiques, et dans le troisième les Indiens exclusivement. Une partie de la ville est ceinte d'une muraille en brique qui tombe en ruines, elle se nomme Créml et a été batie par le Tzar Vasilei Ivano- p. riv. du gouv. d'Ecatherinoslav. vitch Chouiskoy. En général, Ast- Elle n'est remarquable que par rakhan n'est ni régulièrement ni un fortin qu'on avoit bati dessus, bien batie; la ville est mal pavée en 1736. et remplie de boue dans certaines saisons de l'année; cependant on mine de cuivre dans le gouv. de y trouve quelques beaux bâtimens: Perm, sur la riv. du même nom, elle renferme deux couvens, 25 églises Russes, 2 arméniennes, une luthérienne, une catholiqueromaine et plusieurs mosquées. Le palais de l'archevêque Russe

un archevêque Arménien, dont le palais épiscopal est assez mal bàti. Astrakhan a en outre un séminaire, un gymnase, un lahoratoire pharmaccutique dans lequel on fait des provisions de médecines pour l'intérieur de l'Empire; 22 sabriques d'étosses de soie, 57 d'étoffes de coton, 18 teintureries, quelques sabriques de cuirs et de suiss. Les maroquins et les chagrins qu'on prépare ici, sont d'une qualité supérieure : la ville renferme une quantité de jardins, où l'on cultive des raisins ainsi que d'autres fruits; les melons d'eau qu'on y recueille ont la réputation d'être les meilleurs. Sa habitans des deux sexes. Cette

L'ancienne ville d'Astrakhan, capitale d'un royaume Tatare de son nom, prise en 1554 par le Tzar Ivan Vasilevitch, n'occupoit pas la place où est bâtie la ville actuelle; elle devoit être à dix werstes au-dessus, sur le Volga, à l'endroit où étoit il n'y a pas long-temps, une fabrique de salpètre; ou bien à 70 werstes plus baut sur un bras du Volga, qu'on nomme Akhtouba, car on-voit & l'un et l'autre de ces endroits, des ruines de bâtimens très-considérables, dont les pierres ont été transportées pour bâtir l'Astrakhan actuelle.

ATALYKOVKA, (Amaxыковка.)

ATAMANSKOÏ, (Amamanckoŭ.) qui se jette dans la Cama. Elle à été ouverte en 1721 et appartient depuis cette époque à la samille de Strogonof.

ATATCHI, (Amatu.) montagne est assez beau; il y a aussi considérable sur les bords de l'Oural, du côté des Kirguis. Elle n'est toute que mine de fer et d'aimant, entremêlée de couches d'un beau jaspe brun et rouge, veiné de kvartz; on voit sur ses côtés des tombeaux Kirguis, et quelques travaux anciennement commencés pour extraire le minérai.

ATCHAGODA, (Acaeoga) riv. du gouv. de Novogorod, qui coulant de l'occident à l'orient, vient se jeter dans la Mologa, au dessous de la ville d'Oustioujna.

ATCHINSK, (Acuncko.) Ville du gouv. de Tobolsk, sous le 56°22' de lat. sept., et le 107° 20' de longit. orient., sur la Tchoulim qui de là commence à couler vers le nord avant de se jeter dans l'Oby. Cette petite ville est à 1,809 w. de Tobolsk. Ses environs sont d'une si extrême sertilité, qu'un grain en rapporte 30, année commune; c'est pourquoi les habitans s'adonnent tous à l'agriculture, et journissent beaucoup de blés aux provinces voisines; dont plusieurs en manquent entièrement. Atchinsk n'est peuplée que d'exilés et dequelques Tatares Tcholymes.

Atchoulew, (Acyeso). C'est une île formée d'un côté par la mer d'Azof et des trois a l'res côtes par les trois bras du Couban, qu'on appelle ici, Coumli-Coubane, Coupane propre et Temruk-Coubane. Elle est au N. E. de l'île de Taman ou Phanagorie, dont elle est plus grande, quoique moins montagneuse: celle-ci est remplie de marais et de sablé. Les endroits considérables qu'on ! trouve sont : 10. un château qui porte le nom de l'île, et dont les fortifications sont en bois; 2º Kermentchoug ou Kirman, sur le Pracipal bras du Couban; c'étoit une ville considérable au XIV. siecle, et même la principale de loutes ces contrées; 3º. Cozadji, petit bourg sur le Coumli - Coubane, les habitans de cette île sont les Cosaques de la mer Noire Tchernomors; ils sont tous pécheurs, et sont un commerce trèsconsidérable de poissons avec Constantinople, où ils envoient annuellement d'ici 2,000 tzenters d'esturgeons séchés au soleil; 1,000 tzenters de caviar d'esturgeon; 3,000 tzenters de graisse de poisson, et une centaine de tzenters de colle de poisson.

ATKARSK, (Amkapcko.) p. ville du gouv. de Saratof, sons le 52º de lat. sept. et le 63°17' de long. or. sur l'Etkora, à 79 w. de Saratof. On y compte 1,300 habiteme des deux serves

bitans des deux sexes.

ATTA, (Ama.) C'est une des îles Aléoutes. Elle a été découverte en 1745; son étendue est de 99 w. sur 20 et 30 de large. Elle renferme trois p. riv. et quelques lacs. Les habitans qui sont au nombre de 80, tant femmes et enfans, commencent à s'habiller à la russe, parlent ou comprennent presque tous la langue russe, et reçoivent les choses nécessaires à leurs vêtemens des marchands du Camtchatka, auxquels ils donnent en retour des fourrures et des peaux de veaux marins.

AVALIAK, ( AGARREO. ) montagne considérable et élevée du gouv. d'Orenbourg. La chaîne dont elle sait partie, s'étend du sud à l'ouest, et a environ 18 w. de longueur. Cette moztagne est beaucoup plus basseque l'Iriamialiataou, cependant son sommet est aussi marécageux et couvert de bois. C'est sur cette montagne que les Bachkires font leur principale chasse. On y trouve surtout heaucoup d'ours, de cers et d'élans. Les ours font beaucoup de tort aux Bachkires. C'est dans la partie orient, de cette montague qu'est la source principale de la riv. Belaia. Dans le côté occid., on tro :ve la source d'une riv. assez considérable nommée Ai, qui se joint à l'Ousa, à 120 w. au-dessus de Crosnoousimsk. Cette montagne donne aussi naissance à deux p. riv. nommées toutes deux Aou-chaze, lesquelles après un cours de 5 w. se joignent ensemble, et tombent par une commune embouchure dans l'Oural. Outre ces riv. la montagne d'Avaliak sorme le lac de Tiouliouk.

Avares, (Asaphi.) peuple qui forme la principale branche des Lesguintsis. On les nomme aussi Kounzatchis. Ils habitent entre la Cakhétie et le Daghestan, précisément au sud-ouest de la Russie, au-delà de l'embouchure du Volga, sur les bords de la mer Caspienne, près de Derbent et de Coulect, avec les Madjares et les Comans, peuples de même origine qu'eux. Au quatrième siècle, persécutés par les Huns, ils passèrent dans la Pannonie, et, en ayant fait sortir les Slavons, ils s'y établirent avec ceux qui restèrent. Nestor les nomme grands Ongres pour les distinguer des Madjares et des Comans qu'il nomme simplement Ongres, et qui passèrent de l'Orient dans la Pannonie après les premiers, c.-à,-d. dans le IX. siècle.

AVATANOK, (Asamanoko.) l'une des îles Aléoutiennes, située entre l'Asie et l'Amérique, dans l'Océan Pacifique. Elle est séparée par un détroit large de 30 w. de l'île d'Akoune, qui est à son ouest. Un autre détroit large de 20 w. la sépare de l'île de Kihalka, qui est à son N. O. L'île d'Avatanok a environ 20 w. de long sur 3 à 5 de large. Elle n'a point de port et contient environ 20 habitans qui se nourrissent d'herbes, de racines et de baics de martagon. Il y a quelques petites riv., mais sans poissons. Les animaux de l'ile sont des renards, qui sont noirs bruns, gris-de-more et roux.

AVATCHA, (Asaca.) riv. du gouv. d'Irkoutsk nommée dans la langue des Camtchadales Souuatchau. Après un cours d'oc. en or., elle se jette dans un golfe de l'océan oriental. Elle a environ la même largeur que la riv. Bolchaïa, et prend sa source dans la montagne de Bakang, depuis laquelle elle parcourt jusqu'à son embouchure un espace de 150 w, Elle ne le cède presque pas en grandeur à la Bolchaïa; cependant elle ne reçoit pas de rivières aussi considérables que cette dernière, mais elle est célèbre par une baie dans laquelle elle entre par le côté occidental, et à laquelle clle a fait donner le nom d'Avatchinskaïa. Cette baie reçoit beaucoup de p. riv. L'eau de la riv d'Avatcha est bonne et saine.

AVATCHA, (Asaca.) ou port de Pétropavlovsk, dans le même gouv., canton d'Okhotsk, district de Nijné-Camtchatsk. Il est dans la baied'Avatchinskaïa, au 53°1'2" de lat. sept., et au 167° 12'30" de long. orient. Il est distant de 212 w. de l'Ostrog de Bolchéretsk, et d'environ 1000 w. de la riv. Bolchaïa, en suivant la mer jusqu'à Okhotsk, en ligne droite. Cet Ostrog fut sondé en 1740. Quant aux habitans, ils y ont été transportés des ostrogs de Nij-né Camtchatsk, et de Verliné-Camtchatsk. On y a bâti d'assez belles maisons; mais c'est surtout le bàtiment du bureau du Camtchatka qui est magnifique par rapport au pays. Ce bâtiment est aux environs du port de Pétropavlovsk; l'Eglise qui est bâtie dans un bel endroit l'embellit encore. Pour ce qui regarde la prosondeur du port, sa force naturelle, la sureté qu'il offre contre les vents, il seroit difficile d'en trouver un semblable. Ce port prend le nom de Petropavlovsk (de St. pierre et de St. Paul) des deux paquebots de St.

tcha hivient de la riv. d'Avatcha d'épaisseur. quinette dans la baie par l'Ouest.

es prosonde que les vaisseaux neme peuvent y aborder. Elle amurellement partagée en 3 parles oubaies de moindre grandeur, qui se nomment Niakina, Rakoraid, et Taréinaia qui sont touis propres à former des ports, et quin'endisserent que par l'étendue. Dans la dernière expédition du Camichatta, sous le commandement du Capitaine Commandeur Bering, le pilote Sélagine choisit la première et la moindre de ces baies pour port à ses paquebots, et y sit batir les magasins, les maisons et les casernes qu'on lui sond de la baie est sablonneux, et n est point serme. Elle est profonde de 14 à 18 pieds. A 3 w. du port, au milieu du chenal, il y a quelques pierres qui ne sont recouterles que d'un pied d'eau, et qui dans ce port. par consequent sont à craindre. les plus hautes marées, à la noutelle et à la pleine lune, y sont, dapres les observations, de 5 pieds et de 8 pouces anglais.

AVATCHINSKAIA, (Asacunckas.) Pierre. (vokan d'), nommé par les Cosaques du pays Gorélaia Sopka, par les Camichadales de Polchéretsk Agileskine, et par les autres Apahatchousse. Il est à une distance assez considérable au nord de la baie d'Avatchinskaïa, mais toupied touche presqu'à la baie. Il cessedepuis long-temps; maissine s'enslamme que par sois. L'eruption la plus terrible a été celle de 1737, qui a eu lieu en ele, selon les Camtchadales. Elle <sup>12</sup> pas duré plus de 24 heures,

Pierre et de St. Paul qui y ont hi- et s'est terminée par une nuée de verné. Autresois on le nommoit cendres sorties du volcan, qui ont baie de Niakine, et le nom d'Ava- couvert les e nvirons à 1 verchok

Avékhakhi, (Asexaxu.) peu-Isitchinskala, (Asacunckan.) ple qui habite dans les montagnes (bie d'). Elle est presque ronde, du Caucase, dans le district de Békesteriron 20 w. de diamètre, son hlivansk, sur la riv. de Laba, et curient large de 3 à 400 sagènes, dans les districts de Chatikhoff, de Chakhoff ou Bouhoffs et Trouboif, sur la mer Noire, à l'oc. de Capet.

AVGORSK, (Ascopend.) forge de fer, dans le gouv. de Nijegorod au district de Crasnoslobodsk, sur la riv. d'Avhor. Elle a été fondée en 1754. Il y a un fourneau et deux marteaux.

Avnor, (Ascopb.) p. riv. du gouv. de Nijégorod. Elle prend sa source dans un lieu couvert de bois, et après un cours de 22 w. dans le district de Troïtsk, et de 5 dans celui de Crasnoslobodsk, elle se jette dans la riv. Sivil.

AVLITA, (Assuma.) excellent aront ordonné de construire. Le port dans le gouv. de l'auride, en Crimée. Il est situé à l'embouchure de la riv. de Kirikli-Evzene, au N. O. de Balaklava. L'entrés est à l'ouest, et des vaisseaux peuvent sans danger passer l'hiver

> AVNÉJSKAÏA, (Ashemckan.) baillage du district de Totma, dans le gouv. de Vologda. On y tient tous les ans une foire pendant le caréme qui précède la St.-

Avziano-Pétrovskoi, (Acsaна-Петравской.) fonderie supérieure, à sournaise et à marteaux. Elle se trouve dans le gouv. d'Orenbourg, district de Sterlitamatsk. Elle a été établie par ordonnance en 1755, sur la p. riv. d'Arziana, et dans une terre des Bachekires, prise à serme.

AVZIANO-PETROVSKOÏ, (Acanно-Петровской.) fonderie inférieure, à marteaux, située dans le même gouv., au même district, ct sur la même riv., mais plusinférieure.

jargon à peine compréhensible.

les deux dans la Mokcha.

qui a essuyé diverses révolutions, raser, en 1739 à la paix de Bel-

bas; c'est pourquoi on la nomme et que son commerce a rendu trèsfameuse. Le nom d'Azow lui a été AZANS OU ASSANS, (Azanust.) donné par Asouf, prince Polovpetit peuple de race mongolle, on le tzien. Cette contrée depuis dévasnomme actuellement Tatares d'O- tée par les Russes, étoit au 11e et zans. Il formoit anciennement une 12º siècle au pouvoir des Polovdes hordes les plus puissantes des tzis. Quoiqu'il en soit, le nome Mongols et avoit un langage par- d'Azow s'est conservé parmi les ticulier; mais les guerres, les Russes. Les Turcs le prononcent maladies et d'autres causes, ont Adsak ou Asak; mais d'autres l'ont diminué ce peuple au point qu'il corrompu encore davantage, en en reste à peine 10 à 12 familles. écrivant tantôt Osow, et tantôt Ce reste d'un peuple entièrement Cassava. Des Poloviziens cette vildétruit habite au même endroit le passa aux Génois qui s'en emqu'habitoient ses ancêtres, c.-à.-d. parerent vers le commencement sur les bords de l'Ousolka qui sort du 13° siècle, et la nommèrent de la rive gauche de la Tasséva, Tana; il est probable qu'elle leur qui tombe dans la Toungouska, et fut ravie pour quelque temps par cette dernière dans le Jénissei. les Tatares qui s'étoient rendus Ils sont gouvernés par un Bachlyk puissans dans cette contrée; car ou ancien de leur nation, vivent il existe une monnoie Azowienne, tranquillement et sont sort unis qui porte l'empreinte du nom du entre eux. Leur langage est tout Khan Takh Tamyche. Ce qu'il y a dissérent de celui des Otiaks et des de certain, c'est qu'en 1392, cet-Arines. Mrs les accadémiciens Mul- te ville fut enlevée aux Génois, par ler et Gmélin, ont trouvé parmi le fameux Timour - Axac ou Tieux en 1735 et 1740, deux per- mour-leng, après la mort duquel sonnes qui parloient encore leur ayant été assufétie au Khan de Criancienne langue, et en ont sait un mée, elle passa en 1471 sous la petit vocabulaire. Comme il est domination des Turcs. En 1637 probable qu'il ne reste plus per- les Cosaques s'en étant rendus sonne parmi eux qui l'entende maîtres, ils la désendirent en actuellement, ce petit monument 1641 contre les attaques des Turcs; devient précieux. Les Azans par- mais l'année suivante, ils en silent actuellement tatare, mais rent eux-mêmes sauter les fortimal, leur langue est une espèce de fications, et la brûlèrent. Les Turcs l'ayant rebâtie en 1672, ils la for-AZIASS, (Asaco.) il y a deux tisièrent pour la mettre à l'abri riv. de ce nom, l'une dans le gouv. des attaques de la Russie, qui forde Penza, l'autre dans celui de mait sur elle de pouvelles préten-Nijégorod; elles se jettent toutes tions. En 1695, les Russes s'étant emparés de deux fortes tours, Azow ou Azor, (Azoso.) Ville qui protégeaient la ville, la pridu gouv. d'Ecatherinoslaw, très- rent elle-même en 1696, en augcommercante; et sorteresse célè-mentèrent les fortisications, et bre, située sur un des principaux furent ensuite obligés de la céder bras du Don, à 30 w. de son em- encore aux Turcs, à la paix de bouchure et à 545 w. d'Ecatheri- Pruth. S'en étant emparés de nounoslaw. C'est dans cette contrée veau en 1736, ils la remirent en que les Grecs batirent, il y a plu- bon état; mais ils furent consieurs siècles, la ville de Tanaïs, traints de l'abandonner et de la

table arepeuplée; enfin en 1774, elle sit cédée pour toujours à la Ruse, par les Turcs, en vertu du traté conclu entre ces deux paissuces, à Koutchouk - Kaimi, wec tout le district, dont himites avoient déjà été réglées aijoo par le gouverneur Tolstoi, # Hassan pacha, gouverneur d'Aklouk. Tel a été le sort de cette mportante sorteresse. Le Cabinet impérial de curiosités de Pétersbourg, renserme plus de 500 pièœ de monnoies tatares frappées à Azow.

Alow, (MER D.) ( Asosckoe Mope. Les Turcs l'appellent Assal-Dénguiss, c.-à.-d., mer près d'Azow. Les anciens la nommoient Palus-Meotis. Elle se joint à la mer houre par le Bosphore Cimé-

grade. En 1769 elle fut encore ré- rien, aujourd'hui détroit de Jénikala, et se trouve entourée de tout côté par la Russie. Sa plus grande longueur, sans y compter la baie de Taganrok, est de 200 w. et sa largeur de 160 w.; vers sa partie Occid., se trouve ce bras, qui séparé par la langue de terre d'Arabat sur la presqu'île de Crimée, forme le Sivache, autrement nommée mer pourie. Plusieurs riv. considérables ont leur embouchure dans cette mer; telles sont 10 le Couban qui s'y jette par un de ses deux bras, de là en aliant toujours vers le Nord; 2º le Beïsug; 3º l'Eïa; 4º le Cagalnik; 5º le Don; 6º le Miouss; 7º le Calmiouss, et 8º la Berda; ensuite sur la presqu'île de Crimée, le Carassou, le Boulganak et le Tchouroukscou.

lokhaia ou grande rivière, et ces chaudes et sulphureuses qui se trouvent sur ses borcls.

ВАВІНЕТІ, (Бабинецо.) р. гіч. du gouv. de Tchernigof, sur la-Trelle est bâtie la ville de Starodoop.

Buinovirchi, (Бабиновити.) Ville du gouv. de Mahilef, sous le 31, 47 de latitude sept. et le 48° 31' de long. orient. Elle est hâtie entre deux petites riv. et un lac, e 104 w. de Mohiles. On y trouve

BAAND, (Baanso.) p. riv. du une église et une synagogue. Le Camtchates. Elle se jette dans la nombre des habitans est fort peu considérable; mais il augmente actiemarquable que par des sour- tous les jours, par rapport à l'avantage que cette ville présente pour l'embarcation des marchandises qui peuvent aller d'ici par eau jusqu'au port de Riga.

> BABKA, (Babka.) p. riv. qui coule dans le gouv. d'Ucraine, passe par le district de Tchougouief, et va se jeter sur la rive droite du Donetz du Nord.

> BABSKAIA STANITZA, (Babckan Cmanuga.) bourg des Cosaques,

sur la rive droite du Don. Il est à cux de bon gré; alors on ord

riche en vignobles.

BACHKIRS, (Eauxups.) Ce peu- les, désendre des Kirguiss: ple habite la partie méridionale étoient encore foibles et peu no du mont Ourale, et quelques dis- breux, mais leur puissance s'acc tricts du gouvern. d'Orenboug. Son nom veut dire hommes aux abeilles. Les Bachkirs se partagent en cantons qui choisissent chacun leur ancien ou chef et font le service de Cosaques, partout où on les requiert. Leur langage et leur culte sont à-peu-près les mêmes que celui des Tatares de Cazan. L'été, ils campent, avec tous leurs troupeaux, çà et là dans les Steps, et l'hiver ils habitent des villages; ils s'appellent entre eux Bachkourtes, hommes aux abeilles, kourt, étant le nom de l'abeille; mais les Kirguis les nomment Istiaks ou Otiaks. Ils croient eux-mêmes descendre des Nogais, quoique plusieurs écrivains prétendent que ce sont les restes des Bolgares. Aboule-hazy nomme la Bolgarie également Kipchak, et comme ce dernier nom se trouve encore aujourd'hui parmi les Bachkirs qui nomment ainsi leur principal établissement, il seroit très-possible, que ce soit réellement des Tatares Nogais émigrés, que des Bolgares avoient reçu parmi eux. Effectivement le pays qu'ils occupent saisoit partie de la Bolgarie. Anciennement ils ont erré sous le commandement de leur propre Khan, dans la partie mérid. de la Sibérie; mais les princes Tatares de ce pays les ayant opprimés et chasses, ils vinrent s'établir et s'étendre sur les bords de l'Ourall et du Volga, et se soumirent aux Rois de Cazan. Actuellement ils vivent entre les rivières Bélaïa, Cama, Volga et Ourall. Ce pays montagneux est rempli de mines, a des vallées sertiles, des bois superbes et des lacs poissonneux. Lorsque les Russes conquirent Cazan, les Bachkirs se soumirent

na de bâtir la ville d'Oufa, p bientet par l'incorporation émigrés Finnois et Tatares av eux; de ceux-ci sont provenus Teptiarys. Ils se mutinèrent so vent contre la Russie; leurs r voltes générales eurent principa ment lieu dans les années 167 1708 et 1735 : dans toutes ces ci constances ils se comportèrent av beaucoup de cruautés et saccag rent sans pitié les habitations vo sines de leur pays. Les mesur sévères que dut prendre alors gouvernement, les réduisire bientôt dans un état de soiblesse de pauvreté pire que celui da lequel ils s'étoient trouvés aupar vant; mais les soins paternels d gouvernement russe, après let pardon, et la bonté et la sertilit des terres qu'ils occupent, eurent bientot rétablis. Lorsqu'e 1741 ils furent entièrement sou mis, on construisit des forts au tour et dans le cœur même de leu établissement, pour les mainte nir dans l'obéissance; et quoiqu ces fortifications ne fussent que bois, elles suffirent contre u peuple encore peu éclairé et qu ne fait jamais autrement la guers qu'à cheval. Les Bachkirs priret cependant part à la révolte du ta meux brigand Pougatchef, en 1774 et ne rentrèrent dans l'obéissand qu'après l'entière dispersion de se forces. Depuis long-temps ces peu ples n'ont pas de Khans, leur no blesse même s'est presqu'entière ment éteinte, dans les troubles les révoltes qui enrent lieu. Actu ellement chaque canton se chois un ancien. Le gouvernement lu adjoint un écrivain, pris ordinai rement parmi les Tatares Mes tchériaks, qui non-seulement lcu lit à haute voix et leur explique le

oukases du gouvernement, mais qui veille éncore à leur exécution. On compte 34 cantons Bachkirs, qui taisoient d'après le dénombrement de 1770 27,000 familles. Ils ressemblent aux Tatares par les traits de leur visage, qui est cependant plus plat. Les Bachkirs sout plus larges et plus sorts que les Tatares & (≥zau; la nature leur a accorde beaucoup de pénétration; mais ils n'ont aucune instruction. sout hardis, soupconneux, opiniàtres, durs et par conséquent dangereux. Si on ne les veilloit de tres-près ils ne cesseroient de commettre des brigandages. Leur langir quoique tatare, diffère beaucoup de celui des Tatares de Cazan. lis ont comme tous les Mahométans, des écoles qui cependant civilisent bien peut ce peuple saroache. Leurs sciences même, qui consistent dans la lecture du Coran, et la connoissance des cérémonies de leur culte, s'éteignent Peu à peu, par l'obstination qu'ils ont de ne choisir leurs professeurs que parmi eux. Ils ne payoient au commencement à la Russic, qu' une petite capitation très-soible et un impôt en miel et cire; mais depuis la révolte de 1741, on les a or anisés sur le pied des Cosaques; ils furent donc obligés de faire le service aux frontières voisines, et marchoient même en temps de guerre, quand ils en étoient requis, de la même manière que les Cosaques, montés, habillés et armés à leurs propres frais; on les payoit et entretenoit alors comme le reste des Cosaques. En temps de paix, il en restoit une grande partie chez en, qui ne rapportant rien à l'ébl, on fut obligé de les imposer à une apitation de 40 sols, mais depais la dernière organisation de la Gabelle, cet impôt a été aboli et remplacé par l'achat du sel, qu'ils sont obligés de prendre dans les magasina de la couronne, au lieu Tom. I.

de le tirer, comme ils le faisoient autresois, des lacs salins de leur pays. Leur principale occupation est l'éducation des bestiaux; ils cultivent aussi la terre, extraient le minérai, qui dans leurs montagnes est presque partout à la sursace de la terre, et vont à la chasse. Ce peuple pasteur compte ses richesses par le nombre de ses troupeaux. Ils élèvent de présérence des chevaux, dont ils mangent la viande, boivent le lait et s'habillent de leur peau. Le plus pauvre Bachkir en a 30 et 50, mais les riches en possèdent de 500 à mille et quelques - uns 2,000 et plus: les autres bestiaux sont à proportion. Leurs vallées sertiles abondent en excellens paturages: cette terre, malgré la mauvaise culture, produit 10 grains pour un et davantage. Le costume des Bachkirs est le mêmeque celui des Tatares de Cazan; ils se nourrissent comme eux. suivant les préceptes de la loi de Mahomet. Ils ont l'abord rude et sauvage que ces derniers; plus paresscux est plus mai-propres; malgré cela ils sont hospitaliers et très-gais, surtout pendant l'été. Ils ont souvent deux femmes, rarement plus; professent la religion mahométane depuis très-long-temps, ont des livres de prières et des écoles, mais n'en sont pas moins ignorans pour tout ce qui regarde leurs dogmes; c'est pourquoi ils mélent des cérémonies et des coutumes du paganisme à leur culte.

BAGAIEFSKAÏA STANITZA, (Bacaecckar cmanuum) bourg des
Cosaques du Don, sur la rive
droite de ce fleuve. Il est situé à
30 w. au - dessus de Tcherkask.
On trouve ici des plantations considérables de melons d'eau, qui
ont beaucoup de réputation.

BAGATYR, (*Basamups.*) colonie grecque, dans le gouv. d'Ec. therinoslav, à 192 w. de la ville

4

de ce nom, sur la Voltcheï. Elle contient 200 maisons.

BAÏAN OULA, (Basho ysa.) C'est la plus haute montagne de toutes celles qui sont au-delà d'Orenbourg. Elle se trouve dans les terres de la horde moyenne des Kirguis - Caïssaks. On présume qu'elle renserme des mines de cuivre, d'argent et d'or, par les beaux échantillons de ces minérais qu'on y découvre sans cesse. Il y a au milieu de cette montagne une caverne très-spacieuse, dans laquelle se trouve un grand bassin que la nature y a creusé et qui est toujours rempli d'une eau trèsfraîche: tout auprès est le tombeau d'un saint mahométan, que les Kirguiss viennent visiter par dévotion; ensuite ils se baignent dans le bassin, dont l'eau doit avoir, selon eux, la propriété de les délivrer de toutes sortes de maux.

BAÏKAL, (Baŭkano.) Ce grand lac qu'on nomme aussi mer de Baikal et mer sainte, se trouve dans le gouv. d'Irkoutsk, vers les frontières de la Chine. Il a de l'orient à l'Occident, 6 à 700 w., et du midi au nord 20, 30, et jusqu'à 70 w. Il est entouré de hautes montagnes, et reçoit dans son sein quantité de rivières, plus ou moins grandes, parmi lesquelles le Bargousine et la Selenga sont très-considérables: il n'en sort qu'une seule qui est l'Angara. La navigation y est très-dangereuse, à cause des rochers et des écueils sans nombre qu'on y trouve; d'ailleurs les tempêtes y sont excessivement fréquentes et rarement les nochers s'y exposent, s'ils voyent quelques nuages vers sa partie sept. Le Baïkal est si profond, que près des bords meme, la sonde donne jusqu'à 150 toises et plus; loin des bords, on n'a jamais pu en mesurer la prosondeur. Les eaux de ce lac ont

des crues périodiques, qui ressemblent assez au flux et au reflux de la mer. On y voit des pois sons en grand nombre et jusqu'i des veaux marins, dont la pech procure ici des bénéfices considé rables. On y trouve même l'épon ge de mer, qui est aussi une branche de commerce pour les habitans de ces contrées. L'eau du lac est très-fraiche et très-pure, or voit le fond à une profondeur considérable, et on y observe des arbres entiers et des montagnes, que ces eaux ont apparemment recouvertes antérieurement. Un v trouve des îles: la plus considérable est l'Olkhone, qui a jusqu'à 70 w. de long, súr 15 à 20 de large, elle est habitée. Les bords de ce lac offrent une variété de plantes rares, et dont quelques-unes encore inconnues aux botanistes, leur offriroient une riche moisson de découvertes nouvelles : les minéralogistes pourroient aussi y saire des acquisitions précieuses.

BAKHMOUT, (Baxaymo.) Ville du gouv. d'Ecatherinoslav, fondée en 1703 à l'occasion des sources salines qu'on y découvrit alors On a continué à en extraire le sel par la cuisson, jusqu'à l'époque de l'acquisition de Kinbourn e de la Crimée; depuis ce temps or a entièrement abandonné cette branche d'industrie, par la facilité qu'on a d'en obtenir de meilleur et à des prix plus modique dans ces nouvelles acquisitions Bakhmout est bâtie sur les dew bords de la petite rivière du mêmnom, qui se jette dans le Donetz Elle est à 247 w. d'Ecathérinoslav On vient de découvrir dans se environs, une mine de charbo de terre fort riche, qui non-seu lement fournit à tous les besoin des habitans; mais encore entre tient une mine de ser, et une d cuivre, où se trouve une sonder de canons très-considérable. L

plupart des distilleries d'eau-devie qui se trouvent dans ce district, en sont également usage. Cette petite ville a 5 églises et un nombre assez considérable d'habi-

BARHTA, (Baxma.) C'est une gaude rivière du gouv. de Tobolsk, district de Touroukhansk, qui ayant sa source dans le lac Asse, coule de l'orient à l'occident l'espace de 450 w. avant de se jeter dans le Jénisséi, sur sa rive droite.

BARTCHISSARAI, (Baktucapaŭ.) ville de la Crimée, ancienne résidence des Khans Tatares qui ont régné dans cette contrée. Son nom signisse palais des jardins. Elle est située dans une longue et profonde vallée qui divise deux grandes montagnes, et dont elle occupe presque toute la largeur. Le petit russeau Tchouronk-sou passe à travers ce vallon; pour se jeter dans la Catcha, et partage la ville dans sa longueur en deux parties. Les rues qui sont presque toutes des deux côtés du ruisseau, sont bities par échelons les unes audessus des autres; elles sont tortueuses, étroites, irrégulières et mai-propres comme presque toutes celles de Constantinople et des autres pays orientaux. Elles sont entremèlées de jardins fruitiers dont les peupliers de Lombardie sont en partie l'ornement et donnent à cette ville, ainsi que les minarets de tant de Mosquées et les cheminées élégantes de la plus grande partie des maisons, un' coup dœil avantageux. La rue principale qui conduit au palais du Khan sur le côté droit du Tchourouk - sou, est en majeure Pertie environnée des deux côtés par des boutiques, construites pour la plupart en bois, sous les maisons. La ville doit en partie son embellissement aux Mosquées,

dress) aux bains et au palais du Khan. On compte à Baktchissaraï 31 Mosquées, dont la majeure partie est construite en pierres de taille, entourées de hautes tours fort élégantes. Indépendamment de celles-ci on y compte encore une église pour les Grecs, une pour les Arméniens, deux Synagogues et trois maisons d'instruction mahométane. Il s'y voit deux bains établis à la manière des Turcs, avec de coupoles rondes voûtées. On compte ensuite dans la ville 16 kans, pour loger, ou servir de magasin, dans lesquels il y en a surtout six grands bàtis en pierre; 21 cabarets, 17 cafés tatares, 5 moulins que fait tourner le ruisseau Tchourouk - sou, et 517 boutiques. Parmi ce nombre qu en compte 121 dans lesquelles on vend des soieries et autres marchandises à l'aune; 41 dans lesquelles on fait avec beaucoup de propreté des selles et autres ouvrages de cuirs, 13 boutiques où l'on vend la forte boissons des Tatares (Bouza), extraite du millet. On porte sa population à 6,000 habitans des deux sexes, dans ceux-ci sont compris 204 Grecs et parmi eux 14 d'extraction noble et 42 marchande; 51 Arméniens et 1162 Juits: le reste On compte parmi tatare. ces derniers 20 familles nobles; 173 prêtres et 78 candidats. Un Oukaz de l'Impér. Catherine II a spécialement abandonné aux Tatares cette ville qui n'a pas de bourgeois Russes, les Juiss et les Tatares y ont leurs magistrats particuliers. Le palais des khans qui est situé à l'ouest, presqu'à l'extrêmité de la ville, tout près de la rivière, sur la pente du vallon qui fait face au sud, consiste en disserens bâtimens construits dans le goût oriental, autour de plusieurs cours; il mérite une mention particulière. au maisons d'instructions (me- La première cour dans laquelle

considérable, par celui qui a lieu dans les villages et les fréquens voyages des Mourzes à la ville, et donne de l'aisance aux commer-

cans et aux ouvriers.

BALACHEF, (Banameso.) p. ville du gouv. de Saratof, sur la rive gauche du Khoper, à 220 werstes au midi de Saratof, et sous le 52° de lat. sept. et le 61° de long. orient. On y compte 1,500 habitans des deux sexes, presque tous cultivateurs.

BALACLAVA, (Barakrasa) p. ville et port de la Crimée, dans le district de Simphéropol, autrefois Symbolon, Cembala, Bellachiave, Pallakium. Elle ne comptoit ci-devant parmi ses habitans que des Tatares. L'occupation de la Crimée en ayant fait émigrer ou disperser la majeure partie, on l'assigna alors pour garnison an régiment d'Albaniens, dont on a formé maintenant un bataillon. Balaclava est devenue en conséquence, une ville entièrement grecque, ses habitans font peu de service en temps de paix, si on en excepte un petit nombre employé à la garde, aux patrouilles que nécessitent quelquefois des brigandages, et à saire les piquets pour la súreté du rivage méridional. Peu de ces gens a occupent de la culture de la vigne ou de celle des champs, et moins encore de la pèche, pour laquelle ils auroient près du port au pied des montagnes dans sa longueur; mais elle

delà d'une werste et demie et sa largeur à-peu-près 200 toises. L'entrée est à la vérité très-profonde, mais si étroite, que deux vaisseaux peuvent à peine faire usage de leurs voiles à côté l'un de l'autre : il étoit malgré cela d'une grande ressource pour les vaisseaux, qui y trouvoient un asile, quand ils étoient chassés par les tempêtes contre la presqu'ile, ou qu'ils ne pouvoient doubler la pointe de la Chersonèse. Comme on ne pouvoit empêcher la contrebande à laquelle les Grecs prétoient souvent la main, et qu'il en résultoit un danger toujours imminent de la peste, on l'a totalement interdit aux vaisseaux en 1796, ce qui d'un autre côté a occasionné le naufrage de plusieurs autres. Il tombe un petit ruisseau qui vient de Camara dans la pointe du port, ainsi qu'une autre source qui descend des montagnes de l'ouest. La vieille sorteresse est située, comme toutes les places fortes des Génois et des Grecs dans cette presqu'ile, sur des rocs inaccessibles, tout joignant l'embouchure du port, sur une montagne à l'est, et désendue par de hautes murailles et des tours : au-dessous on voit encore les ruines de plusieurs églises et mosquées dispersées dans la plaine, qui attestent l'ancienne opuience de Balaclava.

pèche, pour laquelle ils auroient les plus belles occasions. Leur principale occupation est un petit trafic dans les villes de toute la Crilépithète de Srednia ou de celle mée, où on les trouve dispersés du milieu. Cette dernière, après d'après la permission qu'ils en ont obtenu. La ville est située tout mières, se jette dans le Severnoiprès du port au pied des monta-donetz, sur sa rive gauche.

gnes dans sa longueur; mais elle BALAKHNA, (Bazarna.) Ville n'a pas de bonne eau. Le port est du gouv. de Nijnii, chef-lieu d'un prosond, et attendu qu'il est district. Elle est située sur la rive abrité par de hautes montagnes et droite du Volga à 25 werstes de peu ouvert vers la mer, ses eaux Nijnii, sous le 56° 31' de lat. sept. sont aussi calmes que celles d'un et le 61° 32' de long. orient. Elle étang. Sa longueur n'a guère au- a été sondéé en 1536. Cette ville

res.

la belle saison.

Doubossar.

est enteurée d'un rempart de golse de Bothnie au nord, l'autre terre et d'un sossé très-prosond. celui de Finlande à l'orient. Le Les murailles de hois et les tours premier sépare la Suède de la Rusqui la ceignoient n'existent plus, sie, et le second qui a 400 w. de ivaléé brûlées pendant le grand long, sur à-peu-près 100 de larincide de 1730. On compte dans ge, se trouve entièrement enclali ille 15 églises et un couvent; vé dans les terres de l'empire che 3,000 habitans des deux se Russe: il baigne les côtes des 15, qui sont un commerce assez gouv. de Revel, de Pétersbourg muidérable de blé et autres den- et de Vibourg. Parmi les îles qui s'y trouvent et qui appartiennent BALDONE, (Bangono.) hourg, à la Russie, les principales sont wec une église, en Courlande, non l'île d'Ezel et celle de Dago, qui lois de Mittau. Il est célèbre par n'en est séparée que par un déses sources minérales qui lui atti- troit peu large; et tout nouvelrent beaucoup de monde pendant lement l'île d'Aland, dans le golfe de Bothnie. Les deux premières Balta, (Banma.) p. ville du se trouvent à l'entrée du golse de con. de Podolie, chef-lieu Riga. On a remarqué dans cette d'un district. Elle étoit ancienne- mer un flux et reflux mais bien ment sur la frontière de la Polo- peu sensible. Son cau est peu guet de la Turquie. La pet. riv. salée et lorsque les vents de nord de Codéma qui la traverse sépa- y soufflent, elle ne l'est presque roit les deux états; par conséquent, plus. Sa plus grande profondeur une montié de Balta étoit turque ne dépasse pas 50 toises. Des saet l'autre polonaise; la partie ci- vans en Suède ont observé qu'eldevant polonaise est bien bâtie et le diminue beaucoup de prosonles labitant jouissent d'une gran- deur, et ont posé que cette dimide visuse, que leur procure le nution étoit de 45 pouces par siècommerce. La partie ci-devant tur- cle. Cette mer est orageuse, ses que lui sert actuellement de sau- vagues moins hautes, mais plus bourg. Cette p. ville est à 85 w. de éténdues que celles de l'Océan, se succèdent plus rapidement: BALTIQUE, (Banniuckoe no- elle est poissonneuse et jette beaupe) Cette mer n'est proprement coup d'ambre sur ses côtes, T'un grand golfe de l'Océan, surtout pendant l'orage. Les prindans lequel on ne peut entrer que cipaux sleuves de la Russie qui par trois passages, le grand et le y ont leur embouchure sont la petit Belt, dissiciles et très-dange- Neva, la Louga, la Narove, la Perreuz; et le détroit du Sund, qui nau, l'Az et la Dvina. Ensuite separe le Danemarck et la Suède. dans la Finlande le Kimmen le des eurs baignent les côtes de Borgo, le Coumo, le Fimo, le l'Allemagne, de la Prusse, de la Kémi et le Tornéo. Les ports Suède, du Danemarck et de la appartenans à la Russie sont Pé-Rusie. Cette dernière puissance tersbourg, Narva, le port Baltique. neten partie bornée à l'occi- Rével, Habsal, Pernau, Riga, dent. Cette mer forme vers les Libau, Arensberg; sur l'île d'Eon appelle, Golse de Riga, à go, Helsingsors, Svéaborg, Ekecome de cette ville qui y est située; ness, Abo, Nystad, Bierneborg, ensuite elle se partage en deux Vasa, Carlebi Brahestad, Ulea-branches qui constituent, l'une le borg et Tornéo en Finlande.

BALTIQUE (Port), (Barmiuckoù nopmô.) p. ville du gouv. de Revel, chet-lieu d'un district et port de mer. Elle est située sous le 59° 17' de lat. sept. et le 41° 20' de long. orient., à 44 v. de Rével. Sa situation heureuse sur un petit golie très-profond jusqu'au bord, sa rade sûre, dans tous les temps, et l'avantage qu'il a d'être libre des glaces bien avant Rével et Pétershourg, l'avoient fait choisir par Pierre-le-Grand, pour y construire un môle qui joindroit l'île de Klein-roog à la terre et avançant d'un autre côté par une jetée dans la mer formeroit le port le i plus vaste et en même temps le plus sûr de l'Europe. Ces travaux ne furent commencés que par l'impératrice Elisabeth, Catherine II les sit continuer, sans rien éparguer jusqu'à l'année 1764; mais les obstacles presqu'insurmontables qu'on y rencontra les firent abandonner en 1769. Cette p. ville s'est nommée Roguervik jusqu'à l'année 1762; où on lui donna le nom qu'elle porte aujourd'hui. Elle est encore très-peu peuplée, à peine y compte-t on 200 habitans. On y voit cependant une église Russe et quelques boutiques.

BANITSKAÏA STANITZA, (Ba-Humckas Cmahuya.) bourg des Cosaques du Don, situé sur ce fleuve.

BAOUSK, (Baycko.) p. ville du gouv. de Conrlaude sous le 56° 30′ ayant bâti une chaîne de sortins, de lat. sept. et le 42° 14′ de long. orient., à 30 w. de Mittau, Elle est proprement dans le duché de Semigaie. l'aousk est bâtie entre le Mouchi et le Nêmen qui se réules provinces méridionales de la Sinissant sous le château de cette ville, forment l'Aa. Le château est bâti sur une haute montagne qu'on appelle Baouskenbourg La ville étoit anciennement beaucoup plus considérable, mais les fréquens incendies l'ont infiniment dimitaire au midi de la Sibérie, où ayant bâti une chaîne de sortins, elle maintienten repect les Rirguiss et tous les autres petits peuples pillards qui venoient enlever les femmes, les enfanset les bestiaux dans les provinces méridionales de la Sibérie, et qui n'osent plus actuellement. Les Tatares Barabines, ont toujours professé le chamanisme, étoit anciennement beaucoup plus considérable, mais les fréquens incendies l'ont infiniment dimitaire au midi de la Sibérie, où ayant bâti une chaîne de sortins, elle maintienten repect les Rirguiss et tous les autres petits peuples pillards qui venoient enlever les femmes, les enfanset les bestiaux dans les provinces méridionales de la Sibérie, où ayant bâti une chaîne de sortins et tous les autres petits peuples pillards qui venoient enlever les femmes, les enfanset les bestiaux dans les provinces méridionales de la Sibérie, où ayant bâti une chaîne de sortins et tous les autres petits peuples pillards qui venoient enlever les femmes, les enfanset les bestiaux dans les provinces méridionales de la Sibérie, où avant l'autre au midi de la Siberie peuple suite de tous les autres petits peuples pillards qui venoient enlever les femmes, les enfanset les bestiaux dans les provinces méridionales de la Siberie, et qui n'osent plus actuelles provinces méridionales de la Siberie, et qui n'osent plus actuelles provinces méridionales de la Siberie, et qui n'osent plus actuelles provinces méridionales de la Siberie peuple plus actuelles provinces méridionales d

nuée. Le roi de Suède Gustave-Adolphe l'a enlevée aux Polonais en 1625; mais en 1705 Pierre-le-Grand, après une victoire sanglante, remportée sur l'armée suédoise, la rendit à la Pologne: elle a passé avec toute la Courlande, sous la domination russe en 1795.

BAR (Eapō) P. ville du gouv. de Podolie, à 55 w. de Caménetz Podolskoï, sous le 49° 15' de lat. sept. et le 46° de longit. orient., sur la Cova. Elle a un chateau de pierre, hati sur une haute montagne, dans lequel se trouve l'ancien Collège des Jésuites. Ce petit endroit est célèbre par la contédération de 1768, qui commença là, et qui prit pour cette raison le nom donfédération de Bar.

BARABINES, (Барабинцы.) (Tatares). Ils se nomment eux méme Earamines. Ce peuple habite dans le step qui porte son nom. Lorsque les Russes sont entrés en Sibérie, il étoit sous la domination du Khan Coutchoume, en 1595 ils passèrent sous le joug des Cosaques de Tara et ensuite plusieurs lois sous celui des Zungors et des Kirguis. Tantôt l'un de ces peuples, tantôt l'autre venait les piller, les maltraiter et leur imposer un nouveau tribut, il ne peut dater son entier affranchissement de ces barbares, et le repos dont il jouit actuellement que de l'année 1730, lorsque la Russie établit une ligne militaire au midi de la Sibérie, où ayant bâti une chaîne de sortins, elle maintienten repectles Rirguiss et tous les autres petits peuples pillards qui venoient enlever les temmes, les ensanset les bestiaux dans les provinces méridionales de la Sibérie, et qui n'osent plus actuellement franchir cette ligne impunément. Les Tatares Barabines, ont toujours professé le chamanisme, ce n'est que depuis pen qu'ils se sont fait mahométans. Peu d'en-

dudacte boukharc. Ils sont pour bénéfice clair. la figure entièrement ressemblant. ansadires tribus tatares, excepte qu'on trouve parmi eux beaucom de physionomies qui tienzent des Calmouks, et cela prorest des incursions. fréquentes me œs derniers, faisoient parmi ont le visage plat, ks veux étroits et allongés, les oreilles grandes et détachées de la trie et les cheveux noirs. Les mours et les usages des Barabines sontà-peu-près les mêmes que ceiles des Boukhares:

Bahabinskaïa step, (Bapabunitan cmens., ou step de Barabine, dans le gouv. de Tobolsk. Lik seiend entre l'Oby et l'Irtych, depuis le mont Altay, jusqu'à la Tonia, de là jusqu'à la loura, tout le pays se nomme more larabine. Dans toute cetté immense contrée, le pays est plat, ourert, ertile dans quelques endroits, expendant marécageux et rempli de lacs. Des hois de mélèsis et de sapins varient l'uniformilé de cette plaine. On y trouve anssi des lacs salins et amers. Le peu d'habitans Tatares répanet la sertilité du sol décidérent le fouvernement à y envoyer des coma de paysans qui n'avoient pas la uille requise pour le service militaire, amsi que d'exilés à Tara et Omsk. Ces colonies se sont considérablement augmentées depuis, et les habitans vivent heureux dans ce pays qui leur fournit en abondance toutes les choses nécessaires a la vies

BARANTCHINSKOI ZAVOD, (Baропциской заводо.) usine de fer établie en 1746 dans le gouv. de Perme, district d'Ecathérinbourg. Elle appartient à la couronne. La mine de fer qu'on y travaille don-

Tom. I.

laur, qui est la tatare, mélée ne depuis 25 jusqu'à 60 pour o de

BARATAÉVSKAÏA, (Bapamacocxas.) colonie allemande, établie en 1763 dans le gouv. de Saratof, district de Volsk, sur la rive gauche du Volga, et à 89 werstes de Saratof. Elle est composée de 42 samilles luthériennes.

BARBARZÉMINE, (Bapbapseмино.) p. fort, on le nomme aussi Ada. Il est bati sur une petite ile, dans un des bras du Couban, à son embouchure. Pendant la domination des Khans de Crimée sur ce pays, il servoit à empêcher les Cosaques d'entrer dans le Couban ; c'étoit aussi là , qu'on amenoit les esclaves de Circassie avant de les embarquer, qu'on les visitoit, et qu'on payoit un cer-. tain droit pour eux. Actuellement ce petit endroit appartient aux Cosaques Tchernomors ou de la mer Noire, qui y prélèvent un petit payage sur les bateaux qui y viennent.

BARDOUKTA, (Eapaukma.) p. riv. à l'Orient de l'Oural. Elle coule dans le, lac Griaznoé ou - Boueux.

BARGA-BOURATS, (Bapen-Bydus dans une contrée aussi vaste, Rpamo.) ou Bourets. Les Russes les nomment Bratskie Tatary. Co peuple est la troisième branche lonie; Russes en 1767; on les for- de la grande samille des Mongols. Il paroit que dès le temps de Tchinguis-Khan, ou même avant, ils cherchèrent un asile dans les pays montagneux et sauvages, qui se trouvent au nord du lac Baikal, où ils vivent en grande partie jusqu'à présent.

BARGOUZINE, (Баргузинд.) р. endroit nouvellement érigé en ville et en chef-lieu de district, dans le gouv. d'Irkoutsk. Il se trouve 53° 52' de lat. sept. et sous le le 127° 22' de longit. orient., sur la Bargouzine, à 42 w. de son embouchure dans le Baïkal, et à 524 w. d'Irkoutsk. On n'y trouve qu'une seule église et quelques cents habitans.

BARMINSKOÏ, (Барминской) mine de cuivre qu'on exploite dans le gouv. de Perm, district d'Ecatherinbourg. Elle n'est pas fort riche, mais elle a l'avantage d'être située très-près des principaux établissemens de cette province.

BARNAOULSKOÏ ZAVOD, (Bapнаульской заводе.) lieu considérable dans le gouv. de Tobolsk, qui, outre plus de 1000 maisons, renferme 3 églises russes, avec des rues droites et larges, sur les bords de la Barnaoul, qui se jette en cet endroit dans l'Ob. On y trouve la chancellerie supérieure des mines, qui dépend immédiatement du cabinet impérial. Cette chancellerie étend sa juridiction non, - seulement sur les mines d'Altai, ainsi que sur toutes celles d'argent, qui sont situées sur l'Ob, et sur tous les employés, travailleurs, en cas qu'ils ne fournissent pas le nombre suffisant de recrues, qu'on complète même, par des gens condamnés aux tragaux pour punition de quelques crimes, mais encore sur environ 40,000 paysans des districts de Tomsk et de Couznetsk, lesquels doivent fournir aux mines un travail proportionné au montant de leur/capitation. Tous les officiers attachés à ces mines, ont le pas sur ceux des autres mines, et leur rang est tout l'argent contenant des parti- Pologne; alors toute cette contrée

cules d'or. Dans l'espace de 26 ans, on a gagné plus de 10,000 pouds d'argent épuré, qui avoit contenu plus de 318 pouds d'or, et beaucoup plus de 9,000 pouds d'argent sin, dont le Chlangenberg avoit fourni la plus grande partie. Tout l'argent épuré est envoyé pendant l'hiver dans la capitale. On trouve aussi près de Barnaoul, des fours à chaux, une fonderie de cloches, une tuilerie et une mannfacture de glaces. Toutes les plantes potagères, mème les artichaux et les melons, d'eau réussissent très - bien dans cette contrée.

BARYCHE, (Bapumb.) p. riv. du gouvernem. de Simbirsk, qui se jette dans la Soura. Elle est remarquable en ce que la ville de Carsoune est située sur son bord, et qu'anciennement elle servoit de limite entre les états des Tatares Nogais et la Russie.

BASCAKOVKA, (Backakoska.) colonie allemande, établie en 1763 dans le gouv. de Saratof, à 88 w. de cette ville. Elle est située dans le district de Volsk, sur la rive gauche de la Tichanka, qui se jette dans le Volga. On y compte 35 familles luthériennes.

BASILIA, (Basunin.) p. ville du gouv. de Podolie, à 138 w. de Caménetz-Podolskoï.

BATOURINE, (Bamupund.) p. ville du gouv. de Tchernigof, district de Néjine, sur la Sejma, fixé. Les mines sont désendues qui se jette dans la Désna. Elle est par une troupe composée d'une connue par la résidence qu'y firent compagnie de dragons, et de 3 les Hetmans d'Ucraine, depuis compagnies d'infanterie. On com- 1669, et en 1708, par les compte plus de 400 personnes, en plices du traître Mazépa. Sa belle comprenant les chefs. Les Alle- situation la sit choisir par l'Hetman mands, attachés au service des Samoilovitch, et ensuite par Mazémines, ont un ministre de la con- pa pour séjour habituel, ce qui cu fession d'Augsbourg. Outre la mi- causa la ruine après la désection ne d'ici, on fond à Barnaoul une du dernier. Batourine a été fondée grande partie du plomb en masse, par Etienne Batori, qui lui a donprovenant du Chlangenberg, et né son nom, lorsqu'il étoit roi de

d'appartenir à la Russie. Lorsque Bogdan - Khmelnitzky se soumit avec ses Cosaques à cet Empire en 1664, le Roi Jean Casimir étant entré avec une armée formidable, sur les terres de la Russie, n'osa pas en faire le siége à cause de ses bonnes fortifications; mais il porta toutes ses forces sur Gloukboy, où il échoua également. La ville de Batourine a été donnée avec ses dépendances, qui forment une population de 9,259 males, par l'impératrice Elisabeth, au dernier Hetman, comte Kyrille Razoumofsky, qui l'a fait rebâtir. On y voit actuellement un beau couvent de religieuses et 4 églises paroissiales; ses environs sont fertiles; on y cultive le mûrier et le raisin, pas en assez grande quantité cependant pour en faire du vin. Le noyer y réussit parfaitement.

Bazel, (Basezi.) colonie allemande du gouv. de Saratoi, district de Volsk. Elle a été nommée ainsi parce que ses habitans sont tous venus de Basle, qu'on nomme en Russe Bazel. Elle a été

dans la Viazma.

d'Ecatherinoslav, et contient une et plus agréable encore. centaine de maisons.

dans la mer Noire.

BÉDARAK, (Bezapako.) p. riv. grand fleuve Jénisséi.

étoit encore sous la domination de elle a à peine 5 toises de largeur, cette puissance, ce n'est que de- et si peu de profondeur, qu'on puis 1654, qu'elle a commencé peut la passer à pied; mais lorsqu'il a plu dans les montagnes, ses eaux grossissent tout d'un coup si fort, qu'elles coulent en torrent impétueux, déracinant et emportant de gros arbres, et renversant tout ce qu'elles rencontrent. 1 es chariots les plus pesans seroient même renversés indubitablement, si par malheur ils se trouvoient dans ce moment sur son passage. Cet état dure quelques heures, après lesquelles elle rentre dans son lit et reprend son calme accoutumé.

> Begui - soui, ou Bey-sougui (Beeu-Cyŭ.) On appelle ainsi un golfe de la mer Noire, au-dessus de l'embouchure du Couban, dans lequel se trouve une île nommée, Coumli - ada ou Sablonneuse. Il y avoit sur cette île une ville du même nom que les Italiens nommoient Lopezo. Toute cette contrée se trouve actuellement dans les terres des Cosaques Tchernomors.

BEIDARY OU BAIDARY, (Beugaры) p. vallée délicieuse, dans les montagnes méridionales de la Crimée. Elle a 20 w. d'étendue et renferme 5 villages. La Targouna établie en 1765 par ordre de l'Im- l'arrose de ses eaux timpides, et peratrice Catherine II, sous l'ins- la mer Noire la baigne au midi. pection du Baron de Beauregard, C'est la vallée de Tempé de la Tauqui a amené les Colons de la Suisse. ride, l'endroit le plus pittoresque BÉBRI, (Be6pu.) p. riv. du et le plus agréable qu'on puisse gouv. de Smolensk. Elle se jette voir. Pour y parvenir on traverse des montagnes escarpées, à tra-BÉCHOVO, (Bemoso.) colonie vers des précipices et des solitu-Grecque, établie dans le goux. des, dont l'horreur contrastant d'Ecatherinoslav en 1779, sur la avec le charme du paysage de Bei-P. riv. Byk. Elle est à 122 w. dery, en rend la vue plus piquante

Beikem, (Бейкельд.) rivière BECHTÉREK, (Beumeperd.) qui sort du mont Altai, et qui p. siv. de la Crimée. Elle se jette se réunissant à l'Oulékema, sorme dans le gouv. de Tobolsk; le

de la Crimée, qui coule à 10 w. Béjetsk, (Bemeucko) ville du de Baktchissaraï. Ordinairement Gouv. de Tver et chef - lieu d'un district, sur la Mologa, à 121 w. de Tver. On y trouve 14 églises, deux écoles, dont l'une pour le clergé et 3090 habitans des deux sexes. On ne sait précisément pas quand ni par qui elle sut sondée; mais on voit qu'elle appartenoit à la république de Novogorod et qu'elle a souvent été prise et sacagée, tant par les princes Russes, que par les Lithuaniens; ensin elle tut réunie dans le XV e siècle à la principauté de Moscou, dont elle suivit toujours les destinées depuis

BELAÏA; (Binan.) deux riv. portent ce nom, qui signifie Blanche. L'une dans le gouv. d'Irkoutsk, district d'Yakoutsk: elle se jette dans l'Aldanc; et l'antre coule dans le gouv, d'Orenbourg. Cette dernière est très - considérable, et apres avoir recu les eaux de l'Ousa ainsi que de plusieurs autres riv., elle va se jeter dans la Cama. Cette rivière a sa source dans le mont Oural, ses bords contiennent dif-

terentes mines très-riches.

l ÉLAIA - LOUGAN, (Bt.an.Aysans ) riv du gouv. d'Ecatherinoslav, district de Bakhmout, dont les bords abondent en charbon de terre,

· BÉLAÏA - ŢSERKOW; ( BEAGA uepko 1.) c'est un joli endroit du gouvernement de Kiow, sur la Ross, appartenant à la famille des comtes Branitsky. C'étoit au-

paravant une Starostie.

BÉLAÏA - VÉJA, (BERAR SERA.) On connoissoit anciennement sous ce nom trois villes. La première, également connue sous le nom de Sarkel, étoit sur le Donétz; elle fut batie en 885 par deux architectes grecs, nommés Pétrone et Paplagou, que l'empereur de Constantinople envoya à cet effet, sur la demande du Kagan des Kozares à qui elle appartenoit. C'est aux environs de cet endroit que la Belgorod des Russes a été bâtie pour la première fois. La deuxième ha-

bitée par des Grecs et des Kozares se nommoit Milletopol par les promiers, et Bel par les seconds; elle étoit à l'embouchure du Dnepr les Russes la nommoit aussi Bed laid - Véja. Voyez à son l'article Berislav. La Jeme étoit en Russie, près des sources de l'Oste ra elle sut sondée en 1117 sous le règne de Vladimir Monomakh, par des émigrés de celle du Dnepr, qui depuis ce temps ne fut plus nommé que Staraia Bélaïa - Véja ou l'ancienne l'élaia - Véja, pour la distinguer de cette dernière. Il y 🛊 encore en Russie mineure un bourg de ce nom, près duquel on trouve

des colonies étrangères.

Bela-Roussia, (Benapyccia) autrement Russie Blanche. Lea Polonais ont nommé ainsi la partie de la Russie que Guedemin ct son fils Olguerd, grand - duc de Lithuanie, en détachèrent dans le XIV siècle. Profitant des dissensions des souverains Russes, qui s'étant affoiblis par des partages continuels et par la mésintelligence et les guerres qui régnoient entre eux, ne purent opposer qu'une soible résistance à ces usurpateurs, ainsi qu'aux Tatares, qui d'un autre côté démembroient et saccageoient leurs états. Cette partie détachée contenoit tout le pays qui se trouve sur la rivedroite du Dnepr vers sa source, jusqu'à la partie méridionale de la Dvina, y compris les principautés de Smolensk Mstislav, Vitebsk et Polotsk. 14 grand-duc Ivan Vasiliévitch, qui commença à réunir sous sa puissance toutes les parties démembrées de l'ancien empire Russe, e qui délivra son pays du joug de Tatares, reprit aussi Smolensk aus Lithuaniens; mais dans les malheu reux temps d'anarchie qui euren lieu avant l'élection du Tzar Michel Feodorovitch, Smolensk fu repris par les Polonois, et n rentra sous la puisance des Russe

que sous le règne du Tzar Alexis
biblishovitch. Le reste de la Rússie meche ne sut réuni à la Russie men, 1772, sous le règne de
salerine II. I lle composoit alors
le districts de Dunabourg, les
le vodies, de Mstislav, Vitebsk,
me partie du district d'Orchansk
si de Retchitsk. On en sit dans la
sale deux gouvernemens qui sont
ceux de Mobiles et de Vitebsk:
nous en parlerons plus au long
dans ces articles.

belébeievskaïa, (Btrebteecras.) L'est un fortin qui se trouve sur la rive droite de l'Orelly, non loin et au nord d'Ecatherinoslay.

belebey, (5tae6tů.) p. ville du gour. d'Orenbourg; sur la Bélébes, qui se jette dans la Duma, et ceile-ci dans la Lélaïa.

BELEV, (Btacco.) ville du gouv. de Touls et chet-lieu d'un discrict, sons le 53° 36' de lat. sept., et k 55045' de long. orient., sur h rue garche de l'Oca, à 120 w. de Toul. Cette ville est ancienm, car on la voit citée dans les Chroniques, comme demeure en 1147 des Viatitches et appartenante aux domaines de Tchernigow. On y trouve deux couvens, dont un de religieuses: il y a aussi un séminaire, 14 églises, deux maisons de charité, 8 fabriques de cuirs, deux de suif et on y compte 6782 habitans des deux seres, qui sont un commerce considérable, vu la commodité des transports par l'Oca, dans presque toutes les provinces de la Russie. Ils achètent dans l'intéreur de l'empire, le chanvre, acire, le miel, le blé, le beurre, et ils vont revendre le tout à Péiersbourg.

Poyez Constantinograd.

Belgorop, (Beneopogo.) Ville da gouv. de Coursk et chef- lieu d'un district. Elle est sous le 51°55' de lat. sept., et le 52°48'

de longit. orient, , presque aux sources du Severnoï-Donetz, qui se jette dans le Don. La p. riv. de Ziolka traverse la ville dans son milieu. Elle estå 132 w. de Coursk. Belgorod a été bàtie en 1597 sous le gouvernement du Tzar Fedor Ivanovitch. D'abord elle sut placée sur une montagne de craie qui est tout près de la , ce qui lui a valu le nom de ville Blanche; mais dans la suite elle a été transférée dans le vallon, entre deux montagnes, qu'elle occupe aujourd'hui. Elle est divisée en vieille et neuve, et a trois Faubourgs. La vieille ville est entourée d'un rempart et d'un sossé; la neuve n'est désendue que par une enceinte de palissades. Belgorod est le siège d'un archevèque; elle a 7,000 habitans des deux sexes; on y trouve deux couvens, dont un de religieuses, et 13 églises. tient trois foires dans cette ville, qui durent chacune une semaine il y vient des marchands de toutes les contrées mérid. de la Russie. Les environs sont très-fertiles, le climat y est doux et les vergers de la ville, ainsi que les champs de melons d'eau, sont renommés pour la bonté de leurs fruits.

BELGORODKA, (Бълвородка.) anciennement Belgorod. Ce n'est plus qu'un bourg du gouv. de Kiow, au-delà du Dnepr. Il est bati sur la Roupina, à 40 w. de Kiow; mais anciennement c'étoit une ville sortisiée et considérable, qui a soutenu un siège mémorable en 997 contre les Pétchénegs, qui même n'ont pu la prendre. Elle a été fondée en 990, par Vladimir premier, qui y avoit un palais où il habitoit assez volontiers.En 1117, Mstislav en lit sa résidence. Avant l'invasion de Batou-Khan, il y avoit un évêque dans cette ville; actuellement on ne voit aucune trace de sa grandeur passée, aucune ruine de ces anciens batimens

qui puisse attester que Belgorod étoit la résidence du souverain de toute la Russie.

BÉLITZA, (Бълица.) p. ville du gouv. de Mohilef, chef-lieu d'un district, sous le 52° 24' de lat. sept., et le 48°31' de longit. orient., sur un petit ruisseau du même nom. Elle est à 194 wers. de Mobiles; on y trouve une église du rit grec et 700 habitans des deux sexes.

BELOÉ MORE, (Білоеморе.) ou mer Blanche. On donne ce nom à un grand golse de l'océan glacial, dans le gouv. d'Arkhan-

gel.

Beloé ozero, (Stroe osepo.) lac blanc. Il y en a encore trois de ce nom, l'un dans le gouv. d'Astrakhan, sur la rive droite de l'Oural, avec lequel il se réunit par la riv. de Couchoum; l'autre dans celui de Tobolsk, dont les eaux troubles viennent se mèler à celles du Tobol; et le troisième dans le gouv. de laroslaw, district de Danilow, celui-ci n'a que trois w. de circonsérence, il n'est pas loin du Volga, sur sa rive gauche.

Belo-ozero, (Bino-osepo.) ou lac blanc. Il se trouve dans le gouv. de Novogorod, sa circonférence est de plus de cent werstes; 26 p. riv. viennent s'y perdre et une seule en sort; c'est la Cheksna, qui après un cours de 300 w., va se jeter dans le Volga. Ce lac est excessivement poissonneux, les plus beaux poissons connus en Russie s'y trouvent; il gèle à la fin d'octobre ou au commencement de novembre, et reste couvert de glace jusqu'à la fin d'avril ou au commencement et méme le milieu de mai. Ses bords où la Cheksna en sort, et à 532 w sont peu habités, tant à cause de l'aridité du terrain, qui est pierreux, qu'à cause de la dureié du climat de cette contrée. Il est assez profond; ses caux sont claires, son fond est rocailleux et d'une

argile blanche, qui troublant eaux pendant les tempêtes, donne une couleur blanche laite se qui lui a apparemment fait do ner le nom de lac blanc.

BELO-POLIE, (Bino-nonse Ville du gouv. de Kharkot, soc le 51°3' de lat. sept. et le 52°2 de long. orient., au confluent d la Vira et de la Ryga, à 217 w. d Kharkof. On y trouve 8 églises ( près de 9,000 habitans des deu sexes.

BELOTCHEI OSTROW, (Binotel ocmposo.) ou l'île aux Écureuils C'est une des îles Chantares qu se trouvent dans la mer d'Okhotsk. Elle appartient au gouv d'Irkoutsk, et nommée ainsi cause de la grande quantité d'écu reuils qu'on y trouve : elle a 12 w de circonsérence et est couvert de bois.

BELOVODSK, (Бъловодско. gros bourg dans le gouv. de Vo ronéj sur le Derkoul, à 307 w. de Voronéj. Pierre-le-Grand y a établi un baras de chevaux, très-considérable.

BELOZERKA, (Бъловерка.) Р riv. du gouv. d'Ecatherinoslav qui se jette dans le Dnepr. Soi cours est de 200 w. On prétent que les Francs, avant d'entrer el Allemague, avoient une ville sui ses bords, nommée Belo-zerkaje qu'ils abandonnèrent au momen de passer en Germanie. Cette ville suite, par Mamaï, Khan de Crimée.

BELOZERSK, (Беловерской Ville du gouv. de Novogorod e chef - lieu d'un district, sur l bord mérid. du Belo-ozero ou la blanc, à quelques w. de l'endroi de Novogorod. Cette p. ville es agréablement située sur une mon tagne, et l'air y est toujours pu et sain; sa fondation date à-peu près de l'époque où les Novogo rodiens appelèrent les trois prin

ees Varigues, Rurik, Sinaw et Trouver pour les gouverner, c. à. d., a 862. Sinaw ayant eu Belozersien partage, la fortifia et y regn deux ans; après sa mort, son free cadet Trouvor y régna um; œlui ci étant mort, ce pays psa sous la domination de l'aîné quik transmit avec tous ses autres its a son fils Igor. Sa femme Oga ayant reçu le Paptême, une grande partie des habitans de ce pays se firent Chrétiens. Dans le partage qui se sit en Russic des etats de Vladimir les entre ses enfans, Belozersk devint une principauté apanagée des princes de hiow. Les ensans de Constantin Vserolodovitch y régnèrent ensuite de père en fils jusqu'au prince Feodor, après la mort duquel, cette principauté se partagea en plusieurs autres plus petites, comme celles de Cargopol, Vodoss, hem, Oukhtom, Soukhatch, Osctine, Loza, etc. Tous ces endroits sont encore connus dans ces contrées, exepté Osctine; ce sont actuellement des villages de la couronne, dont plusieurs même as-102 pauvres. Tous ces princes de řelozersk ont régné jusqu'à l'annee 1389, où on les vit venir avec des forces considérables au secours da grand-duc de Moscou Dimitri Isanovitch, surnommé Donskoï. lls se distinguèrent à la sameuse bataille des princes Russes réunis contre Mamai, et particulièrement les princes Fédor Semenovitch, Siméon Mikhailovitch, André de Skima ou de Kem et Gleb de Cargopol, qui furent au nombre des vingt princes tués dans cette bataille; après la mort de ces Proces, Belozersk passa sous la domination du fils du grand-duc Dimitri Ivanovitch, André, qui Prit le titre de prince de Mojaïsk et de Belozersk, après lui cette principauté se réunit aux états du grand-duc Ivan Vasiliévitch, fils

de Vasilei - Temny ou l'aveugle, qui transporta la ville de Belozersk en 1489, après une épidémie qui la ravagea, des sources de la Cheksna, à l'endroit où elle est actuellement. En 1678, les Lithuaniens et les Ukrainiens, prirent, ravagèrent et ruinèrent Belozersk de fond en comble, elle sut repeuplée quelques temps après par des gens venus de dissérens côtés, et que les guerres civiles qui désoloient alors la Russie, chassoient de leurs foyers. Actuellement on y trouve 16 églises, un séminaire, 2700 habitans des deux sexes, qui vivent presque tous de la peche et dont toute l'industrie consiste à faire du goudron et des chandelles trempées, qui ont de la réputation. Ils achètent leur blé à Rybinsk et vont vendre leurs meilleurs poissons à Moscou et à Pctersbourg. La ville a un fort qui consiste en un rempart de terre. Environ à une w. et demie de la ville, vers la rivière de Cheksna, est la lamskaia-Sloboda; et non loin du fort est un couvent de moines. Le monastère de Kirilow, qui s'y trouve aussi, possède la Saline de Luda, sur la mer Blanche.

Beick, (Benecko.) Ville du gouv. de Smolensk et chef-lieu d'un district sur l'Obcha, qui se jette dans la Méja, celle-ci dans la Dvina. Elle est à 145 w. de Smolensk; on y trouve 4 églises et 2250 habitans des deux sexes. Cette ville fait un commerce considérable avec Riga, par le moyen de la Dvina; il consiste principalement en blés.

BELTIRS, (Etaimupusi) C'est un petit peuple de race tatare, qui vit en Sibérie, sur les rives de l'Abacane ces hommes ressemblent beaucoup aux Sagais par la figure et le jargon tatare qu'ils parlent: ils sont payens comme eux, et ne diffèrent que par l'ugage qu'ils ont

de ne jamais enterrer leurs morts, mais de les suspendre aux grands arbres dans les forets; ils cherchent pour cela les endroits les plus cachés et les plus ignorés, et là ils les exposent dans des cercueils de planches dans lesquels ils mettent avec le mort, non-seulement ses plus beaux habits, mais tous les ustensiles de ménage, des provisions de bouche et une selle, si c'est un homme. Ils ont ordinairement deux semmes; ce seul usage qu'ils ne veulent pas quitter, les empêche de se faire tous chrétiens, autrement ils y consentiroient depuis long-temps. Les Beltirs apportent leur tribut dans la ville de Couznetsk, où sont jugés les dissérens qui surviennent entre eux.

BELYNITCHI, ( Бълынити.) C'est un joli petit endroit du gouv. et du district de Mohiles. On y trouve une belle église de Carmes, et de Grecs unis, ainsi qu'une synagogue. Il s'y tient 4 grands marchés par an.

BÉMYCHEFSKOI, (Bestimes-croŭ.) usine de cuivre, dans le gouv. de Viatka, sur la Bémyche. Elle appartient à un particulier et donne chaque année 2,000 pouds de cuivre.

BERCHAD, ( Bepuazo.) petite ville du gouv de Podolie, à 67 w. de distance de Caménetz-Podolsky.

BERDA, (Bepga.) p. fleuve qui se jette dans la mer d'Azof, non loin et à l'occident du port de Tagan-rok, son embouchure est si large et si prosonde, ainsi que la mer dans cet endroit, qu'on pourroit facilement y saire un bon port. C'est ici que se termine la ligne militaire du Dnepr, construite en 1771, pour servir de limite et de désense du côté du step des Tatares de Crimée: cette ligne commençoit à l'embouchure de la Moscovka.

ville du gouv. de Volinie, appartente à la samille Radzivil. (1) y trouve un couvent de Carmes célèbre par une image miraculeur de la Ste. Vierge, qui y attire beau coup de pélerins. Le Pape lui consacré en 1753 une riche cou ronne en or. Il se tient pendan l'été une grande soire dans cette p. ville, à laquelle se renden beaucoup de marchands d'Atte magne, de l'ologne, de Russie, e quelquesois même des l'urcs.

BÉRESTOVA, (Bepecmosa)

P. riv. du gouv. de Poltava.

BÉRÉZA, (Bepësa.) p. riv. çu a sa source dans le gouv. de Minsl et qui se jette dans le Dnepr, sur s rive droite. Elle faisoit ancienne ment la frontière qui séparoit il grand-duché de Smolensk de la Lithuanie, et la ville de Borisova été hàtie sur ses bords, par la prince Boris de Polotsk.

BEREZNA, (Bepesha.) p. ville du gouv. de Tchernigov, sous le 51° 26' de lat. sept. et le 49° 30 de longit. orient. Elle est batie sur la Desna, à 36 w. de Tchernigov. On y trouve 6 églises. Le nombre des habitans, des deux sexes, y compris ceux des villages qui en dépendent, se monte à 5500.

Bérezow, (Bepesoso) ville du gouv. de Tobolsk, batie en 1593 et chef - lieu d'un district depus 1772. Elle est sous le 63° 36' 14" de lat. sept. et le 82° 55' de longit. orient. sur la rive gauche e très-escarpée de la Sosva, à 27 w de son embouchure dans l'Ob, c sur la droite de la Vogoulka, qui se jette dans la première, non lois de là. Bérézow est à 929 w. de To bolsk. C'étoit anciennement ur bourg appellé Soungoutche-Vacha par les Ostiaks et Khal-ouche, par les Vogoules. Les mots Soungoutche et khal signisient bouleau, et k nom russe ne désigne pas autre chose. Cette ville est comme le cen-

k nom d'Obdorie. Les Ostiaks appellent les contrécs inférieures de 10b, Obdorie. Obdor, en langue sirjane, signifie l'embouchure du fleure Ob. C'est le Fzar Vasilei-Ivanovitch qui a incorporé l'Obdorie à son titre.

BEREZOVKA, (Bepésoska.) P.

jelle dans le Khoper.

BEREZOVKA, (Bepesoeka.) Cobuie allemande du même gouv. à 39 w. de Saratof, sur le Volga.

On y compte 40 familles.

BENEZOVSKIA ROUDNIKI, (Bepesoccies) ou mines de Bérézow. Elessont au nombre de quatre dans le gouv. de Perm, district d'Ecatérinbourg. On en extrait de l'or en assez grande quantité. Il yaanssi une mine d'argent et de plomb de ce même nom, dans le gouv. de Tobolsk, sur l'Irtyche.

Bering, (Bepunzoso.) (detroit de ), entre l'Océan oriental et l'Océan glacial. Il sépare l'Asie sept. de l'Amérique. On l'appeloit anciennement détroit d'Annian: ila 75 w. de largeur et a reçu son nom de celui du commandeur Bering qui le premier l'a franchi.

BERINGOV - OSTROV, (Bepuntoid Ocmposo.) ou île de Bemg, autrement ile du Commandeur. Cette ile, la plus voisine du Camtchatka, tire son nom du commandeur Bering, qui l'a découverte le premier, y a sait nausrage el yest mort en 1741. Elle est à

Tom.

tre detoutes les habitations des Vo- 250 w. de l'embouchure du Camtgoules et des Ostiaks: En 1808 elle chatka, à l'orient, et sous le 500 renfermoit, outre 3 églises, plus 60' de lat. sept.; sa longueur est de de 160 maisous assez mal bâties, la 165 w. et sa largeur varie de 5, 10 puparthabitées par des Cosaques: et jusqu'à 25 w. Elle est entourée Ces dans cette ville que mourut d'écueils, remplie de montagnes en ail, en 1731, le sameux prince granitiques et contient une quan-Meschikos. Du territoire de cette tité de petites rivières; mais elle ville dépend Obdorsk, p. ville manque absolument de bois. Elle située sur une montagne. C'est là est inhabitée; mais les vaisseaux que les Sémoïades Iivrent leur qui sont voile du Camtchatka aux tribut. Cette contrée est comprise autres îles, ont coutume de redans les titres de l'Empereur sous lacher ici et d'y passer le premier hiver; pour faire provision de viande, de quelques poissons de mer, et particulièrement de manati.

BERISLAVL, (Бериславлы.) Ville du gouv. de Kherson. Elle se nommoit auparavant Millettopol. Les anciens Russes ont changé ce nom en celui de Bélaia - Véja, et tiv. du gouv. de Saratof, qui se les Tatares en celui de Kizékérmén. Elle est bâtie sur la rive droite et très-élevée du Dnepr, et appartenoit ci-devant aux Cosaques Zaporogues. Elle est assez considérable par sa communication par terre avec la Crimée et la facilité du passage du Dnepr dans cet endroit. On attribue sa fondation aux Milésiens, ce qui se rapporteroit avec son premier nom de Millettopol.

> Berne, (Bepub.) Colonie suisse, sur les bords du petit Caraman, dans le gouv. de Saratof. Elle fut établie en 1763 et contient 40 familles luthériennes, qui ont donné ce nom à la colonie, de celui du canton de Berne leur

patrie.

BESSET OU BASSIT, (Beccemb.) rivière qui a sa source dans le gouv. de Smolensk, district de Roslavl, et qui coulant de là dens le gouv. de Mohilev, va se jeter dans la Soja.

Besslenexs, (Becaeнейцы.) On nomme ainsi un petit peupla des montagnes du Caucase, qui habite près de la grande Cabarda, aux sources de l'Orpa. Le khan de

de Crimée Caplane-ghirei, les avoit soumis, ainsi que les Cabar-diens, à lui payer un tribut en 1732; mais ils secouèrent le joug de ces Tatares en 1758 et se gouvernent depuis par leurs petits princes, qui se sont mis sous la protection de l'empire de Russic.

BEZDNA, ( Εεσμα. ) riv. du gouv. de Cazan, qui se jette dans le Volga. La ville de Spask est bà-

tie sur ses bords.

BIA, (Bia.) riv. du gouv. de Tobolsk, qui en se réunissant avec la Catounia, forme le fleuve Ob.

BIACH-MEK-TAOU, (Enumexmay.) C'est une des plus hautes montagnes du gouv. d'Orenbourg: elle est renommée par la quantité

de faucons qu'on y attrape.

: BIARMIE, (Biapalia.) On nommoit ainsi une vaste étendue de pays qui commençoit en Finlande, depuis le sleuve Kumén et s'étendoit de là vers l'or. dans les gouv. actuels d'Arkhangel, Olonetz, une partie de Vologda et toute la Permie, qui en a conservé le nom. Ses habitans étoient les Tchouds. Dans la plus haute antiquité, ce pays étoit déjà célèbre par ses liaisons commerciales avec tous les peuples de l'Asie; car les Persans et même les Indiens venoient y apporter les plus riches productions de leur pays. Stelemberg cite, à l'appui de ce que j'avance, plusieurs écrivains orientaux; d'ailleurs les traces des grandes habitations et des travaux entrepris dans les mines qu'on trouve partout en Permie, pourroient seules convaincre de l'ancienne splendeur de cette contrée. Les marchandises étrangères arrivoient par la mer Caspienne, remontoient le Volga et la Cama, et passoient de la par d'autres rivières jusque dans la mer Scythique ou glaciale. On voit encore les traces de la route que prenoient les caravanes, pour passer de la Cama dans la Petchora, route que

prennent encore actuellement les habitans des environs de Solicamsk, lorsque, au lieu d'or et de productions des Indes qu'ils avoient autrefois, ils portent maintenant du blé aux habitans de Poustozerskoy-ostrog, située sur les bords de la Petchora, et rapportent de là du poisson et des pierres de meules. Ce pays s'est vu gouverné par des Rois, dont il est fait mention dans l'histoire du nord et dont la puissance paroît s'être étendue jusqu'au golfe de Bothnie. Dans les Itème et 12ème siècles, la république de Novogorod s'empara de tous ces pays et y envoya des colonies Russes pour maintenir les naturels dans la soumission; les babitans en furent alors appelés en partie, du nom Russe Tchoud-Zavolokskaia, clest-à-dire ceux d'au-delà du Volok, et en partie Tchoud - Beloglazaia, qui ont des yeux blancs: ces deux noms prouvent que ces peuples étoient peu connus des Russes. Sur la fin du 14ème siècle et au commencement du 15ème, il s'éleva un dissérent pour la possession de ce pays, entre la ville de Novogorod et le grand-duc Vasilei-Dmitrievitch, lequel ayant été terminé ensin par legrand-duc Ivan-Vasilievitch, les Novogorodiens furent obligés de renoncer à toute prétention de propriété sur cette contrée; cependant les habitans conservèrent encore pendant assez long-temps la liberté de se choisir eux-mêmes des magistrats. Leur premiergouverneur leur a été donné en 1543 par le Tzar Ivan-Vavilievitch; ce fut Vasilei Voronzov; il faut observer que les notables bourgeois siégeoient conjointement avec leur gouverneur; mais cet usage fut aboli en 1613, à l'avénement au trône du Tzar Michel-Féodorovitch, et sous le gouvernement du voevode Nikita Pouchkine. Les voevodes faisoient leur

étant devant la capitale du pays. () unt à l'administration des afhirs missiastiques; elle appartenoil das le principe à l'Archeveque Novogorod; mais le granddechan-Vasiliévitch ayant établi u sige épiscopal à Vologda, cette murer, ainsi que celles de Soukho-Ba, de la Dvina, de la Vytshegda, jusqu'an pays de Permie, furent dens sa dépendance.

Biisk, (Biucko.) p. endroit forlisé dans le gouv. de Tobolsk. Il etous le 530 de lat. sept. et le 103° 53' de long. orient., au confinent de la Bia et de la Catounia,

à 230 w. de Colivan.

BILINBARTSKOÏ ZAVOD, (Buлинбаевской ваводо.) usine de kī dans le gouv. de Perm, district d'Ecaterinbourg appartemuci un particulier. On y fabrique jusqu'à 150,000 pouds de ser de bate, et on y forge plus de 20,000 pouds de fer en barres.

billiass, (Бильпрско.) C'est un peut bourg sur la Tchéremchins, dans le gouv. de Cazan, district de Tchistopolsk. Il est composé de 400 maisons, habitées jur les descendans des soldats lelérans, qui y ont été établis par le Tur Alexis Mikailovitch. Cet endroit n'est remarquable que præqu'il occupe la place de l'ancienne Boulimer.

Gloergaehn, (Biopkens.) p.

BIORNEBORG (Biophebopeb.) Tace d'Abo. Elle est hatie sur une lague de sable, au bord du sleuie Coumo, qui se partage audessons de la ville en plusieurs bres, et sorme, dans une distance d'an demi-mille, disserentes p.

résiènce à Colmogory, comme suite à Ulfsby ou Wanliakyle, et établie en 1558, flans l'endroit où elle est actuellement. On transporte chaque année de Biorneborg à Stokholm et en d'autres endroits, beaucoup d'ustensiles de bois, aussi bien que quantité de poisson, principalement du saumon et du grand gardon. Elle a son entrepôt près de Sandad, à un mille de la ville. Les Etats du Royaume de Suède s'y assemblèrenten 1602. On y établitune Douane. Près de la ville est une terre

impériale et une métairie.

BIR, (Supo.) riv. du Gouv. d'Orenbourg, que les Bachkirs et les Tatares nomment Burssou, c.-à.-d. Eau du Loup. Elle a sa source dans le mont Ourai et se jette dans la Bélaïa, 9 w. au-dessous de la ville de Birsk. Cette rivière est partout très-profonde et assez large: ses bords sont des roches, qui vers son embouchure la resserrent et forment des cataractes, qui en rendent le cours excessivement rapide, au point que l'eau ne gèle jamais; ce qui fait que les cygnes et autres oiseaux aquatiques y passent souvent l'hiver.

Birioussa, (Euproca.) riv. assez considérable du gouv. d'Irkoutsk. Elle coule du midi au nord l'espace de 600 w. et va se jeter dans l'Ouda, qui dans cet endroit a déjà priş le nom de Tchouna.

ile voisine et appartenante à la ... BIRIOUSSES, (Бирюсы.) Tataville de Tornéa. (Voyez cetarticle.) res. Ce sont trois branches de Tatares qui habitoient autour du (Irctopolis, ) ville maritime de Tachtip et sur les bords de la Bila finlande, appartenante à la pro- rioussa. Avant leur soumission à la Russie, ils étoient souvent molestés par les Zungors et les Kirguis, auxquels ils payoient un tribut, ce qui les a tellement appauvris, que dans ce moment même, où ils vivent tranquilles iles. On croît que cetté ville étoit sous la domination Russe, qui originairement située dans la pa- les a sait passer du côté des Cattoisse de Coumo, transférée en chens, sur les bords de l'Abakan,

dans le gouv. de Tobolsk, ils ne peuvent se remettre entièrement, C'est un peuple errant, qui ne s'occupe que de chasse; il compose quatre Aimaks ou Tribus, sous l'inspection d'un seul Bachlik, Toute leur population monte à 500 personnes des deux sexes,

BIRIOUTCHE, (Euproca.) p. riv. du gouv. de Simbirsk, non loin de la ville de ce nom. Elle tombe dans la Sviaga et n'est remarquable que par les huitres à perles qu'on y trouve quelquesois, et par des os et des dents d'éléphans que l'eau détache souvent de ses bords.

BIRIOUTCHE, (Eupport.) villedu gouv, de Voronej, et chet-licu d'up district. Elle est sous le 50° 25' de lat. sept. et le 56° 11' de long, orient,, à 150 w. de Voronéj, sur la rive gauche de la Tikhaia-Sosna, qui se jette dans le Don, Cette ville est entourée d'un rempart de terre et d'un sossé assez profond; on y compte 7 églises et 5451 habitans des deux sexes, qui s'occupent presque tous d'agriculture. Il se tient quatre grands marchés par an dans cette ville.

BIRSK, (Eupcko.) p. ville du gouv. d'Orenbourg, sous le 53° 17' de lat. sept. et le 72°58' de longit, orient., sur le bord de la Belaia, près de l'embouchure de la Bir, laquelle prend son nom. Elle est à 424 w. d'Orenbourg, contient 3 églises et près de 2,500 habitans des deux sexes.

thuanie, chef - lieu d'une princi- comptoit originairement 73 fa pauté appartenante aux princes Radzivil. Elle a 3 églises, savoir une Catholique, une Luthérienne et une Réformée. Le roi de Suède, Gustave Adolphe, s'en rendit maître en 1625. Des écroulement de terre ont sormé près de cette ville quantité de creux, qui ont 30, 40 et jusqu'à 60 pas de du gouv. d'Ukraine qui se jett circuit:

BISSERTE, (Sucepmo.) riv. de gouv. de Perm, district de Crasno Oufimsk. Elle a sa source dans l mont Oural et se jette dans l'Ous sur sa rive droite, ses bords étoien habités par les Tchérémises. O a bâti en 1736 trois forts sur cet te riv., pour garantir ces contrée du brigandage des Bachkirs; c sont les sorts de Bissertsk, de Clénoiskaïa et de Verkh-Bissertsk.

BISSERTSK, (Bucepurd.) p. for du même gouv. et district, bât sur la Bisserte. Ses fortifications ne sont qu'en bois; comme il se trouve situé sur la grande route de Moscou, ses habitans sont imposés à raccommoder les ponts très-multipliés dans cette contré marécageuse.

BITIOUG, (Eumoso.) riv. asse considérable qui a sa source dans le gouv. de Tombov et qui, traver sant ensuite une partie de celu de Voronej, va se jeter dans le Don Ses bords sont couverts de belle

forets,

BLAGODAT, (Благодать. deux usines de fer dans le gouv. de Perm, dont l'une se nomme Blagodat-Couchvinskoï-zavod, et l'autre Blagodat Tourinskoï - zavod à cause que l'une est située sur la Couchva, et l'autre sur la Toura Il y a aussi, dans le gouv. d'Irkoutsk, une mine d'argent appe lée Blagodatskoï-Roudnik:

BOAROD, (Boapy.) Colonie Al lemande, dans le gouv. de Saratol située sur le petit Caraman. Ell BIRZE, (Supac.) p. ville de Li- est à 60 w. de Saratof, et on

milles.

Bobrouisk, (Gobpyücko.) vill du gouv. de Minsk et chef-lieu d'un district, sur la Berezna, qui s jette dans la Duepr. Elle est à 15: w. de Minsk. On y trouve 3 égli ses russes et une de Grecs unis.

Bobrovka, (Bobposka.) p. riv

dans la Soula.

gouv. de Voronéj et chef-lieu d'un fourrures de moutons. district, sur le Bitioug. Elle est sous le 52°15' de lat. sept. et le 58°2' de longit. orient. à 87. w. de Voronej. On y trouve deux église et 4865 habitans des deux se-165. Son nom provient de la quantité de castors nommés Bobry, qu'on trouvoit anciennement dans cet endroit.

Bogdo-Oola, (Bozgo-Oosa.) montagne du gouv. d'Astrakhan, à 20 w. de Tchernoiarsk. C'est buent aussi au Dalai-Lama, qui sérentes marchandises étrangères. circuit.

Bohatoi, (Bozamoŭ.) p. ville sexes. du gouv. de Coursk. Elle est sous le 51° 2' de lat. sept. et le 53°30' des deux sexes.

fié bâtie en 1667; elle est entourée jusqu'à 30,000 pouds par an. du sossé et d'un rempart de teront de la réputation. Son princi- principauté de Kiow. de bœus et de bouc, qu'on y tra- le du gouv. d'Ukraine, chet-lieu

Bomow, (506post.) ville du vaille en grande quantité, et en

Bohoïavlenskoé, (Bocorsленское.) joli p. endroit du gouv. de Kherson, à 12 w. de Nicolaév, situé sur le Boug: on y trouve un beau palais entouré de jardins anglais. Il se tient ici trois grands marchés par an.

BOHOPOL, (Gosonozz.) p. ville du gouy. de Podolie, située au confluent de la Sinioukha et du Boug.

Bohoroditsk, (Богородицко.) un pic isolé au milieu d'une vaste p. ville du gouv. de Toula, sous plaine, que le sol bas qui l'en- le 50° de lat, sept. et le 55° 30' toure, laisse apercevoir à 7 jour- de long. orient. Elle est bâtie au nées de chemin. Les Calmouks confluent de deux p. riv. trèsassurent, que le Dalai-Lama y poissonneuses, qui sont le Lesnoiayant fait sa couchée pendant une Ouperte et la Viasovka. On y trounuit, il en avoit résulté cette mon- ve trois églises et 2900 habitans tigne, au sommet de laquelle est des deux sexes, qui sont un comune colline de sel, qu'ils attri- merce assez considérable, en dif-

en dinant avoit jeté un grain de Bohorodsk, (Bosopazcko.) p. met endroit. Au pied de cette ville du gouv de Moscou, chef-lieu montagne on voit un lac très-ri- d'un district. Elle est bâtie sur la che en sel, que les Calmouks ap- rive droite de la Cliasma, à 50 w. pellent Bogdoin-Dabassou et les de Moscou, sur la grande route Russes Bogdinskoï: il a 40 w, de qui conduit à Vladimir: on y compte 500 habitans des deux

Bohoslovskoi zavod, (Bosoсловской заводо.) C'est une ride long. orient., sur la Péna, à che mine de cuivre appartenante à 106 w. de Coursk. On y trouve un particulier, dans le gouv. une seule église et 800 habitans d'Orenbourg, district de Begoulmine. On en tire jusqu'à mille Вонополикног, (Босодухово.) pouds par an de cuivre pur. Il p. v. du gou, d'Ukraine, chef-lieu y a une autre mine de ce nom d'un district. Elle est sous le 50° dans le gouv. de Perm, qui est si 2' de lat. sept. et le 58° 7' de long. riche en cuivre, que si un ne manorient., sur le bord du Merle qui se quoit pas de bras pour la travailjette dans la Vorscla. Cette p. v. a ler, on auroit pu en exploiter

BOHOUSLAVL, (Boeycaeas.) re. On y compte 4 églises, et p. ville du gouv, de Kiow, chefà-peu-près 5,000 habitans des deux lieu d'un district, sur la Rossa. res. Les vergers de Bohodoukhof Elle a toujours appartenue à la

pal commerce consiste en peaux Bohoutchar, (Busycapo.) vil-

d'un district, sous le 50°40' de lat. sept. et le 58° 3' de longit. orient., sur la Bohoutchara. Elle est à 238 w. de la ville de Kharkof: on y trouve deux églises et 2,600 habitaus des deux sexes, presque tous cultivateurs.

BORHTURHA, (Boxmyxa.) riv. du gouv. de Vologda, qui se jette dans la Rabanskaïa-Soukhonia.

Bolchaïa Réka, (Boabwar ptka.) ou le grand fleuve, que les habitans du pays appellent Kikcha Il coule dans le Camtchatka, prend sa source dans un lac, et parcourant un espace de 200 w., va se jeter dans le golfe de Penjin. On l'appelle grand, parce que de tous ceux qui se jettent dans ce golfe, il est le seul navigable, depuis sa source jusqu'à son embouchure, quoique néanmoins cette navigation ne soit pas sans difficultés, par rapport à la rapidité de ses eaux, et à la quantité d'iles qu'il renferme. Dans le flux, qui arrive au plein de la lune et lorsqu'elle est nouvelle, ses eaux montent de 9 pieds de France, et il est alors si profond à son embouchure, qu'il y a de l'eau suffisamment, même pour les plus grands vaisseaux. On trouve sur ses bords, dans les environs des forts Natchikine et de Coutchénitchef, beaucoup d'ardoises, et de terre rouge dont on fait les crayons.

Bolchéretsk, (Borsmeptyko.)
p. ville et port du gouv. d'Irkoutsk,
dans la presqu'île du Camtchatka.
Elle est sous le 52°54′30″ de lat.
sept. et le 174°59′ de longit.
orient., sur la rive sept. de la
Bolchaïa-Reka, entre les riv. Bystraïa et Goltzovskaïa, qui s'y jettent; et à 33 w. du golfe de Penjén. En 1803 ce lieu renfermoit
le bàtiment de la chancellerie, la
maison du commandant, une église, des magasins à blé, 30 boutiques de marchands et 62 habita-

tions. Sa situation lui donne de grands avantages, en ce qu'on y reçoit toutes les choses apportées au Canitchatka de la première main, au lieu que dans les autres endroits de la presqu'île, elles sont apportées par des chiens, qu'on nourrit en grande quantité ici pour cet usage, ce qui rapporte un bénéfice considérable aux marchands de cet Ostrog, qui se sont payer ce transport quelquefois très-cher. Cette contrée est d'ailleurs très-favorable à la chasse des castors, qu'on se procure ici en plus grand nombre, que dans aucuns des autres Ostrogs de

la presqu'ile. Bolgary, (Eoneaphi.) Village consistant en plus de 100 feux dans le gouv. de Cazan, district de Tețuchi. Il est à 90 w. de cette première ville, à 20 seulement de la seconde et à 9 des bords du Volga: c'étoit anciennement Briakimof, capitale du Royaume des Bolgares, connus dans l'histoire de Russie par les guerres fréquentes qu'ils firent aux Russes; ces mèmes guerres réduisirent enfin cette grande ville en un chétif village, tel que nous le voyons actuellement. Pierre-le-Grand, à son passage en 1722, lors de son expédition contre les Perses, examina ces ruines et trouva 49 épitaphes arabes et arméniennes, que l'on copia par son ordre, et que l'on traduisit en langue russe. Les arahes sont de l'année de l'hégire 629 à l'année 742; de 3 épitaphes arméniennes, il y en a une de 557, et deux de 984 et 986 Quelquesunes de ces épitaphes témoignent, que les personnes dont il y est question, étoient nées dans la province de Chamakhie, et un autre à Chirvan, d'où il suit, que cette ville attiroit des étrangers par son commerce. On a trouvé encore dans ces mêmes ruines, quantité de petites monnoies d'argent et

de cuivre; parmi les premières ilen et plusieurs de très - bien frappres, et dont les légendes sont andset kufiennes. Entre les ancias difices on remarque surtout me tour (Misgir) d'environ nues de hauteur, et bâtie de pierres de taille. Mr. Palbi nous a donné de beaux desseins e tes anciens monumens, dans li itt. partie de ses voyages; mais lacadémicien Mr. Lépékhin, en a donné une notice complète, de meme que des inscriptions. Il est sit mention de la Bolgarie dans le titre impérial.

du gouv. d'Orel; chef-lieu d'un district. Elle est sous le 53° 26' de ki, sept. et le 53° 18' de long. onent, sur la Nougra qui se jette à 15 w. de là dans l'Oca. Cette ville est très - ancienne, et quoiquon ignore au juste l'époque de u fondation, on sait qu'elle faisoit anciennement un apanage des Princes ruses, et qu'elle a beaucoup soussert pendant les incursions des latares de Crimée, et lors des guerres civiles qui ont désolé la Russe à plusieurs époques. Bolkow contient deux couvens, dont un de semmes, et 22 églises; on y comple près de 10,000 habitans des deux sexes, dont la principale ndustrie consiste en fabriques de curs et bas de laine; ils font aussi a commerce assez considérable ta chanvre, suif et buile de chanvre. la ville est assez bien bâtie, et renferme plusieurs maisons de Pierres.

bolva, (Bonsa) riv. qui a sa barce dans le gouv. de Calouga, district de Serpeïsc, et qui passant ensite par celui d'Orel dans le district de Briansk, vs se jeter dans la Desna. Elle est navigable pendant une partie de l'année, et sert à transporter le ser des usines de Ludinskaé et de Pessotchins-lae, dans dissérens endroits situés

sur les hords de la Desna et du Dnepr: la quantité de ce ser peut s'évaluer à 20,000 pouds.

BOOGARDE, (BOOCAPAO) On nommoit ainsi une des principales villes des Bolgares du Volga; elle étoit bâtie sur le Volga, à 30 w. de l'embouchure de la Cama: les Russes la nommoient Bolchoï-grad

ou grande ville.

Borgo, (Bopeo.) c'est une ancienne ville maritime de la Fin-lande. Elle est située dans la province de Nylande, sur le golfe de Finlande; un petit fleuve nommé également Borgo vient s'y jeter dans le golfe: elle a un mauvais port et un siège épiscopal. Borgo a un bon collège: les habitans commercent en toiles de toutes sortes.

Borispol, (Bopucnons.) p. ville du gouv. de Tchernigof, district de Cozèletz, sur l'Alta. Elle a reçu son nom du corps du saint prince Boris assassiné, qui a été déposé pendant quelque temps dans l'église de St. Nicolas de cette ville.

Borissoglebsk, ( Bopucoeльбско.) Il y a deux villes de ce nom, la première dans le gouv. de Tambow, est chef-lieu d'un district; elle est sur la rive gauche de la Vorona, qui, non loin de la, se jette dans le Khoper. Cette ville est sous le 51° 50' de lat. sept. et le 60° de long. orient., à 152 werstes de Tambow. On y trouve deux églises. Ses habitans sont au nombre de 1800, en comptant les deux sexes. La seconde se trouve dans le gouv. de Iaroslaw, sur la rive droite du Volga, et vis-à-vis de la ville de Romanos. Celle-ci est sous. le 57° 39' de lat. sept. et le 57° 9' de longit. orient., à 32 wers. de Iaroslaw. On y trouve deux églises. Le nombre de ses habitans peut se monter à 4000 personnes des deux sexes. Ils font un commerce considérable dans l'intérieur de l'empire en dissérentes marchandises, et particulièrement en blé, qu'ils achètent dans les provinces situées vers le midi sur le Volga, et qu'ils revendent ensuite à Pétersbourg. On y forge aussi quantité de chaudrons en fer. Il se tient trois grands marchés dans la ville. Il y a encore un fortin de ce nom, dans le gouv. de Kherson,

sur le Dnepr.

Borissow, ( Sopucoso. ) p. ville du gouv. de Moscou, district de Mojaïsk. Elle est située sur la Protva et doit son nom au Tzar Boris-Godounow, qui l'a fait bâtir, et après la mort duquel elle est tombée en ruine. On y trouve encore une espèce de château fort qu'il y a fait construire en pierres, avec des tours, dont une s'est écroulée dans la riv. On y compte actuellement 500 habitans, qui sont répartis dans trois faubourgs de cette petite ville, et dont la seule industrie consiste à faire des filets de pècheurs.

Borissow, (Bopucoso.) p. v. de la Lithuanie, dans le gouv. de Minsk, chef-lieu d'un district, sur la Bérezina, à 72. wers. de Minsk. Elle a été fondée en 1102 par un prince Russe, nommé Boris Vséslavitch, à son retour d'une expédition dans ces contrées. Cette ville appartenoit à la principaule de Polotsk. Il y avoit une troisième ville de ce nom en Russie, entre Pronsket le vieux Rezan, sur la rive droite de l'Oca, que le grand-duc Vsévolod, III, dans son expédition contre le prince de Rézan, prit en 1180, en venant de Colomna. On en voit encore l'emplacement avec un reste de rempart.

Bortstène, (Bopucment.)
c'est le nom que les anciens donnoient au Dnepr. (Voyez ce der-

nier article).

BOROSDINSKAIA, ( Eoposqueceaa.) (crépost) ou forteresse de Borosdinsk. Elle est dans le gouvernement du Caucase sur le Terek, à 10 w. au-dessus de Kizlar. ( fort a été bâti en 1735 : il est or cupé par les Cosaques Seymens.

Borovitchi, (Bopositu.)
v. du gouv. de Novogorod et che
lieu d'un district. Elle est situe
sous le 58° 16' de lat. sept. et
51° 30' de longit. orient., sur
Msta, à 183 w. de Novogorod. O
y trouve 4 églises et un couvent
les habitans, qui sont au nom
bre de mille, font un petit com
merce dans l'intérieur de l'empi
re; béaucoup parmi eux s'occu
pent d'agriculture et de pêche.

Borovitskié Porogui, (Edposui, Porogui verdire cascades, cataractes; celle dont il est question ici, se trouvent dans le gouv. de Novogoros sur la Msta, près de la ville de Borovitchi, d'après laquelle elle sont nommées. Ces cascades s'éter dent sur un espace de plus de 30 w cependant les barques y passer sans danger, surtout avec de borpilotes, et depuis quelques travaux qu'on y a faits, pour en fair santer les plus grosses pierres.

Borovsk, (Boposcko.) vill du gouv. de Calouga, sur les deu bords de la Protva, et chef-lie d'un district. Elle est sous le 55 to' 30" de lat. sept. et le 60° 5' 30 de longit. orient., à 78 w. de Ca louga. Cette ville étoit ancienne ment un apanage des cadets de souverains de Moscou. Elle est re nommée par la belle défense qu' fit le prince Michel Constantino vitch Volkonsky, contre les troi pes du second faux Dimitri, 1610. Il s'y défendit jusqu'à la des nière extrémité, malgré la trah son de ses deux collègues, qui vrèrent la ville aux complices l'imposteur; et resté seul il ain mieux combattre encore dans couvent de St. Pasnuce, où il ton ba près de la nef, perce de coup que de se rendre aux ennemis sa patrie. La ville de Borovsk . klisaas labriques de toiles à voile, parmi lequelles il y en a qui oceupentplus de 250 ouvriers. Les habitas de la ville sont au nombrekiero des deux sexes; ils font m comerce considérable dans l'ismeur et dans les ports de l'espire, en toiles à voile, lin, dune, cuirs etc., les plus pauvres mioccupés à filer pour les fabiques de toiles; mais la principle production de la ville est l'ail et loignon, qui sont-renommés ici pur leur grosseur, et dont on exporto à Moscou seulement, pour pius de 4,000 robbles.

Boustain, (Bopckan.) Krépost, fortin du gouv. d'Orenhours, sur la Samara. C'est le scul de lous ceax qui formoient l'ancienne ligne de détense, connue sou le nom de ligne de Samara, qui soit bâti sûr la rive droite de celle riviere. Comme on y passe pour screndre à Orenbourg, les Conque de ce lieu y entretiennent toujours un pont de bateaux sur la nvière. La garnison consiste en une compagnie de dragons et quelques Cosaques. On y trouve une église et à-peu-près 1500 hablans des deux sexes.

bonza, (Bopsa.) rivi du gouv. diriodus, dans le district de Stretensk. Elle coule vers l'occident l'espace de 250 w., puis # jette dans l'Onone; ses eaux son toujours basses et son cours pea rapide.

Bouzna, (Bopsnai) p. vil. du gour. de Tchernigow, sous le 51° de lat. sept. et le 50°26' de lonfil. orient., à 90 w. de Tchernifor Elle contient 6 églises et il 17 hent 3 grands marchés par an.

Bothnie, (Bomnuteckoù) (Golfe DE) , (Voyez MER BALTI-QUE.)

Bothnie. (Bomkin.) La Bothne est le vaste pays qui borde les deux rives du golse du même Man. Nous ne parlerons pas ici de Tom. I.

la partie occidentale qui appartient à la Suède, et dont une seule prévôté, celle de Tornés, en a été détachée, pour être réunie à la Finlande, que la Russie a conquise. Le fleuve Tornés sert actuellement de limites aux deux états. On voit le long des côtes de la Bothnie orientale des iles trèsagréables, beaucoup de fleuves et de très-belles forèts. Elle commence au deuve Tornéo, borde la particorientale du golfe de Bothnie et comprend toute la province d'Uléaborg. Actuellement qu'elle appartient à la Russie, on la comprend sous le nom général de Finlande. (Voyez cet article, et particulièrement celui d'Ulaborg.).

Boudak, (Byzako.) p. riv. qui sort du lac Cabane, passe au milieu de la ville de Cazan, et va se

jeter dans la Cazanka.

BOUDAKOV BOUÉRAK, (Будаковъ by spano.) Colonie allemande du gouv. de Saratof, à 126 w. de cette ville, sur le Volga. On y compte 45 familles luthériennes.

BOUDGUIN - CAM. ( Будеино Kanto.) C'est le nom que les Votiaks donnent à la Cama.

Boudilskoï porogue, (Byдильской порогд.) C'est la neuvième cascade du Dnepr, dans le

gouv. d'Ecatherinoslav.

Boug, (5485.) (Bog.) C'est une riv considérable; elle a sa source en Podolie, de là elle traverse le gouv. de Kherson, et se jette dans le Liman du Dnepr; son cours est tranquille et ses eaux sont saumâtres. D'après le traité de paix de 1774 avec la Turquie, elle formoit la frontière des deux Empires, en commençant depuis l'embouchure de la Sinioukha jusqu'à la mer Noire; actuellement elle est entièrement enclavée dans les frontières de l'Empire Russe. Les principales villes dont elle baigne les murs sont Bratzlaw,

l'ohopol, Olviopol, Vosnésensk et Nicolaiefsk.

Bougoulma, (Equaliza.) vil. du gouv. d'Orenbourg et chef-lieu d'un district. Elle est sous le 54° 39' de lat. sept. et le 70° 10' de longit. orient., sur une p. riv. du même nom et à 357 w. d'Orenbourg. Cette p. v. qui contient deux églises et plus de 300 maisons, est assez bien et régulièrement bâție.

BOUHOUROUSLANE, (Eyeypycaaho.) p. v. du gouv. d'Orenbourg, sur la Kinelia. Elle est
peuplée de soldats vétérans, qui
y vivent dans l'abondance, à cause du bon marché de toutes les
choses nécessaires à la vie. On y
trouve une église et 400 habitans
mâles.

Boul, (Byŭ.) p. v. du gouv. de Costroma, bâtie au confluent de la Veksa et de la Costroma. Elle est sous le 58°15' de lat. sept. et le 59°38' de longit. orient., à 130 w. de Costroma. Il existe encore un rempart de terre autour de la ville, et un fossé assez profond, creusé entre les deux riv., pour sa désense. On y trouve deux églises; ses habitans sont presque tous corroyeurs ou charpentiers.

LOUINSK, Equnce 6.) v. du gouv. de Simbirsk et chef-lieu d'un district, sur la Carla qui se jette dans la Sviaga. Elle est à 70 w. de distance de Simbirsk; on y trouve une seule église et 1250 habitans des deux sexes, presque tous cultivateurs.

BOUKANOFSKAÏA, (Букановская.) On nomme ainsi une Stanitza ou bourg des Cosaques du Don sur le Khoper.

BOULANSKIA. (Byzanckia.) On nomme ainsi deux mines de ser qui sont dans le gouv. d'Orenbourg et qui se trouvent toutes les deux sur les bords de la p. riv. Boulanka, qui leur a donné son nom.

BOULGANAK, (Булганая C'est le nom de deux p. sleu de la Crimée, dont l'un va se je dans la mer Noire et l'autre da le Sivache.

BOULIMER. (Bynumepo.) C une ancienne ville des Tatare dans le Royaume de Bolgar: e occupoit l'emplacement où bâti actuellement le bourg de Bi larsk. Cette ville devoit être trè considérable, si l'on en juge d près les ruines qui existent enco et l'étendue de pays qu'elles occi pent, et surtout aussi, d'apri trois remparts de terre très-élev ct très-solides, qui restent enco entiers, et qui sont presque col centriques les uns aux autres. C te capitale d'un royaume tatare été prise et détruite par le famet Temir Aksak ou Tamerlan. L habitans dispersés sent allés, apr la ruine de leur ville, batir et per pler Cazan: voilà tout ce que sait de Boulimer.

Boulouk, (Eyzykő.) p. riv. d gouv. de Saratof, district de Go rodichtchi, qui se jette dans Chkoudym.

Bouroultcha, (Eupyssta)
fleure de la Crimée qui se jette da
le Sivache.

Bourtass, (Eupmaco) p. ri du gouv. de Pénza, district Verkho-Lomossk. Elle se jette da

Bouzane. (Byaans.) On nome ainsi un bras du Volga, qui con mence à 50 w. au-dessus d'Astrikhan et qui se détournant ve Crasnoï-iar, passe près de ce ville et après un cours de 150 v va se jeter dans la mer. On y p che le sterlet en si grande qua tité, qu'on en expédie annuel ment plus de vingt barques Crasnoïarsk.

Bouzouksou, (Bysykcy.) fl. de la Crimée. Il se jette da la mer Pourrie ou le Sivache.

BOUZOULOUK, (Busyayko.) riv. asser muidérable qui coule dans les teres des Cosaques du Don, et qui sprès un cours de 150 w. va seger dans le Khoper. Il y a 10 Statit on bourgs des Cosaques sur ses bords.

BOUZOULOUK, ( Bysynyko. ) V. deux églises.

combattans, sous le commande- et le clergé exceptés. mant de son Bey qui lui est soumis.

batir pour y établir des artisans, BRATSLAW, (Epamenaso.) v. se trouvoit la 99ème à la diète.

se jette dans la Vorsela.

de la chasse et du produit de leurs sur le Boug. C'est une place sorte,

troupeaux. Les Bouriats, quoiqu'on doivent leur supposer une même origine avec les Calmouks et les Mongols, en dissèrent cependant par leurs mœurs qui sont plus dures, et par leur genre de vie encore plus sauvage que celui de ces premiers; on doit attribuer de gouv. d'Orenbourg et chef-lieu cette dissérence à la religion, qui dua district, sous le 53° 8' de chez les Calmouks et les Mongola le sept. et le 69° 40' de longit. est le Laminisme, et chez les Bratorient,, sur les riv. Samara et Da- skia est un Chamanisme féroce et machnaia, à 375 w. d'Orenbourg, rempli de superstitions absurdes. Cet endroit est fortisié et régulié- Ils ont la figure douce, les traits remibili: les rues en sont droi- délicats et efféminés, et ont enles. On y compte 300 maisons et core moins de barbe que les Calmouks. Les Bouriats ont parmieux BRAGOUNE, (Bpazyno.) p. en- quelques forgerons qui fondent et droit des Coumiks, sur la Soundja, travaillent le fer avec assez d'art; qui se jette dans le Terek. Il est à cela excepté, ils ne connoissent 3 w. de distance de Chadrina, qui aucun métier et sont tous pasteurs, est hahitée par les Cosaques Gré- Le tribut qu'ils payent à la Russie benskia et contient une population consiste en une capitation de deux qui peut sournir à la Russie 300 roubles par homme sait, les chess

BRATSKOÏ - OSTROG, ( Epamской Острогд.) Il se trouve sur BRAHISTAD, (Bpaceumazo.) l'Angara, tout près on voit 75 P. v. maritime de la Finlande, sur maisons, et à 5 w. au-delà del'Anle golle de Bothnie, avantageuse- gara, un couvent de moines, bàment située. Elle fut nommée ti en 1654. Cette contrée est haainsi par Pierre Brahé, qui la fit bitée en partie par les Toungouss.

et la sit ériger en ville en 1652. du gouv. de Podolie, ches-lieu d'un Son port est bon; elle étoit com- district. Elle est sous le 48° 4' de Prise avant sa réunion avec la Rus- lat. sept. et le 44° 15' de long. 110, dans la Bothnie orientale et orient., sur la rive droit, du Boug. Cette ville est munie d'un rempart BRATENITZA, (Epamenuya.) et d'un sossé; on la nomme aussi Priv. du gouv. de Kharkof. Elle ville de St.-Pierre, parce qu'elle en porte l'image dans ses armes. BRATSKIA (Tatarcs), (Epam- Les Polonois' la prirent en 1654 Pie mamaph.) c'est une nation aux Cosaques d'Ukraine; mais en Mongolle que les Russes nomment 1672 elle leur sut enlevée par les hourials. Ils habitent le gouv. Turcs, qui la reperdirent trois dirioutsk, aux environs du Bai- ans après; enfin elle se vit désiet sorment une population de nitivement rendue à sa mère-pa-35,000 males. Ils diffèrent des Tou- trie, par la dérnière réunion des ngouss par leur langage qui est un provinces polonoises à la Russie.

dialecte Mongol: ils suivent tous BREST, (Bpecmo.) ville du gouv. le Chamanisme, se nourrissent de Grodno, ches-lieu d'un district

dont le château est assis sur un roc, dans un canton marécageux. Il y a hors de la ville un palais impérial avec des jardins. Il s'y trouve une fameuse synagogue que les Juis de toute l'Europe fréquentent, soit pour étudier, seit pour les promotions. Le nombre de ses habitans peut être porté à 4,000, en y comprenanties deux sexes, dont les Juifs forment une grande partie. Les Catholiques et les Grecs y ont des écoles, l'évêque de ces derniers y résidoit auparavant. Cette ville a été bâtie par les Russes et appartenoit anciennement à la principauté de Tourow, dans la terre des latviags, mais pendant les guerres civiles qui ont si long-temps désolé la Russic, elle a été cédée à un Prince de Mazovie par un Prince Russe de Podliass apanagé, ce qui déplut à tous les autres Princes, qui ne purent cependant s'entendre · pour la reprendre à une domination étrangère, jusqu'à ce qu'elle fûtravie au prince de Mazovie par un grand-l'uc de Lithuanie, qui la réunit à ses états. Pendant le gouv. Polonois, il y avoit un Vocvode, un Castellan, un Starost, et il s'y tenoit une diétine. Toute la contrée environpante est remplie de marais et de lacs, c'est pourquoi les habitans sont presque tous pècheurs.

BRIAKIMOV, ( Бранцалово.) Les Géographes assignent dittérentes places à cette ancienne capitale des Bolgares, l'opinion la plus combat qui s'y donna en 161 probable est qu'elle étoit à l'en- sous le règne de Michel-Féodor droit qu'on nomme actuellement vitch, entre les Russes, comma Bolgar (voyez cet article); cepen- dés alors par le célèbre prin dant Mr Tatischef, historien très- Dmitri Timoféovitch Troubetsko estimable, croit qu'elle étoit située et les Suédois. Cette affaire à l'endroit où se trouve actuellement Vasili-Soursk, dans le gouv. de Nijnoù

BRIANSK, (Epanoxo.) p.v. assez ancienne, dans le gouv. d'Orcl et se retirèrent. Au sud-ouest de ches-lieu d'un district. Elle est sous le 53° 6' de lat. sept. et le 51° 54'

de long. orient., sur la Désna 138 w. d'Orel. On y trouve 16 é ses et près de 3,000 habitans deux sexes, qui font un comn ce assez considérable en blé, ch vre, miel, oirc et huile de ch vre, qui sont toutes producti de la province et qui se transp tent facilement par eau, dans to le midi de l'Empire. Eriansk a outre un comptoir de l'amirau à cause des beaux bois de co truction qui croissent dans son d trict et avec lesquels on constr des bateaux et môme des galès qui descendent ensuite la Desu jusqu'à Kiow et à Kherson.

BRILOVEA, (Брилоска.) p. 1 du gouv. de Nijni, Elle se je

dans l'Ourcade.

BROBERG, (Sposeped.) (Voj HELSINGFORS.)

BROK - HAUSEN, (Bpoxo-fo

зеко.) colonie allemande, dans gouv. de Saratof, établie par le l ron de Beauregard, Elle est à 65. de Saratof et composée de 22

milles.

BRONNITSY, (Броиницы.) lage et station de poste sur la ro te de Mosoou à Pétersbourg. 11 trouve dans le gouv. de Novogore à 35 w, de cette ville, sur le bord la Msta, qu'on passe dans cet e droit. Il est remarquable en ce qu se trouve bâti sur l'emplacement l'ancienne ville Slavonne, nomin Kholmograd, souvent citée da les chroniques Russes; et par 52 glante, où les deux partis combs tirent avec acharnement, et où to les deux s'attribuèrent la victoir resta indécise, à la fin les Suéde village est un côteau considérabl rond et escarpé il s'élève en pa

de sucre; de son sommet coulent deux sources, et on a de-là une vue magnifique du lac d'Ilmen, ainsi que de toute la contrée; au haut du colean est une église bâtie sur la roines d'un ancien temple payen, qui possédoit un Oracle m très-grande réputation alors; plusieurs souverains du nord sont renus pour le consulter, et y ont laissé des présens considérables.

BRONNITZI,  $(\mathcal{B}\rho \circ \mathsf{hhu} \mathsf{u} \mathsf{u} \mathsf{u} \mathsf{u})$  p. v. du gouv. de Moscou, à 51 w. de cette capitale, près des bords, de la Moskva et sur un lac nommé Belloi ou Blanc. On y trouve deux églises, une école pour le peuple et une autre pour les enfans des palfreniers du haras de la couronne qui se trouve dans cette ville. On y compte 1,500 habitans des deux sexes, Le haras que la Couronne y entretient a de la réputation, il doit sa londation au Tzar Fédor-Alexiévich, qui étoit grand amateur de chevaux, et le premier qui a commencé à en perfectionner la race en Russie, en la croisant avec des chevaux d'Asie et du Danemarck.

Brousénetz, (Брусенецо,) р. endroit pallissade du gouv. de Vologda, district d'Oustiong, sur la Soukhonia, à 150 w. d'Oustiong. C'étoit un fortin qu'on avoit construit anciennement pour désendre ce gouv. de l'incursion des sauvages du nord. On n'y trouve

actuellement que 8 maisons.

BRYNE, (Bpsins.) p. riv. dans le gouv. de Calouga, elle se jette dans la Jisdra, et cette dernière dans l'Oca. Elle est renommée pour les épaisses forêts qui croissent sur ses

bords, et dans lesquels se retiroient les Schismatiques, nommés en russe Rascolnikis, pour fuir les persécutions qu'ils essuyoient quelquesois, et pour y vivre en société qui n'étoit pas tolérée par le gouvernement.

Bunze, (Boass.) C'est un ruisseau qui a sa source dans le district de Derpt, près de Salisthof; il traverse la paroisse de Neuhausen et forme ensuite la frontière du gouv. de Riga, qu'il sépare de celui de Pskov. Il va se jeter ensuite dans le Peipouss.

BYSTRAIA, OU OUST BYSTRENS-KAIA STANITZA, (Bucmpan Cmaница.) bourg des Cosaques du Don, sur la rive droite de ce fleuve.

Bystraïa, (Bucmpan.) C'est le nom de trois riv., d'ont l'une coule dans le gouv. de Mohilef, district d'Orcha et se jette dans la Pronia; l'autre dans les terres des Cosaques du Don et va se jeter dans le Sévernoi - Donetz, et la troisième dans le Camtchatka. Cette dernière se jette, par trois dissérens bras, dans la Bolchaia-Réka ou grande rivière.

BISTRINSKAÏA, (Быстринскал.) Stanitza, bourg des Cosaques du Don, sur ce sleuve. Il a recu son nom de la Bystraïa sur laquelle il étoit situé; mais les Cosaques l'ont transporté à 15 wersus plus loin, sur le Don même, où il est

actuellement.

Bystritza, (Bucmpuya.) riv. du gouv. de Viatka. Elle coule du midi au nord et se jette dans la Viatka.

C.

CABANE, (Kabau.) lac qui se trouve près de la ville de Cazan. La petite riv. de Boulak, qui traverse une partie de cette ville, y a sa source.

CABANIA CRÉPOST, (Kabahia \*\*prinocms.) forteresse. C'est un des petits forts qui forment la ligne de défense du gouv. de Tobolsk. Il est situé dans le district de Courgane, entre les forts Présnogorkofskoy et Presnovskoy; hors de son enceinte se trouve à-peu-près 75 maisons dont les habitans s'adonnent à l'agriculture et à l'éducation des bestiaux.

(Kabanova ou cabanovskoy, (Kabanova) redoute, petite fortification de campagne, élevée sur la rive droite de l'Irtiche, dans le gouv. de Tomsk. C'est un des fortins qui forment la ligne militaire qui protège la frontière de ce gouvernement, du côté du Step des Kirguis-Kaysaks. Il est situé dans le district de Sémipolatensk, à 128 w. du fort d'Omsk.

CABARDA, (Kabapaa.) petit pays fort agréable des montagnards Circassiens. Il est situé dans les montagnes du Caucase, à l'ouest d'Astrakhan. Le Térek et la Malka le séparent du gouv. du Caucase; à l'ouest, la même rivière Malka le sépare du Couban, et la Sundja de la partie orientale du pays des

montagnards Kistets. Nos anciennes chroniques prétendent, que plusieurs peuples, tels que les Sarmates mêlés avec les Slaves, e particulièrement les Abares , les Commans et les Ongres, ont occupé assez long-temps ce petit pays, avant de se répandre en Europe. Il est habité actuellement par les Cabardiens, de la famille des Circassiens montagnards: ils sont Mahométans, de la secte des Sunnites. On sait que dans le VI siècle les Empereurs d'Orient y avoient introduit la religion chrétienne; on y voit même encore dans plu-, sieurs endroits des restes d'églises ruinées, des inscriptions tombales en grec et des croix gravées ou sculptées dessus. Ce peuple est généralement beau et bien fait; il est plus doux et meilleur, que la plupart des peuples Circassiens qui vivent au nord et à l'est, dans le Caucase: il habite des villages parmi lesquels il y en a même de fort considérables, mais il n'a pas de villes. Ces hommes s'adonnent à l'agriculture, élèvent des bestiaux, et il se trouve parmi eux quelques artisans. Leur langage; quoique ressemblant beaucoup au tatare, en diffère cependant; il est très-dur et si difficile à prononcer, que rarement un étranger parvient à le parler. Vers le mi-

liadiXVI siècle, ce peuple fut soumi la Russie, par le Tzar Iva-Vasiliévitch, qui chercha à viablir la religion chrétienne, et codepuis ce temps que les Prines lusses se qualifient du titre de souverain de la grande et peit Cabarda. Dans le XVII• siècle, m Circassiens passèrent sous la domination des Khans de Crimée, unquels ils s'engagèrent de doner chaque année en signe de soumission, une jeune fille pour son hrem, ou bien un cheval, ou un armure; un de ses trois objets i son choix. Le Khan y envoyoit chaque année des délégués pour dioisir cet objet, et comme ces ambassadeurs étoient entretenus aux frais de tout le pays, ils prolongroient leur séjour le plus qu'ils pouvoient, y commettoient des exactions, et abusoient des rues filles, sous prétexte d'en choisir une pour leur maître; à la in ils poussèrent à bout la patienade as montagnards, qui pour \* toutaire à cette oppression, se révoltèrent en 1708 contre le Mun de Crimée, massacrèrent ses envoyés, et taillerent en pièca les troupes envoyées pour les hire rentrer dans le devoir. Craignant cependant que le Khan ne cherchat à se venger, et voulant etiler une lutte trop inégale, ils mirent sous la protection de la

ils défirent aussi un corps do Turcs, assez considérable, commandé par deux Sultans Tatares, et allant au secours de Sudjuc-Kosé, alors assiégée par les Russes; ils lui enlevèrent ses canons et ses bagages, qu'ils envoyèrent à la forteresse de Georgiéfsk, cheflieu du gouv. du Caucase. Ce peuple a la réputation d'être le plus brave et le meilleur, parmi tous ceux qui habitent le mont Caucase: il est resté depuis soumis à la Russie et annexé au gouv. du Caucase: il se gouverne malgré cela d'après ses lois, et a conservé ses petits princes, qui vivent rarement en paix les uns avec les autres. Ce peuple en général est trés - inconstant, il s'est révolté plusieurs sois, et on a même été obligé d'y envoyer des troupes pour le faire rentrer dans le devoir. On divise ce pays en grande et petite Cabarda; la grande est composée de quatre races, qui ont pris chacune le nom des familles de leurs princes: ce sont les Misostes, les Atajouks, les Bek-Mirzas et les Cantoukines; ils habitent la partie du pays qui avoisine la Mer Caspienne, en remontant le Térek, jusqu'au lieu où la Malka s'y réunit par son embouchure. Les peuples de la petite Cabarda vivent à côté des premiers, sur la rive droite du Porte Ottomane, sans se soumet- Terek, à commencer du pied des tre cependant à aucun tribut, ni montagnes noires, vis-à-vis la forparidiction quelconque envers elle. teresse d'Ecatérinograd, jusqu'à Enfin, en 1787, lors de la décla- la ville de Mosdoc: ils sont plus ration de guerre entre la Russie tranquilles, plus humains et en géet la Turquie, ils se soumirent néral plus policés que les premiers. entièrement et se réunirent aux Ils se divisent en deux races, qui troupes de la première de ces puis- sont celles de Glestan et de Tavhaces, à laquelle ils donnérent gastan. Pour communiquer avec depuis des marques d'attachement, la Georgie, on a fait deux cheel rendirent même de grands mins à travers leur pays, l'un tervices, en lui soumettant plu- d'Ecaterinograd et l'autre de Mossieurs peuples voisins, et les em- doc; dans l'endroit où ces chepechant de faire des excursions mins se réunissent, aux picels sur les terres de l'Empire Russe; des montagnes Noires, on a bâti

un sortin nommé Vladikavkas, dans lequel on entretient toujours un bataillon d'infanterie et quelques Cosaques, pour protéger et

assurer la communication.

GABARDA, ( Kabupaa.) petit sleuve de la presqu'ile de Crimée. Il prend sa source dans les montagnes de cette presqu'ile, et après avoir fertilisé la charmante vallée qu'il parcourt, il va se jeter à l'occident de la Crimée, un peu audessus d'inkerman, dans la mer Noire.

CABONA, (Kabona.) p. riv. du gouv. de Pétersbourg, qui avant la construction du canal de Ladoga, avoit son embouchure dans le Iac Ladoga, à 44 w. de Schluselbourg, et qui actuellement tombe dans le canal.

CACHETIE, (Kaxemia.) C'est une des cinq provinces de la Géor-

gie. Voyeż GEORGIE.

CACHINE, (Kamund) ville du gouv. de Tver, chef-lieu du district de son nom. Elle est située sous le 56° 55' de lat. sept. et le 55° 34' de long. orient., à 121 🗫 de Tver La p. riv. Cachinka la traverse et la partage en deux parties. Cette ville est sort ancienne et a été long-temps un apanage des princes de Tver. Cachinea été deux fois prise et ravagée par les Tatares. La première fois en 1237 et la seconde en 1327. En 1609 le fameux prince Pojarsky y a marqué le rendez-vous des troupes qui devoient marcher au secours de Moscou opprimée par les Polonois. Elle contient actuellement vingt églises, un couvent et près de 700 maisons, parmi lesquelles il s'en trouve beaucoup en briques. Elle a une école, une maison de charité et un hôpital. Il s'y tient deux grands marchés par an où viennent beaucoup de marchands des provinces voisines. On compte à Cachine 7000 habitans des deux sexes. On y labrique du blanc de

ceruse qui a infiniment de réputation. Le terrain où la ville est bàtie, ainsi que tout le district, est peu fertile; mais les habitans en sont industrieux. On trouve dans ce district des eaux minérales sérugineuses, qui sont assez bonnes.

- CACHINKA, (Kamunka.) p. riv. du gouv. de Tver, qui se jette dans le Volga, et sur laquelle est

bâtie la ville de Cachine.

CACHIRA, (Namupa.) ville de gouv. de Toula et chef-lieu dan district. Elle est bâtie sur la rive droite de l'Occa, sous le 54° 54' de lat. sept. et le 55° 21' de long. orient, à 90 w. de Toula. Cachira a été anciennement de l'autre côlé du fleuve ; mais après avoir été brûlée et ravagée par les Tatares, en 1571 et dépeuplée par la peste en 1656, elle s'est rebatie à l'endroitoù elle se trouve actuellement On y voit 7 églises, 400 maisons et 16 boutiques. On y compte 5000 habitans des deux sexes, qui s'adonnent à l'agriculture et aux fabriques. Ils blanchissent la cire, cuisent le suif et sont des cuirs d une assez bonne qualité. Sous le regne du grand-duc Vasili lvanovitch, Cachira a été donnée en apanage à Abdel-Atyf, roi détrèné de Cazan.

CACH-POUR, (Kaunypo.) gros bourg du gouv. de Simbirsk, non loin de Sizren, sur le Volga. Il a été anciennement fortifié; on J trouve des restes de tours et de bastions; il contient 3 églises.

CADAINSKOI, (Каданиской) (mine d'argent.) Elle sut découverte en 1757 par un officier des mines nommé Bajanoss. Cette mine se trouve dans le gouvernement d'Irkoutsk, district de Nertchinsk: elle a reçu son nom d'une source nommée Cadaïa, qui se trouve à côté, et celle-ci doit le sien à une monticule sous laquelle, les traditions des Toungouss, on a enterré un magicien nommé

minéral se tire à 70 toises de profondeur: cette mine est assez riche et appartient à la couronne.

Capess, (Kaneco.) p. riv. de la Finlande, dans le district de Serdobol Elle est remarquable par les pels qu'on y pêche de temps en temps quoiqu'en petite quantité: on en a trouvées même de la grosseur d'un pois et qui étoient asses belles.

CADIAK, (Kaziako.) (ile) Quelques voyageurs nomment cette lle kikhtak, on a même mis ce nom sur des cartes géographiques, quoique très-improprement, ce mot ne signifiant autre chose, dans la langue des insulaires de ces conires, qu'île; ainsi l'ile de Cadiak, dont nous allons parler se nommeroit par eux Kikhtak-Cadiak, c'està-dire, île de Cadiak. Cette île est située dans l'Océan oriental, trèspres des côtes occidentales de l'Amerique et à 800 w. Nord-Est de l'île d'Ounalachka. Elle a été découverte en 1784 par un marchand russe, nommé Chélikhof, qui en prit possession la même annee au nom de la Russie. C'est une ries plus grandes îles de cet Archipel, qui depuis le Kamtchatka, forme un arc de cercle, qui joint en quelque sorte les deux continens. Toutes ces îles sont entre les 53º et 55º de latit. sept., et le 210° et 2180 de long, orient., par consequent touchent à l'Amérique, à laquelle les dernières appartiennent. Cadiak a à-peu-près 200 w. de long sur 25 à 30 de large: on y ompte jusqu'à 1300 hommes, sans comprendre les femmes. Ces insulaires se percent la lèvre inférieure "le cartilage qui sépare les narihes, pour y introduire divers ornemens. Les femmes se tatouent; elles sont des nattes et en sorment divers meubles avec beaucoup d'adresse. Les superstitions de ces Peuples se rapprochent du Chama-Tom. 1.

Cadaia. Il y a des endroits où le nisme. La polygamie est en usage chezeux: on y enterre les morts avec leurs armes. La demeure des naturels est une sorte de cabane, peu enfoncée dans la terre ; la porte, qui se ferme avec une peau de veau marin, est au levant; au centre est le foyer, au-dessous d'une ouverture dans le toit, laquelle sert en même temps de fenêtre et de cheminée. Les productions végétales sont le sureau et un grand nombre de baïes de différentes espèces, entr'autres le framboisier et le groseiller v abondent. Les habitans vivent de racines et de poissons. Dans l'intérieur de l'île se trouvent quelques forêts, qui peuvent fournir du bois de construction, particulièrement sur la pointe orientale de cette île que le Capitaine Cook a nommé Grenville. Le costume ordinaire des hommes est une simple chemise longue, qui descend au-dessous des genoux, et qu'ils font avec les plumes de divers oiseaux aquatiques; dans les temps de pluies, ils mettent par-dessus une camisole qu'ils font ordinairement avec des vessies de dissérens animaux. Les semmes sont leurs habits avec des peaux de veaux marins, et autres animaux de cette espèce, qu'elles peignent souvent en rouge, avec une terre de cette couleur qui se trouve dans l'île. Les habitans de cette île se nomment euxmêmes Sou-ou-ate. Les Russes y ont un établissement considérable, qui appartenoit ci-devant à une compagnie de marchands, à la tête de laquelle se trouvoit Chélikhof. le même qui en avoit fait la découverte. Mr. Délarow, Grec de nation en ayant été long-temps le directeur, a su, par sa conduite sage et humaine, s'attirer le respect et l'attachement de ces sauvages, pendant un assez long séjour qu'il fit dans cette lle. Il parvint aussi à y établir la religion Chrétienne,

uniquement par la persuasion, au point qu'actuellement on y compte plus de la moitié des habitans Chrétiens. Depuis ce temps la Russie y a envoyé un Eveque, qui relève de l'Archeveque d'Irkoutsk et se qualifie du nom d'Evêque de Cadiak. Mr. Délarow y a établi en outre une école, dans laquelle il a organisé en meme temps un gouvernement, tant pour la petite colonie Russe qui étoit sous son administration, que pour les insulaires qui s'étoient volontairement soumis à cet homme respectable. Après leur avoir acheté toutes les barques qui se trouvoient dans l'île, et dont les plus grosses pouvoient contenir jusqu'à 40 hommes; il les envoyoit, chacune commandé par un Russe, à la chasse des veaux marins et les accontumoit ainsi peu à peu à la subordination. Cet établissement a toujours prospéré, jusqu'à l'année 1799, le 19 juillet, où il sut érigé en compagnie américaine Russe, sous la protection de l'Empereur, et avec des droits et priviléges qui lui ont été accordés, tant pour les anciens établissemens de la compagnie, que pour les découvertes qu'elle pourra faire à l'avenir. Dès-lors la colonie de Cadiak a beaucoup augmentée, les Russes qui y vivent, sont parvenus à y amener des vaches, des chèvres et des cochons, qui s'y multiplient; et déjà on y sème quelque peu de grains comme avoine, orge, etc, mais pas de blé. On a éprouvé plusieurs fois des tremblemens de terre à Cadiak, quelquesois même ils sont très-violens. Les insulaires apprennent le Russe pour lequel ils ont beaucoup d'aptitude, et on les y instruit dans la religion chrétienne. Plusieurs voyageurs dignes de foi, ont parlé de cette la principale église qui est de br île ainsi que de tout l'archipel qui appartient à la Russie dans ratrice Catherine II, qui leur

particulièrement le voyage du c pit. Billings, depuis 1785 ju qu'en 1794, entrepris par les o dres de l'Impératrice Catheri II, et décrit par Mr. Saucr.

CADII, (Кадый.) gros bour ci-devant ville du gouvernem. Castroma, entouré d'un rempa de terre sur les bords de la Vo gati.

CADINE, (Kaguns.) bourg d gouv. de Mobilef, dans le distric de Mstislav, sur la p. riv. de (io rodnia, remarquable par une soir assez considérable qui s'y tier chaque année.

CADKA, (Kagka.) p. riv. d gouvernement de laroslaw. El traverse le district de Mischkine pour se jeter dans la Corogitchnis

CADNIKOF, ( Каднико вб.) ville du gouv. de Vologda, situe sous le 59° 32' de lat. sept. et 57° 50' de long. orient., et à 1198 wer. de distance de Pétersbourg e 470 de Moscou. C'est le ches-lie du district de même nom. Cet en droit n'a été érigé en ville que de puis 1780; avant cette année c n'étoit qu'un village assez consi dérable, par la réunion de plu sieurs grandes routes qui passer par-là, pour aller à Arkhangel Vologda, Viatka, etc.; ce qui pre sentant un avantage considérab aux habitans, pour le débit d leurs productions, y a attiré beat coup de monde. La principale in dustrie de ses habitans consiste saire du goudron et de la poix dont ils vendent une grande quan tité, et qu'ils se procurent facile ment, par l'immense quantité d sorèts dont ce district abonde. I ville est bâție sur 400 toises long et 200 de large, et tous le bâtimens sont en bois, excep ques et batie aux frais de l'Impe cette mer. Nous recommandons accordé à cet ésset 8,000 R. La p

tite riv. Sadima coule auprès de la ville et va se jeter trois werstes plus loin dans la Péléchma. Tout le district de Cadnikof est assez fertile, expendant on y fume les terres, qui sans cela ne produiroient rea sa plus grande étendue est de 155 w. de long, sur 170 de large. On y trouve 12 grands lacs, deux couvens et deux hermitages. Il se tient 6 grands marchés annuels dans ce district.

gouv. de Tambow, située sous le 54°28' de lat. sept. et le 60° 13' de long. orient. Elle fut probablement sondée par les Tatares, qui l habitent en grande partie et dont nne quantité de villages l'entourent jusqu'à présent. Elle étoit anciennement sur la frontière de la principauté de Rézan, du côté du pays des Bulgares, sur lesquels les Russes remporterent en 1209 me victoire signalée, dans cel endroit. Cadome est à 1197 w. de Pétersbourg et à 467 de Moscou. la riv. Mokcha, qui est nareable, la traverse du septentrion in midi; ses bords sont si bas, que lorsque les eaux sont hautes, " ) a plus d'une archine d'eau dans les rues. Il y a trois églises de briques dans la ville, 592 maisons, 10 boutiques et 1466 habitans màles lise tient deux marchés considerables dans cette ville; l'un le 29 juin, et l'autre le 20 juillet. let endroit est renommé pour ses gout exquis.

CAFFA, (Kacp ca.) ou Késsa, Veyez THEODOSIE.

CAGALNIX, (Касальнико.) Cest le nom de deux rivières, dont l'une dans le gouvernement Latherinoslaw, est surnommée

dans le Don, et donne son nom à un grand établissement des Cosaques, bati sur sa rive et non loin du I)on.

CAGUINSKOY, ( Kaeunckoŭ.) usine de fer, appartenante à la famille Démidof, dans le gouv. d'Orenbourg, district de Verh -Ouralske. Elle fut établic en 1769, sur une autorisation du Collége des mines. Cette usine est d'un grand rapport, tant par la quantité que (кадомь.) p. v. du par la bonne qualité de fer qui s'y exploite.

CAIANEBONG, (Kaianeboped.) p. v. de la Finlande, district d'U-'léaborg. Son château, situé tout près de la ville, sut bâti en 1607, et en 1716 il fut pris par capitulation et démoli. Le sleuve impétueux de Pihoé qui l'entoure, forme dans ses environs une Cataracte esfrayante. Cette ville a trèspeu d'habitans,

CAIBALLS, (Kaŭbanel.) Peuples qui habitent dans le gouv. de Tomsk, vers les sources du Jénisséï. Ils paroissent être de la famille des Sémoyades (Samoyèdes) mèlés avec des Tatares : leur langage a de l'analogie avec celui de l'une et de l'autre nation.

CAÏDANOF, (Kaŭzanoso.) cheflieu des domaines du Prince Radzivil, dans le gouv. de Minsk.

CAIGOROD, (Kaücopogo.) ville du gouv. de Viatka, située près des sources de la Cama, sur la rimiels blancs et verts, qui ont un vière même. Elle est sous le 59° 57' de lat. sept. et le 71° de long. orient.; à 1972 w. de Pétersbourg et 1242 de Moscou. On ne sait quand ni pourquoi elle a été bâtie dans cet endroit presqu'inhabité; on suppose, avec quelque vraisemblance, que c'étoit une commu-Mokroi, (la mouillée), elle se nication qu'on avoit établie avec la sette dans la Mer d'Azof, à 5 w. Permie avant la conquête de la an-dessous de cette ville. L'autre Sibérie. Cette ville ne présentant dans les terres des Cosaques aucun avantage à ses habitans, se du Don, elle a son embouchure ruine et se dépeuple tous les jours on y compte à peine 400 individus males.

CAIMACHES, (Kaumamu.) petit peuple de la Sibérie, de la famille des Sémoyades, très-attaché au Chamanisme,

CAÏNATCHE, (Kaŭnata) grand ldc sur la presqu'ile du Camtchatka, située derrière le mont Tiym.

CAÏNGUÉR, (Kaŭnsepo.) (île de). Elle est située dans la mer du Camtchatka, vis-à-vis l'embou-

chure de la Joupanova.

CAINSKE, (Kauncke.) pet. vil. du gouv. de Tomsk. Elle est située sur une pet. riv. du même nom, sous le 56°6' de lat. sept. et le 95° 15' de long. orient. Elle a été bâtie pour protéger les Tatares du step de Barabinsk, contre les incursions des Calmouks et des Kirguiss. Elle a une seule église, et peu d'habitans; mais elle est entourée d'un rempart et contient toujours une petite garnison. Sa distance de Pétersbourg est 5599 w., et de Moscou de 4869.

CAIRE, (Kaupo.) C'est le nom de 4. pet. riv. du gouv. d'i cathe- басунскіл-башки.) ou tours e rinoslaw, qui tombent toutes dans le Dnepr, à peu de distance l'une nom, sur les bords de l'Irtich

de l'au tre.

CAISSAKS, (Kaŭcaku.) Voyez

Gajimskoi - zavod, ( Ramuroской-Засодо.) usine de fer dans la mer Glaciale ou Ocean du Nor le gouvern. de Vologda, bâti en Elle appartient au gouv. d'A 1755 et appartenant à J. Kourotch- khangel, et se trouve à 120 w. kine et compagnie,

CACOUL, (Kanyab.) ou Acoul, lac très-poissonneux du gouv. d'O- vent être remontées assez haut p renbourg, non loin de Tabinsk,

CAR-TCHOU, (Kanty.) ou la riv. Méchante. Elle coule dans le Camtchatka et se jette dans l'Achoumtana, qui elle-même se jette dans la mer orient. ; près de l'embouchure de cette dernière est un petit fort, qui en prend le nom, et près duquel est une langue de terre qui s'avance à plus de 100 werstes dans la mer.

CALA, (Kara.) pet. riv. qu jette dans la mer d'Azof. On ci que c'est la même dont les ch niques Russes parlent si souve sous le nom de Calka. (Voyez article)

CALAN-TCHYK, ( Калантико ruisseau dans le gouv. de la Ta ride, qui coule à 55 w. de Per cop et se jette dans un golfe de mer Noire, anciennement appe lé golse Carsinith. Il y avoit autu fois dessus un sort beau pont plusieurs arches en pierre de taille qui à ce qu'on présume, a été b ti par les Génois, pour la con modité des transports qui alloie de Crimée à Erres ou Ellisse, pe vil. qui a existé sur une île Dnepr, vis-à-vis de Cherson. voit encore des restes de ce pon assez bien conservés.

CALAOUS, (Kanayco, ) riv.

Caucase.

CALAS-CLADRA, (Kanackna ka.) pet. riv. du gouvernement Penza.

CALBASOUNSKYA-BACHNIS,(Ka. Calbasouns. On connoît sous ruines d'anciens templ payens, qui existent encore no loin de Crivozersk.

CALGOUIÉF, (Kazeyesb.) ile distance de la terre ferme. On trouve quatre riv., dont deux pe de grosses barques. On y voit au si beaucoup de lacs et deux pe montagnes dans le centre, couve tes d'une mousse blanche. L'ile qui est ronde, présente un plates presqu'entièrement couvert mousse. Ily aquelques arbrisseau nains, des plantes marécageuses et une ou deux espèces de baies qui ne murissent jamais. On trouvoit, il y a quelques années

une grande quantité de rennes qui n'existent plus, à cause d'une mortalité qui s'est mise parmi eux. De marchands de Mézen et d'Arthingely font tous les ans un commercassez considérable de duvet et des plumes d'oies sauvages; des pau des Cygnes qui y viennent, sinsi que quantité d'autres oiseaux quiques qui y sont innombrables, et tels qu'on en voit disticilementailleurs, car ils couvrent presque toute la superficie de l'île; ils arrivent après la St.-Jean, y nicheut, et après trois mois de séjour retournent avec leura jeunes dans les contrées méridion. On évalue a 70 ou 80 pouds de duvet, 20 pouds de plumes est 500 peaux de cygnes exportées annuellement de octte ile, sans compter le grand nombre d'oies salées qu'on en rapporte; on trouve aussi dans cette ile des renards et des isatis qui viennent de la terre serme sur les glaces: la mer y jette du bois en grande abondance. On donne près de 350 w. de airconférence à cette ile.

САЦІВЕВ DA, (Калиберда.) gros bourg du gouv. de Poltava, dans le district de Krémentchong, sur la rive gauche du Dnepr.

CALICHE, (Kanumb.) p. bourg du gouv. de Podolsk, district d'Ouchétza, sur la rive droite de la Calusse, qui se jette dans le Dnepr. ll nest remarquable que par une victoire remportée près de la sur

les Tatares, en 1652.

CALITVA, (Kanumea.) p. vil. du gouv. d'Ukraine, district d'Ostrogojsk. Elle est située sur le Don, il'endroit où la Calitma s'y jette. Cette p. vil. est sous le 50° 54' de let sept, et le 57º 28. de longit, orient; à 1911 w. de Pétersbourg et 681 de Moscou.

CALITVÉNSKAYA - STANITZA , gauche de ce fleuve.

CALKAN-TA-OU, (Karkan-may.) haute montagne dans le gouv. d'Orenbourg, dans laquelle l'OuralouJaik a ses sources, on y trouve une carrière d'assez beau jaspe vert.

CALMIUS, (Kanniyco.) p. riv. du gouvernement d'Ecatherinoslav, sur laquelle la ville de Ma-

rioupol est située.

CALMOURS, ( Karmenku. ) Co peuple, originaire de la grande Tatarie, a été anciennement fort nombreux; s'étant partagé sous dissérens chess, il a parcouru une grande étendue de pays et s'est rendu formidable à plusieurs nations. On doit compter le fameux Tchinguis-Khan et son petit-fils le grand Batou-Khan parmises princes. On sait que dans le XVI siècle, il se donnoit le nom d'Aidor, Les Mongols nommoient les Aidor Ailid, et c'est à ces derniers qu'ils doivent la connoissance des lettres et de l'Arithmétique. Les Aidor s'étant divisés en plusieurs peuplades, chacune prit un nom particulier, quelquefois d'après celui du chef qu'elle s'étoit donnée, et souvent d'après les endroits où elle avoit l'habitude de camper. Les quatre plus grandes hordes se nommerent les Lretes, les Choites, les Tumouts et les Bourga-Borats; s'étant réunies elles prirent le nom d'Erben - Orétes, c'est-à-dire, des quatre réunies; ceux qui s'en éloignèrent ou né voulurent pas s'y réunir, furent nommés en Mongol, Elété, et en Tatare Calmouk (Καλλιγκό), ce qui signifie ceux qui sont restés. De là le nom de Calmouks, sous lequel ils nous sont connus. Ces traineurs ou Calmouks se divisèrent en quatre hordes, ayant chacune son prince particulier: elles se nommoient Khochote, Zungor, Dérbét et Torgo-(Калитеенскал-Станица.) bourg. out. Les premiers, dont le nom des Cosaques du Don, sur la rive veut dire courageux, ayant pour chef le frère de Tchinguis - Khan,

nissent en temps de guerre, quelques régimens de bonnes troupes légères quoique irrégulières. Les Calmouks ne font d'autre commerce qui celui de vendre leurs chevaux, leurs bœuss et leurs moutons; on estime à plus de 300,000 R. l'argent qu'ils en retirent par an. Leurs feutres et leurs touloups, espèce de pélisse qu'ils sont avec des peaux de mouton travaillées chez eux, ont beaucoup de réputation et se vendent avec avantage dans l'intérieur du pays. Si on veut s'instruire plus particulièrement de leurs mœurs et de leurs coutumes, tant civiles que religieuses, il faut lire le journal de l'académicien Lépékin, tom. pag. 455 et suiv.

CALMOUR-TAOU, (Kannykomay.) montagne assez haute du gouv. d'Orenbourg, non loin des sources du Jaïk. On y trouve des carrières de jaspe de dissérentes

couleurs.

CALMYKOF-GORODOK, ( Kanмыково-вородоко.) petit fortin sur l'Oural, bâti pour protéger les frontières de ce côté contre les Kirguiss, et empêcher les désertions des Calmouks. Il est dans le gouv. d'Astrakhan, à 512. w. de distance d'Orenbourg.

CALMYTSKAIA STEP, (Kanubiya kas cmens.) Ou step des Calmouks. Il s'étend depuis les rives du Don et les terres des Cosaques du Don, jusque dans l'intérieur du gouv. du Caucase. Il fut nommé ainsi à cause des hordes Calmoukes qui pendant très-long - temps y

campoient toutes.

CALOUGA, (Kanyea.) (Gouv. de) Ce gouv. est entre le 53°28' et le 55°32' de lat. sept. et 2°50' et le 6°50' de longit. orient. du méridien de Pétersbourg, qui est luimême de celui de l'île de Fer, à 47° 59' 30" de longit. Il est borné à l'orient par le gouv. de Moscou et rive gauche de l'Oca, à 888 w. d celui de Toula; au midi par ce Pétersbourg, et à 160 de Moscot

dernier et celui d'Orel; à l'occi dent par le gouv. de Smolenske au nord par ce dernier et celui d Moscou. Il est composé de 11 dis tricts, qui portent tous les noms d leur chef-lieu, ce sont: Calouga dont le chef-lieu est en mèm temps la Capitale de tout le gouv. Cozélsk, Pérémychle, Maloi-Iaro slavetz, Likhvine, Mestchovsk Mosalsk, Taroussa, Borovsk, Mia dyn, et Gisdra. Ce gouv. est situ dans un pays plat, il n'a pas un montagne un peu remarquable il n'est pas très-fertile, cependan il se sussit à lui-même pour l'en tretien de ses habitans. Ses eaus sont saines et ses rivières en géné ral assez poissonneuses. Il ne con tient qu'un seul lac un peu re marquable par son étendue; ca il a 5 werstes de long, sur deux d large: il se nomme Dégonsk. L gouv. de Calouga renserme un quantité de p. riv., il est mêm rare d'y trouver un village qui n soit pas situé sur une cau vive : or en compte jusqu'à 1,000. Les principales sont l'Oca, l'Oupa, le Jisdra, la Ressata, Vitébet, Sé réta, Ougra, Izvéria, etc. etc. Il es couvert de forêts, ce qui est d'ui grand avantage pour l'exploitation des mines de fer qu'on y trouve Les habitans en sont industrieu et on y trouve des sabriques de toi les à voiles, de toiles fines, d draps, d'étoffes de soie, de pa pier ; des rasineries de sucre et de distilleries d'eau-de-vie. Son prin cipal commerce consiste en chan vre, huile de chanvre, suif e bestiaux. Sa population est d 770,947habitans des deux sexes, son étendue d'a-peu-près 30,10 werstes carrées.

CALOUGA, (Kanysa.) Capital du gouv. de ce nom. Elle est situé sous le 54°30' de lat. sept. et 5°45'30" de long. orient., sur

poque de sa fondation; les fréques incendies et les incursions des Polonois, pendant les guerres chiede la Russic, ont été la cause deblestruction des archives, des de de la général de tous hmanmens qui auroient pu la counter; on sait seulement que Cionga a changé de place, et tade es a occupé trois différen-🛂 à peu de distance l'une de fautre, avant que d'être rebûtie à ia place qu'elle occupe actuellement. Flle doit avoir été gouvernredans son avant-dernier emplaoment, par le grand-duc Siméon; et si c'est le même prince qui a rené à Moscou et à Novogorod, cest-i-dire, le fils d'Ivan-Danihaitch surnommé Calita, son antiquité remonte an-delà de l'an Bar de son temps Calouga etoit déjà à son troisième emplacoment; on y voit même encore des restes de fortifications assez considerables, tels qu'un rempart de terre, des sossés protonds, et le places qu'occupoient les tours. (alona, dans ce moment, peut élre classée parmi les villes les plus considérables de l'Empire: elle est bile sur les bords très-élevés de 100a, et a beaucoup plus de lon-Geur que de largeur. On peut lui donner au moins 10 w. de circonsérence; l'Oca ayant dans cet tadroit 100 toises de largeur et Plus de 3 toises de prosondeur, film tout temps navigable pour les l'is cros bateaux, et ajoute par onséquent à la beauté de la ville, ani qu'à sa richesse. Calouga raterme un couvent, 24 églises, un remnase, 5 maisons de charite chacune pour 12 personnes, un hospice un hospice Mar les ensans trouvés, et une naison de correction; on y compte en outre 219 maisons de briques, 3.600 de bois et 500 boutiques. be population peut s'évaluer à Tom. I.

On monnoit pas exactement l'é- 17,000 personnes des deux sexes. Les marchands de cette ville sont très-étendu; ils un commerce vont chercher des marchandises à Leipzig, Breslaw, Berlin et à Dantzig, les vendent ensuite chez eux, ainsi qu'aux foires de Lébédian, Svinsk, Porovsk et Corénnaïa. En général ses marchands se comptent parmi ceux qui ont le d'activé et d'intelligence; plus aussi presque tous les habitans de Calouga ont l'esprit mercantille, et sont un commerce plus ou moins considérable. Colouga a son archeveque qui se qualifie d'archeveque de Calouga et de Lorovsk.

> CALVARY, (Kansapm.) p. ville du gouv. de Vilna, sur la petite rivière de Chéchoup. Elle est entourée de bois, et près des frontières de la Prusse. On y compte 120 familles chrétiennes et 300 juives. Cet endroit appartenoit auciennement à la samille Sapicha.

> CAMA, (Kazua.) C'est une des plus grandes rivières de toutes celles qui tombent dans le Volga; clle est partout navigable. La Cama prend sa source dans une branche des monts Ourais et coule d'abord vers l'orient, du côté de la chaîne principale de ces montagnes, ensuite tournant vers le midi, elle continue sa course dans cette direction jusqu'à son embouchure, après avoir parcouru une partiedu gouv. de Viatka, tout le gouv. de Permie, d'Orenbourg, une partie de celui de Cazan, d'où elle vo se jeter dans le Volga, à 60 w. audessous de Cazan; les Tatares la nomment Tcholmann-Idél. Cette superbe rivière enrichit les provinces qu'elle parcourt, en portant les productions de la Permie et d'une partie de la Sibérie dans tout l'empire, par le moyen des rivières qui descendent de l'Oural et qui venant s'y jeter, lui apportent les mines de fer, de cuivre,

le sel', les jaspes etc. qu'elle va porter à son tour dans le Volga. La Cama n'a ni bas-lond, ni cataracte, elle est plus rapide que le Volga et sa navigation est sûre dans tous les temps; c'est une des rivières les plus poissonneuses de la Russie, et son poisson est plus sain et plus délicat que celui du Volga. Une chose particulière qu'on remarque, c'est que presque tous les poissons de la Cama ont des taches noires, qu'ils perdent après avoir séjourné quelque temps dans le Volga. Les bords de cette rivière sont couverts de superbes forêts, dont le bois sert à la construction des barques qui y naviguent; on en construit de très-grandes et qui supportent de 100 jusqu'à 150,000 pouds de charge; ce qu'il y a de particulier à ces bâtimens, c'est qu'il n'y entre pas un clou de fer, et l'ancre exceptée, tout y est en bois.

CAMARSKOY-OSTROG, (Kanapской-Острогд.) ou fortin de Camarsk. Cette p. place, dont les fortisications consistoient en un simple rempart de terre et quatre petits bastions entourés d'un fossé peu protond, fut le principal houlevard des frontières que la Russie avoit le long de l'Amour, jusqu'au milieu du XVII siècle. Il sut bâti et abandonné en 1652; mais renouvelé en 1654, il soutint, avec 500 hommes de garnison russe, un siège mémorable; car étant attaqué par l'armée chinoise, forte de 10,000, ayant avec elle 17 canons et tout ce qui étoit né- Dnestr, à deux milles de la sorteres cessaire pour faire un siège, non- de Chotyn en Moldavie. Caméne seulement il sut désendu avec opi- sut sondée dans le XVIe siècle, p niatreté au point d'obliger les un prince de Lithuanie; qui co Chinois à le lever; mais la gar- quit la Podolie sur les Tatar nison ayant fait une sortie les Cette ville a été considérée com poursuivit, en sit un grand mas- le boulevard de la Pologne du cé sacre, et leur enleva quelques canons, étendards, munitions, etc., beaucoup plus à la nature qu dont une partie sut envoyée à l'art, qui a peu sait pour ell lakoutsk et l'autre à Moscou, pour encore est-elle entièrement dom

servir de trophées à une victoi aussi glorieuse.

CAMATCHINS, (Kanacunite peuple sauvage de la Sibérie. habite entre la Cana et l**a Ma**na qui se jettent toutes les deux da le Jénisséï, sur sa rive droite. peuple peu nombreux, ressemit en tout aux Caiballs, tant par s mœurs sauvages, que par sa ma propreté et ses superstitions. C sauvages professent le Chamani me et sont entièrement soumis leurs Chamans, qu'ils appelles magiciens. Ils payent tribut à Russie.

CAMBALINA, (Kambanuha Cette petite riv. de la presqu'i du Camtchatka coule vers sa poin mérid. et se jette dans la mer 30 w. de l'endroit d'où commen l'archipel des Courills. Son no lui a été donné par les Russes, cause de la grande quantité o poisson qu'on nomme Cambala qui s'y trouve. Les habitans d Courills appellent cette rivie Matepkoup.

CAMBARKINSKOY, (Kaubapku crou.) usine de ser dans le gou de Permie, appartenant à la s

mille Démidof.

CAMÉNETZ-PODOLSKOY, (K лиенецо-Подольской. ) Capita du gouv. de Podolic sous le 490 2 de lat. sept. et le 45° 5' de lon orient; sa distance est de 1,3 werstes de Moscou et de 1,530 Pétersbourg. Elle est bâtie sur rocher au pied duquel coule Smotritza, qui tombe dans de la Turquie. Elle doit sa foi

nécemme montague plus haute que celle sur laquelle elle est située, et d'où l'ennemi pourroit lui lair braucoup de mal. Les Turcs ser évient emparés en 1672 et la redient à la Pologne en 1699, pretraité de Carlovitz. La popuiton de cette ville consiste en Ivonois, Arméniens, et quantité blais qui y sont presque seuls le comerce. La ville sans être réguhre est assez bien batie: elle content beaucoup de maisons briques; les plus beaux édifices sont l'église arménicane, les couvens des Dominicains et des Carmes, et l'ancien collége des Jésuites. Le phis de l'archeveque Russe est ureablement situé, L'église cathedrale des Catholiques Romains, nommée l'ara, est sans contredit le plus beau monument: elle contient 15 autels; on voit auprès un ancien minaret turc, sur lequel on à élevé une statue de la Ste. Vierge, dont les pieds posent sur un croissant; u tête est entourée de 9 etoiles Les habitans de Caménetz crovent que la statue et les étoiles sont d'or massif; mais il est plus Probable qu'elle est de bronze doré. lly a deux archevèques dans cette sile, ande la religion grecque, qui \* qualifie du titre d'archevêque de Podolie et de Bratzlaw, et un de li religion romaine, qui releve & l'archevêque de Lvow.

AMÉNIA, (Kazienka,) colonie allemande dans le gouv. de Saratol. Elle est située sur le bord du Volea

CAMÉNKA, (Kamenka.) p. riv. du gouv, d'Ecatherinoslaw, qui a la source dans le step à 50 w. de la source dans le step à 50 w. de la source dans le step à 50 w. de la proceque les Cosaques Zaporo-kurs y avoient leur principal établissement, lorsqu'ils étoient sous la protection des Khans de Crimée. Il vaencore plusieurs autres rivières de ce nom; elles se trouvent, l'une dans le gouv. de Kharkof, l'autre

dans celui de Vladimir et deux en-Sibérie, dans le gouv. de Tomsk.

CAMMÉNOY - OSTROV, ( Kaменной-Острово.) Cette petite île de la mer Caspienne n'est qu'à 18 w. de ses bords, du côté de Gourief. Elle est remarquable par la grande quantité de veaux marins qui s'y retirent et qu'on y tue. Une chose très-particulière, et qui a été remarquée par plusieurs naturalistes, c'est que la mer Caspienne a considérablement augmentée en prosondeur de ce côté; ce qui vient à l'appui de, cela, c'est la disparition totale de 3 îles qui se trouvoient près de celle dont nous parlons et son affaissement; car ses bords ayant eu plus de 5 archines d'élévation au-dessus de la mer n'en ont plus que trois; ailleurs on sait que la mer gagne de plus en plus vers l'embouchure de l'Oural, dont les bords ci-devant élevés et secs, deviennent de jour en jour plus bas et plus marécageux.

CAMÉNNOY-OSTROV, (Kamennoù-Ocmposo.) C'est une p. île
de la Neva, à Pétersbourg, sur laquelle se trouve un beau palais impérial, et une petite église gothique. L'empereur Paul, Ier s'y plaisoit beaucoup étant encore grandduc, et S. M. I. l'empereur Alexandre y passe une partie de l'été. Plusieurs particuliers ont des maisons
de campage fort agréables sur cette petite île.

CAMÉNNOY - POÏASS, (Kaziennoŭ-Norco.) Voyez Monts Ou-RALLS.

CAMENSKOY, ( Kamenchoŭ.) mine de fer appartenante à la couronne, dans le gouv. de Permie,

CAMICHEFSKOÉ - OZÉRO, (Ka-MILLIES CROÉ-OSEPO.) ou lac de Camichef. Il y en a deux de ce nom, dans le gouv. d'Orenbourg, dans l'un desquels l'eau est amère, et malgré cela il abonde en poissons.

CAMICHINE, (Kanthuuho.) p. v. du gouv. de Saratoi et chei-lieu du district de ce nom. Elle est située sur le Volga, au confluent de ce fleuve et de la petite rivière de Camichénka qui la traverse. Ce p. enuroit est situé sous le 50° 30' de lat. sept. et le 63° 45' de long, orient, et à 174 w. de distance de Saratof. On voît non loin de la une espèce de citadelle construite en 1068 par un colonel anglais nommé Thomas Eailly, qui se trouvoit alors au service de la Russic. Cette ville n'est remarquable que par le canal que Pierre-le-Grand avoit commencé à y creuser pour joindre le Volga au Don; ce travail se trouve intercompu depuis long-temps. Cette ville a 3 églises et pres de 1200 habitans males: elle ne fait aucun commerce, aussi ceux qui y résident sont-ils assez pauvres. Les terres qui l'environneut n'étant pas très-fertiles, l'agriculture n'y est pas florissante cependant ses moissons suffisent à l'entretien de ses habitans.

p. riv. qui tombe dans le Volga et sur laquelle est située la p, ville dont nous avons parlé dans l'article précédent.

ticle précédent,

CAMICHLOF, (Kanibiunoso.) p. ville du gouv. de Permie, sous le 57° 5' de lat. sept, et le 79° 40' de long. orient., à 485 w. de distance de Fermie, sur la Pichmé qui se jette dans la Toura, Quoique cette p. vil. n'aie que 1,200 habitans des deux sexes, elle est cependant chef-lieu du district de son nom, elle a une église, et toutes ses maisons sont baties en bois: son district, malgré une étendue de 9437 werstes carrees, ne compte que pres de 60,000 habitans des deux sexes. Le terroir y est en général trèstertile.

CAMICHNIA, ( Kanthuna.) gros bourg. du gouv. de Poltava, district de Mirgorod, dans lequel on

compte 12,040 habitans des der sexes. Il s'y tient annuellerne trois marchés de chevaux bœuts e moutons.

LAMICHNIKOFSKAÏA, (Kazebet Hukusckan; bourg des Losaques d Lon, sur la rive droite de ce ile uv

Camich-Samara, i Kamerus Camapa.) p. riv. au gouv. d'C renbourg, qui se jette dans l'Cu val et sur l'embouchure de laque le est situé le fort Tatistchef.

Camtchadals, (Ламиадалы C'est le nom des habitans de l partie méridionale de la presqu'il du Camtchatka. Ils différent besi coup de tous les autres peuples e ces contrées, tant par leur langa ge que par leurs mœurs: ils ne con noissent de leurs voisins que l Coriaks, les Russes et quelqu insulaires de leurs côtes; ce q porte à croire qu'ils sont Abor genes de cette partie du globe. Ce te contrée a été beaucoup ple peuplée avant sa découverte pa les nusses, et même pendant que que temps depuis, ce qui se vo par les traces d'habitations aban données qu'ou rencontre au boi des rivières; d'ailleurs on vo d'après les dénombremens faits e ce peuple, par les commis que les premiers marchands y c voyoient, leur nombre porté a delà de 15 mille ames; et on s actuellement qu'il en reste à pe ne 3,000. Une épidémie jointe une famine, les a presqu'ent rement détruits; il en meurt d'a leurs beaucoup chaque année la petite vérole qui sait des rava, incroyables parmi tous ces peup sauvages, chez lesquels l'inocul tion n'a pas encore pu être inti duite, Les Camtchadals sont général petits, ont les épan larges et la tête grosse; ils out visage long et plat, ainsi que nez, les yeux petits, les levi minces, les jambes courtes et p de barbe: ils marchent beauco

insensibles aux et tile, sont inumpéries des saisons ; leurs semes ont la peau sine et brune, le yeux et les sourcils noirs, li junhe fine et les mains peus; en général elles sont trèshim hites. Les deux sexes porleurs cheveux m egalement més en deux tresses et ne les ment jamais. Quand il arrive que queiques cheveux se détachent de leurs tresses, ils les y recousut avec des aiguilles; telle femme en porte queiquefois au-delà de to tivres. Ce peuple est très intelligent et a le génie imitateur à un point étonnant, il contresait wateequ'ilvoit, il imite tout ce qu'il reut; ses chansons sont remplies d mages et de pensées ingénieuses etgaes. Il est tres-adonné au plaisir, curieux à l'excès et insouciant; il ne s'assige pas de sa pauvoté, vit de peche et de chasse; mais n'y va jamais que pour avoir de quoi vivre : rarement il s'éloigw werde son habitation, pour n purevenir coucher aupres de u lemme. Les boissons fortes le edusent pour tant, et dans sa nourriture, c'est toujours la quantité qu'il présère à la qualité. Les hommes sont tres-portés à la volupté, ce qui les rend presque toupars les esclaves de leurs femmes, qui de leur côté s'y abandonnent arec fureur, se faisant souvent houneur du nombre de leurs amans, et ne récompensant jamais

ce qui a souvent occasionné des guerres parmieux. Ils sont malpropres à l'excès, ne se lavent jamais le corps, le visage, ni les mains; pas même leur vaiscelle, qui sert aux chiens et aux maîtres indifféremment. Ils sont en général poltrons, craignent beaucoup la douleur, et ne sachant nullement la supporter, ils préfèrent une mort subite qui les en délivre à une sousirance prolongée; aussi les suicides chez eux sont très-fréquens, surtout parmi les infirmes et les vieillards, Les Camtchadals ne savent pas diviser le temps, ils ne comptent pas les jours et n'ont que deux divisions de l'année, qui est l'été et l'hiver, ils ne comptent que par époques: par exemple: l'époque de la grande épidémie, celle de telle victoire ou défaite. Jamais ils n'ont attaqué leurs ennemis en bataille rangée, leur guerre consiste en surprise d'habitation et presque toujours de nuit ; alors ils massacrent tout, enfans, vieillards, les femmes exceptées, qu'ils emmènent, Souvent lorsqu'ils se voyent surpris dans leurs petits fortins palissadés, et qu'ils n'espèrent pas pouvoir résister, ils poignardent leurs femmes et s'entretuent euxmemes, pour éviter l'esclavage ou la mort, que leur donneroit inévitablement l'ennemi. Leurs armes consistent en flèches et lances, au bout desquelles ils mettent autrement un étranger, qui leur des os aiguises, et en massues, auroit rendu service, qu'en lui Depuis qu'ils sont sous la domi-Offrant leurs dernières faveurs. nation russe, ces guerres intesti-Le savant Steller, qui a long-temps nes n'ont plus lieu; ils sont surveu dans le Camtchatka, attri- veillés et gouvernés par les Rusbre cette insatiabilité des plaisirs, ses qui s'assurent d'eux par des l'usage du poisson pourri, du otages, qui sont continuellement Grar, du suit et des oignons gardés dans les torts que la Russie unages, nourritures toutes très- a l'ait construire dans cette preschaudantes, et ensuite à l'oisivi- qu'île: ils payent leur tribut en le lis ne sont envieux que de plai- fourrures; on compte un Zobl ou sirs, aussi ne se volent-ils entre Marthe-Zibeline par tête; ils peueux que les semmes et les chiens, vent les remplacer par d'autres

fourrures, selon qu'on en convient. leau; mais ils n'épargnent rien La construction de leur maison est asses particulière; chaque samille en a deux, l'une d'hiver et distillent d'une certaine herbe l'autre d'été; celle d'hiver est une espèce de tanière creusée à plusieurs pieds sous terre et dont le toit est porté par quatre piliers et recouverts de branches d'arbres et de terre; on y pratique deux ouvertures, l'une pour servir d'entrée et en même temps de senêtre, l'autre pour laisser échapper la fumée. La maison d'été est construite en bois, elle est poligône et quelquesois ronde; élevée fort haut sur des pilotis, dont les extrémités supérieures sont inclinées l'une vers de long, sur près de 400 de large. l'autre, ce qui donne au bâtiment la forme d'une quille, ressemblant au reste assez à un colombier. Comme ces maisonnettes sont construites sur une petite dimension, ils en mettent quelquesois plusieurs à côté l'une de l'autre, et y passent sur une planche, qu'ils jettent comme un pont levis; elles sont peu solides et souvent ébranlées par le vent ; ils attachent toujours leurs chiens dessous. Leurs meubles consistent en nattes de joncs, qui leur servent de lit et en quelques escabeaux et écuelles de bois; un hateau, des traîneaux jette: la mer d'Okhotsk la sépare nienés par des chiens et construits de la Tatarie chinoise, et du discomme ceux des Tungouss et des Otials, longs, légers et couverts d'une écorce d'arbre, et des patins mée par une chaîne de montagnes à raquettes; voilà en quoi consiste granitiques et volcaniques, qui toutes leurs richesses. Ils se nouris- court depuis la terre serme dans sent de poissons frais, séchés, le pays des Coriaks, entre le 51° sumés et pourris dans des trous et 620 de lat, sept., et d'après les qu'ils sont exprès pour cela dans nouvelles cartes vers le 1740 de la terre; de caviar, de toutes sor- long. orient. Le fond pierreux de tes de gibier, également séché et cette presqu'île, la quantité de fumé pour l'hiver. Leur délice est sources froides, le peu de terre la baleine et le veau marin morts végétale qui la couvre et les froids qu'ils se procurent sacilement, la continuels en été, la rendent presmer en jetant souvent sur leurs que inhabitable aux Européens; bords; ils boivent ordinairement c'est pourquoi les Russes la conside l'eau pure, au printemps cepen- dèrent avec justice comme la pardant ils présèrent le jus de bou- tie la plus rude et la plus désa-

pour pouvoir se procurer de l'eaude-vie, que les Cosaques russes y douce. Je ne m'étendrai pas davantage sur leur article; ceux qui desirent de plus amples détails diront les descriptions qu'en ont saites beaucoup de voyageurs, tant Russes qu'étrangers, nommément Steller, Lépékhin, Cracheninnikof, Lesseps, Sauer, et surtout le

capitaine Chmalef.

CAMTCHATRA, (Kamtamka) grande presqu'île qui termine la Sibérie vers l'orient. Sa position est du nord au midi; elle a 800 w. Elle est bornée au Nord par la partie orientale de la Sibérie, dont les fleuves Poustaïa et Anapka la séparent, l'un allant se jeter dans la mer de Pénjin, et l'autre dans l'océan oriental; à l'Orient, elle a la mer du Camtchaka, ou Océan oriental, qui la sépare de l'Amérique; au midi, un détroit, qui la sépare du Japon, et dans lequel se trouve l'archipel des îles Courills; ensin à l'occident, la mer d'Okhotsk, dont le golse septentrional se nomme mer de Pénjin, d'après le fleuve Pénjin qui sy trict d'Okhotsk en Sibérie. La presqu'île du Camtchatka est sor-

lat. les vents du nord continuels, des le pays plat et non boisé des Idoukichis ne la garantissent ps, et les brouillards des mers m'entourent, en rendent le keigle y est-il parvenu à matunie; d'un autre côté, les fréquens tremblemens de terre ont houleterse et submergé des côtes entièrenouvelle à Anadirsk, d'ou il insérieur. Une seconde expédidition y fut dirigée, par un gentilhomme russe nommé Cobélés, qui <sup>l'em</sup>para de trois autres retranchemens des naturels du pays. Dans troisième, commandée également par un gentilhomme, nommé Colessof, on sit une expédition en mer avec 30 hommes, sur des

grable de leur empire, malgré le Japon, et en ramenèrent des que le partie mérid. du Cam- insulaires, habillés d'étosses de tchath s'étende jusqu'au 550 de soie, ayant avec cux quelques ustensiles à leur usage, et même quelques morceaux d'or; enfin, en 1706 tout le Camtchatka se trouva reconnu par les Russes, qui en prirent entièrement possession. dmat insupportable: rarement Les hautes montagnes qui couvrent toute la partie septentrion. de ce pays ont donné naissance aux deux principaux fleuves de cette contrée. Le Camtchatka, qui a res de cette presqu'île. On a déjà donné son nom à la presqu'île, et eu quelques notions sur elle en le Kikcha, ou grande rivière, y 1690; mais ce n'est qu'en 1696 ont leurs sources. Le premier couqu'on y a envoyé les premiers Co- le d'abord vers le nord, puis se siques; ils partirent d'Anadirsk au tournant vers l'Orient, va se jeter nombre de 76, sous le commande- dans l'Océan oriental. Le second, ment d'un de leurs chess nommé scoulant d'Orient, en Occident va se Morosko; mais ils ne parvinrent jeter dans le golfe ou mer de Pénpas encore jusqu'au sleuve Cam- jin; une infinité de rivières plus tchatka. L'année suivante Vladi- ou moins grandes, vont se jeter mir Atlassof, chef d'Anadirsk, dans l'un ou l'autre de ces sleuves: pril possession du sleuve en y plan- je n'en citerai que trois qui tomtant une croix et levant un pre- bent dans le premier, à cause de mer tribut sur les peuples; d'au- leurs sources qui sont au pied de tres disent que sa découverte est deux volcans qui se trouvent due à un soldat nommé Staritzin dans la chaîne des montagnes de qui s'étant avancé de ce côté avec cette presqu'île, non loin de Nijnédis bommes, en donna da premiè-Camtchatsk: ce sont la Chapina, la Tolbatchik et la Capitcha; il y floit parti; alors on y envoya At- a outre cela beaucoup d'autres lassof, avec cent hommes, aux- sleuves qui se jettent dans ces mers quels se joignirent volontairement et qu'il scroit trop long de rappor-200 Youcaguirs; il s'empara de ter ici. On divise les habitans de deux habitations entourées d'un la presqu'île en trois peuples difrempart, y bâtit un petit sort qui sérens; ce sont les Courills, les fut nommé Nijni-Camtchatskoy- Camtchadals et les Coriaks. Les Ostrog, ce qui veut dire Ostrog, ou premiers occupent la pointe mériendroit palissadé du Camtchatka dionale du Camtchatka et s'étendent le long de la côte orient., jusqu'à Avatcha, et de l'occident jusqu'au fleuve Compakow, et sur les bords du Kikcha. Les seconds vivent sur les deux rives du fleuve Camtchatka, ainsi que sur la plupart des rivières qui s'y jettent, et le long de la côte orientale, depuis le sleuve Joupanova, jushateaux de cuirs; ceux-ci décou- qu'au Roussacova; de la, au nord, rirent quelques îles situées vers sur les deux côtés de la presqu'île,

ainsi que sur les rivières qui s'y trouvent, jusqu'à l'Anadir, habitent les Coriaks. Ces trois peudisserent entièrement mœurs, de langue, et de coutumes; il y a cependant quelques mots qui sont communs aux Courills et aux Camtchadals. Les rivières et les côtes de la presqu'île abondent en poissons de la meilleure espèce; les saumons et les harengs y ont un goût supérieur; on v pêche des homards, des écrevisses, des étoiles de mer et des coquillages de toute espèce. Le pays abonde en gibiers, particulièrement en lièvres, coqs de bois, de bruyères, francolins, oics et canards sauvages. Les habitans rassemblent les œufs de ces deux dernières espèces d'oiseaux en si grande quantité, qu'ils en sont une provision pour tout l'été et les conservent frais dans de la graisse de poisson. Les animaux sauvages qu'on y trouve et dont les peaux s'emploient dans le commerce. sont les renards rouges, bruns tachetés de noirs et à colliers gris; les premiers sont fameux et connus dans le commerce sous le nom d'Ognéfka ou renard de feu du Camtchatka, à cause de sa couleur ardente. Le zobl, quoique moins beau que celui de la Sibérie, s'y trouve en plus grande quantité à cause du peu de chasseurs; les plus beaux se prennent sur les bords de l'Olutora, et les plus communs dans le pays des Coriaks. On v trouve aussi des castors mais qui diffèrent par la queue des castors ordinaires; c'est pourquoi on croit que c'est un animal particulier. Le Camtchatka n'a pas d'animaux domestiques, et cette privation empêche uniquement à l'agriculture d'y saire des progrès; car il y a des vallées exposces au midi, où le blé et surtout l'orge et l'avoine auroient pu réussir. Depuis plusieurs années

cependant le gouv. russe est pa venu à force de soin et en ve vovant des colons russes pris pa mi les malsaiteurs qu'on y exiloi à introduire la culture des pomm de terre et des navets : ces de niers surtout y parviennent à ui grosseur extraordinaire, ce qui beaucoup amélioré l'existence d de ses habitans. On v recucuill une quantité de baies de différen tes espèces, dont quelques-unes foi agréables au goût, avec lesquelle on fait des hoissons et du vinaign Les Cosaques russes sont parvenu à distiller de la fort bonne eau-de vie, avec une espèce de jonc qui croît sur les bords du Kikch et du Camtchatka; ils n'en pren nent que le cœur qu'ils sèchent e pulvérisent, ensuite versant d l'eau dessus, ils le font formente et le distillent après. La morjette su ces hords différentes herbes et plan tes marines, dont quelques-une out le goût de chou, d'autres œlu de concombre; mais qui sont el général toutes aigres et salécs; le peuple les mange cependant avec plaisir. Le bois qui croît sur la presqu'île est en général petit; i se trouve cependant quelques arbres propresà la construction, particulièrement le mèlèze, qui es très-dur. Le Camtchatka manqu absolument desel; on s'y procure l scul qu'on y trouve par la cuisson de l'eau de la mer qui est très-sa lée sur ces bords. Ce qui rend le ustensiles de ser et de cuivre s chers dans ce pays. c'est le man que total de mines; car jusqu' ce jour on n'en connoît qu'une d fer, découverte en 1760 près d'un village nonimé Milcova, situé no loin de Verkhné-Camtchatka : ell est à la superficie de la terre e rarement à une ou deux archine de profondeur. On commence l'exploiter avec succès, et on fai déjà avec le minérai qu'on en re tire, des ancres et des barres de

er, masses grande quantité. On a également quelques indices de mines d'argent: quant au cuivre on resconnoit pas du tout. La scuk production minérale qu'on y tronque en petite quantité, cest k souire natif, qui coulant du nober près des bords de l'Oluza, se durcit à l'air en forme thions gros comme le doigt. Les wions des volcans sont couverts e pierres poreuses et de laves. hytrouve beaucoup de sources bades sulphuriques. L'air de ce us est très-sain; on y connoît rt peu de maladies, et les habim en sont robustes et vivent ng temps. Son commerce d'exporlion consiste en fourrures, dont owwons déjà parlé plus haut; <sup>3</sup> regoirent en échange des draps, tsélosses de soie et de coton, de wik, des peaux de rennes traillées et écrues, des peaux de mens, et des cuirs préparés, pour emile, du fer, des vaisselles et nutils de ser et de cuivre, comme des haches, des conteaux, les aignilles et des scies, du in rouge, pour l'asage de l'éuse, du tabac, du chanvre, ulide Carret, etc. etc. Le Cambille se divise depuis 1783 en districts savoir: 1° celui de Bolrest ou de la grande rivière; 'œlui du sort Tiguilok; 3° et 4° at du Nijni et du Verkhni-Cambatsk on du bas et du haut Camhalka. Depuis 1802 il y a un mmandant général dans la pres lik, il réside à Verkhni-Kamtalsk, qui en est devenu depuis lemps le chef-lieu. On y remartencore Avatcha, ou port de Pierre et St. Paul, sur l'Océan mul. Cette presqu'île a plu-Pur volcans dont quelques-uns ntéleints; mais le plus consirable, et qui peut être comparé plus sameux de l'Europe, est ini qui se trouve près de Nijniimtchatsk; on n'a jamais mesu-Tom. I.

ré sa hauteur; mais elle doit être énorme, par la grande distance d'où on l'apperçoit; car on peut le voir facilement de Verkhni-Camtchatsk, ce qui fait une distance de 300 w. en ligne droite; dans les jours nébuleux, on aperçoit quelquesois jusqu'à trois rangs de nuages autour de son sommet, et malgré cela il les dépasse de près d'un quart de hauteur. Ce volcan a eu des éruptions terribles; il y en a qui ont duré jusqu'à deux semaines, sans interruption, couvrant la terre de cendres à 40 w. et davantage, à trois et quatre ponces de hauteur; vomissant des torens de flammes et de laves qui coulent à une très-grande distance; les glaces et les neiges qui fondent alors tout-à-coup, forment des torrens qui brisent tout ce qu'ils rencontrent sur leur passage. On apperçoit quelquesois pendant 3 ans de suite la flamme au-dessus de son principal cratère, et rarement il se passe deux ans qu'il ne vomisse des cendres ou de la lave. Les plus fortes éruptions ont été celles de 1737, 1762 et 1767; mals la plus terrible a été celle de 1762. La population de toute la presqu'île se monte à 3723 males dont 300 Russes, le reste habitans du pays et payant tribut.

CAMTCHATKA, (Kazutamka.) sleuve de la presqu'île de ce nom, à laquelle il a donné le sien. Les naturels du pays le nomment Ouico-al ou grand fleuve. Il a sa source dans un marais, au pied des montagnes du Camtchatka, et coule d'abord vers le nord-est; ensuité prenant toujours un peu plus vers l'est, il finit par s'y tourner toutà-coup et va se jeter dans l'Océan oriental, sous le 56° 30' de lat. sept. son cours est de 496 w.; quantité de rivières tant considérables que petites y ont leur embouchure des deux côtés de ses bords.

CANAGA, (Kanaca.) une des iles Aléoutiennes, dans l'Océam Oriental. Elle n'a pas de port, tas un arbre et à peine 30 habitans: ils y retire beaucoup de veaux et de caneus marins, que les chasseurs russes et ceux des îles voisines viennent y tuer. Cette île n'est remarquable que par un volcan qui jette beaucoup de soufre et de funée et par des sources d'eau chaude, dans lesquelles les habitans cuisent leurs viandes et leurs poissons: elle est à 20 w. de distance de l'île d'Adaka.

CAMADEY, (Kanageu.) Gros bourg du gouv. de Simbirsi, à 131 w. du ches-lieu de ce gouv. Il étoit anciennement ches-lieu d'un district. Un y compte 902 habitans males.

CANDALINSKOY, (Кандалинской.) distillerie d'eau-de-vie appartenante à la couronne, dans le gouv. de Simbirsk, sur la Maina: elle fournit annuellement 137,000 scaux d'eau-de-vie.

CANDO, (Kango.) pet. ville du gouv. de Courlande, dans le district d'Iacoubstat, sur la rivière Abo: il y avoit anciennement un château qui n'existe plus.

CANE, (Kano.) grande riv. du gouv. de Tomsk; elle court du midi au nord, pour se jeter dans le Jénisséi, après avoir parcouru 500 werstes.

Canke, (Kaness.) gros bourg du gouv. de hiow, district de l'ogouslaw, sur la pet. riv. du méme nom qui se jette dans le Dnepr. Cet endroit est sameux dans les chroniques russes par les événemens importans qui s'y sont passés en 1150. Le grand-duc de Kiow, Mstislaw, y envoya son fils pour le désendre contre le prince Rostislaw, fils de Ioury Vladimirovitch Dolgorouki, qui malgré cela s'en empara. En 1156, on y fit un échange de prisonniers entre les Russes et les Polovtzi; l'année

suivante, il s'y tint des conféren ces entre les princes Russes et l mêmes Polovtzi, pour y trait de paix. En 1195, le grand-Duc Kiow, Ruric, le céda augrand-de Vladimir Vsévolod, auguel il reprit l'année suivante. En 123 il fut pris par Batou-Khan qui établi des gouverneurs Tatares su toutes les provinces limitrophe Ensin, en 1787, Catherine II et une entrevue tout près de là, su le Dnepr, avec Stanislas Auguste dernier roi de Pologne. On y com pte actuellement 2566 habitan males.

CAPTCHAK, (Kantako.) (empi de ). On nommoit ainsi au 13èn siècle les états des Tatares - Mon goles, qui s'étendoient dans tou l'Asie septentrionale. Cet empi fut consolidé par Batou-khan, pe fils de Tchin-guis-khan, auquel ce te partie des conquêtes de son gran père tomba en partage. Il soum la Russie, qui resta pendant des siècles sous la dépendance de c Empire, jusqu'à ce qu'affoibli lu mème par ses partages et ses gue res civiles, ii commença à décho de son énorme puissance; il partageoit alors en cinq Royaum qui furent le Captchak propr ment dit, le royaume de Cazat celui de Touran, d'Astrakhan de Crimée. Vers le milieu XVI• siècle, les` royaumes Cazan et d'Astrakhan furent co quis par la Russie; celui de To ran qui s'étendoit depuis l'Our usqu'à l'Oby, c. à. d., dans w le midi de la Sibérie, subit le mê sort avant le commençement XVII. ; à la fin , les restes cet état furent soumis à la Russi sous le règne de Catherine II p la réunion de la Crimée à cet el pire en 1783.

CARA-BOUGASSE, (Kapa-6 eaco.) Ce golfe de la mer Caspid ne se trouve vers l'orient, dans pays de Khiva et s'étend fort le dans les terres; il a jusqu'à 60 w. de largeur, quoiqu'il n'en aie que 5 wat au plus dans son entrée, qui et fort dangereuse, à cause des curans qui portent continuellement sur le milieu malgré les bina de sable qui s'y trouvent. On me peut y passer au contraire qu'en logeant les bords. Le nom de ce splesgnitieen tatare Taureau noir.

LARA-CALPAKS, (Kapa-калпаm) petit peuple mahométan peu monbreux, qui vit non loin du four. d'Orenbourg. Ces hommes sont cultivateurs, et quoiqu'ils aient des ihans, ils leur laissent peu de puissance, obéissant plus volontiers à quelques descendans de Mahomet, qu'ils ont parmi eux et qu'ils nomment Séits, qu'à leur prince. Ils n'appartiennent à la Russie que par la protection qu'elle leur accorde contre les Kirguiss leurs voisins, qui très-souvent les oppriment et les maltraitent.

CHAGASSE, (Kapasacu.) On nomme ainsi un petit peuple de la huille des Sémoyades, qui erre dans les monts Sayanes et le long des bords de l'Ouda, dans le gouv. Virloutsk. Leur langage dissère un peu de celui des Sémoyades; ils adorent le Soleil, lui offrent le cour et la tête des Ours ou des auet qu'ils mangent après la prière: quelqu'autre bagatelle: ils n'ont novembre jusqu'au 18 janvier.

CARAMAN, (Карамань.) gran-

dans le Volga, après avoir sertilisé tout le step qu'elle parcourt. On a établi sur ses bords des colonies allemandes. Il y a dans ce même gouv. une autre rivière de ce nom, qui se distingue de celle-là par l'épithète de petite Caraman, tandis que celle-ci se nomme la grande.

CARAMICHE, (Каралышь.) riv. du gouv. de Saratof. Elle se jette dans la Médvéditza. On a établi sur ses bords plusieurs colonies allemandes, dont une porte le nom de la riv. Ses habitans sont de la religion réformée.

CARAMICHEFSKOY, (Kapanine шевской.) mine de cuivre et d'argent qui se trouve dans le gouv. de Tomsk et appartient à la couronne.

CARANE, (Kapano.) Colonie grecque, dans le gouv. d'Ecatherinoslaw, établie en 1779. Elle est à 192 werstes de la ville capitale de ce gouv.

CARA-OULAKH, (Kapaynako.) sleuve de la Sibérie, qui se jette dans l'océan glacial, dans le gouv. d'Irkoutsk, district de Gigansk. Il est remarquable par l'entreprise du lieutenant de la marine russe, Lassénius, qui en sortant en 1735 par l'embouchure de la Léna parvint à entrer avec le bâtiment qu'il commandoit dans celle de ce fleuires grands animaux qu'ils tuent ve, coquiavoit été considéré jusqu'alors comme impossible, à cause 10 la en quoi consiste toute leur des glaces éternelles qui ne quitreligion. Ils ont pourtant en vé- tent presque jamais ces parages. neration les grands fleuves, les Cet officier y passa l'hiver et y lacs et les hautes montagnes, aux-mourut en 1736. Pendant le séjour quelles ils font aussi part de quel- que lui et ses compagnons firent que chose, comme d'un peu de sur cette côte, ils furent privés de tabar, une branche d'arbre ou la lumière du soleil, depuis le 6

h pretres, ni chamans, chacun Carassou, (Kapacy.) un des Prepour soi. Ce petit peuple est principaux fleuves de la Crimée. Il Parre, il ne possède que quelques se réunit au Salguir et se jette ensuite rennes et paye son tribut en sour- avec lui dans le Sivache ou mer Pourrie.

CARASSOU - BAZAR, (Kapacyde riv. qui conle dans le gouv. et 6asapb.) Ville assez considérable le district de Saratof et qui tombe de la presqu'île de Crimée. Les Grecs la nomment Mayron-Castron. Elle est à 1433 w. de distan- les Viatitch. Dans les dernie ce de Moscou; c'étoit la résidence du Calga-Sultan, pendant la domination des Khans de Crimée. Elle est située dans une vallée fertile entourée de tous côtés de hautes montagnes: la Carassou coule près de ses murs. Les eaux qui tombent des montagnes voisines et celles des pluies, en se rassemblant dans cette vallée proforkle, rendent la ville souvent mal-propre, à cause des boues qui s'y forment et par la occasionnent des maladies en hiver. Carassou-bazar est à moitié chemin de Baktchissaraï à Théodosie; elle est très-peuplée, contient 18 mosquées, 3 églises, dont une Grecque, une Romaine et une Arménienne, beaucoup de bains, des kans vastes pour les marchandises et beaucoup d'autres boutiques dans la ville, un marché où les Russes, les Grecs, les Arméniens, les Juiss Polonois et les Tatares vendent leurs marchandises: chaque nation dans une rue séparée. Les maisons sont peu exhaussées et bâties en pierres brutes, à la manière asiatique, c.à.-d. que les étages supérieurs et les toits avancent dans les rues, qui sont étroites et tortueuses. Sa position presqu'au centre de la Crimée, fait qu'ils'y rassemble chaque semaine quantité de monde pour la vente des bestiaux et des chevaux, dont il s'y fait un grand commerce. Catherine H, pendant son séjour en Crimée, y a conclu un traité de commerce avec le roi de Naples pour 20 ans.

CARATCHEF, (Kapaceob.) ville du gouv. d'Orel et ches-lieu du district de son nom. Elle est sous le 53° 6' de lat. scpt. et le 52° 40' de longit. orient. La Snéjat la traverse dans toute sa longueur : cette ville est à 84 w. d'Orel. Elle est sort ancienne, on en parle déjà dans l'histoire Russe, vers l'année

1146. Ses premiers habitans étoic temps elle a donné naissance à l'in posteur André Nagoi, qui étoit u des faux Dmitri, qui ainsi qui lui, se donnérent pour sils c Tzar Ivan Vasiliévitch, et qui o attiré tant de maux à la Russie celui-là, particulièrement ville dont nous parlons. Caratche est toute batie en bois; elle con tient 9 églises, 900 maisons et 5,00 habitans des deux sexes : elle ia un petit commerce de cordages e de grains de pavots.

CARATCHÉ - KRAK, ( Kapate Kpaκδ.) p. riv. du gouv. d'Eca therinoslaw. Elle se jette dans Conskaya, et n'est remarquable que par une ville que les Tatare Nogais y avoient anciennement e

qui n'existe plus.

CARAY, (Kapaŭ.) petite riv du gouv. de Voronej qui se jet

dans le Khopér.

CARAZARGUINSKOY, (Kapa зарвинской.) mine de plomb e d'argent, découverte en 1773, dan le gouv. d'Irkoutsk, district d Nertchinsk. Elle est d'un assez bo rapport et appartient à la couron

CARDISS, (Kapauco.) village en Esthonie, entre Rével et Derp Un traité de paix y fut conclu ave la Suède en 1661.

· CARÉLIE, (Kapenin.) On en tendoit par Carélie tout le pay compris actuellement dans le gou vernement de Viborg, en y jo gnant Kexholm, les bords du La doga, le gouv. d'Olonetz ave toute la Laponie russe, jusqu'à l mer Blanche. Les peuples qu l'habiteut sont de race Finnoisc une grande partie prosesse la rel gion Luthérienne des frères de l'e vangile; l'autre moitié est de l religion grecque. Ceux - ci ont u langage finnois mèlé de russe, qu'i appellent encore aujourd'hui ca rélien. Ce pays a toujours appar

tem à la Russie; mais pendant lesgerres civiles du temps des faux 1) mitri et des Polonois, Roi de Suède en ont usurpé une gnade partie; en 1710 elle fut recoquise et assurée à la Russie, pries traités de Neistad et d'Abo, aux que par tous les traités suirus Comme la Carélie est parwe entre plusieurs gouvern. mus n'en serons aucune description particulière, pour ne pas nous mpeter; en nous réservant d'en parler à l'article de chacun d'eux à part, nous nous bornerons à dire que sous le nom de Carélie, on ne comprend plus actuellement que les environs de Kexholm.

CARGALA, (Kapeana.) C'est le nom de trois pet. riv. du gouv. d'Orrabourg, qui se jettent dans h hmara, à une petite distance sue de l'autre. On les distingue par haute, moyonne et basse. Le pays qui se trouve entre ces petites m et rempli de mines de cuivre, point qu'on n'y peut creuser noile part sans rencontrer le mi-

Derai.

CARGALINE, ( Кареалино.). bourg sortissé des Cosaques Seymen, sur le Térek.

CARGALSKATA, (Kapsandckan.) Manitza ou bourg de Cosaques du Don, situé sur ce sleuve. Il y en a deux de ce nom qu'on distingue par supérieur et inférieur.

CARGATE, (Kapeamo.) rivière de Siberie, gouv. de Tomsk. Elle a son cours du nord au midi, et apres avoir parcouru 200 Werstes, elle va se jeter dans le lak Tchani.

Савсовом , (Карсоломов.) hourg du gouv, de Novogorod, dirict de Bélozersk, il n'est remiquable que parce qu'anciennemeat il formoit un apanage des Princes de Bélozersk, et avoit par consequent ses princes particuliers, qui portoient le titre de princes de Cargolom. Un prince de cette maison nommé Gleb, a marché au secours du grand-duc Moscou Dmitri Ivanovitch, contre le Khan Mamay, il fut un des douze princes Russes, tués à la célèbre journée qui couvrit de gloi-

re le grand-duc de Moscou.

CARGOPOL, (Kapeonons.) Ville du gouv. d'Olonétz, ches-lieu du district de son nom, sous le 61° 29' de lat. sept. et le 56° 20' de long. orient. Elle est à 350 w. de Pétrozavodsk, capitale de ce gouv., et bâtie sur la rive gauche de l'Onéga, fleuve navigable. On ne sait précisément pas quand, ni par qui, cette ancienne ville fut fondée ; une chronique, qui paroît assez authentique, rapporte cependant le fait suivant: Un peuple sauvage hahitoit près des frontières septentrionales de la principauté de Belozersk; les habitans Slaves de cette principauté les nommoient cannibales impurs, ou Tchouds à cheveux blancs. Effectivement ces barbares faisoient des incursions continuelles sur les terres des Slavons, égorgeoient et mangeoient les enfans, massacroient les hommes et emmenoient les femmes en captivité, après avoir brûlé et détruit les habitations. Cet état désespérant pour les habitans de ces contrées, dura jusqu'au règne de Viatchéslaw, prince de Lélozersk, qui rassemblant des sorces considérables, marcha contre ces barbares, les vainquit plusieurs sois et les repoussa jusqu'aux bords de la mer Blanche; ensuite retournant dans ses états, il marcha à travers d'immenses forêts et des marais impraticables, traversant des rivières considérables; il arriva à un endroit découvert et fort agréable, où il put pour la première sois se délasser avec son armée, des fatigues de cette longue marche; il y céléhra sa victoire, et trouva convenable d'y bâtir une petite

forteresse, dans laquelle il laissa une garnison, pour servir de boulevard et protéger ses états contre de nouvelles incursions des barbares, qui, malgré leur désaite, n'avoient pas été entièrement détruits, et pouvoient par conséquent revenir sur leurs pas. On fut obligé dans la suite d'augmenter la garnison et d'y envoyer même une colonie. Telle est, dit-on, l'origine de cette ville; quant à son nom, il provient de la quantité de corbeaux qu'on trouva sur cette plaine, la première fois qu'on y vint, et comme cet oiseau se nomme encore actuellement parmi le peuple, Cargà, on nomma l'endroit Cargino-polé, c. à. d. champ du Corbeau, d'où est provenu dans la suite Cargopol. La religion chrétienne commença à s'étendre dans ces contrées, vers l'année 1318. Cette ville a servi d'exil à plusieurs personnages célèbres dans l'histoire de Russie. En 1525, la grande-duchesse Solomonée, femme du grand-duc Vasilei Ivanovitch et père du fameux Ivan Vassiliévitch, y fut reléguée dans un couvent, sous prétexte de stérilité. En 1587 le prince André Chouïsky, y fut exilé par les ordres du Tzar Boriss Godounoff. Cette ville contient actuellement 20 églises, deux couvens, 617 maisons assez bien bâties et près de 3000 habitans des deux sexes. Le district de ce nom abonde en bois de construction et en gibier : la terre n'y est pas très-fertile.

CARGOUCH - KÉGUICH - TAOU, (Kapsymb-Kecumb-may.) trois montagnes considérables du gouv. d'Orenbourg. Elles appartiennent à une branche du mont Ourall, et sont situées près des villages des Bachkirs - Mouzalars. Elles sont très-remarquables par un seu interne qui les consume depuis nombre d'années; des sorèts entières de sapins qui les couvroient, ainsi

que toute végétation ont été détruites. Les rochers en sont calcinés et on ne peut en approcher qu'avec beaucoup de précaution; il y en a cependant une qui paroît éteinte, car la végétation reparoît à son sommet. On y a essavé une foudle, et on a trouvé qu'il y avoit des couches intermédiaires entre les pierres granitiques entièrement consumées par le feu et ne présentant plus que des cendres; d'autres couches de tales calcinés et une forte odeur de soufre, preuve que cette substance s'y trouvoit aussi, et a probablement aidé à ce singulier incendie. On prétend que le feu s'y est mis par la foudre, qui en tombant sur cette montagne a allumé un sapin, dont les racines résineuses ont communqué le seu à l'intérieur de la montagne, qui receloit probablement beaucoup de matières comhustibles.

CARLA, (Kapaa.) pet. riv. qui se jette dans la Sviaga, et sur laquelle est batie la ville de Bou-Insk. Elle coule dans le gouv. de Simbirsk.

CAROTCHA, (Kapoza.) riv. qui a sa source dans le gouv. de Koursk, et qui en sort pour couler dans celui d'Ukraine, où elle se

jette dans le Donétz.

CAROTCHA, (Kapota.) Ville, chef-lieu du district du même nom. Elle est située dans le gouv. de Koursk, sur la pet. riv. qui lui a donné son nom, et sous le 50° 45' de lat. sept. et le 54° 18' de long. orient, à 130 w. de distance de la capitale du gouv. Elle a été bâtie en 1658 par les ordres du Tzar Michel Fédorovitch, pour servir de rempart de ce côté-la, contre les incursions des Taures de la Crimée. Il y fit transporter des habitans des villes voisines, et y entretint toujours une bonne garnison. Carotcha a actuellement 7,800 habitans des deux sexes, 6

ėglises, 452 maisons, 19 houti– ques, 5 cabarets et une maison de charité. Les environs de la ville minquent entièrement de bois de construction; celui qu'on y emphiese tire du gouv. de Voronéj. fertiles et n'ont jamais besoin d'étre sumées. Les vergers de cette ville ont de la réputation, pour les excellentes pommes qu'ils produisent et dont on sait un commerce assez considérable.

CARPOVSKAÏA. (Kapnosckas.) Stanitza, ou bourg des Cosaques du Don, sur le Bouzoulouk.

CARSKOÉ-MORÉ, (Kanckoe море) ou mer de Carsk, n'est autre chose qu'un grand golfe de 10ccan glacial. Il se trouve entre le gouv. de Tobolsk et celui d'Ar-**Lhangel** 

CARSSOUNE, (Kapcyns.) ville du gouv. de Simbirsk et chef-lieu du district de son nom. Elle est silvée sons le 54° 13' de lat. sept. elk64°33' de long. orient. Deux petriv. la Carssounka et la Barcit la traversent. Cette ville compte environ 2400 habitans des deux se-1es; il s'y trouve 5 églises et 502 maisons. Elle est à 94 w. de dislance de la ville capitale du gouv. Carssoune n'est remarquable que par une foire annuelle assez considerable, qui y dure 10 à 15 lours, et qui commence toujours à la Pentecôte.

CARSSOUNKA, (Kapcynka.) riv. du gouv. de Simbirsk, qui se jette dans la Soura, et sur laquelle la ville de Carssoune est bâtie.

dant de la Pèrsa envers laquelle il se trouvoit obligé à certaine redevance. Pendant les guerres civiles de ce dernier pays, il fut soumis par les Turcs; en 1783 la Russie prit toute la Géorgie sous Le terres qui l'environnent sont sa protection; enfin en 1802 elle fut entièrement réduite en province russe. (Voyez Géorgie.)

CASLINSKOY-ZAVOD, (Kacauhской-заводо.) ou usine. Elle se trouve dans le gouv. de Pérm, district d'Ecatherinbourg, et appartient à la famille Démidof : le fer qu'on y fabrique, passe pour avoir une qualité supérieure.

Caspienne ( mer ), ( Kacniüское-море.) en latin Mare Caspium. Les Grees l'appelloient mer d'Ircanie, les Slaves Khvalinskoémoré à cause d'un peuple Slave, nommé Khvalisse, qui habitoit sur les bouches du Volga; actuellement le peuple la nomme mer d'Astrakhan, les Tatars Ac-Dinguiss, c. à. d. mer Blanche, et les Persans Goursen ou Coulssoum. Avant Pierre-le-Grand, on ne connoissoit pas bien positivement la position ni l'étendue de cette mer et encore moins la figure de ces côtes; ce grand souverain en fit faire une carte juste, d'après différens voyages entrepris par ses ordres à cet esset en 1719 et 20, par Mrs. Soymonof et Van-Verdun; ainsi que par Mr. Kojin, en 1726 et 27. Le même Mr. Soymonof en fit une description savante et en termina la carte qui fut gravée en 1731. Ses côtes orientales furent de nouveau visitées et décrites en 1764 par Mr. Toc-CARTALINIE, (Kapmanunia.) matchef, et les occidentales et mé-Royaume de ). C'est une des 5 ridionales par l'académicien Gmenprovinces qui formoient le pays lin, en 1770, 71 et 73. Les connu sous le nom de Géor- ports en surent décrits par l'acagie, et qui se trouve entre la démicien Güldensted, dans son mer Noire et la mer Caspienne, calendrier historique, pour l'anau-delà du Caucase. Ce pays se née 1777. On connut alors posigouvernoit par ses propres souve- tivement que cette mer n'étoit rains, sous la protection cepen- pas ronde comme on se l'imagi-

noit anciennement; mais plutôt longue; qu'elle s'étendoit du nord au midi, depuis le 47° jusqu'au 36° de lat. sept., par conséquent à plus de 1,000 werstes en comptant depuis l'embouchure de l'Oural jusqu'aux côtes du Mazandéran. Les côtes occidentales s'étendent jusqu'au 64° et les orientales au 73º de long. orient. Sa plus grande largeur est de 450 w. et sa moindre, vis-à-vis de la presqu'île d'Apchéronsk, est de 150 w. Le savant accadémicien Pallas , cherche à prouver dans la 3ème partie de ses voyages , que cette mer s'étendoit à 500 w. de plus au Nord vers les embouchures du Volga et de l'Ourall, qu'à l'orient elle se réunissoit à l'Araal et au midi au Palus - Méotide ou mer d'Azof, à l'endroit où coule. actuellement le Manitch. Mr Guldenstad ajoute, que vers l'embouchure du Couma et du Terky, elle devoit couvrir une étendue de 200 w. de pays ; mais qu'ensuite , la quantité d'eau qu'y apportoient les fleuves, ne suffisant pas pour couvrir une étendue de pays aussi considérable, en raison de la quantité qui s'en perdoit par l'évaporation, les eaux s'étoient retirées dans leurs limites actuelles, qui paroissent être la mesure des eaux apportés par les tieuves et celle absorbée par les vapeurs. Actuellement cette mer est de tous côtés entourée par la terre ferme et ne communique avec aucune autre, malgré l'opinion nullement fondée de quelques naturalistes qui lui supposent des communications souterraines avec la mer Noire. La plus grande prosondeur de la mer Caspienne est de 70 à 80 toises, et elle est presque partout trèsbasse auprès de ses hords, au point même que les bâtimens d'une certaine grandeur, sont obligés de mouiller à une distance considérable des côtes, excepté

pourtant à Pacou et à quelques au tres endroits. Sa navigation est dan gereuse, à cause des rochers don ses bords sont couverts et des vent d'orient ou d'occident qui y souf flent presque continuellement et qui à cause du peu de largeur de cett mer, deviennent excessivemen dangereux, par l'impossibilité of l'on est de louvoyer. Son fond es de gravier et de vase, il s'y trouve cependant quelques rochers couverts d'eau; ils sont assez dange reux. Son eau est très-salée loid des côtes, et elle est plus amère que celle des autres mers, à cause de la quantité de Naphtes qui conlent de ses bords et sur ses îles La mer Caspienne peut être considérée comme une source inépuisable de richesses pour la Russie par l'énorme quantité de poisson de toute espèce qui s'y pechent son poisson est préféré, par sa qualité, à celui des autres mers qu baignent cet empire; s'en export il annuellement, ainsi que du caviar, de la colle de poisson, etc., pour plusieurs millions de Roubles. On y trouve beaucoup de veaux marins, et les côtes sont cou vertes, en tout temps, d'oiseau aquatiques de différentes especes et de variétés encore peu connue en Europe. Les joncs qui couvren ses bords vers le Térec et Kizlar donnent asile à quantité de san gliers, et on trouve sur les côte du Mazandéran, une espèce d tortue fort grande, car elle a sou vent plus d'une archine de long su une demie de large. Les fleuves qu s'y jettent sont le Volga, le Coucha le Térck, l'Akssay, l'Agrakhan le Samour, le Nizabat, le Cour (anciennement Cyrus), l'Astara le Svidoura, le Foussa, l'Astrabal l'Emba et l'Ourall, sans compte une quantité de petits sleuves qu' seroit trop long de nommer ic On remarque en général que tou ces fleuves chariant beaucoup d

table, en comblent leurs embouchures, qui deviennent chaque année mois profonde et plus difficile a remoster aux bateaux, au point mémque le Belouga a cessé d'entri dans l'Emba, comme il laisoit suitelois pour frayer: l'embouchum de plusicurs fleuves se couvre en meine temps de foseaux qui r conssent en si grande quantité quils la masquent entièrement et en empéchent l'entrée, nommément dans l'Emba, l'Ourall, et plusieurs bras du Volga. Les bords de cette mer qui appartiennent à la Russie s'étendent depuis Bacou, en tirant vers le nord par la côté occidentale, jusqu'à Gourief; et de la descendant vers le midi par la côte orientale, jusqu'au golfe Alexandrosskoy ou d'Alexandre. hous terminerons cet article par une courte description de toutes les côles de cette mer, en commengant à Astrakhan et descendant vers le midi, par la côte occidentale, d'ou nous reviendrons au point dou nous sommes partis, en remontant vers le nord par la côte orientale. Le principal bras du Volga et par lequel les navires destendent dans la mer, se nomme Yarkovskoć Oustie, c.-a.-d. bouche d'Yarcow; non loin se trouve, sous le 45° 30', l'île nommée Tchétal-Bougra ou des quatre monticules; la côte est basse et remplie Gr has-fond, jusqu'au golfede Couma; de là elle s'élève un peu vers le de joncs, jusqu'au golfe d'Agrabrre d'Agrakhan, et à 180 W. de bouve celle de Tchetchen dans lastelle les Tatares de Kizlar tuent Ton. I.

sont obligés de jeter l'ancre à une grande distance des bords et sur un fond rocailleux; d'ailleurs la rade est ouverte à tous les vents, ce qui est cause qu'il s'y fait sort peu de commerce. Depuis Derbent, une chaîne de montagnes s'étend le long de la mer, à une certaine distance des côtes et dans plusieurs endroits elles sont couvertes de forèts; elles courent jusqu'à l'embouchure du Samour et du Nizabat, toujours basses; vis-à-vis de Nizabat l'ancrage est bon; les Russes y faisoient auparavant un commerce assez considérable avec les Perses, mais ils l'ont abandonné; il n'y a également pas de port, mais les vaisseaux restent en rade vis-à-vis de l'embouchure du Nizabat: d'ici jusqu'au détroit d'Apchéronsk, la côte est basse et couverte de bas-fonds. à moitié chemin on trouve deux rochers à fleur d'eau, sous le 40° 45', nommés les deux Frères de brata, ils ont l'air de loin de deux quilles de vaisseaux renversés; la mer étant fort profonde en cet endroit, on peut les approcher de très-près. Le détroit d'Apchéronsk est sormé. par trois îles, nommées Sviatoi saint), Jyloi (habitée), et 1.ébiajei (des Cygnes), qu'il sépare de la côte et du cap d'Apcheronsk; le fond y est bon près de la terre, et les vaisseaux peuvent s'y mettre à l'abri, en prenant quelques précautions à l'entrée et à la sortie, l'embouchure du Térek, ensuite quine sont pas sans quelque danger. elle est de nouveau basse et couver- Depuis-là, le bord s'élève graduellement jusqu'à la ville de Bacou; Vis-à-vis de la langue de cette ville est sur un golfe qui a la figure d'un croissant et qui lui fordes quatre monticules, se me un bon port, on peut le considérer même comme le meilleur qu'il y aie sur la mer Caspienne, leaucoup de veaux marins; de la étant assez profond pour permettre Minte d'Agrakhan jusqu'à Der- aux vaisseaux de jeter l'ancre tout bent, la côte est basse et sablon- près des murs de la ville, sur un bruse; cette ville n'a pas de port bon sond de sable et de coquilles; et les vaisseaux qui y viennent, il faut seulement prendre garde en

y entrant, à quelques rochers et ve sous le 36° 45', elle est ba bancs de sable assez, dangereux. et couverte de bois, depuis le Gu Depuis la pointe méridionale du lan jusqu'à Astrabat; les mon golie de Bacou, jusqu'à l'angle gnes ne sont pas fort éloignées de nommé Vizir, la côte est monta- mer et elles sont couvertes de gneuse; vis-à-vis sont quatre peti- rêts, parmi elles on en remarq tes iles connues sous le nom d'îles des cochons (svinia); de là, à l'embouchure du Coura, qui se jette dans la mer par cinq bras, dont trois vers l'orient et deux vers le midi, la côte est basse; vis-à-vis l'embouchure du fleuve, se trouve la petite île de Courr, sous le 39°; après le dernier bras du sleuve, et au midi vient le golfe de Coura, et ensuite celui nommé de Kizil-agatch, devant lequel se trouve l'île du meme nom; depuis là, en passant devant le petit sleuve Lancara et l'Astara, jusqu'au golfe d'Eenzély, la côte est basse, boisée et forme un arc. Ce golfe doit être considéré plutôt comme un lac, il est entouré de hautes montagnes, de forêts et peut avoir 20 w. de circuit; il communique à la mer par un canal assez et il ne s'y trouve pas d'arbres étroit au commencement; mais jusqu'au golse de Balkan, nomm qui s'élargit vers le lac, et reçoit plu- ainsi, à cause des hautes mont sieurs petites rivières qui vien- gnes qui l'avoisinent; plus loin e nent s'y jeter; ce canal a 10 wers- celui de Crasnovodsk ou des eat tes de longueur; si les vaisseaux rouges, vis-à-vis duquel sont pouvoient le traverser, comme ils iles Ogourtchinsk, dont la pr le soisoient auparavant pour entrer mière se nomme Ogourtchéy, dans le golie, on trouveroit un seconde Dervich et la troisien port sûr et vaste, fort avantageux Néphténoy ou du Napht, à cau au commerce; mais le canal se d'une source de cette substan remplissant, tous les jours, et les qu'on y trouve. Dans ces iles, joncs qui y croissent en obstruant le terre est très-sertile, les Tur passage, les vaisseaux sont obligés mens y viennent chaque années de rester en-dehors, sur une rade ou-mer du froment, du riz, et ils verte entièrement au vent du nord. cultivent le coton. Les vaisses Du canald Eenzély jusqu'au Mazan- y trouvent un abri contre les ver déran, la côte est basse, couverte et un ancrage sûr; près du go de bois et de marais, à cause d'une de Cranovodek est un cap s infinité de petites rivières qui tom- lequel sont des montagnes not bant des montagnes voisines, vien- mées de Crasnovodsk comme nent s'y seter dans la mer, on en golfe. De là, toujours vers compte jusqu'à 250. La côte de la Nord, la côte est basse jusqu'i province de Mazandéran, court golse de Cara - Bougasse, qu' du midi à l'orient en arc qui s'élè- peut considérer comme un lac q

une cônique et pointue, qui la plus haute et toujours couve tes de neige, elle se voit de trà loin en mer. Les Persans la non ment Déto-ane, et croyent qu c'est là que l'arche de Noé s'est a rêtée après le déluge. On tros dans cette province, à 20 w. sa capitale Balfrouche, un po appellé Metché - Dissar, où il avoit une soire considérable. Il a près d'Astrabat un grand golf qui offre un ancrage avantage et sûr pour les vaisseaux, ils'éter vers le midi jusqu'à la ville d'Ac rost, la mer y est prosonde, ma l'entrée n'en est pas toujours sur à cause des bancs de sable et d rochers qui s'y trouventsous l'ea Depuis ce golfe, la côte court tou à-sait vers le nord, elle est bas

communique à la mer par un canaldedeux werstes de long, sur une denie de large. On lui donne 70 rastes de circonférence. De là on compte 300 werstes jusqu'au golf d'Alexandrofsk, à 120 w. dum au N. N. Est est l'angle Tuclizzan, sous le 44°45' de lat. sep. la bin de là, vers le nòrd, se towe la grande île Coulat, dans equelle on prend beaucoup de mu marins. De Tuo-Karagan, ibow.vers l'orient, la côte fait manire angle qu'on nomme Manru-Chlik, où une langue de terr, en s'avançant dans la mer, forme un assez bon port, mais qui si milieureusement peu fréquenk, ainsi que toute la côte orienbir de cette mer, à cause des brigandages continuels des Tatares qui habitent; c'est aussi la cause pour laquelle on a encore si peu de notion sur les peuples qui habitent vers l'orient de cette même cote. De Mangui-Chlak, la côte continue à courir un peu vers l'orient, pais tournant tout-à-coup tu nord, jusqu'au cap Bouroun-Ichong, elle décline encore vers l'orient, jusqu'au grand golfe nomme Mertvoi-Coultouk, dont la oile méridionale est montagneu-R et bien boisée. Dans ce golfe se trouvent beaucoup d'îles dont les pins considérables sont Lébiajéy M du Cygne et Orlow. De la toue la côte sept. de la mer Caspienie, en passant devant les embouthures de l'Emba et de l'Oural lusqu'au Volga, est basse, couterte de joncs et de bancs de sable, de manière que les vaisseaux ne formi y naviguer qu'à quelques tentes de distance des bords,

CASPLIA, (Kacnas.) riv. considerable du gouv. de Smolensk. Elle est partout navigable jusqu'à son embouchure dans la Dvina; stant d'y arriver elle parcourt une partie du gouv. de Vitebsk; tout son cours est de 200 werstes.

CASSAY-AOUL, (Kaccaŭ-ayno.) ou Narouss-Aoul. C'est ainsi qu'on nomme une tribu de Tatares Nogais, qui erre sur la rive gauche du Couban, entre l'embouchure de l'Indjik et de l'Ou-Arpa, non. loin du gouv. du Caucase et du district de Stavropol: ils ont leur prince particulier et sont au nombre de 8000. Les Russes les nomment Cassaytsi et plus communément Naourovtzi. Pendant la première guerre avec la Turquie, ils s'étoient soulevés contre la Russie, mais en 1771 ils se soumirent à cette puissance, et ils vivent depuis tranquillement sous sa protection.

CASSE, (Kaco.) riv. du gouv. de Tomsk, qui se jette dans le Jénissey, sur sa rive occidentale.

CASSIMOF, Kacumoso.) Ville du gouv. de Rézan et chef-lieu du district de son nom, batie sur la rive gauche et très-escarpée de l'Oca, qui dans cet endroit a 100 toises de largeur. On ne connoît pas l'époque de sa fondation, on sait seulement qu'elle se nommoit anciennement Gorodetz et qu'ayant sété cédée à Cassim, Roi des Tatares soumis à la Russie, il lui donna son nom et en fit sa résidence. Quantité de Tatares s'étant établis dans ses environs, formèrent un petit état connu dans la suite sous le nom de royaume de Cassimof, Cette ville est sous le 55°11' de lat. sept. et le 58°50' de longit. orient., à 140 w. de Rézan; la montague sur laquelle elle est située est Calcaire, ainsi que tout ce bord de l'Oca, qui abonde en pierres de taille; malgré cela, toute la ville est bâtie en bois et pavée de même. Les Tatares, pendant leur domination, ont mieux profité de cet avantage; car on voit risqu'à cette heure; des restes de plusieurs bâtimens considérables en pierres, particulièrement les ruines du palais des Rois, une tour qui servoit de béfroi, une mosquée et un

cimetière dans lequel on aper- sipe, et pris le premier en çoit encore un grand mausolée, tournant vers l'orient et l'ai élevé sur la tombe du terrible vers le nord : il habite hiver Khan-Chagali, mort en 1520, avec été sous des tentes de feutre une inscription Arabe. Cassimot d'écorces de bouleaux, on le tr contient actuellement 2 couvens, ve dans le gouv. de Tomsk 11 églises, 2 chapelles, 2 mos-les bords du Jenisséi, depuis A quées, une maison de charité et can jusqu'au Calai (Isir) où il 778 maisons; on y compte 4549 pâturer ses troupeaux hiver et habitans des deux sexes, qui sont dans des vallées et des plaines s un commerce considérable, les tiles: son langage est le mè Tatares surtout, en pelleteries et que celui de tous les Tatares; m en étoffes d'Asic, qu'ils vont cher- il s'y est glissé beaucoup de m cher en Bucharie, en Perse et et des phrases entières de Mongo jusqu'aux Indes, et qu'ils reven- que les Tatares ne comprense dent ensuite à des marchands fo- plus; cela provient des Calmoul rains. Cette ville a outre cela une leurs anciens maîtres, qui les q corderie considérable, deux fa- long-temps tenu sous leur domis briques de vitriol, une de soufre tion. Ils sont partagés en 6 pe et to de cuirs; on y trouve 50 tes hordes, dont chacune est co boutiques.

cumockie Tamapu.) Ils des- tribut qu'ils payent à la Russi cendent et sont une colonie de dans son Aymak, et qui consu ceux de Cazan, dont ils ne disse- en sourrures, le porte à Crass rent en rien. Voyez à l'article yarsk, où le gouv. le reçoit ( Cazan (Tatars de); ceux de Cassimof lont tous un commerce con-

sidérable en pelleteries,

CASTELHOLM , ( Kacment -

posisso.) Voyez Aland.

CATAV-IVANOFSKOY, (Kamaso, Ивиновской.) zavod, ou usine de fer très-considérable, dans le gouv. d'Orenbourg, district de Verk -Ouralsky, construite en 1755,

CATCHA, (Kata.) C'est le nom de deux riv. dont l'une coule dans la presqu'île de la Crimée, où elle se jette dans la mer Noire, et nenumazo.) Colonie alleman l'autre en Sibérie, gouv. de Tomsk du gouv. de Saratof fondée en 176 et tombe dans le Jénisseï.

CATCHALINSKAIA, (Katanunckas.) Stanitza ou bourg des Cosaques du Don, sur le Don.

CATCHETOVSKAIA, (Katemosckas,) Stanitza ou bourg des Co-

saques du Don sur le Don.

CATCHINS, (Kazunuss) (Tatares.) Ce peuple idolatre et adon- le gouv. de Tomsk, district d né au chamanisme, adore en mè- Couznetsk. On y compte une soi me temps le bon et le mauvais prin- xantaine de maisons.

mandée par un chef, qu'ils not CASSIMOF (Tatares de), (Kq- ment Bachlik; celui-ci prélève leur fait ordinairement un pel présent qui se réduit à un chevi et à de l'eau-de-vie, qu'il rappor dans son Aymak ou camp, où el est bue par tout le monde. Ces I tares sont le plus mal propres le moins doux de tous les peupl errans qui habitent la Russie; ne sont pas fort nombreux; car compte à peine 6,000 têtes paya la capitation: leur richesse con site en troupeaux,

(Kamep Catérinénstad, dont les habitans font un con merce assez considérable de tabl de leurs plantations, et de from ge, qu'ils sont à la manière de Suisses. (Voyez ECATERINENSTAD

CATOUNSKAIA CRÉPOST, (Re тунская-крыпосты.) on forteres se. Cette petite place est batie dan

CAUCASE, (Kaekaso.) (mont). Cette chaîne de montagnes s'étend ente la mer Noire et la mer Caspieme; ella a son inclinaison vers l'mat, et s'abaisse d'un côté was Perse, et au Nord vers la luse, qui en domine une grankartie. Ces montagnes primitiraunt presque toutes de granit; k sommet de plusieurs est toupun couvert de neige et s'élève beaucoup au-dessus des nuages, Un donne 1,000 pieds de France de hauteur perpendiculaire, du nivem du Térek à la plus élevée; mais comme ce fleuve est très-rapule, et parcourt une distance conskierable, il saat en supposer davotage du niveau de la mer. Plusœurs grandes rivières y ont leurs sources, telles que le Térek, le Couban, la Couma, etc. Cette chaîœ de montagnes renferme beausup de sources chaudes minérales, elle renserme également des maes de plomb fort riches, ainsi que du ser et du cuivre.

CAUCASE (Ligne du). (Kaekasckor runia.) On nomme ainsi une gue de défense, qui a été formée à plusieurs é poques différentes; foici celles auxquelles elle a dû son origine et son accroissement. Après L'conquête du royaume d'Astrathan, le Tzar Ivan Vassiliévitch, surnommé le sévère (groznoy), fit elever une sorteresse qu'on nomma Terky, à la place de la ville de Tumén, submergée et entièrement détruite par les eaux; on ) entretenoit toujours une garnison considérable, commandée par un des principaux seigneurs de la our, asin de protéger et de mainbair le bon ordre parmi les deux labarda, qui dans ce temps séhient soumises à la domination du lur et le servoit sidèlement, au point même de marcher dans ses armées jusqu'en Livonie, lorsque ce prince faisoit la guerre aux chevaluers porte-glaive; ensuite lors-

qu'il épousa une princesse de leur pays, on en vit beaucoup se faire chrétiens et servir à la cour du Tzar. En 1594, le Tzar Théodore Ivanovitch fit construire la forteresse de Coysou, dans le Dagestan, actuellement Costék dans le pays des Coumyks, et prit sous sa protection les Rois de Géorgie; son successeur Boriss Feodorovitch Godounof, voulant affermir sa puissance dans le Caucase, ordonna en 1604 à son général Boutourlin, de s'emparer de Tarkou, appartenant au Schamkhal, de bâtir la forteresse d'Andeïew, actuellement Indéry et quelques autres, afin de protéger les Cabardiens et les Coumyks; ce projet auroit parfaitement réussi, de l'aveu même des peuples des Cabarda, sous le règne de ses deux prédécesseurs, mais non sous celui de Godounof, qui s'étoit alliéné ces nations, en opprimant la veuve du Tzar Ivan Vassiliévitch, qui avoit été leur princesse, de sorte que les Cabardiens réunis aux Coumyks et à d'autres peuples de ces montagnes, instigués dailleurs par les Turcs, forcèrent Boutourlin d'abandonner tous les travaux commencés et de se retirer avec ses troupes à Terky. Les assaires restèrent dans cet état jusqu'à 1723 où Pierre-le-grand reprit sous sa protection les Cabardiens, conquit le Schamkal et d'autres hordes du Caucase, et en revenant cette même année du Derbent, il sit construire plusieurs retranchemens dans les endroits qui lui parurent convenables, et bâtit dans la terre de Stavropol, sur la rivière d'Agrakhan, une forteresse qu'on nomma de Ste-Croix; on abandonna en même temps la forteresse de Terky, que les eaux avoient déjà considérablement endommagée et qui en est actuellement entièrement couverte. En 1736 Ste-Croix fut égale-

profonds de l'autre. Avant de dé- se trouva en état en 1437, de sa crire Cazan telle qu'elle est actuel- la guerre au grand-duc de Mosce lement, il ne sera pas inutile, je contre lequel il envoya ses fil pense, de placer ici une notice qui après avoir vaincu les Russe historique sur cette ville, depuis sirent le grand-duc prisonnier, sa fondation jusqu'à sa dernière ne dut son salut qu'à la promes prise par les Russes. Après la dé- d'une forte rançon, après quoi faite des Bulgares, le roi de la grande borde Sayn., fils de Batoukhan, bâtit Cazan en 1257, pour remplacer | Briakymof, ancienne capitale Bulgare, qu'il ruina; Cazan devint la capitale, non-seulement du pays conquis, mais encore d'un apanage considérable des khans de la grande horde, qui fut ensuite connu sous le nom de royyume de Cazan; après la mort de Sayn, plusieurs rois de Cazan ses successeurs, firent la guerre à la Russie, opprimèrent souvent ce pays et ruinèrent les provinces voisines de leur état; enfin en 1397, le grand-duc de Moscou, Vasili-Démitriévitch, las de leur brigandage, envoya contre eux son cousin, le prince Jouri Fédorovitch, qui après avoir vaincu les Tatares, prit Cazan, Bolgar, Loukotine et Krémentchoug; ces villes leur furent cependant rendues à la paix. En 1421, pendant une guerre civile qui eut lieu parmi les Tatares, le roi de la grande horde Oulou -Mehemet, fils de Zeled Sultan, fut chassé de Cazan par le Khan Indigay, souverain du Dapcha-Kiptchak, et fut obligé de chercher un asile auprès du grand-duc maintenir long-temps; car ayan Vasiley Vasilievitch, qui le lui opprimé ses peuples, ils se revolte accorda généreusement à Béléw, rent et appellèrent au trône Mose rappelant les services qu'Oulon- nouk Khan du Chiban, celui-c Mehemet lui avoit rendus aupara- eut bientôt le même sort; alor tranquillité, l'ingrat Tatare se souleva contre son biensaiteur, et de vouloir bien leur donner ut ayant battu une armée de 40,000 hommes, qu'on avoit envoyée contre lui, il retourna à Cazan, où leur enveya Abdél-Atyf, qui ne étant entré sans résistance, il la rebatit et s'y affermit de nouveau. Ses forces s'accrurent au point qu'il rappela à Moscou, d'où il sut re-

obtint sa liberté, qui lui sut a cordé dans la ville de Kourmyc Ceroi mourut assassiné par son si Momotésk, qui eut pour succei seur son fils Ibrahim. Sous le r gne de celui-ci, les Russes fire une tentative inutile contre Cazat mais en 1470, ayant vaincu les Ta tares, ce prince demanda la paix se reconnut vassal du grand-de Ivan Vassiliévitch. Après Ibrahin le trône de Cazan sut occupé pa Alékhan; ses deux frères Mele met-Amin et Abdel-Atyf, s'étai brouillés avec lui, se retireren auprès du grand-duc, auquel i conseillèrent d'attaquer Cazan effectivement le grand-duc lva Vasiliévitch I \* y envoya de gran des forces en 1487; ses troupe ayant rencontré l'armée Tatare, su les bords de la Sviaga, lui livre rent bataille. Le combat fut terri ble et décisif en faveur des Russes qui détruisirent presqu'en entie l'armée du Roi de Cazan et le firen lui-même prisonnier; ce princ n'ayant pas voulu se saire chrétien fut relégué à Vologda, et son frè re Mehemet-Amin élevé sur le tro ne de Cazan; mais il ne putsi Après quelques années de les Tatares envoyèrent des député auprès du grand-duc, le prian Roi à son choix, pourvu que a ne sût pas Mehemet-Amin; i régna que 5 ans; le grand-Duc, sur un soupçon de rébellion, le

légié à Bélo-Ozero, et son frère Mehenet Amin fut replacé sur Celui - ci 1502. en oublant une seconde fois les bienhit de souverain de Moscou, ordem en 1506, le 24 juin, jour du grande foire annuelle à Caun, et à laquelle quantité de Rusmichient rendus, de massacrer bus les chrétiens, qui non-seulement se trouvoient dans la ville, mis dans tous les endroits de son mianne; cet ordre fut suivi à la rigueur, et on s'empara des ri-. cheses immenses apportées à la bire par des marchands de diffému pays. Non content de cela, il fit attaquer, brûler et saccager ks villes et villages russes qui se trouvoient près de ses frontières. le grand-duc voulant venger le tang de ses sujets massacrés et punir l'infidélité du roi de Cazan, fit marcher contre lui le prince d'Orglitch Dmitri, surnommé Jika, wec 100,000 hommes; celuiciarriadevant Cazan le 22 de mai 1508, pendant une fête que les labres célébroient hors de la ville, tomba sur leur camp, s'en em-Pin, et fit un grand massacre des troupes Mahométanes; le Roi " salva avec peine dans la ville, accompagné de quelque peu de imupes échappées au massacre. Alors les Russes croyant les forces da Roi entièrement détruites, se hirerent avec une sécurité impardonable au pillage du camp et des richesses que les Tatares roient abandonnées. Bientôt Mehemet-Amin rassembla 50,000 hommes dans la ville, tant Taunique Tchérémis, avec lesquels bahat à l'improviste sur l'armée rue dispersée dans la plaine, il en si terrible, qui peine réchappa - t - il 7000 lommes à ce désastre. Après la mort de ce roi, les Tatares s'étant de nouveau soumis au prince Rus-Tom.

sureux, en 1519, Aléij, souverain des Tatares de Cassimof et vassal de la Russie; le grand-duc joignit à ce prince un Voévode Russe, nommé Carpof, pour le surveiller et le diriger dans le gouvernement. Ses nouveaux sujets, toujours turbulens et inconstans, cherchèrent à l'engager à secouer le joug de la Russie, le roi Aléij fidèle à **ses s**ermens , rejeta leurs propositions et fit punir de mort les plus mutins; alors ils députèrent en secret vers le Khan de Crimée, Mehemet-Ghirei, pour lui demander son frère Saffa-Ghirei, pour les gouverner, et l'ayant amené avec eux à Cazan, ils se soulevèrent contre leur souverain et massacrèrent tous les chrétiens qui se trouvoient alors à Cazan; Saffa-Ghirci obtint d'eux, avec beaucoup de peine, la vie du roi Aléij et du Voevode russe Carposs, qu'il sit échapper de nuit et renvoyer à Moscou. Le souverain Russe étant alors en guerre avec. la Pologne, dissimula sa colère et fut obligé de remettre sa vengeance à un moment plus favorable. Effectivement en 1524, avant assemblé 150,000 hommes, il les envoya contre Cazan, par cau et par terre; ceux qui naviguèrent sur le Volga essuyèrent de grandes pertes de la part des peuples Tchérémis soumis au roi de Cazan, qui les harcelant sans cesse, parvinrent à leur prendre leurs vivres et l'artillerie de siége qu'ils coulèrent à fond; ceux au contraire qui allèrent par terre, étant arrivés heureusement sur les bords de la Sviaga, y rencontrèrent les ennemis, et après un combat de trois jours, presque consécutif, ils vainquirent les Tatares, en sirent un grand massacre et leur firent près de 40,000 prisonniers; ayant fini là leur jonction avec l'armés navale, et ayant appris la perte de e, on leur envoya pour régner l'artillerie de siège, on se décida à

me plus l'eutreprendre cette année. confiée à Aléij, qui avoit été tant C'est pourquoi ayant brûlé leur fois roi de Cazan et qui pour l un res ils retournérent à Moscou. vivoit dans son apanage de Cal t u 130 on envoya de nouveau mof. Cette ville bâtie au conflu des troupes contre Cazan, qui de la Sviaga et du Volga, à 20 après l'avoir assiégée tout l'été la seulement de Cazan, devint prirent d'assaut. Le Roi se sauva objet de terreur pour les Tatari en Crimée, avec ses semmes et par le voisinage continuel de les trois mille Tatares. Les généraux ennemis, qui de là pouvoient Russes, après avoir levé un tribut cilement saisir le moment sav sur la ville, revinrent en Russie rable de tomber sur eux avec ava ramenant avec eux des ambassa- tage; ils supplièrent leur reine Meurs Tatares, qui feignant un re- reconnoître de nouveau la su pentir sincère demandèrent pour raineté du Tzar de Russie, et d' Roi Enaléij, frère d'Aléij, qui leur pouser leur ci-devant roi Aléi sut accordé; on y renvoya un voé- cette princesse y cousentit, m vode russe. Enaléij ne régna que on découvrit en même temps quelques mois et fut tué, ainsi que complot qu'elle tramoit avec s le voévode russe, par ses sujetsqui amant le prince Oulan - Cocha rappelèrent Saffa - Ghirei. Les pour tuer Aléij. Le Tzar exig turbulens Tatares se révoltèrent qu'elle sût amenée à Moscou; bientôt contre lui, le chassèrent, habitans de Cazan s'y soumire se firent la guerre entre eux, et las sans murmurer, et l'y envoy de s'égorger redemandèrent au rent avec son fils, ainsi que Tzar Ivan Vassiliévitch leur ancien prince Oulan-Cochak, qui fut si roi Aleij, qu'ils gardèrent dans si dans sa fuite et ramené at leurs murs plutôt comme un prisonnier que comme un souverain qui étoit venu régner sur eux: dégoûté de ce peuple, ce prince profita du tumulte d'une sète pour s'échapper de la ville et retourner en Russie. Ceux de Cazan rappelèrent Saffa-Ghirei, qui s'étoit résugié parmi les Nogais, où il avoit épousé la fille de leur Khan, cette Princesse se nommoit Sumbéka. Après la mort de son mari, qui arriva bientôt, elle gouverna seule le royaume. A cette époque le Tzar Ivan Vasiliévitch II commença à envoyer tous les ans des troupes pour ravager les terres de Cazan, et en 1551, il entreprit lui-même une campagne d'hiver contre cette ville; cette entreprise si dissicile dans une saison aussi rigoureuse lui fit perdre beaucoup de monde, et se borna au choix d'un emplacement sur lequel il fit bâtir et fortifier la même année une ville qu'on nomme Sviajsk. L'exécution en fut

eux. Aléij revint pour la troisier fois régner sur ce peuple incon tant, qui le reçut avec enthousia me; mais bientôt instigués p un prince de leur nation, nonn Tchap - Koune, ils dénoncère leur souverain auprès du Ta qui ayant ajouté soi à leur délation obligea Aléij d'aller à Moscou po se justifier; pendant qu'il y ret sissoit complétement, tares massacroient à Cazan met trois mille Russes, qui y avoid été envoyés comme garde d'he neur au roi. Aléij entièreme dégoûté de ce trône, ne voulut mais y retourner. Ce peuple voya sa destruction prochaine, dans tat d'anarchie dans lequel les d sentions continuelles l'avoit plon appella sur le trône Ediguer, fre du roi d'Astrakhan, Cassim Gl réij; celui-là prit les rénes gouvernement en 1552; c'est ald que le Tear Ivan Vasiliévitch! se décida à soumettre entièreme

lur hi ouvrir la tranchée et trasuler aux mines, qui étant bientôt prêtes, on ordonna l'assaut; is mines ayant renversé deux burs, le prince Kourbsky, le héros des Russes, se jeta avec le corps qu'il commandoit dans la brêche et entra dans la place au moment meme que le roi Aléij y entroit par remparts; le combat devint urrible dans la ville même, on se muscoit dans les rues, sur les 1405, dans les maisons; Ediguer retranché dans son palais, comlauit et mourut en héros. Enfin, Presses de tout côté et n'ayant pius de ressources, le peu de Tatares qui survécurent à cette terrible purnée se soumirent avec leur tile an Tzar. Le 2 du mois d'oclobre, après avoir soumis Cazan, k Tur y fit élever des autels, y établi les lois de la Russie et confia k gouvernement de la ville et de tonte la province, à deux personas qui surent le prince Alexandre Porusovitch Chouyskoy et Vasili Sémenovitch Sérébrénoy. Les choses sterent dans cet état jusqu'en 1714 où Pierre-le-Grand fit de Cana un gouvernement à part, in anexa 5 provinces; mais 61 1781 Catherine II réorganisa ce souv, tel qu'il est aujourd'hui. l'orez l'article gouv. de CAZAN). Lun a ure Citadelle bătie en brique, c'est une enceinte entourée de hautes murailles et slanquée

groyaume; il leva deux armées, de 13 tours, dont deux sont redont l'une sous le commandement marquables par leur hauteur; du lourd Morozof, descendit le c'est là que les habitans se sont Volumer des bateaux, et l'autre réfugiés lors de la prise de cette omit par le Tzar lui-même. ville, par le brigand Pugatchef Coumées arrivèrent près de Ca- en 1774, le 3 juillet. La ville sut m, dont elles commencerent le comme on sait réduite en cendres, mak 13 août de la même année et sans le courage et l'activité du im. Ediguer s'enserma dans la Général Michelsson, alors colorie, et malgré le peu de vivres et nel, qui vint au secours de la cik manque presqu'absolu d'eau, tadelle, elle auroit été prise et ar les Russes en avoient détourné tous les habitans massacrés. Dekours, les Tatares ne voulurent puis ce désastre la ville s'est remundre aucune proposition. Le levée, plus belle qu'elle ne l'a jamais été, par les biensaits de l'Impératrice Catherine II, qui a d'abord accordé 250,000 roubles pour rebâtir, et qui n'a cessé depuis de la combler de biens. On compte actuellement à Cazan 4 couvents, dont un de semmes, 41 églises, près de 3,000 maisons, 830 boutiques, i église luthérienne, a mosquées, 4 places publiques, une maison de charité pour les deux sexes, un séminaire, une université, 4 écoles normales et une école pour les convertis, tant Musulmans qu'idolâtres, auxquels on apprend le russe et le Cathéchisme, qu'on leur fait même traduire dans leur propre langue: il y a également une école militaire pour 350 fils de soldats, qui y apprennent à lire, écrire, l'arithmétique et quelques élémens de géométrie; on leur apprend aussi l'exercice. A l'endroit où étoit l'ancien palais du roi de Cazan, est actuellement la maison du commandant de la ville. Les boutiques de la ville sont toujours bien sournies, tant d'objets de première nécessité que de luxe; les marchands de Cazan faisant un commerce très-considérable avec Moscou, Pétersbourg, Arkhangel et aux foires de Makary et d'Irbit. On compte à Cazan, d'après le dénombrement faiten 1802, 22,000 habitans des deux sexes, et plus de 30,000 si on veut y compter les

militaires. Le climat y est rude, le froid souvent excessif en hiver; les rivières y gèlent en novembre et restent en cet état jusqu'au mois d'avril. Le Volga en se déhordant inonde une partie de la ville. Cazan est à 824 w. de Moscou, et

à 1551 de Pétersbourg.

CAZAN, (Tatares de) (Kasanckin Tamapu.) Ces Tatares habitent le gouvern. de Cazan et ceux d'Orenbourg et de Tobolsk; ils sont les descendans de ceux qui ont suivi le Grand Batou - Khan dans ses conquêtes et qui se distinguoient les lois de leur prophéte. Les le des autres hordes de ces nations, mes sont plutôt bien saites q par la dénomination de grande belles; elles sont très-douces, horde, que les chroniques Russes bituées dès l'enfance à vivre isoli nomment la horde d'or. Après et retirées; elles sont modesu l'entière destruction de leur em- obéissantes, soignent bien le pire par le Tzar Ivan Vassiliévitch, ménage et l'éducation de leurs ils se dispersèrent de tout côté, sans, dont les garçons ne le mais voyant que leurs vainqueurs sont consiés que jusqu'à l'age les traitoient avec humanité, et 10 à 12 ans. On trouve dans pri leur laissoient le libre excercice que tous leurs villages des éco de leur religion, plusieurs revin- publiques, où non-seulement rent dans leur ancien domicile et apprennent à lire et à écrire l'a amenèrent encore avec eux d'au- be, mais encore l'Arithemétiq tres Tatares du Nogais et du Kir- et leur religion qu'ils regarde guiss, qui émigroient alors en sou- comme une honte et même un J le, à cause des guerres civiles qui ché d'ignorer; ceux qui veule désoloient leur patrie. Ces peu- se persectionner dans les scient ples prosessent tous la religion Ma- visitent les grandes écoles de hométane, ils sont d'une taille Bucharie. Ils datent comme la moyenne, ont le visage long et les Mahométans de l'hégire; sont en général robustes; ils ont sont presque tous cultivateurs le nez sin, la bouche bien saite, commerçans; ceux qui s'adonne les yeux petits, mais viss et pres- au commerce, le sont comme pr que toujours noirs; leurs cheveux que tous les peuples de l'Asie, 1 sont ordinairement châtains, plats rement au comptant, mais pr et commencent à blanchir de bon- que toujours par échange, les co ne heure. Ils sont très-attachés à trats et les lettres de change le leur religion, ont la démarche sont entièrement inconnus, l noble et en général la tournure sort conséquent ils sont presque to agréable. Ils sont ambitieux, siers, jours obligés de voyager; ils propres et hospitaliers; ils appren- font par caravans et restent nent volontiers dissers métiers années entières absens de leurs, et y deviennent bientôt habiles; yers. Dans la ville de Casan, il s au reste ils présèrent le repos au trouve beaucoup qui sabriquent travail, sont assez indolens, et maroquins, et d'autres sont le quand ils peuvent ne rien faire ils von de Cazan, si réputé dans to sont contens. Leur parole est sa- tes ces contrées. Les Taiares &

crée, rarement on a besoin contrat ou d'autres engagem par écrit lorsqu'on traite avec e ils punissent les fripons et les leurs par le mépris public, une amende pécuniaire et quelq fois par une peine corporelle. élèvent bien leurs enfans, les bituent de honne heure à l'obé sance, à la propreté et à tou les vertus ordonnées par leur i ligion: presque tous savent et écrire, et la plupartappre nent l'arabe, pour pouvoir

en général très-adonnés à l'éducation des abeilles, c'est pourquoi celebranche d'industrie est si tlorissate parmi eux. On trouve das presque chaque village des ommiers, des tailleurs, des marichux, des charpentiers, enfin de ouvriers de tous les métiers is plus indispensables. Ils' sont mposés comme tout le reste des Mysans russes. Leurs maisons sont presque toutes en bois, à la ville comme à la campagne; ils ont pour tout meuble quelques bancs, qui chez les riches sont couverts de tapis et qui leur serrent de divan, de table et de lit; œux des villes, qui se trouvent en relation avec des étrangers, ont quelquefois, mais rarement, tables et des chaises. Ils se rasent entièrement la tête, nelaissant qu'une petite touffe de cheveux sur le sommet et les moustaches; ils portent des calottes, Pu-dessus lesquelles il mettent en hiver un bonnet plat avec une fourrure en corde autour, et l'été des chapeaux larges, ordinairement blancs. Leur habillement consiste dans une chemise de toile, de larges pantalons, des bas de cuir, et les pauvres des sabots d'écorce de tilleul comme les paysans russes; par-dessus tout cela, une espèce de robe de chambre large (raiamb) avec une ceinture de soie ou un ceinturon de cuir, auquel ils suspendent un coutelas on un sabre et le sac à tabac pour u beau sexe, les femmes comme

neur, au lieu que la fille une fois vendue comme épouse, emporte hors de la maison tous ses atours avec elle, et qu'ils ne comptent pour rien dans la dot. Le costume des semmes ressemble en tout à celui des hommes, excepté que les habits sont mieux ajustés à la taille, les bottes sont de marbquin et très-pointues; leur corset est brodé sur la poitrine, où il ferme avec une ganse ou un bouton; l'habit de dessus chez les femmes riches, est fait d'une étosse de soie ou de brocart brodé; elles portent sur la gorge une quantité de coraux, ou bien des pièces de monnoie d'or et d'argent, arrangées comme les écailles d'un poisson, souvent elles portent le même ornement en écharpe, de l'épaule droite à gauche, et couvrent leurs doigts d'anneaux et de bagues: elles font ordinairement deux tresses de leurs cheveux et couvrent leur tête d'un bonnet rond avec des franges par derrière, souvent recouvertes de petites monnoies, ou de petites boules vides, dans lesquelles elles mettent différens baumes odoriférans, qui répandent au loin une odeur fort agréable; leur front est ordinairement couvert de perles en réseau, celui des pauvres en grains de verre. Les filles, au lieu de bonnet, portent une espèce de couronne à jour, ornée de coraux, de pièces de monnoies, ou bien de grains de verre : elles font plusieurs tressomer. Les pauvres emploient les ses de leurs cheveux, qu'elles élosses grossieres de coton, et les ornent de rubans; le reste de riches la soie et les beaux draps, l'habillement est comme celui des qu'ils ornent meme quelquelois semmes. Les semmes pauvres s'ha-& galous d'or et d'argent. Quant billent de nankin; les unes et les autres se couvrent d'un thez tous les peuples de l'Asie qui voile et rarement paroissent autreles achètent, sont plus richement ment hors de leur maison, ou deet plus proprement mises que les vant un étranger. Les Tatares, pour silles; et cela, parce que le mari leur nourriture et leurs boissons, est slatté de voir sa semme riche- se conforment à tout ce qui est ment vêtue, il s'en fait même hon- désendu ou ordonné par la loi de

Mahomet, excepté qu'ils mangent de préférence la viande de cheval; ils boivent volontiers du thé et s'en passent dissicilement; ils le cuisent dans de petits chaudrons avec de l'eau et du lait, y ajoutent du beurre et du sel, et le boiventainsi dans des tasses de bois ou de porcelaine. Ils fument le tabac avec excès, même les deux sexes et jusqu'aux enfans, quand ils peuvent s'en procurer. Ils sont trèspolis entre eux et encore plus envers les étrangers; chez les riches les femmes mangent à part. Ils ont en général un grand respect pour les vieillards, et pour honorer quelqu'un ils lui disentaktchakal, barbe blanche, ce sont les vieillards qui pour l'ordinaire terminent les dissérens qui surviennent entre eux, arrangent les mariages, président aux conventions, traités et arrangemens de familles, qui se sont parmi eux. Ils regardent comme un péché si les parens ne marient pas leurs fils jeunes. Quand un garçon apprend qu'un tel consent à lui donner sa tille en mariage, il lui députe tout de suite un ami avec ses pleins pouvoirs; celui-ci marchande la fille tant qu'il peut; le marché consiste en bétail, argent et Jiabits, en comptant chaque pièce séparément; c'est pourquoi ils disent avoir donné pour telle femme autant de têtes : une femme leur revient rarement à moius de 30 roubles, et quelquefois elle leur coûte 500 R. Le contrat consiste dans la lecture publique de l'acte, ensuite le Molla sait une prière, après quoi le sutur paye à différens termes convenus le kalim ou prix de sa future; pendant tout ce temps il lui est permis de la visiter, en présence des parens, jusqu'à la noce, qui se fait de la manière suivante : les parentes de la mariée l'épilent pour la première sois dans un bain qu'on a pré- chant le visage avec les mains. Li

paré exprès; elles emploient pa cela une pommade qu'ils not ment Sourakh et qui se compe d'orpiment et de chaux vive d layés avec de l'eau ou de l'huile. L jeunes filles s'assemblent chez fiancée et pleurent avec elle si changement d'état en chantant d chansons analogues au sujet; der hommes répondent à ses chansoi pour la promise, en assurant a contraire que ce changement d' tat est désirable. La veille du ma riage on porte la jeune épouse, su un tapis, dans la maison où do se faire le mariage, et c'est là qu'e le voit pour la première fois le parens de son futur époux : la ce rémonie du mariage consiste dat la demande que fait le Molla à hat te voix, s'ils consentent à s'épouse et sì le contrat a été fait; su l'assirmation il leur donne la be nédiction nuptiale, en récitat une prière, et la cérémonie est ! nie. Leurs réjouissances pendat les noces consistent en musique chants et danses ; les repas de no ces ne sont pas oubliés. Outre le instrumens de musique qui leu sont communs avec les Russes, il en ontencore deux qui leur son particuliers; l'un est une espe ce de harpe couchée, ou psaltério à 18 cordes, l'autre qu'ils nommen Cobasse ressembleroit assez à u violon, s'il étoit couvert comm lui, car il en a la forme, il n'a qu deux cordes de crin sur lesquelle ils font aller un archet qui en tir des sons aigres et durs: leur chansons sont rarement rimées, el les sont toutes dans le goût orienta remplies de métaphores et de com paraisons; les airs en sont presqu toujours guerriers; ordinairemen les hommes et les semmes dan sent séparément, les hommes ave vivacité et hardiesse, et les sille lentement, marchant toujours et rond comme à la dérobée et se ca-

stérilité est regardée comme un désaulet lorsque le mari a plusieurs semme, les stériles sont mépriséan maltraitées par celles qui ont desculans. L'enfant lorsqu'il vient nonde, de quelque sexe qu'il vil, est toujours porté avant le res jour chez le Molla, qui lui natrécité une prière à l'oreille calit une à haute voix, et lui donman nom. Ils circoncisent leurs enfans depuis l'âge de 6 ans jusqu'à ii; celui qui fait cette opération se nomme Abdal. Il parcourt pour rela les campagnes et fait cette opération sans aucune cérémonie; jes riches dans ce cas, payent pour jes pauvres, estimant la circoncision non-sculement une œuvre mériloire, mais indispensable. Ils enterrent leurs morts après les tioir enveloppés d'un linceuil et irmses d'eau et de camphre, avec les mêmes cérémonies que les lures et tous les autres Mahométan, toujours le visage tourné. 1871 la Mecque; ils déposent le Opedans la fosse sans cercueil, mettent rarement une pierre dessus et encore plus rarement une inscription sur la pierre; cependant il y en a qui le font, et c'est alors presque toujours quelques rersets du Coran, avec le nom du lésunt. Les Tatares de Cazan, sont ires-exacts à la prière et ont des Petites Mosquées dans chaque village; dans les villes elles sont d une assez belle apparence et trèsproprement tenues. Leur hiérarchie ecclésiastique est composée de la manière suivante: les anciens Tails appellent Agouns, il y en a trois dont l'un réside à Cazan, latre à Tobolsk et le troisième à Mrakhan; les Mollas, les maîtres decoles, qu'ils nomment Abyse et les Muédzins. En 1792 tous les latares habitant la Russie, reçurent un ches suprême de leur religion; ce Muphti leur fut accordé par l'Impératrice Catherine II, et

son choix est tombé sur le plus savant et le plus vertueux parmi eux; c'est Djak-Hussein qui étoit alors Agoun de Cazan et qui réside actuellement dans le gouv. du Caucase. Leurs ecclésiastiques ne perçoivent rien, mais les Tatares leur donnent volontairement quelques petites choses, de sorte qu'ils sont obligés pour vivre, de faire comme les autres le commerce, ou de cultiver leur champ. Leurs fètes sont les mêmes que celles de tous les sectaires de Mahomet: c'est le Moulyt Bayram, le Courbane Bayram, le Ramazan, etc. En prétant serment, ils prennent le Coran et s'en trappant trois fois la poitrine, ils disent: « Que ta ma-» lédiction me poursuive à jamais, » si je prête le serment de mau-» vaise foi. »

CAZANKA, (Kazanka.) riv. du gouv. de Cazan qui a sa source dans un marais du district d'Arsk, à 25 wers. de la ville du même nom: elle coule de là vers l'ouest, et après s'être réunie au Kitchmés se jette dans le Volga, 7 werstes au-dessous de la ville de Cazan.

CAZANKA, (Kazanka.) petite rivière qui coule dans les terres des Cosaques du Don et les sépare du gouv. de Voronéj. Elle se jette dans le Don.

CAZI-COUMYKS, (Kasu-Ky-MADIKU.) peuple Mahométan qui vit près du gouv. du Caucase. On suppose que ce sont les descendans des Kozars, qui s'étant établis après les Pétchenégues sur les bords de la Couma, en ont pris le nom de Cazi-Coumiks.

CAZIM, (Kasumo.) rivière du gouv. de Tobolsk, qui se jette dans l'Obby.

CHADRINSK, (IIIagpuncko.)
Ville du gouv. de Perm et chef-lieu
de district. Elle est bâtie sur la
rive gauche de l'Iset, sous le 55°
47' de lat. sept. et le 81° 10' de

long. orient., renserme 3 églises et 4,000 habitans des deux sexes.

CHAF-HAUSEN, (Mach - eaysend.) petite colonie allemande du gouv. de Saratof, sur le Volga, près de l'Irguiss. Ses habitans sont industrieux et riches.

CHAÏTANSKIÉ, (Maŭmanckie.)
(zavod,) ou Usine. On en compte quatre de ce nom dans le gouv. de Perm, district d'Ecaterin-bourg, appartenantes à dissérens particuliers: elles sont toutes de ser, qui y est même d'une bonne qualité.

CHARHA, (*Maxa*.) pet. riv. du gouv. de Vladimir. Elle va se jeter, près des frontières du gouv. de laroslaw, dans la petite Nerle.

CHARH-TÉMIRSKOY, (Maxo-Temupokoŭ.) mine de cuivre fort riche, dans le gouv. d'Orenbourg, à 70 w. de la ville de ce nom.

CHARVINSKOY ZAVOD, (Maxsuncxoŭ sasogō.) Usine dé cuire du gouv. de Perm, à 30 wers. de Coungour, et appartenante à la famille Démidos.

Снаграї, (*Шалдай*.) riv. du gouv. de Penza, qui se jette dans la Mochka.

CHALKA, ( Illanka.) riv. du gouv. de Nijégorod, sur laquelle est la ville d'Arzamass.

CHANIA, (Mans.) riv. du gouv. de Smolensk, qui parcourt aussi une partie de celui de Calouga, pour se jeter dans l'Ougra. Il y a plusieurs papeteries établies sur ses bords.

CHANTAR, (Mammapo.) île de la mer d'Okotsk, ou plutôt du grand Océan oriental, presque vis-à-vis de l'embouchure de l'Oudi.

CHATE, (Mamb.) riv. du gouv. de Toula, qui coulc du lac d'Ivan-Ozero, et se réunit à l'Oupa. Pier-re-le-Grand a eu le projet de réunir par son moyen, le Don avec le Volga.

CHATSK, (Mamcko.) Ville a gouv. de Tambow, chef-lieu district. Elle est située sur me petite riv. qui lui a donné se nom, sous le 54° 26' de lat. sep et le 59° 34' de long. orient., 157 w. de Tambow. Cette ville été bâtie et fortifiée contre les Tatares en 1551. On y trouve 5 églises, le nombre de ses habitans se monte à 6000 personnes des deu sexes: elle est située dans un plaine immense et très-fertile.

CHAVLI, (Illasau.) pet. villa du gouv. de Vilna, nouvellement érigée en chef-lieu de district. Fllest située sur une petite riv. nommée Coukot, qui se jette dans le Mocha, et sur le grand chemin qui mène de Kovno à Mittau, 245 w. N. Ouest de Vilna. C'étoi anciennement une commanderi de l'ordre Teutonique, ensuite régie par les grands - ducs de Litua nie. La religion chrétienne n'y été établie que dans le VX em siècle.

CHEFFER, (III e p e p e p e l'onie allemande composée de 60 familles luthériennes, établie et 1763 dans le gouv. de Saratof, su les bords du Volga.

CHEKSNA, (Mexcha.) une de plus grandes riv. navigables, qu se jette dans le Volga. Elle sortet grand lac de Belo-Ozéro, ou la Blanc, et après avoir parcourt presque tout le gouv. de laroslaw va se jeter dans le Volga, à l'en droit où est bâtie la ville de Ribinsk. On communique égalemen par son moyen avec Pétersbourg car une partie des bateaux de Ri binsk la remontent jusqu'au la Blanc, et de là vont dans la Cova qui vient d'être réunie par un 🗪 nal de communication avec la Vi tégra; celle-ci se jette dans le la d'Onéga, d'où par la Svir on ∞m avec le lac Ladoga munique Beaucoup de grandes riv. se jet tent dans la Cheksna: les principales sont la Souda, l'Ouloma, la Slaveda, la Soukhona, la Pidma, la opa et l'Oukhra.

CHILARS, (Mexanco.) pet. riv. du gour. de Penza. Elle se jette du la Soura.

CHELKOVAÏA GORA, (Meakomentagne de soie. catme des montagnes de l'Oural, duk gouv. d'Orenbourg, ainsi unnée par la grande quantité

d'asbeste qu'on y trouve.

(HÉLONE, (Mesons.) c'est ane isse grande riv. qui a sa source consegouv. de Pskov, et qui passant i travers la ville de Porkhow, entre dans le gouv. de Novogorod, ouellese jette dans le lac Ilmen, du cote occidental.

LHEMIA, (IIIe.ren.) Atak et Semitchi, trois îles de l'océan orienul. que l'on confond avec les îles Alcoutiennes, mais qui n'appartenuent pas à cet archipel. Elle sonti 200 w. sud-est de l'ilede Cuifre, et sont toutes très-petites. Celkditalest un peu plus grande qu'ille de Béring. Les insulaires ks appellent communément, ainsi que d'autres plus petites qui les Moisinent, avec les îles de Béring et celle de cuivre, du nom de Zasignane.

CHENFELD, Шенфельдв.) Minuie Allemande, composée de 41 familles luthériennes. Elle a été établie dans le gouv. de Saratof, et sur les bords du Volga en 1763. Les Russes la nomment Yablonofka.

CHENKOURSK, ( Menkypcko.) P. ville du gouv. d'Arkhangel, sous k 62° 5' de lat. sept. et le 52° 33' de long. orient., bâtie sur la Vaga, septentrio-Elle est à 400 w. de la ville dirkhangel, et ne contient rien de remarquable.

CHERMIATSKOY ZAVOD, (IIIepumcкой. ) uzine de cuivre dans

le gouv. de Perm.

CHERNA, (Mepna) pet. riv. du une pet. ville du gouv. de Mohilef,

gouv. de Moscou, elle se jette dans la Kliazma.

CHERSON, (Xép cons.) Voyez KHERSON.

CHICHE-COTANE, (IIIum-Komano.) c'est la 8ème des îles Courills. Elle a quelques habitans. On trouve au nord de l'île un volcan éteint, et au midi un volcan, dont les éruptions sont assez fréquentes. Cette île est à 50 werstes de la 7ème nommée Kharimakotane.

CHIGODANE, (Шисоданд.) le de l'océan orient. (Voyez TCHIKO-

TA. )

CHILKA, (IIIunka.) riv. de Sibérie dans le gouv. d'Irkoutsk, qui en se réunissant avec l'Argouné, forme le fleuve Amour. On trouve près de sa réunion avec l'Argouné, de la rhubarbe qui y crotten quantité, et quoiqu'on présère celle du Thibet et de la Chine, l'expérience a prouvé que ses effets médicinaux étoient les mêmes. On y trouve aussi de l'alun.

CHILKINSKOY, (IIIuakunckoŭ.) Zavod, mine d'argent-très riche, sur les bords de la Chilka. On tire le minérai à 30 toises de protondeur. Cette mine contient de l'or.

CHIRINKI, 'Mupunku.) cest la 3ème des îles Courills. Elle est à 26 w. de distance de la seconde, ses bords ne présentent qu'un roc nud; elle n'a pas un port et on n'y aborde que pendant un temps calme, en petit bateau, quand on y va pour la chasse de l'oiseau nommé Ara, dout les plumes ser vent à l'habillement des insulaires. Cette île est ronde, on lui donne 40 w. de circonsérence; elle a un volcan éteint au milieu: on y chasse plusieurs renards. L'île a des bois de cèdre et d'aulne; mais elle n'est pas habitable à cause du manque total d'eau; car on n'y trouve que celle qui séjourne dans quelques creux après les pluies.

CHELOVE, (Шклово.) C'est

régulièrement bâtie et assez peuplée. On y fait un grand commerce de marchandises étrangères que les Juiss apportent d'Allemagne et qu'ils vont revendre ensuite dans On y l'intérieur de la Russie. trouve trois couvens, dont un russe, un catholique de l'ordre de St. Dominique et un de Grecs-Unis; il y a aussi une synagogue. Le marché construit en pierres est fort beau, et les rues bien allignées. Ce petit endroit appartenoit anciennement à la famille des Polonois Chotkhevitch, ensuite aux princes Tchertorijsky, puis & Mz Zoritch, auquel Catherine II en fit don; la couronne vient de le racheter dernièrement de ses héritiers. Chklove est encore remarquable par la victoire qu'y a remportée le Tzar Alexis Mikhaylovitch sur les troupes de la Pologne, qui étoient au nombre de 10,000 hommes et commandés par le maréchal de Lithuanie prince de Radzivil; c'est aussi près de là que le général comte de Levénhaupt passa le Dneper en allant au secours de Charles XII.

CHLUSSELBOURG, (MIMOCEALбуреб.) forteresse du gouv. de Pétersbourg et nouvellement ehef-lieu de district. Elle est bâtie sur une île qui est au milieu de la Neva et à l'endroit où elle sort du lac Ladoga, sous le 59° 8' de lat. sept. et le 48° 45' de long. orient., à 53 werstes de Pétersbourg. Elle a été construite en 1324, par les ordres du grand-duc Ioury Danilovitch, pendant son expédition avec les Novogorodiens et les Pskoviens contre Viborg. On nommoit alors cette île Orekhov, par sa forme oblongue et ressemblant à une noisette, ce fruit se nommant Orekh en russe, de là le nom d'Orekhovetz et ensuite celui d'Oréchék qu'on donna à la forteresse. Les Suédois l'ayant prise en 1347, . changèrent son nom en celui de

Nétenbourg. En 1352 les Novogos diens la reprirent et l'entouren de murailles en pierres. Les Su dois s'en rendirent de nouve maîtres en 1411; elle fut ensu plusieurs fois prise et reprise, ta tôt par les Russes, tantôt par l Suédois, jusqu'à l'année 1702, c Pierre-le-Grand en ayant sait conquête, la fit fortifier régulie rement et la nomma Chlusse bourg. On y trouve un palais in périal, bâti sur une petite îlec la Neva; les faubourgs de œu ville sont bâtis sur le bord méri dional du sleuve. On y trouve un fabrique d'indienne ou de perse très-considérable, appartenaut à un particulier nommé Leman il y a établi 40 métiers qui lui foi annuellement 20,000 pièces de ce te étosse; on y emploie de deux trois cents ouvriers.

CHOBA, (11106a.) pet. riv. d gouv. de Novogorod, qui se jett dans le Volkhof. On y constru

quelques barques.

Pare le gouv. de Moscou de celu de Tver, et qui se jette dans l

Volga. Cho-oum-Tchou, (IIIo-y4 zy.) C'est la première des îles Cou rills en comptant depuis la point méridionale du Camtchatka, don elle n'est séparée que par un de troit de 15 w. de largeur. Sa lou gueur du nord au midi est de 50 % et sa largeur de 30 w. Sa col orientale présente un rocher escat pé et presqu'inabordable, on voi également beaucoup de rocher sur les autres côtes; mais on peu y aborder facilement. L'île con tient plusicurs lacs dont celui d milieu à au moins 5 w. de circon férence, il en sort une rivière qu se jette dans la mer et qui est! plus considérable de l'île. En gel néral toutes ses eaux sont poisson neuses; on trouve des forêts dan cette île, il y croît plusieurs bais

et neines dont les habitans se nounissent, et surtout l'herbe douce ou Shihia-trava, dont on distille de seu-de-vie au Camtchatka. Onvidécouvert des mines, dont amdirgent a été exploitée pendut quelque temps. Les femmes decite ile sont du fil avec les orbequelles savent employer comm k chanvre. On y compte 44 limbus males, qui paient le tribut; ils sont Camtchadalls plutôt que Courills, et sont venus de la tile, chassés par leurs dissenwas, ou par les premiers Russes quentrérent dans la presqu'île: ependant ils se sont mêlés avec la habitans des autres îles, dont is out même pris les usages et le costume.

CHOSSINA, (IIIocuma.) pet. riv. du gouv. de Viatka et qui se jette dans la Viatka.

CHOUCHIRE ou CHAMACHIRE, (Mysupò.) 17ème et l'une des plus grandes îles de l'archipel des Courils. Elle est à 30 w. de Kétou, qui en est la 16ème. On trouve entre elles d'autres petites iles qui ne sont que des rochers inhabités. La partie méridionale de l'ile de Chouchire est couverte de montagnes, parmi lesquelles est un volcan éteint.

CHOUIA, (Myn.) ville ancien-M, mais petite du gouv. de Vladi-🌬. Elle est située sur la Téza , à 115 W. au nord de Vladimir : elle si sous le 56° 37' de lat. sept. et k 59° 20' de long. orientale. On liemarque 6 églises en briques, un ucen rempart de terre et quelbastions ruinés. La ville taple 1600 habitans des deux <sup>kus</sup>, qui sont pour la plupart commerçans; ils parcourent les différentes provinces de l'empire, " colportent de l'une à l'autre les mrchandises qu'ils achettent. On ail de bonnes toiles et du savon ans cette ville.

CHOULBINSKOY, ( Myssbunckoŭ.) Zavode, mine d'argent et de cuivre, dans le gouv. de Tomsk, district de Biisk, sur la Choulba, non loin de son embouchure dans l'Irtich.

CHOUMAGINSKIÉ - OSTROVA, (Illy masunckie - ocmposa.) îles de Choumagin, dans l'océan oriental; ainsi nommées par le capitaine Béring, qui les a découvertes, du nom d'un matelot russe qu'on y a enterré. Elles appartiennent à l'archipel des îles des Renards (Lisié ostrova), et sont au nombre de 13; elles s'étendent vers le nord-est du côté de la côte d'Aliaska. Elles sont habitées et toutes fort montagneuses; les deux plus grandes se nomment Ounga et Nagaï.

CHOURMANIKOLSKOY ET CHOUR-MINSKOY, ( Шурманикольской.) deux usines de cuivre du gouv. de Viatka, dont on tire beaucoup de ce métal,

CHRISTINESTAD, (Xpucmunecmazo.) pet. ville maritime de la Finlande, province de Vasa. Elle a été bâtie en 1649 par le comte Pehr Brahé, sur la péninsule de Coppa.

CHTAD, (IIIma, 75.) colonie allemande de 50 familles luthériennes, dans le gouv. de Saratof, sur le bord du Volga, établie en 1763.

CHVÉDEN, (Шведено.) pet. colonie de 50 familles suédoises, établie en 1763 sur les bords du Volga, dans le gouv. de Saratof.

CLARISSE, (Kaapuco.) colonie Allemande du gouv. de Saratof, établie sur le Volga. On y compte 50 familles.

CLÉNOVSKOY, (KACHOSCKOŬ.)
(Roudnik,) Cette mine de ser se trouve dans le gouv. de Viatka. 500 ouvriers y travaillent sans cesse pour en tirer le minérai. Elle est d'un moindre rapport que cel-

les qui se trouvent dans le gouv. de Tobolsk.

CLÉOPINSKOY, (Kaconunckoŭ.) (Roudnik,) Mine de cuivre. Elle se trouve dans le gouv. de Tomsk, et sournit beaucoup de cuivre.

CLÉSTCHINO OZERO, (KABILUHO osepo.) On nomme ainsi un lac très-considérable qui se trouve dans le gouv. He Vladimir, et sur lequel la ville de Péreslav est située. Ce lac a plus de 8 w. de largeur en tous sens et ses eaux sont très-pures, son fond est de gravier, la Troubéi le traverse sans mèler ses eaux avec les siennes; car on peut en suivre le cours dans le lac et les distinguer par leur . blancheur. On y pèche quantité de poissons, et particulièrement une espèce de hareng, que les habitans d'un village voisin, seuls propriétaires de la pêche, fument et vendent avec avantage et en quantité, à Moscou et à Pétersbourg. Ce lac est encore remarquable, en ce que Pierre Ier y jeta les fondemens de la marine russe, en y faisant construire en 1691 pour son instruction, une frégate et quelques autres bàtimens d'une moindre grandeur, sur lesquels il s'exerçoit aux manœuvres, et lorsqu'en 1694 ces exercices furent achevés, il fit démonter la frégate et voulut qu'elle sat conservée, ainsi que les bateaux, sous un hangar construit exprès en mémoire de cet événement : la srégate n'existe plus, mais les bateaux y sont · encore soigneusement conservés. Ce lac porte aussi le nom de Péreiasslovsk; et c'est sous ce nom qu'on le connoît davantage dans tout le pays.

CLETZK, (Knemcko.) pet. ville fortifiée du gouv. de Minsk, district de Sloutzk, non loin de Tourova, anciennement chef-lieu des possessions de la samille des Radzivils. Il est probable que c'est la meme Cletzk, dont parle si sou-

vent la chronique de Nestor, qu'il place dans la province Tourov.

CLETSKAÏA STANITZA, (Kaci ckaa cmahuya.) Bourg des Cos ques du Don, sur la rive droi de ce fleuve.

CLÉVÉN, (Kaeseno.) pet. ri du gouv. de Tchernigof, distri de Gloukhof. Elle se jette dans Seyme et n'est remarquable qu par la ville de Gloukhof, bàtic su ses bords.

CLIAZMA, (KARSALO.) riv. asse considérable qui prend sa source dans le gouv. de Moscou, distric de Dmitrof, et qui courant del Sud-Est, en parcourt une partie traverse la ville de Bogorodsk continue sa course dans le gou de Vladimir qu'elle traverse l'ouest à l'est dans toute son éter due ; et après avoir passé par le villes de Vladimir, Covrof, Vaz niky et Gorokhovetz, elle va se f ter, non loin de là, et déjà da les frontières du gouv. de Nijese rod, dans l'Oca, à 30 werstes d distance de son embouchure dan le Volga. La Cliazma est fort pois sonneuse, elle est remplie de bas fonds, ce qui la rend peu propt à la navigation; cependant elle e navigable depuis Cavrof, do partent chaque année quantité d bateaux remplis de chaux et d pierres calcaires, pour entrer dan l'Oca. Beaucoup de petites rivié res se jettent dans la Cliazma.

pet. ville du gouv. de Mohiles ches-lieu d'un district. Elle e sous le 53° 47' de lat. sept. ci 50° 31' de long. orient., à 1247 de distance de Mohiles. Cette vi le n'a rien de remarquable; on voit une seule église et une éco juive. On y compte 1,200 habitans des deux sexes, dont 30 Juiss.

CLINE, (KRUNO.) Cette pet. vi le du gouv. de Moscou est sous

56° 20' de lat. sept. et le 54° 25' deløgit. orient. Elle est å 82 w. de distince de cette capitale et bàte ar les deux rives d'une pet. m quon nomme Sestra. Cline et des-lieu d'un district et se true sur le grand chemin de Mema à Pétersbourg. On y trour eglises et 1086 habitans des «u seres. La seule chose remarstable qu'on puisse citer, c'est quelle étoit anciennement le patrimoine de la famille des Romasos actuellement régnante.

CLITCHKINSKOY ROUDNIK, (Клиткинской руднико.) mine d'argent assez riche, près de celk de Nertchinsk.

CLUTCHAREFKA, (KANCAPES-114) pet. riv. du gouv. de Penza. Lile se jette dans la Lemja.

CLUTCHI, (KANTU.) colonie alkmande du gouv. de Saratof, sur In misseau nommé comme elle, et quixiette dans le Caramich. Elle olaba werstes de Saratof. 60 familes résormées composent cette Monie.

CLUTCHOVKA, (KAMTOSKA.) nv. du Camtchatka qui se jette das le sleuve Camtchatha et qui et remarquable par une quantité de sources qui s'y jettent et qui ne schat jamais en hiver, ce qui proture une pèche abondante aux habitans dans toutes les saisons de lannce.

dans le Dnéper, au-dessous de l'embouchure de la Sauiara. Elle 200 toises d'étendu», et on y rouve beaucoup de serpens. La uigation du fleuve jusqu'à cette <sup>1</sup>, œ qui sait plus de 800 wcr., lest pas embarrassée; mais plus bas, on rencontre 13 cataractes, une distance de 60 werstes.

CNIAHININE, (Kununund.) pet. ville du gouv. de Nijégorod, chellieu de district. Elle est située sous

le 55° 39' de lat. scpt. et le 62° 32' de long. orient. à 96 w. de Nijégorod. On y trouve 4 églises, le nombre des habitans est peu considérable; car on y compte à peine 1000 personnes des deux sexes. Les environs de la ville manquent de bois, les habitans sont obligés d'ailer en chercher très-loin.

CNIAJITZY, (KHRMUULL) pet. endroit du gouv. de Mohilef, à 14 w. de cette ville, sur la Likhva. Il n'est remarquable que par deux couvens qui s'y trouvent, dont un de Dominicains et l'autre de Carmes.

Cobra, (Kobpa.) riv. dugouv. de Viatka, qui traverse un pays rempli de forèts, se jette dans la Viatka, et fournit de bois à beaucoup de provinces.

COBRINE, (Kobpund.) pet. ville du gouv. de Grodno et chef-lieu de district. Elle est située sur la Moukhavetz, qui se jette dans le Bug et se trouve à 133 werstes de Grodno.

Cobyliaky, (Кобылаки) pet. ville du gouv. de Poltava, sur la rive droite de la Vors-Kla, cheflieu d'un district; elle se trouve à 50 werstes de Poltava. On y compte 8560 habitans des deux sexes, et il s'y tient 4 grands marchés annuellement.

COBYLINSKAÏA STANITZA, (Koбылинская станица.) bourg des CHIAJEP, (KHAMESS.) C'est Cosaques du Don, situé sur ce ane ile très-haute qui se trouve sleuve, non loin d'une petite rivière nommée Coboulka, qui en sort et s'y rejette à quelque distance plus bas, et qui par conséquent devroit plutôt se considérer comme un bras du Don.

CODAK OU COUDAK,! (Kozako.) ci -devant pet. forteresse et actuellement bourg du gouv. d'Ecathérinoslav, situé sur le bord occidental du 1)néper, au-dessous de l'embouchure de la Samara et audessus de la 1ere cataracte, qui

lui a donné son nom. Ce petit en- re. Les habitans de cette vil droit se trouve à 8 w. seulement font cependant un commerce con d'Ecathérinoslav; il fut bâti en 1657, par le maréchal de Pologne pèce et de poissons de mer qu'i Conetz - Polsky, pour empêcher les incursions des Cosaques sur les terres des Turcs, ce qui indisposa ces premiers et occasionna leur guerre avec la Pologne, à la suite de laquelle ils se soumirent en 1654 à la Russie. Le Voévode russe Népluïes la rebâtit conjointe- Toute cette côte, jusqu'à la Lament avec le sameux traitre Mazépa en 1688. En 1787, le 7 mai, Catherine II partit d'Ecatherinoslav pour allerau-devant de Joseph II, qui voyageoit sous le nom de comte de Falkenstein, mais il la prévint en venant à sa rencontre dans cet endroit, non loin daquel se fit leur première entrevue.

Coissou, (Koŭcy.) riv. du gouv. du Caucase qui le sépare des peuples Coumiks et du Daguestan.

COK-CHAGA, ( Kok-Musa. ) la grande et la petite; deux rivières du gouv. de Viatka-, qui coulant du nord au midi, vont se réunir au Volga, dans le gouv. de . Cazan.

Cola, (Kona.) fleuve du gouv. d'Arkhangel. Il prend sa source dans un lac nommé Colozéro, et passant près de la ville de son nom, il reçoit la Touloma et ensuite va se jeter dans l'océan glacial,

COLA, (Koza.) ville et port de mer du gouv. d'Arkhangel, située sur la rive gauche du Cola, sous le 68° 52′ 30″ de lat. sept. et le 2° 38' 15" de long. suivant le méridien de Pétersbourg. Elle est à 1021 werstes d'Arkhangel; c'est la ville la plus septentrionale l'empire de Russie, le peu d'habitans qui y vivent sont obligés de se pourvoir, pour tout ce qui est nécessaire à leur subsistance, à Arkhangel; leurs terres produisent à C'est un lac immense de la prespeine quelques navets; ils sont qu'île du Camtchatka, qui se même obligés d'aller chercher à réunit par un canal très-large, au 200 w. et plus le poisson de riviè- sleuve de ce nom. On présume

sidérable de fourrures de toute es salent et fument en quantité qu'ils vendent ensuite à Arkhan gel. Tous les peuples qui vont à l pêche de la morue ou de la ba leine, dans ces parages, ne peu vent s'empêcher de venir relache à Cola, ou au village de Panoia ponie danoise, n'ostro que pen de ports où l'on puisse se mettre à l'abri d'un orage. Les habitans de ce district font en général un grand bénéfice en vendant de la graisse de baleine et une quantité prodigieuse de morues salées et séchées.

COLIAZINE, (Konnsuyo.) ville du gouv. de Tver et chef-lieu de district. Elle est bâtie sur les deux rives du Volga, sous le 57° 15 de lat. sept. et le 56° de long. orient., à 178 werstes de Tver. On y trouve un fameux couvent, fondé par St. Macare, dans le mlieu du XVème sièle dans lequel on conserve ses reliques, qui y attirent un concours prodigieux de pélérins. Originairement cette ville n'étoit qu'un bourg appartenant à ce couvent. On y compte actuellement 2520 habitans des deux sexes; l'avantage de la situation de leur ville sur grand fleuve, les rend presque tous commerçans ou pilotes, aussi vivent-ils dans l'aisance

COLINSKOY ROUDNIK, (KONUHской руднико.) mine de fer dans le gouv. dé Vologda, district de Oust - Sisolsk. Elle est si riche, qu'elle rapporte sur 100 pouds de minérai 45 pouds de métal.

Col-ко-кро, (Кол-ко-кро.)

qu'il doit avoir plus de 178 w. de cironsérence, puisque les Camtchadakse penvent pas en faire le tour au printemps, traînés par de bons cheus, en moins de 2 jours. Ce lac aboute en veaux marins, que les laboutes du pays, ainsi que les laboutes de ces contrées, appellent lorpis, et à cause desquels ils ont desné au lac le nom de Nerpitchié ou lac des Nerpis.

Cologniv, (Koroepuso.) ville da gouv. de Costroma, et cheflieu de district. Elle est bâtie dans une plaine unie, sur la Ounja,
sous le 58° 47' de lat. sept. et le 61° 31' de long. orient. à 254 w.
au nord de Costroma. Cette ville est petite et pauvre, les habitans qui sont au nombre de 400, en y comptant les deux sexes, sont un petit commerce en bois qu'ils sont lotter sur leur rivière dans le 10½, jusqu'au gouv. de Nijégorod.

COLORCHA, (Konokma.) riv. considérable du gouv. de Vadimir. Elle a sa source dans le district de lourief, et traversant ensuite celui de Vladimir, elle va se jeter dans la Cliazma, après avoir parcouru une distance de 135 r. ll s'est donné sur ses bords deux batailles très-sanglantes, la premiere en 1113, entre le grand-duc Mstislaw et le prince Olég qui y lut raincu, et plus tard entre le grand-duc Vsevolod III et les Princes de Rézan qu'il sit tous frisonniers. On voit actuellement Pres de l'endroit où s'est donné celle bataille, un château gothi-The appartenant au Général Vsé-Tolojsky, dont la famille descend de ce grand - duc. Il y a une estre riv. de ce nom dans le gouv. de laroslaw.

Coloman, (Kanomano.) riv. du gouv. d'Ukraine, qui se jette dans la Vorskla, près de Poltava.

Coloman, (Konomano.) gros bourg situé sur les bords de la ri-

vière de ce nom et sur le chemin de Poltava à Kharkof. On y compte 3660 habitans des deux sexes.

Colomenka, (Konomenka.) pet. riv du gouv. de Moscou, qui après avoir parcouru une partie du district de Colomna, va se jeter près de cette ville dans la Moskva.

Colomenskoé, Konomenckoe.) village considérable, tout près de Moscou, sur la Moskva, renommé pour ses bonnes cerises. Les Tzars y avoient un palais qu'ils habitoient quelquesois en été. Catherine II y en sit hàtir également un en bois, où elle logea pendant quelques semaines. Ce palais est entièrement détruit. On a supposé injustement que Pierre-le-Grand y est venu au monde; car on sait pour certain, qu'il est né à Moscou, dans le Palais du Créml.

Colomna, (Коломна.) ville du gouv. de Moscou et chef-lieu de district. Elle est sur la rive droite de la Moskva et sur les deux bords de la Colomenka , qui la traverse. Colomna se trouve sous le 55° de lat.sept. et le 56° ji o' de long.orient., à 100 Werstes de Moscou. Elle est entourée d'un mur de brique fort haut, avec 14 tours, qui en sont une forteresse ancienne, qui a dù être considérée comme très-sorte avant l'usage du canon. On ne sait pas précisément quand elle a été tondée; mais on la trouve déjà citée dans l'histoire en 1117, comune ville appartenante à la principauté de Rézan. En 1180 elle avoit son prince, qui étoit Gleb Sviatoslavitch, et en 1237, lors de l'invasion de Batou - khan, elle fut saccagée et presqu'entièrement détruite. La forteresse a été bâtic par le grand - duc Vassiley Ivanovitch, en 1530, et pendant les guerres civiles des faux Dimitri, le général polonois Lissovsky s'en empara, y détruisit deux églises, et en emmena l'évêque Joseph

prisonnier; depuis ce temps il ne s'y est rien passé de remarquable. Calomna est actuellement une assez jolie pet. ville, elle est trèsbien batie. On y trouve deux couvens, dont un de religieuses, 18 églises, un séminaire 5800 habitans des deux sexes. Cette ville fait un commerce considérable de bestiaux: on y amène annuellement plus de 25,000 bœuss, dont la plus grande partie y est tué: on exporte ensuite la viande salée à Moscou; mais plus encore à Pétersbourg, où elle est vendue en hiver et de la vendue à l'étranger. Le suif et le poisson sont aussi deux branches considérables de leur commerce. On y trouve des sabriques de toiles, de cuirs, d'étosses de soie et de coton ; des briqueries et tuileries considérables.

COLPAROVSKOY, (Колпаковской.) (roudnik), mine de cuivre du gouv. de Perm, appartenante à la couronne.

COLPINSKOY, (Колпинской.) zavod, usine de fer dans le gouv. de Vladimir, à 7 wers. de distance de la ville de Mourom.

Colva. (Konsa.), C'est la plus grande et la plus septentrionale de toutes les rivières qui se jettent sur la rive gauche de la Cama. Elle parcourt presque partout des contrées inhabitées et des montagnes et des forêts inaccessibles; sa largeur et sa profondeur égalent celles de la Viatka, ses bords sont pour la plupart de roche granitique, et elle prend sa source dans la chaîne du mont Riphé, à sa partie la plus septentrionale. Entourée de lacs, de marais profonds et de haute montagnes de pierres, à peine quelques chasseurs pénètrent-ils dans ce désert horrible. Non loin de la ville de Tcherdin, on trouve, dans les hautes montagnes qui sont sur le bord occidental de cette rivière, les deux plus belles et les plus vastes grottes que l'on connoisse; la

principale, qui se trouve presqu'a sommet de la montagne, est ronde elle a 18 toises de diamètre et archines de bauteur; ses mur sont tapissés de stalactites don plusieurs morceaux sont transpa rens et variés sons les formes le plus bisarres, et les plus singuliè res; ces grottes ont des communi cations entre elles, par des galerie que la nature a pratiquées à travers ce granit si dur: on trouve dans l'une un petit lac dont l'est est fraîche et très-potable, l'air qu'on y respire est doux et moins froid dans l'intérieur en hive qu'il ne l'est dehors.

COLYMA ou COVIMA, (Kome ma.) grand fleuve du gouv. d'in koutsk. Il prend sa source dans le hautes montagnes de la Sibérie qui bordent l'Océan oriental, e coulant de là à travers les district d'Okhotsk et d'Ijiguensk, il par court 1500 w. avant de se jeter dan la mer glaciale, où il arrive pa deux bras, recevant près de se embouchures les rivières d'Omolone et d'Anouï.

COLYVAN, (Kozhicani) pel ville du gouv. de Tomsk, sous l 54° 48' de lat. sept. et le 99° 35 de long. orient., sur la rive droit de la Berda et à 4107 w. de Mos cou.

COLYVANSK (ligne de) (Koan ванская линія.) dans le gou de Tomsk. Cette ligne de délent fut organisée en 1745 pour délet dre les mines et usines de Col vansk des incursions des Zungo et des Tatares leurs sujets; mais q le se trouve actuellement entier ment dans les frontières de l'14 pire et n'est pas d'une grant utilité; elle est composée de ! fortins, sur une étendue de 457 v depuis la forteresse de Oust-K ménogorsk, jusqu'à la ville Bijsk: ces fortifications sont c pendant bien entretenues et tol

es sinées dans des endroits agré-

Colivanskoy, ou colivano-Vosilisėnskoy zavod, (Koминикой заводо.) mines d'argest et de cuivre, découvertes en 1777, par Mr. Démidof, qui en commença l'exploitation en 1730. lle e trouvent dans la chaîne du mu Altay, dans le gouv.de Ionsi, entre l'Irtich et la Bélaïa, rate lette dans l'Oby. Ce promelaire en tiroit le cuivre, d'où Issiparoit secrètement l'argent et or dans ce temps les mines d'arimi et d'or appartendient exclumement à la couronne dans quelredroit et par quelque indivih qu'elles fussent trouvées). Il it tahi par un allemand, nommé Meiger, qui dénonça au gouvermunt la présence de l'argent et le sor dans ces mines, et envoya neme à Pétersbourg 27 livres dargent pur, qu'il disoit avoir exmile 233 livres de cuivre. On y enmant le champ le général-maor Beyer, avec ordre de faire les Espériences nécessaires sur toutes is mines qui s'y trouvent, et il monça effectivement en 1745, Pesur 5490 pouds de minérai de there noir, il avoit fait fondre ii pouds de ce métal, dont il Most séparé 6 pouds 9 livres et 69 bounds d'argent, qui contenoit requassivres d'or pur. A la fin k la même année, Mr. Beyer Apporta de la deux pouds 13 20blaiks d'or pur et 33 pouds 33 lime d'argent pur, après quoi, mines surent confisquées au Post de la couronne; on y étahide nouvelles usines, et cet endesidevint le ches-lieu de toutes is mines du mont Altay, jusqu'à equon ent détruit entièrement le per de bois qui se trouvoit dans ti environs, et comme la situason de cet endroit, au cœur des mniere d'en transporter de loin, Tom.

les travaux furent interrompus en 1766, jusqu'à ce qu'il revienne du bois en assez grande quantité, pour pouvoir les recommencer.

Comans, (Komanus.) peuple soumis aux Bolgares, et qui habitoit anciennement en Russie. On voit dans l'histoire, qu'en 1225, le Grand - Duc Vsévolod envoya ses troupes contre les Bolgares, et qu'après les avoir défaits, ils ramenèrent quantité de prisonniers Bolgares, Tchérémiss, Morduans, et Comans, ces derniers se nomment actuellement Tchouvache. (Voyez cet article.)

CONDA, (Konga.) riv. considérable du gouv. de Tobolsk qui se

jette dans l'Irtiche.

CONDINIE, (Кондинія.) C'est la contrée où coule le fleuve Conda : elle est nommée dans lestitres des Empereurs de Russie.

CONEVETZ, (Koneseus.) (ile de.) Elle se trouve dans le lac de Ladoga, non loin de Kéxholm, et à 4 werstes seulement des bords. Cette île peut avoir 11 werstes de circontérence, elle est couverte de bois. La scule chose remarquable qui s'y trouve, est une pierre d'une grosseur énorme, à laquelle les habitans des côtes voisines venoient offrir en sacrifice des chevaux, pour prévenir, disoientils, leurs troupeaux et leurs biens de toutes sortes de malheurs; de la le nom de Coni, donné à la pierre (ce mot signifie chevaux en Slavon), et de Conévetz à l'île.

Conquelienne, (Koncensens.)
pet. fleuve du gouv. d'Irkoutsk,
district d'Ijiguinsk, qui se jette
dans la mer d'Okhotsk, à 5 w. du
cap Coldéréntine. On trouve à
son embouchure, ainsi que près
du cap, des sources de pétrole.

Es environs, et comme la situa- CONOTOP, (Konomono.) ville fon de cet endroit, au cœur des du gouv. de Tchernigof, ches-lieu nontagnes, ne permet en aucune de district, sur la Ezoutcha, et nanière d'en transporter de loin, sous le 51° 3' de lat. sept. et le

51012' de long. orient. à 143 wers- d'Ukraine, tes de Tchernigos. Cette ville est bâtie dans un endroit bas et marécageux; elle est entourée de remparts de terre et d'un fossé; il y avoit autrefois des murs en briques, dont on voit des restes. On y trouve 6 églises et près de 3000 habitans.

CONOTOP, (Konomond.) pet. riv. du même gouv., qui se jette dans le Seim, non loin de la ville de son nom.

CONSKIÉ VODY, (Konckin 60-App.) riv. du gouv. d'Ecatherinoslav, qui se jette dans le Dnepr, sur sa rive gauche.

CONSTANTINOF, (Koncmanmu noso.) Il y a deux pet. villes de ce nom, qu'on distingue entre clles par le surnom de Staroy, ou vieux, et Novoy, nouveau. La première de ces villes se trouve dans le gouv. de Volinie, sur la Sloutcha, et sous le 49°46' de lat. sept. et le 46°12' de long. orient., à 191 w. de Jitomir. L'autre est dans le gouv. de Podolic, sur le Boug. L'une et l'autre n'ont rien de remarquable.

CONSTANTINOGORSK, (Konстантиноворско.) C'est une des forteresses qui forme la ligne du Caucase, au pied des montagnes qu'on nomme Bechtovia-gory, du mot tatare Bek-chtokh, cinq montagnes, et sur la Pod-Koumka. On y trouve des sources minérales de différentes espèces; celles d'eau chaude, en deçà des-frontiè- district. Elle est sous le 54º17'! res à 4 werstes, et celles d'eau aigre, à 30 werstes au-delà, de l'autre côté de la rivière, dans les montagnes mêmes.

·...

CONSTANTINGGRAD, ( Konстантиноградо.) ville du gouv. de Poltava, et chef-licu de district. Elle est sous le 48°55' de lat. sept. et le 55°13' de long. orient. Elle se nommoit auparavant Bélefskaïa Crépost, ou forteresse; elle composoit avec cinq autres, la ligne

commencée sous règne de l'Impératrice Anne, poi protéger les frontières contre l incursions des Tatares de Crimé Il y a trois grands marchés annue dans cette petite ville.

CONSTANTINOPOL, (Koncma тинополь.) colonie grecque, fo. dée en 1779 à l'embouchure de Soukhia-yalovi dans le gouv. d'Ec therinoslav, à 192 werstes de œ te ville. Il s'y trouve à-peu-pri 200 familles.

COPENKA, (Konenka.) Colomi allemande, dans le gouv. de St ratof, district de Camichins, st la Ilavlia, à 95 wer. de Saratof. El est composée de 47 familles Cath liques.

COPORITZA, (Konopuua) p fleuve du gouv. de Pétersboun qui coulant du midi au nord, jette dans le golse de Finlande. J bourg de Coporié, ci-devant vil de district, est situé sur ses hort

COPYL, (Копылб.) pet. ville Lithuanie, dans le gouv. de Mins district de Sloutzk. Elle pork anciennement le titre de Duché.

COPYL, (Konsing.) pet. vil des Cosaques de la mer Noire, s la rive gauche du Couban. El est entourée d'une clôture de pit res entièrement ruinée. Avant conquête des Russes en 1736 d étoit la résidence du Séraskier Kouban.

Copys, (Konnico.) Ville ( gouv. de Mohilef et chef-lieu d'i lat. sept. et le 43° 54' de los rive droite 1 orient., sur la Dncpr, à 50 w. de Mohilef, \* le nord. On y trouve 4 églises Re ses, 2 couvens et 2 églises du Romain et une école juive. On compte 1600 habitans des deux s xes. Près de cette ville, en 170 les Russes sirent prisonnier guerre le général Canifer avec to son corps qu'il menoit au secon de Charles XII.

Com, (Kopća.) pet. riv. du gouv. de Costroma, qui se jette dans la Costroma, et sur les bords de lepelle on trouve le bourg de Soulier, qui étoit auparavant Tir e district.

CHENNAÏA-POUSTYN, (Kopehw on hermitage. Actuellement est in couvent dans le gouv. de luni, à 27 werstes de la ville sur le grand chemin qui mue i Orel. Ila été sondé en Bo et il est devenu célèbre par ne image miraculeuse de la Ste. serge, qui y attire quantité prims, et particulièrement le ur du neuvième Vendredi après bques. Les habitans des environs byant cette grande affluence de mde ∝ jour – là, en profiment en venant y vendre leurs enries et particulièrement leurs heraux; cela devint peu à peu me petite foire, qui finit par tre medes plus considérables de lempue. Depuis plus de 200 ans, il sy resemble des marchands é mues les provinces de la Rusnt et même des étrangers; priscipal commerce qui s'y fait R en chevaux. On y a bàti denu œ temps 350 boutiques, qui ment un droit à la couronne, dus lesquelles on vend urchandises de tous les pays. COMMIAS, (Kopaku.) peuples u labitent dans le gouv. d'Ir-Misi. Ils se tiennent tous dehis Okhotsk vers le golfe Pensque dans le nord du Camhalla, ensuite depuis l'Omoha qui sort de la Copina, jus-Pilocéan oriental. Une moitié te peuples mêne une vie mue et l'autre demeure dans e espèces de villages qu'ils bàsent à l'instar des Camtcha-

par leur méchanceté et par la passion qu'ils ont pour le vol et le brigandage. Ils sont paître de nombreux troupeaux de rennes et c'est là toute leur richesse; tel Coriak en a jusqu'à 3 mille partagés en dissérens troupeaux, son anique plaisir est de les visiter souvent et d'en augmenter le nombre; ils pillent toutes les fois qu'ils en trouvent l'occasion, les Coriaks sédentaires; ils sont excessivement jaloux de leurs femmes et an point de les maltraiter quelquefois jusqu'à la mort, rien que pour s'être mises un peu plus proprément que de coutume, supposant qu'une semme ne peut jamais desirer de se parer, à moins d'avoir un amant. Les habitans des villages pensent de ce côté-là tout-à-sait le contraire; car ils aiment à voir leurs semmes bien mises et ils les offrent volontiers aux étrangers qui viennent parmi eux. Ces peuples paroissent être de la famille des Tchouk - Tchis, ainsi que les insulaires qui vivent entre le Camtchatka et l'Amérique, et les Américains même de la côte occiden. tale, car leur langage se ressemble, la moitié des mots étant les mêmes chez les uns que chez les autres. Les Coriaks vivent comme les Camtchadalls de chasse et de pèche; ils ne payent pas tous le tribut, car il est très-difficile aux Russes d'en faire un dénombrement, et par conséquent une répartition juste, d'après leur genre de vie errante, dans un pays surtout où il est impossible de les suivre, et où il seroit dangereux de s'aventurer mal accompagné. Toute la contrée qu'ils habitent est remplie de marais impraticables, de His, auxquels ils ressemblent lacs et de montagnes; elle est fort bacoup tant par leur costume peu boisée. Ils sont d'une statur par leur genre de vie et sur- re moyenne, ont la tête et les et leur malpropreté. Les Co- cheveux et la harbe noire, et presde errans dissèrent de ceux-ci que point de poils à cette partie

du visage; en général ils sont très-bornés et peu susceptibles d'être éclairés. Les femmes se tatouent le visage et sont presque toutes aussi laides que leurs maris, qui en prennent jusqu'à quatre: elles gardent leurs troupeaux chacune séparément, et sont très-soumises à leurs maris. Ces peuples ont l'habitude de brûler les morts.

COROJITCHNIA, (Kopomuzha.)
pet. riv.du gouv. de laroslav, et qui
a sa source dans celui de Tver,
parcourt presque tout le district de
Mologa et va sc jeter dans le Volga, vis - à - vis de la ville d'Ouglitch.

COROP, (Kopono.) pet. ville du gouv. de Tchernigof, sur la Corop, qui se jette dans la Desna. Elle se trouve sous le 51° 23' de lat. sept. et le 50° 48' de long. orient. On y trouve 7 églises. Cette pet. ville a été très-peuplée, car on y comptoit jusqu'à 15,000 habitans des deux sexes.

COROSTÉN, ( Kopocmens.) aucienne capitale des Drévliens, actuellement Iscoroche ou Scorost, dans le gouv. de Volinie, district d'Ovroutch, sur l'Ouchi. Cet endroit est très-remarquable dans l'histoire de Russie. C'est là que Igor ler, souverain de tous les peuples Russes, sut tué et enterré en 945; son épouse, la fameuse Olga, lui fit élever un monument qui a'y voit encore, c'est une pyramide conique, ou monticule de terre fort haute, et qui le paroît encore davantage sur l'endroit plat et découvert où il se trouve; une pet. riv. coule auprès, et on l'appelle encore le tombeau d'Igor. On sait comment Olga sut venger la mort de son époux par la destruction de Corosten.

Conotoïak, (Kopomoako.) ville du gouv. de Voronéj et cheflieu de district, sous le 51° 58' de lat. sept. et le 57° de long. ories sur la rive droite du Don et la general de la pet. riv. de son ne Flle est à 80 w. de Voronéj. Co toïak a été sondée en 1642, sou règne du Tzar Alexis Mikhailovit pour désendre les frontières de côté-là contre les Tatares Nog et Criméens. On y compte actulément un couvent, 4 églises 4000 habitans des deux sexes. I terres de toute cette contrée se des plus sertiles et produisent l'excellent sroment.

Consholm, (Kopsconiul) pendroit de la Finlande, situé pe de Vasa. Il y avoit autresois château-fort dans ce lieu.

CORTCHÉVA, (Koptesa) p ville du gouv. de Tvèr et chef-li de district. Elle est bàtie sur la ve droite du Volga, sous le 5 45' de lat. sept. et le 57° 50' long. orient. à 65 w. de Tver. O te ville n'est guère peuplée, ony compte à peine 400 habit des deux sexes.

Cosaques. (Kosaku.) lisi ment actuellement un peuple part en Russie, tant par leur n nière de vivre, leurs occupation et leur constitution guerrière, par leur costume, leurs mœws quelques priviléges dont ils jou sent, Tâchons de débrouiller chaos de leur origine, celui leur nom, et décidons, s'il se pe si les Cosaques sont réellem une nation différente des Russ et s'ils ont toujours porté le p de Cosaques, ou bien si c'est! branche de la famille nombre des Slaves, à laquelle on a doi ce nom. Nous voyons dans l'his re de Russie qu'un peuple Slavo qui hahitoit les mêmes contr qu'occupent actuellement les saques du Don, en y compren presque toute la petite Russie, nommoit Severa, c'est-à-dire valiers; qu'une partie fut obli par les Pétchenégues d'émigre

quiest celui que nous connoissons adullement sous le nom de Serbe on Servie. Un observateur juicienx reconnoîtra facilement sont encore parens de nos (seques d'aujourd'hui, tant par kus mœurs et leurs habitudes, per leur langage, à quelques dangemens près, qui ont dû indobitablement s'introduire chez ks uns et chez les autres, par le voisinage des peuples avec lesquels ils vécurent, ainsi que per les différens maîtres qu'ils turent; car les Cosaques après avoir long-temps guerroyé avec les Pétchenégues leurs voisins, se virent soumis, avec toute la Rusie, aux Tatares, tandis que les derbiens combattant tantôt les Hongrois, tantôt les Polonois el les Allemands, se trouvèrent talia envahis et soumis par les Iurcs. Ayant posé que ces deux peaples sont de la même nation, tique cette nation est la Slavone, imons comment et pourquoi on a nommé les premiers Cosaques. Dans les temps les plus reculés, brucoup de peuples Slaves et Taures ont habité le midi de la Russe jœs peuples se fixèrent dans des habitations qu'ils choisirent, y hoderent des villes et des villages, et se choisirent des princes ou gouverneurs; parmi eux se trouverent plusieurs individus qui ne 10ulant s'astreindre à aucun goustruement réglé, ni s'assujétir à irre à la même place, allèrent dans les steps entre la mor Noire el la mer Caspienne, où ils ertrent d'un côté et d'un autre, mant de chasse et de pèche, et le Mu souvent de brigandage; cette maière de vivre indépendante, et surrait surtout de pouvoir subsisler aux dépens des peuples voisins, qu'ils pilloient, attirérent parmi eux beaucoup d'autres individus, qui augmentant tous les

qu'elle alla sonder un nouvel état, jours leur nombre, les sorcèrent à se partager en plusieurs hordes, et à se choisir des chess. Les princes slaves les prenoient souvent à leur solde, pour se faire la guerre réciproquement, souvent aussi ils s'engageoient à leur payer une certaine somme, pour se racheter de leurs brigandages. La coutume qu'avoient alors les Russes de donner des noms aux peuples dans leur langue, d'après le genre de vie de ces peuples et les pays qu'ils habitoient, fit qu'ils nommèrent ceux-ci Polovtzis, du nom de polé (plaine) pris des steps où ils erroient; ou bien Lovtzi (chasseurs), ou de Poloviti, Lovit, Poloniti, d'attraper, prendre, faire prisonnier, Essectivement les Polovtzis étant devenus un peuple entièrement guerrier, cherchèrentà faire beaucoup de prisonniers, qu'ils employoient, chez eux à la garde de leurs nombreux troupeaux et à l'agriculture; car ils commendéjà à se fixer dans les colent bourgs qu'ils nommoient Stanitza, ou campement, endroit de halte, etc. Les Tatares nommoient chez eux Cayssaks ou. Cosaques tous les vagabonds qui n'avoient pas de propriétés et qui vivoient aux dépens des autres, tantôt comme soudoyés pour la guerre, tantôt comme pillards; de ce nombre étoient les jeunes gens de famille qui alloient vivre chez les khans ou petits princes, et leur formoient une espèce de garde. Arrivés en Russie, ils trouvèrent de la ressemblance entre le genre de vie de ceux-ci et les Polovtzis, auxquels ils donnèrent pour cette raison le nom de Cosaques, qui, vu la longue domination des Tatares sur ces peuples, a fini par prévaloir et leur rester. D'un autre côté les princes Russes qui n'avoient pas de troupes réglées à leur solde, étoient obligés de choisir ou de louer un certain nombre de jeunes gens pour leur

servir de gardes, exécuter leurs ordres et faire le service de couriers; ces troupes qui étoient, pour l'ordinaire, prises parmi les gens sans propriétés et sans emploi, furent nommées d'après cela Cosaques. Les Baskaks ou gouverneurs que les Tatares envoyoient résider en Russie, avoient auprès d'eux des gardes d'honneur pris parmi les gens de leur nation, mais qui étant à leur solde se nommoient également Cosaques; ainsi voici déjà deux espèces des Cosaques. Les Polovtzis, ainsi nommés par les Tarares, d'après la ressemblance qu'ils leur trouvoient avec leurs vagabonds ou gens sans propriétés, et les troupes formées par des princes Russes et Tatares, pour leur servir de gardes et veiller à la sûreté de leurs frontières. Ils les habilioient comme les Cosaques Polovtzis, les .armoient de même, vu la commodité de leur costume comme troupes légères, et souvent les organisoient en régimens comme eux. Lorsque la domination des souverains Russes s'étendit davantage, on se trouva obligé de leur assigner des terres sur les frontières qu'ils devoient défendre, et à . Leur yitormer des établissemens que I'on nomma également Stanitza ou Campement, d'après ceux des Polovizis, que nous ne nommerons plus que Cosaques. Les différens établissemens de cette milice sur les frontières, sont l'origine de cette grande variété de Cosaques que l'on trouve en Russie, et dont nous parlerons séparément. Nous voyons également pourquoi on trouve souvent cité dans l'histoire Russe et Polonoise, des Cosaques Tatares, des Cosaques Polonois, Lithuaniens, etc. Ce sont autant de vagabonds soldés, costumés et enrégimentés en troupes légères. On trouve cependant dans l'histoire, un peupte vivant non loin du Don et du Caucase, nommé Cozaqui ou

Cozoqui, cité par Constantin Por phirogénète, en parlant des faits du gème siècle, de Administr. Imp. pag. 113. On voit aussi dans les Chroniques Russes, que le prince Mstislaw de Tmoutarakan, soumit en 1021 les Cosaques; voici donc un peuple Cosaque, dont quelques auteurs veulent faire descendre nos Cosaques; mais qu'étoit ce peuple? d'où venoit-il? quelle langue parloit - il? on l'ignore. On sait à peine dans quel endroit Tmoutarakan même étoit situé. Comment d'après cela, et vula seule ressemblance des noms, poser comme fait historique une conjecture à peine admissible; d'ailleurs ce peuple qu'on cite, ne pouvoilil pas également avoir eu le surnom de Cozagues Cayssaks ou vagabonds, comme par ex: encore à cette heure les Kirguiss Caysaks, ou les Tatares au-delà de l'Ouralls qu'on nomme encore la horde Cozaque, à cause des brigandages et des incursions qu'ils font sans cesse chez leurs voisins. Parmi les co saques Tatares, les Chroniques Rus ses du temps d'Ivan Vassiliévitch, grand-père du Tzar de ce nom, citent ceux de la grande horde, nommés à cause de cela Ordinskié Cosaquis ou Cosaques de la horde et les Cosaques d'Azof, d'apres leur établissement dans cette ville; ces derniers se rendirent célèbres sous leur chef, nommé Agouss-Tchérkass, au point qu'ils en prirent le nom et depuis on les nommoit indifféremment Cosaques ou Tcherkass; enfin les Russes que ces Cosaques Tatares d'Azol étoient dans le cas de combattre souvent, finirent par se meles avec eux, tantôt en épousan leurs filles, qu'ils emmenoien chez eux en captivité, tantôt en recevant parmi eux des Tatares prisonniers qui vouloient se faire chrétiens, de manière qu'ils sinirent par s'éteindre entièrement

eulissement principal sur le Don, de la petite Russie.

Mit monter à 233,836 mâles,

ei kurs terres se voient occupées du moment qu'elles sortent de schellement par nos Cosaques, leurs terres, chaque homme est qu'apendant portent encore sur armé d'une lance, d'un sabre, ku physionomie, ainsi que dans d'une carabine et d'une paire de km mœurs, quelques traits de pistolets: ce sont les meilleures a suple dont le sang s'est mé- troupes légères de la Russie, tant knec le leur; de là aussi le pour aller à la découverte de l'enme de Tcherkask donné à leur nemi que pour les avant-gardes. où elles ne se laissent jamais sure celui de Tcherkassi que les prendre; elles sont infatigables, Conques d'Ukraine ont quelque- et soutenues des troupes régubis porté. C'est donc là l'ori- lières, elles attaquent avec sureur gne de la première branche des et courage, mais seules elles sont Cossques, qui est celle des Co- moins hardies. Ordinairement les saques du Don, desquels sont Cosaques n'ont pas de canons provenus dans la suite ceux du avec eux, ils sont terribles à l'en-Volga, du Térék, les Grébens- nemi quand une fois il est en la, la Seymens, ceux de Mos-déroute; car ils le poursuivent dol, d'Ourall et ceux de Sibérie. sans relache, ne lui laissant de La seconde branche est celle des repos ni le jour ni la nuit. Tout Cossques d'Ukraine, qui a donné Cosaque est soldat depuis l'âge de missance aux Cosaques Zaporo- 15 ans jusqu'à celui de 50; ils mes, Tchernomors ou de la mer marchent chacun à leur tour, boire, et aux régimens Slobo- quand on les requiert; mais ils diess. Ensuite viennent les Cosa- peuvent se saire remplacer s'ils que de Tchou-gou-ief et ceux le veulent, en louant et équipant de Boug, qui n'appartiennent ni un Cosaque de bonne volonté. première, ni à seconde sa- Leurs troupes sont divisées en rémile des Cosaques. Nous allons gimens composés chacun de 500 à conner la description de toutes 700 hommes commandés par un ces branches en commençant d'a- Colonel et plusieurs centeniers. bord par la branche mère de la 11s ont trois étendars, que premiere samille, et ainsi de suite la Chancellerie leur donne au psqu'aux Cosaques d'Ukraine moment d'entrer en campagne. ont l'histoire appartient à celle Avant 1770 les Cosaques n'avoient aucun rang dans l'armée, sou-Cosaques Du Don. (Kosaxu vent un colonel ou starchine Aonerie.) Ils habitent dans des Cosaque, faisoit la campagne suiboargs ou villages, qu'ils nom- vante comme simple cavalier; soument stanitzys, le long du Don, vent un colonel Cosaque étoit et sur toute l'étendue du pays subordonné avec son régiment à compris entre les gouv; d'Eca- un simple enseigne de l'armée; bernoslav, Voronej, Saratof, mais actuellement ils comptent mase. La capitale de leur pays d'ancienneté avec toute l'armée, Tcherkask. Leur population ont leurs officiers, leurs colonels et leurs généraux comme le reste quisonnissent en temps de guerre des troupes russes, et souvent on 35,400 combattans, tous armés a vu des généraux Cosaques coma la légère, montés sur de bons mander à des corps d'armée réchevanx et à leur propre frais. gulière très - considérables. Les les troupes ne reçoivent leurs Cosaques ont un costume mixte appointemens et munitions, que qui tient de celui des Tcherkesses

et de celui des Polonois; ils portent un bonnet fort haut, des pantalons larges, à-peu-près comme ceux des Turcs et le sabre au côté en temps de paix comme en temps de guerre; ils coupent leurs cheveux en rond, et leur donnent quelquefois la forme d'une calotte. Les Cosaques sont régis par un Voïskovoy Atlaman, ou chef des troupes, choisi parmi eux par l'Empereur et qui rang de Lieutenant - Général et souvent de Général en chef; il préside à une chancellerie composée de trois départemens, celui de la guerre, du civil et des finances; car ils prélèvent parmi eux un petit impôt, qu'ils fixent euxmêmes, pour les besoins de leur gouvernement. L'attaman a sous lui deux conseillers ayant ordinairement rang de généraux-majors, et quatre assesseurs ou colonels. Tous ces dignitaires sont élus par tous les Cosaques ensemble et changent tous les trois ans. Les terres des Cosaques du Don sont partagées en 7 districts et ceux-là en 119 bourgs ou Stanitzis. Leurs maisons sont ordinairement bâties en bois comme celles des paysans russes, excepté qu'en général elles sont plus grandes et plus propres. Leurs femmes portent toutes des pantalons d'étoffes de coton ou de soie; celles de leurs chessou généraux commencent déjà à adopter l'habillement des européennes; mais les femmes du commun ont conservé leur costume; elles portent beaucoup de coraux, de perles et souvent des monnoies d'or et d'argent sur leur col. Les Cosaques du Don font un commerce considérable de poisson, de caviar, de colle de poisson, qu'ils exportent dans l'intérieur de l'Empire. Ils vendent également beaucoup de laine et surtout des chevanx dont ils ont des

haras très-nombreux et dont l'réputation est très-grande pou le service de la cavalerie légère en ce qu'ils sont fort agiles, vi et infatigables.

Cosaques DU Volga. (Kosak Boseckie. ) Comme on envoyo chaque année des Cosaques du Lo faire le service des frontières du cô té du Volga, et les défendre contr les incursions des Tatares etautre peuples errans; ils trouvèrent for dur d'être obligés de retourne chaque hiver chez eux, et se de cidèrent à s'établir en nombr assez considérable sur le Volga pour être plus à portée de lair le service qu'on exigeoit d'eu Bientôt un plus grand nombr vint se joindre à cux et ils sin rent par peupler les villes de mara, Saratof et d'autres de ce contrées; alors la plupart d'entr eux changèrent d'état pour s faire cultivateurs, commerçans o bourgcois de ces villes. Il n'e resta qu'une petite partie qui con tinua à se régir comme Cosaque Enfin en 1734 ils se séparène entièrement de ceux du Ilon elurent leur propre Voiskord Attaman et formèrent deux re gimens qui se nomment Doubot skoy et Astrakhanskoy; les 🕬 blissemens du premier sont le lon du Volga , près de la ville de Dou bovka et sur les deux rives a la rivière de ce nom. lis or toujours mille hommes en activit de serviee et pourroient en fout nir jusqu'à trois mille. Leur gen re de vie, leurs coutumes, leu armes et leurs gouvernemens 1 diffèrent en rien de celui des Co saques du Don. En 1776 on en tiré une colonie considérable qu'on a divisée en 6 stanitzis o bourgs, pour les placer ente Mosdok et Kizlar, et ce sont ceu qu'on nomme actuellement Cost ques de Mosdok.

COSAQUES DE MOSDOE, (Ko-

de l'aticle précédent.

computes du Téren, (Kosara Ispenchie.) Ce sont des Cosaque du Don qui ont suivi Pierreh-find dans ses campagnes de
Im, et qu'il établit à son retour
su la mer Caspienne, à Terki et
su'le Soulac; mais l'impératrice
due les fit passer sur les bords
de Ierki intérieur, où ils sont
scuellement. Ces Cosaques forment trois régimens et se gouverment eux-mêmes comme ceux du
Du; ils sont toujours en activité
de service et commandés par les
pièraux Russes qui se trouvent à
Lider et sur la ligne du Caucase.
Cosaques Grébénskia, (Ko-

Da; ils sont toujours en activité st arrice et commandés par les frienz Russes qui se trouvent à Lider et sur la ligne du Caucase. ти Гребенскі е.) Ceux-là quoise orginaires du Don n'en sont Furant pas une colonie, mais de émigrés et voici à quelle ocaios: on sait que sous le règne de l'ar Ivan Vassiliévitch, des losques du Don, commandés par ku mei, le fameux Iarmak Timieritch, commirent des brisudges réitérés le long du Vol-P. et que pour les punir on enbin des troupes qui les ayant dis-Frie obligérent Iarmak de fuir ms la Sibérie avec 6000 hommes dont il sit ensuite la conquête, La petite troupe de 400 hommes de ses Cosaques séparée et coupée de corps principal s'enfuit avec m chef nommé André, passa la Mer Caspienne et vint s'emparer l'a fort abandonné où elle s'éta-Mietauquel elle donna son nom, Agré l'opposition des peuples Amniks et Tavliens, qui ne pumais l'en chasser; mais en this les troupes russes, comhistères par le Voyévode Boutourobligerent ces bandits d'aindonner ce fort, ainsi que celui le Coisson et de suir dans les honlagnes du Caucase. C'est alors Marenment, qu'ils reçurent le Tom. I.

nom de Grébenskis, de la crête des montagnes sur lesquelles ils s'étoient retirés, Grében, gors, voulant' dire crête de montagne en russe. Ensuite, sous le règne de Pierre-le-Grand ils revinrent sur le Térek , où ils occupent jusqu'à présent 5 bourgs ou stanitz; ils ont leur propre gouv. comme les autres Cosaques; ils peuvent fournir jusqu'à 1500 hommes et sont réputés les plus braves et les plus guerriers des Cosaques, aussi les montagnards les craignent et les respectent. Ils cultivent beaucoup la vigne et vendent du vin à Kizlar et à Astrakhan.

Cosaques Sermens, (Kosaku Gentenuss.) Ceux-là sont partie des Cosaques du Térek; ils habitent trois bourgs ou Stanitz, sur

la rive gauche du Térek.

Cosaques d'Ourally, (Kosaни Уральскіе.) C'est la plus nombreuse colonie des Cosaques du Don; ils habitent dans la partie méridionale du gouv. d'Orenbourg, sur l'Ourall. Ces Cosaques, ainsi que le fleuve sur lequel ils sont établis, se nommoient anciennement Yaïks, par conséquen t Cosaques du Yaïks; mais depuis la révolte du fameux brigand Pougatchef, dans laquelle la plus grande partie de ces Cosaques prit une part si active, ceux qui restèrent dans leur devoir présentèrent une supplique à l'Impératrice Catherine II, la priant de changer leur nom, ne voulant plus porter celui sous lequel leurs camarades s'étoient deshonorés en combattant contre leur souverain; l'Impératrice acquiesça à leur demande; le nom du fleuve fut changé en 1775 et il fut nommé Ourall et les Cosaques alors prirent le leur du fleuve sur lequel ils habitent. On compte parmi eux 30,000 habitans des deux sexes; ils fournissent dix régimens de 500 hommes chacun, qui sont répartis sur les

15

frontières des Kirguiss le long de la ligne de désense qui est formée de ce côté-là. Ces Cosaques sont presque tous pècheurs et sont un très-grand commerce de poissons, leurs sleuves étant extrèmement poissonneux.

COSAQUES d'ASTRARHAN, (Kosaku Acmpaxanckie.) Ce sont les memes dont nous avons parlé à l'article Cosaques du Volga; ils habitent entre Tzaritzin et Astrakhan: ils entretiennent les postes sur cette route dans ce dernier gouvernement. Leurs bourgs, ainsi que ceux de tous les Cosaques de la ligne du Caucase, sont entourés d'un rempart de terre.

Cosaques de Sibérie. (Kosaки Сибирскіе.) Ce sont les véritables conquérans de la Sibérie et les fondateurs des villes russes dans cette immense étendus de pays. Un chef des Cosaques du Don, nommé Iarmak, ou Iarmolay, après avoir commis des brigandages sur le Volga et avoir été battu par les troupes que le Lzar avoit envoyées pour les réprimer en 1577, se retira avec moins de 7000 hommes, au-delà de la Cama et jusqu'en Permie; là il remonta la Tchousavia vers sa source et pénétra avec sa troupe à travers les monts Ouralls jusqu'au Tobol, Irtich et même l'Oby: il vainquit et soumit dans sa marche les Ostiaks, les Vogoulitch et beaucoup de Tatares; mais voyant qu'avec si peu de monde il ne pourroit pas se maintenir dans la conquète d'un pays aussi vaste, il l'offrit à la Russie en 1581, qui pour cela non-sculement lui accorda son pardon, mais encore le combla d honneurs. A la mort de ce conquérant, arrivée en 1584, on tontinua la guerre dans ce pays, en y envoyant de neuveaux Cosaques pris aur le Don, qui de victoires en victoires, sommirent tout ce

pays jusqu'à l'Océan oriental, pénétrèrent même dans la Da-o rie; cette conquête fut ache au milieu du 17ème siècle, ( conquérans du nord de l'Asie so les ancêtres des Cosaques actu de Sibérie, la plus grande par s'est établie dans les villes et ville ges qu'ils fondèrent dans ce pays abandonnant leur genre de vie s'adonnèrent à l'agriculture et commerce. Caux qui sont restés Q saques, sont répartis dans les din rentes contrés de la Sibérie, da la proportion suivante: dans gouv. de Tobolsk près de bel hommes; dans celui de Tomslad hommes, et dans celui d'Irlou jusqu'à 7000 hommes; ils sont service sur toute la ligne de Sibe rie, et ceux qui y sont répartis, a rien des Cosaque dissèrent en du Don dans leurs manières ! s'armer, de combattre, de s'habl ler et de vivre; ils demeure dans des stanitzis ou bourgs, 01 heurs Attamans, etc. Mais cet qui sont répartis dans les villes forment plus de régiment; ils soi par petites troupes 'subordound aux commandans des villes; les emploie pour le service des po tes, pour des convois de caravi nes ou de voyageurs, et ils 50 d'une très-grande utilité dans pays.

Cosaques d'Urraine ou M. LOROSSIENS, (Kosaku Ykpan crie.) (de Russie mineure). Pi dant les guerres civiles de la Ri sie et la domination des Tata sur ce pays, la Pologne profita ces troubles pour tomber ? avantage sur la Russie rouge, qu le conquit en 1340, et c'est 😗 semblablement à cette époque q faut rapporter l'origine des Co ques d'Ukraine. Fuyant une do nation étrangère, plusieurs d' tre eux abandonnèrent leurs fo pour chercher un asyle dans basses contrées du Dnepr;

mis sans cesse par les Polonais, les Lithuaniens et les Tatares, voisin de paya qu'ils avoient choisi pour kur retraite, ils se virent de la nécessité de combattre an mlache avec eux pour leur hime; c'est là ce qui établit naindement chez eux cette constition militaire qu'ils ne conmsount pas auparavant. D'après eque nous avançons relativement i as Cosaques, d'abord sur leur bugage, qui pour l'expression tent à la vérité beaucoup du pobaois, mais qui au fond est le même que le langage russe, ensue sur leur religion, car ils pot sermement attachés au rit prec russe, il faut en induire que cs Coseques sont Russes et nous r pouvous mieux fixer leur émié Falonqu'au temps où les Lithuaseus et les Polonais s'emparètest de leur ancienne patrie, Nous mons qu'ils ne l'avoient pasabandeuce étant sous la domination des latares qui leur laissoient des Princes de leur nation, au lieu que haineassez commune entre peu-Pes voisins, et fortement enraci-Accentre les habitans de Kiow et kurs usurpateurs, les aura empéthe de se plier au joug de ces der-Mrs. Il est probable que la deu-L'eme dévastation de Kiow, faite Par les Tatares en 1415 a beaucoup insmenté le nombre des suyards. Undoitattribuer le même esset à linc rporation de cette princi-Mulé au royaume de Pologne, hite en 1471 par le Roi Casimir. four faciliter l'ordre-et la bonne Minimistration dans ces nouveaux tai, il les partagea en districts, l'établit des Palatins, des Castelhis, des Starostes et d'autres offiacrs, tous de nation Russe, qui Moient de pair avec les nobles de Pologne. Non content d'avoir établicette sorme, ilen sit une loi pour les successeurs, mais elle eut

Polonais se glissèrent dans la province de Kiow et y acquirent des sonds de terre, ayant ensuite partagé entre eux les principales dignités, ils n'admirent plus aucune égalité entr'eux et les Russes, ne les regardant plus que comme leurs sujets; cette conduite dégoûta ces peuples de leurs nouveaux maîtres, et il est naturel de croire que la plupart d'entr'eux cherchèrent à s'en dégager par l'abandon de leurs foyers, et qu'ils effectuérent cette résolution en s'associant à ceux de leurs compatriotes qui leur en avoit déjà donné l'exemple. C'est à cette époque aussi que l'on doit rapporter l'origine du nom de Russie mineure ou petite Russie, qui servit à distinguer cette contrée d'avec le grand Empire de Russie; car cette distinction n'exista point aussi long-temps que ces deux parties furent réunies, ou qu'elles subirent ensemble le joug des Tatares. Les Cosaques d'Ukraine s'étendirent peu à peu jusqu'au Boug et au Dnestr, et occupérent tout le pays qui est entre ces deux fleuves et le Dnepr. Ils batirent des villes et des villages, dans lesquels ils passoient les hivers avec leurs familles. Pendant l'été la jeunesse capable de porter les armes, se répandoit sur les frontières et harceloit les Turcs et les Tatares, avec lesquels ils étoient continuellement en guerre, à l'instar des chevaliers de Malthe, et contre lesquels ils servoient pour ainsi dire de rempart au royaume de Pologne et au grand-duché de Lithuanie. Ces Cosaques n'étoient point d'abord distincts des Cosaques Saporogues, dont ils portoient le nom, parce qu'ils habitoient tous au-delà des Cataractes. (Porogi, Cataracte, Sa ou Za, veut dire au-de-là, ainsi Zaporogues, veut dire au de-là des Cataractes), Le Roi Sigismond ayant bientôt des infracteurs: plusieurs accordé à ces peuples un terrain

la Russie mineure se trouva trop munication des deux mers; c' resserrée pour les contenir toutes, ainsi qu'il punit ceux qui suivin de là vint que plusieurs de ocs sa- le parti du traître Mazeppa. Le milles Cosaques se retirèrent enco- dernier hetmann Ivan Scouropi re plus vers le levant, dans le voi- sky, qui avoit remplacé Mazepp sinage de la ville de Belgorod. On étant mort en 1722, cette pl leur conserva leur ancienne cons- demeura vacante jusqu'en 17 titution et leur liberté, et on les qu'elle fut consérée à Daniel Aj envoya vers les Steps qui leur of- stol; on la supprima après son c froient quantité d'avantages natu- cès et l'Ukraine sut régie par rels. Ce sut l'origine des cinq régimens Slobodiens, ou Cosaques blobodiens, connus sous le nom ques, avec égalité de rang et si d'Akhtirka, de Soumi, de Kharkof, d'Isum et de Ribna ou d'Os- on rétablit en 1750, la charge trogojsk. Ge nouvel établissement se sit en 1652; mais ces. Cosaques strouvèrent une si grande étendue l'ayant élu, l'Impératrice Elide terrain à cultiver, qu'ils en firent part à leurs anciens compatriotes qui vinrent les joindre en 1659. Dès ce moment les Cosaques restèrent attachés à l'Empire de Russie, malgré plusieurs guerres manns possédoient des domai qu'il y eut relativement à eux avec la Pologne; malgré la désertion de quelques-uns de lears hetmanns, qui combattirent quelquesois pour les Polonois; malgré un chisme qui établit dans leur gouv. deux hetmanns, dont l'un sur le bord oriental du Dnepr, resta attaché à la Russie, et l'autre, sur le bord occidental reconnut de nouveau la suzeraineté de la Pologne. Ensin leur hetman Mazeppa, ayant en 1708 abandonné le parti de la Russie, pour embrasser celui de la Suède, l'Empereur Pierre-le-Grand résolut de les traiter de manière qu'ils fussent dans la suite hors d'état de se livrer à aucune rebellion; il distribua pour cet esset, pendant plusieurs années de suite, ses armées en quartier d'hiver dans le cœur de l'Ukraine, mit des commandans Russes dans la plupart de leurs places, et ordonna qu'il sût envoyé chaque année 10,000 Cosaques sur les hords du Ladoga, où ils furent employés à creuser le fameux canal de com-

conseil composé de six personn dont trois Russes et trois Con aucun droit de préséance. En hetmann en faveur du Comte l rile Razoumofsky. Les Cosaqu beth le reconnut publiquem pour tel, et le confirma dans q dignité le 12 avril, ce qui rendu public par un oukase du nat, le 12 juin v. st. Les h considérables, ils jouissoient devant des péages de l'Ukrail en place desquels on a accordé hetmann Razoumofsky, nue sc me annuelle de 50,000 Roubi qui ne fut peut-être que le qu du produit des péages ci-des mentionnés. L'Impératrice therine Il supprima de nouv la charge de hetmann, en 17 et préposa un collége de régen la petite Russie, dont le chef un gouverneur-général. Cette me Princesse a par un oukas 28 octobre 1775, rénni le gou nement de Kiow à celui de la tite Russie. Le pays de ces C ques est communément app Ukraine, nom qui signisie pro ment un pays limitrophe; il moit en ellet la séparation la Russie, de la pologne, la petite Tatarie et de la 1 quie. Ce pays consiste en plaine d'une fertilité incomp ble, et entrecoupée d'une gra quantité des plus belles rivi et des sorèts les plus agréab

troduisit dans la petite Russie des prêtres de l'Eglise Romaine; on établitun évêque de cette religion à Nov, résidence du métropolitain Ruse; on y construisit des égliundes couvens du rit Romain; arriputa des écoles de la même migion; toutes ces nouveautés ne trairent à autre chose en appama, qu'à la propagation de la Physion Romaine. On travailla pour cet effet à la réunion des églises Russe et Romaine, et on persuda à une partie du clergé de la petite Russie, dans le concile qui wtint en 1595 à Brest Litofskoy, de renoncer à l'obéissance du Patriarche de Constantinople, pour reconnoître la suprématie du Pape. loutes ces entreprises révoltérent les Cosaques. Eux de leur cole se voyoient dans l'obligation de soutenir jusqu'à l'extrèmité la putté de la religion grecque et les Pringatives de leur pays; de la uqui une guerre de longue durecatre les Cosaques et les Polo-2015; elle continua pendant trois regaes consécutifs avec une fortule très-variée; mais les choses changèrent enfin de face, par la prudence et le courage de Bogdan Ahmelnitsky, que les Cosaques avoient élu pour hetmann. Ce géneral s'étoit aperçu que les conditions avantageuses que les Polonois lui accordoient de temps en lemps, quand ils étoient dans la detresse, et qu'ils venoient de re-10 aveller en 1642, par le traité de Shorof, n'avoient point pour base cette sincérité et cette bonne soi, sei doivent servir de sondement à but traité; et il avoit remarqué sails les enfreignoient chaque sois quils se croyojent en état de romre de nouveau avec les Cosaques, il conçut de là, qu'il ne pourroit travailler plus solidement à sa sûreté et à celle de ses compatriotes, quen se réunissant à la nation d'où les ancêtres des Cosaques

étoient issus; il proposa donc de se soumettre au Tzar de Russie qui avoit déjà des droits incontestables sur la petite Russie, cette province ayant été arrachée de force à ses prédécesseurs, par les Grands-Ducs de Lithuanie, et retenue jusqu'alors par les Polonois. Ce projet fut exécuté à Péréaslavl, le le 6 janvier 1654; toutes les villes et les habitans de la rive orientale du Dnepr, ainsi que la capitale de la province de Kiovie, suivirent bientôt l'exemple des Cosaques. Khmelnitsky avoit dès 1650, et pendant la guerre, porté les forces militaires des Cosaques jusqu'à 40,000 hommes effectifs, et étoit on état de tenir la campagne; il les avoit partagé en quinze corps, qui la plupart avoient leur demeure sur la rive occidentale du Dnepr et portoient le nom de leur ville, savoir: de Tchigirinn, Tcherkassi, Kanef, Corstin, Ouman, Bratzlaw etc. Ce nombre ne lui suffisant pas, il le porta à 60,000 hommes, dont il forma dix divisions, à qui on assigna des demeures sur la rive orientale du Dnepr, et que l'on désigna par les noms des villes principales de leur pays. Telle a été la constitution des Cosaques depuis près de deux siècles; les villes de Kiow, Tchernigow, Starodoub, Néjine, Péréaslavl, Prilouki, Loubni, Gaditchi, Mirgorod, et Poltava, sont les chefs-lieux des principaux corps; mais Batourine devint ka résidence du hetmann, comme Gloukhow fut choisi pour être le siége du gouv. du pays. Tandis que la guerre des Cosaques avec les Polonois duroit encore, nombre de familles abandonnoient sans cesse la rive occidentale du Dnepr, pour aller s'établir sur la rive opposée de ce fleuve. Elles espéroient par cette émigration, trouver plus de sûrcté; mais à la sin, l'enceinte des anciennes limites de

les de la mer Noire; ils se distin- effectivement, on les établit guèrent beaucoup au siége d'Ot- long du Bong, où ils formère chakoff, et rendirent surtout de un cordon de surveillance, jusqu grands services à la prise de Béré- l'époque de la seconde guerre ave zan. Après la guerre, on les éta- les Turcs; alors le Prince Poten blit dans l'île de Taman, où ils vi- kin crut devoir les transporter e vent avec les mêmes droits et pri- 1787 à 200 werstes de là dan viléges que ceux qui sont accordés l'intérieur de l'Empire, jusqu'a aux Cosaques du Don. Leur chef moment où les armées russes se nomme Cochévoy Attaman, il réside à Ecathérinodar, forteresse qu'ils ont bâtie en 1792, lors de régiment de 1500 hommes, qui s leur établissement dans ces contrées. Ils out encore la ville de Taman ou Phanagorie, située près de l'endroit où fut bâtie l'ancienne ville de ce nom; leurs terres s'étendent sur la rive droite du Couban; jusqu'à l'embouchure de la rivière Laba, qui s'y jette, en y joignant l'île de Taman. Ces Cosaques cultivent peu la terre, malgré sa fertilité dans les contrées qu'ils habitent; mais ils sont grands pécheurs, et sont un commerce considérable de poissons: ils sont au nombre de 14500 hommes; en temps de guerre tous montent à cheval, ne laissant chez eux que les infirmes et les enfans.

Cosaques du Boug, ( Kosaku Byeckie.) Ces Cosaques se sont formés en 1769, voici leur origine. Pendant la guerre qui eut lieu dans ce temps, entre la Russie et la porte Ottomane, les Turcs sormèrent un corps assez nombreux de chrétiens Moldaves, Valakhes et Bulgares; ces guerriers ne voulant pas servir des infidèles, vinrent se réunir avec armes et bagages aux troupes russes, et furent employés avec succès contre les Turcs, par le maréchal Roumiantzof, qui à la paix, leur proposa de rester en Russie, leur promettant des terres le long du Boug, et leur faisant entrevoir des avantages et des privilèges, que leurs services pendant la guerre leur avoient mérités, et qui leur

ma sous le nom de Cosaques side- seroient indubitablement accordé rapprocheroient des frontières On en forma l'année suivante u trouva sans cesse en activité, etser vit avec sèle et distinction ; il su employé en Pologue et garda le frontières le long du Dnestr et de l mer Noire. A la paix l'Impératri ce Catherine II ordonna au princ Zoubof d'organiser ces Cosaques l'instar de ceux du Don et de l mer Noire, de leur assigner de terres et de les récompenser selo leurs services, par des rangs d'autres distinctions; récompens qu'ils avoient si bien méritée. L mort de l'Impératrice arrêta l'exe cution de cet ordre. En 1797 l'En pereur Paul ne voulut p lus de cet te milice, et ordonna qu'ils fusser libres de retourner dans les terre qui leur avoient été données, pou s'y fixer comme paysans; leur établissemens se trouvent dans le districts du Kherson, d'Elisavéto grad et d'Olviopol. Les Cosaque du Boug, habitués à la vie guerrier qu'ils avoient menée pendant long-temps demandèrent et obtin rent de la justice de l'Empereu Alexandre Ior, d'être remis st l'ancien pied militaire; ils formes actuellement trois régimens, dos un est toujours employé à la gat de des frontières du côté de Turquie, et les deux autres rester chez eux; mais en temps de guer re, ils marchent tous. Leur cons titution est la même que celle de Cosaques du Don; ils ont en mé me temps le privilège d'incorpe rer dans leurs milices les Molds res, les Valakhes et les Bulgares, qui roudroient se joindre à eux; ce qui arrive très-souvent, ces dernier connoissant le bien être dont ce lonques jouissent en Russie.

Cosaques de Tchougouiér, (Lanke Hyeyesckie.) Ils sont oranirement du Don, mais s'état établis près de la ville de Idagouich, ils recueillirent des Ruses et des Calmouks, qui vinmi se joindre à eux, et formèmat ainsi un petit corps de Cosaras, qui se choisissant un Attaman particulier, fit bande à part. la Cosaques forment un régiment régulier de dix escadrons, imés comme le reste des Cosapri, mais ayant un uniforme à stret l'organisation d'un régiment k busards. Ils servirent avec latinction pendant la guerre de 7 ns et les guerres de la Turquie. les Cossques forment un corps distingué, qui a bien mérité de la paire, sans jamais démentir sa reputation; on y a joint deux réfund d'anciens Cosaques d'Ufrime, qui forment avec les meniers une population de 7646 names. Ce régiment a un chef les commande, et qui réside la ville de Tchougouief; ils ont leur chancellerie, et tous un établissemens sont dans les mirons de cette ville. Le régikut se recrute toujours parmi 5 646 hommes, qui forment la milité de ces Cosaques.

COSOTOURSKOY - ZAVOD, (KoCompression - ZAVOD, (KoCompression - ZAVOD, (KoCompression - ZAVOD, (KoRel de cuivre gui se trouve de
Rel de cuivre qui se trouve dans
la grand rapport. Elle appar-

htta un particulier.

Cosnour, (Kocpyso.) petit ort de la Crimée, situé au midi ceite presqu'île, non loin de sudac. Il est assez commode, ais peu fréquenté.

Costiansk, ( Kocmancko.)
-devant ville et actuellement
Tom. I.

bourg du gouvern. de Voronej, à 34 werstes plus bas, sur le Don. Lorsque l'Empereur Pierre-le-Grand établit une amirauté à Voronej, Costiansk devint le principal magasin des vivres et de toutes les ehoses nécessaires à l'entretien des troupes; mais depuis que l'Amirauté a été transportée aîlleurs, cette ville est tombée entièrement; enfin elle n'existe plus que comme un bourg de peu de conséquence; la seule chose remarquable qu'on y trouve, est un endroit sur les bords du Don, où on a déterré une énorme quantité d'os d'éléphans. M\* le Professeur George Gmélin atrouvé en 1768 et 1769 un espace assez étendu entièrement rempli de ces os, et ce qui est particulier, c'est qu'on n'y en trouve d'aucun autre animal. Ces os ne sont presque pas décomposés, et l'on suppose avec quelque vraisemblance qu'ils n'y sont que depuis 1237, époque à laquelle Batou Khan vint dans ces contrées, trainant avec lui des armées innombrables dans lesquelles, selon la coutume des peuples de l'Asie, il pouvoit se des éléphans; que ces animaux ayant été tués à la fameuse bataille, qui décida du sort de la Russie, et qui se donna non loin de là, ou peut - être étant mort de fatigue et de froid, ils furent enterrés tous au même endroit et à cette place, ce qui est d'autant plus vraisemblable, qu'on n'en trouve pas du tout dans les environs.

Costroma, (Kocmponia.)
(Gouv. de). Il est horné au nord
par celui de Vologda, à l'orient par
le gouv. de Viatka, au midi par
ceux de Nijegorod et de Vladimir,
et à l'occid. par celui de Iaroslaw.
Ses principales rivières sont, le Volga, fleuve, la Costroma, la Ounja et
la Vetlouga, qui s'y jettent toutes.
La terre y est assez bonne, mais

16

son produit ne sussit pas à l'entretien de ses habitaus; ils y suppléent par le blé qu'ils se procurent des provinces voisines, et qu'ils amènent sur le Volga. Les gouv. de Vologda et de Viatka leur en fournissent aussi une partie. Presque tous les habitans de ce gouv. cn sortent l'été pour chercher leur , subsistance ailleurs par leurs travaux; car la plus grande partie d'entre eux sont maçons, plàtriers et charpentiers; ceux qui restent chez eux sont des nattes d'écorces d'arbres, communément appelées rogoji, et qui sont d'un grand usage en Russie; s'occupent de chasse et de pêche, tissent des toiles et font des draps communs: d'autres construisent des barques, des radeaux de bois et font du goudron; en général ils sont industrieux. On compte 822,430 habitans des deux sexes dans ce gouvern. Sa capitale est Costroma, sur le Volga, et au confluent de la Costroma avec ce fleuve. Tout le gouv. se partage en 12 districts, qui sont ceux 1º de Costroma; 2º de Nerekhta; 3° de Kinéchma; 4° d'Iouriéf - Povolskoy; 5° de Makarief; 6° de Varnavine; 7° de Vetlouga; 8º de Cologriv ; 9º de Galitch; 10° de Boui; 11° de Sol-Galitzkoy, et 12° de Tchoukhloma.

Costroma, (Kocmpona.) C'est la capitale du gouv. de ce nom. Elle a eté bâtie, à ce que l'on croit, en 1152, par le grand-duc Youri-Vladimirovitch Dolgorouki; et après avoir été l'apunage, tantôt des princes de Souzdal, tantôt de ceux de Vladimir et de Tver, prise et reprise plusieurs sois par les uns et par les autres, souvent saccagée et brulée par les Tatares et les brigands, qui in-. L'estoient ces contrées dans le cours des guerres civiles, elle fut ensin définitivement réunie au grandduché de Moscou, sous le règne du grand-duc Ivan Vassiliévitch I.

événemens remarquab ont encore illustré Costroma. 1612, lorsque le Prince Dm Pojarskoy, marchant à la délive ce de sa patrie, passa près de C troma, les habitans de cette vil mus par un dévouement patric que, allèrent au-devant du Hé usqu'à Plesse, et là lui offrire leurs richesses et des secours hommes, se plaignant de leur ge verneur Chérémétéf, qui av voulu les empêcher d'offrir k don patriotique pour la délivran de la patrie, demandant en mér temps que ce gouverneur sut cha gé; le grand homme se rendit leurs vœux; déposa Chérémet et leur donna le prince Roman-( garin pour gouverneur, et acci ta leurs secours; ensuite en 16 lorsque le même prince Pojarsi eut entièrement délivré la Russ on assembla à Moscou les prin et les Boyars, qui élurent po Tzar et Autocrate de toutes Russics, le jeune Michel Féod rovitch Romanof; qui étoit par par les femmes, des derniers Sc verains Russes, et qui étôit als à Costroma avec sa mère. Les putés vinrent l'y trouver, le connurent et le couronnèrent ] bliquement, dans le couvent no mé Troitskoy Apatskoy. Cette i le est fort agréablement située le Volga et la Costroma;elle est st le 57° 45' de lat. sept. et le 59° de long. or. à 802 werstes de Pétt bourg et à 306 w. de Moscon. E a un archevêque qui se qualifie titre d'Archevêque de Costroma de Galitch. On trouve dans la vil 37 églises, deux couvens, de un de religieuse, un séminail une école publique, une mais de charité et une de correcti On y compte jusqu'à 20,000 ha tans des deux sexes, et beauco plus si on y ajoute les ouvri qui viennent des autres villes des villages voisins, travailler a

sabriques qui se trouvent dans la ville: telles sont, 13 fabriques de tolki, qui occupent jusqu'à 300b ouviers, 12 fabriques de cuirs, une bonderie de cloches, une tuilere, des fabriques de suifs, etc. La marchands de Costroma exportent de la toile, des cuirs traulles et écrus, des suifs, du beurre, de l'huile de lin et du lin.

COSTROMA, (Kocmp.oma.) (rivière). Elle court du nord au midi, et traversant une partie du gouv. de laroslaw, elle entre dans celui de Costroma, où elle commence à devenir navigable, depuis h ville de Soli - Galitzk, jusqu'à no embouchure, qui est dans le Volga et la ville même de Costro-

Cosva, (Kocsa.) rivière assez considérable du gouv. de Perm, Mise jette dans la Cama, sur sa tive gauche.

Cotchetnala, (Kotemhan.) Lolonic allemande du gouv. de Saratel, district de Camichine. Elle 4; familles Catholiques, toutes reques du cercle de Franconie, en Allemagne: ces colons appelent leur village en Allemand Mendorf.

COTELNITCH, (Komenduco.) Petite ville du gouv. de Viatka, chef-lieu d'un district sous le 58° li de lat. sept. et le 59° 15' de long orient., à 95 verstes de la Prient dans cette ville 400 habitist desdeux sexes.

deux sexes.

COTLINE OSTROV, ( Komaund ocmposo.) île de Cotline. nommoit anciennement de ce nom l'île dans laquelle est bâtie la ville de Cronstad. (Voyez cet article).

COTOROST, (Komopocma.) riv. assez considérable du gouv. de Jaroslaw. Elle est navigable, et se jette dans le Volga, dans la ville de laroslaw meme.

COTOYTZY, (Komosum.) petit peuple sauvage , qui habite en Sibérie, non loin de la rive orientale du Jénissei, entre les forts d'Abakansk et de Cansk, près de Catchins. Les Cotovtzys ont été soumis à la Russie en 1628; ils lui payent un petit tribut en fourrures. Ce peuple ressemble pour sa manière de vivre et son costume, aux Catchins, aussi paresseux et plus mal propres qu'eux, ils vivent dans la pauvreté; une petite portion a été amenée au Christianisme, le reste professe le Chamanisme.

COUBANE, (Ky6ans.) C'est le plus grand fleuve du gouv. du Caucase. Les Grecs le nommoient Hypanis, Vardanus dans Ptolomée, et enfin Copa sous les Italiens. Il sort de la plus haute montagne du Caucase, nommée Châte, et forme dans son cours la frontière de l'empire de Russie du côté des peuples des montagnes; il va se jeter encapitale du gouvernement. Elle suite par deux bras dans deux Et hatie sur la Viatka, au même mers; car l'un tombe dans celle indroit où étoit anciennement d'Azof et l'autre dans la mer noire; Chéref, ville des peuples Tché- pendant l'été une partie de ses rmiss, que les Novogorodiens eaux se dessèchent, surtout vers Firent et détruisirent, vers la sin ses embouchures, au point qu'il ct 12 ème siècle on compte actuel- est très-dissicile aux vaisseaux de venir y jeter l'ancre. Dans l'île de Taman, formée par ses deux bras, Cotelva, (Komemea.) bourg est un canal, qui joint la mer d'Atres-considérable dugouv. de Khar- zof et la mer Noire, il a au contrailos. C'étoit anciennement une pe- re une baie prosonde, sur laquellile ville des Cosaques d'Ukraine: le est bâtie la ville de Phanagorie, n y compte 9,400 habitans des et où les vaisseaux peuvent venir dans tous les temps. Le Coubane

est fort commode pour la navigation avec des bateaux plats, car il n'a ni pierres cachées sous les eaux, ni bas-fond. Les rivières qui s'y jettent, sur la rive droite, sont la Baracla et la Barsoukla; et sur la gauche ce sont l'Isikh, l'Insi, l'Ourpe, la Sagvassa, la Laba et le Caracoubane, ainsi que d'autres plus petites, qui sortent toutes des montagnes: Pendant son cours dans les montagnes, elle a des bords escarpés et pierreux; mais dans la plaine ils sont rarement de 2 à 3 toises de hauteur, et la rivière ne les franchit dans aucun temps. Ce sieuve est très-poissonneux, et le poisson qu'on y pêche est d'une excellente qualité. Les Cosaques de la mer noire, habitaus de l'île de Taman, font leur principale occupation de la pêche que le Coubane leur procure en abondance.

COUBANE (Ligne du), (Kyban-ckar runia.) C'est la même que la ligne du Caucase, qui défend les frontières de l'Empire de Russie, depuis la mer d'Azof jusqu'à la mer Caspienne; mais on nomme particulièrement ligne du Coubane, cette partie de la ligne, qui en commençant depuis Azof, s'étend jusqu'aux sources du Térek; de là, jusqu'à la mer Caspienne, on l'appelle ligne du Térek; mais en général, le tout se comprend sous la dénomination de ligne du Caucasc. (Voyez cet article).

Coubentra, (Kybenuga.) riv, du gouv. de Vologda, qui se jette dans le Coubenskoé ozero (lac). Cette riv. sert à transporter à Vologda, quantité de bois de construction et de barques, que les habitaus de ses bords construisent, et qu'ils amènent dans cette ville.

Coubenskoé ozéro, (Ky6encxoe osepo.) (Lac de Coubensk). Il se trouve dans le gouv. de Vologda, à 22 wer. de distance de la ville de ce nom. Celac a plus de 50 wer. de long sur 7 à 8 de largil est profond, poissonneux, et contient quelques îles près de s bords; plusieurs riv. y ont le embouchure, telles que la Sou honie, la Coubenitza, la Porozvitza, la Couchta etc. Les bords ce lac sont peu habités.

COUCHVINSKOK ZAVOD, (Kytounckoŭ sacozo.) Usine de ser de cuivre, qui se trouve dans gouv. de Perm, district de Verhotourié et qui appartientà la con

ronne.

Coutainitskié, (Kyambuit nie.) On nomme ainsi deux la très-cousidérables, qui ont de à 60 wer. d'étendue sur les bonde la mer Noire, à côté du Golde Hadji-Bey, sur lequel la vil d'Odessa est bâtie. Ces deux la ne sont séparés de la mer que pune langue de terre fort étroit mais assez élevée pour les emplecher de s'y jeter. La petite riv. Coutalnik s'y jette; elle se dessecten été.

Countoui, (Kyxmyŭ.) ri
assez considérable de la Sibéria
non loin d'Okhotsk. Elle se jet
dans l'Okhota, non loin de si
embouchure dans la mer. Ce
riv. est d'une grande utilité al
habitans d'Okhotsk, par la gran
quantite de bois de mélèze, q
croît sur ses bords, et qui ser
la construction des vaisseaux da
ce port.

Coulaguina, (Ryaceuna C'est un petit fort de la ligne défense de l'Ourall, il est à u petite distance de ce fleuve; sa g nison consiste en Cosaques, sont presque tous Calmouls

Tatares.

COULALINA, (Кулалина) (
lonie allemande du gouv. de Sa tof, bàtie en 1763, sur les ba du Volga, district de Camichia à 123 wer. de Saratos. On y co pte 47 familles de la religion I thérienne. COULALY, (Кулалы.) ile de la mer Caspienne, près du Cap Tuk-Caragane. Les habitans d'Astra-lhin y tuent beaucoup de veaux marins.

Coulikovo-polé, (Kyaukosomile) On nomme ainsi une plaimiles-étendue dans le gouv. de Isula, district d'Epiphane. Elle commence aux sources des riv. Unpa et Zoucha, vers l'orient, et la jusqu'au Don: la Népriadva la traverse. Cette plaine est célèbre par la défaite totale, ou pour mieux dire, la destruction entière de l'armée Tatare de Mamay Khan, en 1380, par le grand - duc Dmitri, surnommé Donskoy, à cause de cette victoire sur le Don.

Coum, (Kyzzo.) riv. du gouv. d'Olonetz, qui se jette dans le lac d'Onéga. On a eu l'intention un moment, de creuser un canal de communication entre cette riv. et le lac Vigue, pour joindre les deux lus ensemble; mais on a trouvé de grandes difficultés, à cause des montagnes qui les séparent.

Couma, (Kyma.) fleuve du gouv. du Caucase. Il a sa source cans le Caucase, entre le Térek et le Coubane, et coulant de la vers l'Orient, il se perd dans les sables, atant de parvenir à la mer Cas-Fienne. Ce fleuve traverse une vale sertile; on voit des sites enchanteurs dans ses environs, et bords sont converts d'arbustes de dissérentes espèces, et de joncs, qui servent d'azile à une quantité unombrable de faisans; on trouve. lers ses sources des forêts considérables d'arbres de différentes peces; le mûrier y croît en abonfance: non loin de ses bords, et ans l'angle qu'il forme avec le lac En-Baline, on trouve les ruines une ville qui doit avoir été considérable, si l'on en juge d'après l'espace que ses ruines occupent encore, et la quantité de pierres et

de briques qui couvrent cette plaine; on y voit encore beaucoup de bâtimens sur pied, avec des voutes assez bien conservées et des élévations tombâles en quantité. Les habitans de ce pays appellent cette ville Madjar, ce qui porteroit à croire que les ancètres des Hongrois l'ont habité avant de venir s'établir dans le pays qu'ils occupent actuellement. Le Couma n'est pas poissonneux, son cours est presque partout tranquille, et ses eaux sont saumâtres : les principales rivières qui s'y jettent sont la petite Couma et la Dongoussla.

Couma (Petite), (Kyma mana.) riv. du gouv. du Caucase, qui se jette dans le Couma. Elle est remarquable par la ville de Géorgievsk, qui est lutie sur ses

bords.

Coumo, (Kyzio.) C'est un des plus grands fleuves de la Finlande. Il prend sa source dans un lac nommé Raoutovessi, et coulant d'orient en occident, il vient se jeter dans le golfe de Bothnie, dans le port même de Biorneborg.

Coumyks, (Kymbiku.) peuple Mahométan de race tatare, qui vit avec les Nogais, dans une plaine sablonneuse au pied du Caurase, sur la rive droite du Térek. Il est sous la domination de la Russie, mais il se permet malg é cela des incursions dans les trontières de cet Empire, quand il roit pouvoir le faire impunément : il reconnoissoit auparavant le pouvoir du Chamkhal on Khan du Dagestan. Comme ses terres s'étendent jusqu'à la mer Caspienne, il fait un petit commerce sur ses bords, par le moyen des Arméniens dont il se trouve un grand nombre parmi eux.

Counassyre ou Counachire, (Кунассиро или Кунаширо.) C'est la vingtième île de l'archipel des Courills, située à 40 wer. de l'île d'Etorpa. Elle a 150 w. de

long sur 50 de large; le milieu de l'île est couvert de hautes montagnes; on y trouve beaucoup de bois; ses plaines sont fertiles et fort susceptibles d'être cultivées. Les animaux sauvages de l'île sont l'ours noir, le soble et le renard, ainsi que les loutres, qui vivent dans les rivières. Le bord méridional de l'île est quelquefois couvert d'une quantité d'huitres à perles, dont les coquilles servent d'assiettes aux sauvages. On y trouve çà et là quelques habitans, dont le nombre ne va pas à 68 mâles et à 126 femmes. Les Russes y ont construit un fort entouré d'un rempart de terre, dans lequel ils se retirent pendant leur séjour dans l'île. Counassire contient des lacs fort poissonneux et quelques petites rivières dont les eaux sont claires et salubres.

Coundorofskia Tatares, (*Кундоровскія Татары*.) ou " Tatares Coundors. C'est le même peuple que les Tatares Nogais, dont ils sont une branche indépendante; soumis aux Calmouks, avant leur émigration en Chine, ils sont restés sous la domination de la Russie après leur départ. Ils errent et campent dans les steps des bords de l'Akhtouba et jusqu'à la mer Caspienne. Ce peuple n'est obligé à aucune redevance envers la Russie, et il vit très-pauvrement.

Coungour, (Kynsypo.) ville du gouv. de Perm, au confluent de l'Iren et de la Sylva. Elle est sous le 57º 20' de lat. sept. et le 74° 36' de long. orient., et à 91 wer. de Perm. Cette ville a été fondée en 1647 et peuplée de Russes qu'on a pris parmi ceux qui se présentoient volontairement pour y aller; ruinée ensuite pendant la rebellion des Bachkirs, elle a été ville nouvellement organisée dan rebàtie par les ordres du Tzar Alexis Mikhaïlovitch, en 1663, sur un nouveau terrain qui est celui ville est de 414 w. On y trons

qu'elle occupe actuellement, U environs de cette ville abondent bois et en paturages; les terres sont fertiles; c'est pourquei u grande partie de ses habitans, q sont au nombre de 5000 des de sexes, s'adonnent à la culture iont un commerce de grains. Q trouve aux environs de Coungo des carrières d'albâtres très-cons dérables. La ville contient 7 égli ses; on y trouve des sabriques d cuirs et de savon.

Coungourskala Pristant (Кунгурская пристань.) on po de Congour. On nomme ainsi t village du gouv. de Perm, distri d'Ecatherinebourg, bâti au co fluent de la Coungourka et de Tchoussovaïa, parce que c'est et sur cette dernière qu'on charg les bateaux de tous les métaux qui se tirent des mines de la Permie, et qui se transportent dans les ports de mer et les villes commerçantes de la Russie.

COUPENSK, (Kynenczo.) ville du gouv. d'Ukraine et chef lieu de district, sur la rive droite de l'Oskol. Elle est sous le 51°1' de lat. sept. et le 49° 52' de long orient., à 101 wer. de Kharlos Cette ville peut avoir 2000 habit des deux sexes.

Couppis, (Kynuco.) C'est une très-belle source d'eau minéral qui se trouve en Finlande, tou près du château d'Abo.

Coura, (Kypa.) ou Kur, fleuv qui coule en Géorgie et se jett dans la mer Caspieune. C'est l'An cien Cyrus des Grecs.

COURACHINSKOY, (Kypamuh ской.) mine et usine de cuivre d gouv. de Pérm. Elle appartient un particulier.

Courgane, (Kypsand.) petit le gouv. de Tobolsk; elle est che lieu de district, sa distance de cet mer 5 à 600 habitans.

Courills (Cap), (Kypundckou nucio.) C'est le cap le plus méridiesal du Camtchatka.

commence à quelque distance midi du cap de ce nom, n'mt pas un seul arbre. On ou trois ans.

ue église. La ville peut renser- Volcans, et toutes sont trèssviettes à des fréquens tremblemens de terre. Plusieurs sont visitées par les Chinois et les Japonois, qui viennent y cher-COURILLS (Isles). (Kypunschin cher des fourrures, qu'ils échanomposa.) L'archipel des Courills gent avec les habitans, pour des objets qui leur sont nécessaires. L'Archipel des Courills dus le Camtchatka, et continue appartient au gouv. d'Irkoutsk, dans la direction sud-ouest vers et ses peuples sont soumis à un l'ile Matmaye, appartenante au tribut en pelleteries et peaux de Japon. Quelques-unes de ces veaux marins, que les Russes iles sont bien boisées, d'autres prélèvent sur eux, tous les deux

compte du cap Courills jusqu'à Courilles, (Kypuntust) (Peu-Matmaye 1300 w. Les deux îles ple). Ce peuple habite la partie les plus proches du continent, méridionale de la presqu'île du ont été découvertes pendant la Camtchatka et les îles Courills. regie au Camtchatka, du mar- Il ressemble beaucoup aux Camthand Colessot en 1713; il y en- tchadalls par son genre de vie 1072 des Cosaques qui s'en em- et ses mœurs; mais il en diffère pererent au nom de la Russie, par son langage et par la reset qui imposèrent un tribut à semblance qu'il a avec les Japoses habitans. En 1720 on con- nois. Les Courills, sont petits, noissoit déjà 5 de ces îles; en- ont le visage rond et plat, sans in actuellement elles sont tou- être pourtant laids; ils ont la les connues, visitées, décrites barbe et les cheveux noirs, le " soumises par les Russes. On corps très - velu: ils sont huen compte 21, dont voici les mains, honnêtes, fidèles et hos-10ms: Cho - oum - tchou, Pro- pitaliers; mais ils sont pusillanimoussir, Chirinky, Makan-Kour- mes; ne savent pas supporterle 'sy, Anakoutane ou Onéco-malheur avec courage, et sont une, Aramoutane, Syascoutane, très - portés au suicide. Leur larma ou Egarma, Tchirine-langage est agréable à l'oreille, Mane, Moussire ou Egacto, ils chantent un peu en parlant; hit-cokti, Matoya ou Moutova, les hommes ne s'occupent que husarou ou Racha-ou-a, Ous- de la chasse et de la pêche; ils usire ou Ouchichire, Kétoï, font des bateaux avec les arbres 6-mous - syre, Tchirpoi, Ou- qu'ils coupent dans leurs forêts, roune, Etorpou, Counassire ou avec ceux que la mer leur Counachire, Tchikota ou apporte: les semmes sont la cui-Ibigodane. Comme chacune de sine et habillent leurs maris; In iles est décrite sous son ar- elles filent les orties. Les habihe, nous nous bornerons à dire tans des îles méridionales font que plusieurs ne sont pas un petit commerce avec le Japon; d'hitées, qu'il y en a même il consiste en graisse de baleine, inhabitables à cause du man- en fourrures et en plumes d'aine absolu d'eau; que d'autres gles pour les flèches; ils prenont sertiles, bien boisées, nent en retour de la vaisselle, emplies de gibier et de pois-vernissée, des chaudrons, des ons; quelques - unes ont des sabres, des étoffes, des parures

et du tabac. Ils vivent dans des huttes, ou plutôt des terriers comme les Camtchadalls, excepté qu'ils les tapissent de planches, les ornent quelquesois de menbles japonois, et en général vivent beaucoup plus proprement qu'eux. Ils se nourrissent de toutes sortes d'animaux, de poissons et de racines, dont leurs iles abondent; ils reçoivent même des confitures sèches du Japon. Les insulaires du nord s'habillent comme les Toungousses, de plumes de différens oiseaux aquatiques, qu'ils écorchent tout plumés, de sourrures et de peau de veau marin; · ils se coupent les cheveux jusqu'à la nuque, et se font des chapeaux de jone; ceux du midi au contraire laissent croître leurs cheveux et leur barbe et se teignent les lèvres, jusqu'à la moitié, d'une couleur noire; ils s'habillent à-peuprès comme les Chinois, portent des habits longs, qu'ils font avec la peau et les plumes du ventre des oiseaux aquatiques, mais plus souvent de nanquin et même d'étoffes de soie; ils se ceignent d'un sabre japonais: les femmes s'habillent comme les hommes, excepté qu'elles coupent leurs cheveux par-devant et noircissent entièrerement leurs lèvres: les uns et les autres se tatouent le visage et les mains. Quand ils se visitent réciproquement, ou que des étrangers vieunent chez eux, ils saluent par une génussent, embrassent dre Teutonique, et demeurère le nouveau venu, et donnent des sous leur puissance jusqu'en 156 baisers sur les joues. Leurs amu- Les Russes vers ce temps conqu semens consistent en chant, danse rent une partie de ce pays, et l'o et narration des événemens qui leur sont arrivés; rarement un mensonge sort de leur bouche, aussi ils ne le souffrent point des étrangers, et s'éloignent de ceux qui les trompent. Ils ont une idée confuse de l'être suprême, annoncant, qu'il est vonu jadis quelqu'un du ciel sur la terre dans un

brouillard. Ils adorent le Hibou ils suivent aussi le chamanisme Leurs mariages ressemblent celui des Camtchadalls; ils viver avec leurs femmes avant le maria ge et ensuite les enlèvent. Ils et terrent les morts, en hiver les in sulaires du nord les mettent tot simplement dans la neige. Dan plusieurs de ces îles les habitan ont un langage différent; mai dans la 19, 20 et 21°, on parle l même langue, qui ressemble ut реи au japonais. Toutes les iles Courills, jusqu'à la 19º inclusivement, payent un tribut e fourrures et surtout de castors, la Russie; les trois dernières son plutôt soumises au Japon.

Courlande, ( Курляціл. ( Gouv. de ). Le mot Courlande comme celui de lour-sem, et d Cour-sem, signifie en langue Le tonienne un pays maritime, et e allemand See-Jand. La Courland est bornée au nord, par le golfe d Riga et la Livonie; au midi par Samogitie; à l'orient par la L thuanie; et à l'occident par la me Baltique. Sa longueur est à-pet près de 50 milles et sa largeur q quelques endroits de 25 et en d'at tres de 20 et 15; elle se termin mème en pointe vers l'orient. pays appartenoit autrefois à la L vonie, et a éprouvé avec el les mêmes révolutions, jusqu'a 13ème siècle. Tous deux fure conquis par les chevaliers de l'o dre se voyant sans secours, Go hard Kettler, dernier grand-wa tre, céda la Livonie au roi de P logne, comme grand-duc de L thuanie, on lui donna en récon pense, pour lui et pour ses de cendans, l'investiture des provid ces de Courlande et de Sémigali à titre de duchés, et c'est aig

que ces dachés prirent leur origine en 1561. La diète de Lublin les réunit à la Pologne. En 1569, k waveau duc acheva d'introdue la religion protestante dans so clais. Au commencement du di-huitième siècle, sous le règne dissième duc Frédéric-Guillauw, ce pays fut ravagé par les luses et les Suédois; mais ce prina, ayant épousé en 1710 Anne lunovna, princesse de Russie, olle-ci conserva après la mort de 500 mari, survenue en 1711, la possession du Duché, sous la protetion de l'Empereur Pierre-le-Grand son oncle, et prit sa résidence douairière à Mittau. A la vénté le prince Ferdinand, frère du duc défunt, devoit avoir la survivance, et l'obtint en effet; mais ayant eu de grands démèlés are la noblesse, non à cause de son changement de religion, mais pire que la plupart du témps il demuroit hors du pays; qu'il voubit quoiqu'absent, gouverner par lu-mème, et qu'il dépossédoit de les hypotécaires des biens spratenans au duc; ces disputes ragagerent en 1717, la Pologne à envoyer une commission particulere en Courlande, qui priva du souvernement le duc Ferdinand, ta laveur du Sénat du Duché, penbut tout le temps que dureroit subsences, et qu'il n'auroit point mo son investiture. Les états de Pologne délibérèrent aussi comment 18 pourroient, après la mort du dac, incorporer la Courlande au roraume, et la diviser en Palati-126. Ces projets causant de granes inquictudes aux Courlandois, us assemblèrent en diète, à Mitin, en 1726, malgré la défense de Roi, et y désignèrent pour successeur de Ferdinand, le Com-Le Maurice, fils naturel du roi de Pologne, si célèbre en France sous le nom de maréchal comte de Saxe, et tous ses descendans mâles; non-

seulement le Duc Ferdinand s'opposa à cette élection, mais la Pologne la déclara nulle, à la diète de Grodno de 1727. L'Impératrice Anne Ivanovna, duchesse donairière de Courlande, étant montée sur le trône de Russie en 1730, le Duc Ferdinand, alors âgé de 75 ans, épousa une Princesse de Saxe Véissenfels, et reçut en 1731, à Varsovie, l'investiture de la Courlande, mais ce prince ne se siant point à ses sujets, ne parvint pas à la possession réclle de son Duché. La mort du Roi de Pologne Auguste II étant survenue, l'Impératrice Anne sit avancer ses troupes en Courlande, trouvant ce Duché à sa bienséance, pour l'établissement d'une partie de ses magasins. Elle avoit déjà tait déclarer en 1732 à la cour de Pologne, qu'elle ne consentiroit jamais à l'incorporation immédiate de ce Duché, mais qu'elle le protègeroit dans le droit d'être gouverné par ses propres Ducs, à titre de sief de la république; les Polonois furent obligés d'y consentir et convinrent en 1736, à la diète de pacification de Varsovie qu'à l'extinction de la race des Kettlers, c'est-à-dire à la mort du Duc Ferdinand, la Courlande auroit ses propres Ducs, dont le choix dépendroit de la libre élection des Etats. Ferdinand étant mort l'année d'après, le choix des Etats, dirigé par la recommandation de l'Impératrice de Russie, tomba sur son grand chambellan, Ernest Jean de Biren, Comte du St. Empire romain, tant pour lui que pour ses descendans mâles; cette élection fut confirmée par un Sénatus Consilium, en 1737, et le Duc recut l'investiture en l'année 1739. Biren fut exilé en Sibérie en 1740, par Anne princesse régente de Russie; les Etats élurent pour Duc, en 1741 Ernest duc de brunsvick - Wolfenbuttel, beau1rère de la régente de Russie; mais cette élection demeura sans effet. En 1758, le trône ducal ayant été déclaré vacant, par un Senatus consilium, le Prince Charles, fils du Roi de Pologue et Electeur de Saxe Auguste III, fut nommé duc de Courlande, et l'Impératrice de Russie Elisabeth, renonça en sa saveur à toutes les prétentions qu'elle sormoit sur ce duché. Il se passa en 1762 des choses importantes à l'égard de la Courlande: car d'abord l'Empereur Pierre Ill rappela le duc Ernest Jean Biren et sa famille, de laroslav où il avoit demeuré depuis plusieurs années, et il lui rendit la liberté; puis après s'être assuré de la renonciation de ce duc à la Courlande, il forma le dessein de la faire passer à son oncle George-Louis, duc de Holstein-Gotorp; mais sa déposition et sa mort ayant empêché l'exécution de son projet, l'Impératrice Catherine II rendit non-seulement au duc Biren les biens qui lui avoient autresois appartenus en Courlande, et qui jusqu'alors étoient demeurés sous l'administration de la Russie, mais elle lui permit encore de retourner en Courlande avec sa samille, et l'assura lui et les siens de sa protection; il y arriva en 1763 et le duc Charles fut obligé de se retirer ; il fut aussi résolu à la diète de convocation de 1764, qu'Ernest Jean Biren seroit déclaré et reconnu seul légitime duc de Courlan- que les ours, les loups, les loups de, que l'investiture de 1758 se- cerviers, les renards, les martres roit cassée et déclarée nulle. En les élans, les lièvres, les san 1769 le vieux duc laissa le gouver- gliers, et surtout les oiseaux de nement à son sils le prince Pierre, dissérentes espèces. On amass qui reçut l'investiture en 1770, beaucoup d'ambre sur les côtes de ct son père mourut le 28 décem- la mer Baltique, et il y a outr bre 1772. Ensin après la mort de cela en Courlande des mines de ser ce dernier duc, les États de la Cour- des carrières de platre et des sourlande demandèrent par une dé- ces d'eau minérale. Les principaul putation, qu'ils envoyèrent à l'Im- sleuves de ce gouv. sont, 10 14 pératrice de Russie, que les Du- Dvina, qui le sépare de la Livonie chés de Courlande et de Sémigale, 2º la Vindaw, en Lettonien Ven-

ainsi que la principauté de Pilten, fussent à jamais réunis à l'Empir Russe. L'Impératrice y ayant consenti, leur assura par un manifeste, donné en 1795, le 15 avril non-seulement le libre exercice de leur religion, et tous les privilé ges dont ils jouissoient sous leur Princes, mais encore tous les droit el prérogatives appartenans aus Russes, dans toute l'étendue de l'Empire. Dès ce moment la Courlande sut organisée en gouvernement sous le nom de gouv. de Courlande. Ses limites sont restées les mè mes. Sa capitale est Mittau sur l'Azles principales villes qu'on y trons sont Baauské, Fridérik - Stad Iacoub-Stad, Toucoum, Holdingen, Vindava (Vindau), Hazenpott, Libava (Libaw), et Pilten Le terroir y est fort gras et argilleux; le grand nombre de sorêt et de marais est la cause que le chemins de ce pays sont fort mate vais. Il y a long-temps que les ha bitans qui entendoient l'économie ont pris la peine de dessécher le endroits marécageux et d'en fair des étangs, qu'ils nomment levées lesquels sont mis à sec et ensemen cés trois ans de suite en grains de mars, puis pendant trois autre années, remplis d'eau et empois sonnés, ce qui est une espèced repos. La culture du lin réussi tres-bien en Courlande, le pois son de mer et autre y abonde, ainsi que les animaux terrestres, tel

tenplanches. La ville de Libau stoie seule annuellement, 300,000 mues de graines de lin. Les haius de la Courlande sont partie demands, partie Lettoniens, parrhivoniens des environs de Kolke. LOURMYCHE, (Kypaumo.) vilt du gouv. de Simbirsk, chefku de district, sous le 55° 39' rlat. sept. et le 63° 34' de long. ment. Elle est située sur la rive Auche de la Soura, à l'endroit mb petite riv. Courmychka vient Peler, et se trouve à 257 wersts de Simbirsk. On y trouve 7 tglise et 1,300 habitans des deux stiqui sont presque tous laboument vivent assez pauvrement.

Corr - OSTROV, (Kypb-Ocm-[1366] ou île de Cour. Elle est has la Dvina, vis-à-vis de Kolmor: cette île est d'une grande trulité; elle contient deux villa-En qui ont plus de 3000 habitans les deux sexes. Cet endroit est de-Mu célèbre en Russie, par la mance de Lomanosof, le père k poésie russe.

COURSE, (Kypckan Lybephin) M, et au midi par ceux d'Ukraiorident 230 wer. et du nord au 195. Il est entre les 50° et de lat. sept. et les 52° et 56° tlong. orient. Il contient 5 gran-

, et 3º l'As. Les autres rivières pa; 8 moindres qui sont le Tousnt, l'Albo, la Berza, le Barto, kar, la Péna, la Vorskla, l'Ous-Anger, l'Esco et la Sousseij, etc. soja, la Caratcha, la Soudja, la la v compte 300,000 habitans, Aéchnia et la Sosna, outre 500 aureque tous Luthériens. La Courtres petites. Ce gouv. est partagé en lu usez considérable, en bled, 1° Coursk, capitale de tout le masurtout en huile de chanvre gouv. 2° Belgorod, 3° Oboian, utin, en bois de construction 4º Staroï-Ozkol (ou vieux Oskol), 5° Rylsk, 6° Poutivle, 7° Novoï-Oskol (ou nouvel Oskol), 8° Corotcha, 9° Soudja, 10° Khotmychsk, 11° Fatéj, 12° Stchigy, 13° Time, 14° Dmitrif et 15° Lgos. Coursk est un des gouv. les plus fertiles et qui produit du blé en abondance; mais il est pauvre en bois. On y trouve quelques mines de fer, des carrières de platre, etc. Le clergé y est soumis à un Archevêque qui prend le titre d'Archevêque de Coursk et de Bélgorod. On y compte 920,000 habitans des deux sexes. On trouve dans le gouv.de Coursk quelques fabriques, nommément de drap, de toile, de vitriol, de salpêtre, de chandelle, etc. On y trouve en outre un grand nombre de distilleries d'eaux - devie et une corderie considérable.

Course, (Kypcko.) capitale du gouv. de ce nom. Elle est bâtie sur une montagne, au confluent de la Touscara et de la Coura, sous le 519 43' de lat. sept. et le 54° 4' de longit. orient., à 1,224 wer. de Pétersbourg et à 494 de Moscou. On ne peut pas fixer avec certitude l'époque de sa fondation; mais Gouvernement de ). Il est borné on sait que c'est une des plus anl'orient par les Gouvernemens de ciennes villes de la Russie, batie par foronej et d'Orel; au nord par les Viatitchis, avant qu'ils ne fusthaid'Orel, à l'Occident par le sent soumis au grand - duc de Ene gouv. et celui de Tcherni- Kiow; c'est-à-dire, avant le IX. siècle. Quant à son nom, il lui est ket Voronéj. Il a de l'orient à probablement venu de la Coura, qui coule au milieu de la ville. Après la soumission des Viatitchis, cette ville a long-temps appartenu aux Princes de Kiow, puis à ceux la riv. qui sont le Sém, le Do- de Tchernigof, et de Séversk. A Mz, le Casél, l'Oskol et la Sva- l'invasion de Batou-Khan, elle fut

dévastée ainsi que toute la contrée qui l'environne, et il n'en est plus question pendant 40 ans; après quoi elle eut ses princes particuliers. Nogay - Khan, petit-fils de Gengis-Khan s'étant fait une principauté indépendante de la grande horde de Kiptchak, s'empara de Coursk et la peupla de dissérens aventuriers, qui dans ces temps de troubles couroient le pays; un Prince de Lipitsk s'en empara ensuite, et détruisit les colonies du Khan Nogay; depuis cette époque, il n'est plus sait mention de la ville de Coursk nulle part. Elle est restée déserte pendant 360 aus, époque à laquelle le Tzar Féodor Ivanovitch la fit rebåtir et repeupler en 1597, par des colons qu'il amena d'Orel et de Mtsénsk, en 1634 cette ville fut assiégée par le Prince Vichévetsky, avec une armée de Polonois, qui manqua de la prendre par surprise; mais il fut repoussé et la ville sauvée par le courage des habitans. En 1646 et 47, les Tatares de Crimée vinrent assiéger Courskavecaussi peu de succès que les Polonois; l'année suivante il y eut une épidémie dans la ville, et les sauterelles dévastèrent les environs. Enfin elle fut érigée en chef-lieu d'un gouvernement qui s'y organisa en 1779. Coursk est assez bien bâtie, elle a un gymnase, une école normale et un hôpital, une maison de correction, et une maison des sous: elle renterme 15 églises, et on y compte 12012 habitans des deux sexes. Cette ville est renommée pour ses beaux fruits, tels que les poires de dissérentes espèces, les pommes et les prunes.

Countante A, (Kupmapesa.) Colonie allemande du gouv. de Saratof, district de Camichine, à 79 werstes de Saratof, plus bas qu'elle, sur le Volga. Elle est composée de 63 familles, toutes de la religion Romaine.

COURTLY, (Kypman.) petiriv. du gouv. d'Orenbourg, pride laquelle on trouve une ancierne fouille de minérai, saite apparemment avant la domination des Russes sur ces contrées.

Coutchkovo, (Kyrkoso.) C'e le nom que portoit Moscou, avai qu'on y eût bâti une ville, d'apro Coutchko; qui en étoit le propriétaire, et qui donna son nom cet endroit, où il y avoit plusieur villages.

COUTCHOUM, (Kycyzzo.) C'es une riv. du gouv. d'Astrakhan qui coule sur les terres des Coss ques d'Ouralls; elle se dessèch presqu'en entier pendant l'été, peu d'eau qui y reste croupit devient mal saine. Cette riv. se te mine en marais, qui forme u espèce de lac couvert de jonc qu les Calmouks appellent Tzas-gan nor ou lac Blanc, à cause de couleur de ses eaux.

Coutomala, (Kymoziana Cette petite riv. du gouv. d'Il koutsk, qui se jette dans le Vit me, et celui-ci dans la Léna, n'e remarquable que parce que l'e chasse sur ses hords les plus beau sobls de la Sibérie.

Coutomarskoy Zavod, (К томарской Заводо.) mined'a gent très-riche, dans le gouv. d'I koutsk, district de Stréténsk; l'exploite depuis 1764.

COUZNETSK, (Kysneuxo.) p ville du gouv. de Tomsk, et ch lieu de district. Elle est bâtie s la Toma, vis-à-vis de l'embouch re de la Condona, sous le 53° de lat. sept. et le 105° 20' de loi orient., à 325 wer. de la ville Tomsk. Elle a été fondée en 161 pour servir de poste militaire, et tre les Tatares des environs; m après avoir été ruinée par les h guiss, elle fut entourée d'une m raille de bois et de quelques for fications en terre. On y trouve à peine 500 habitans des deux sexes. le sobl ou martre-zibeline y est plus beau que partout ailleurs; colpourquoi les marchands rusio menuent quelquefois dans cette rille pour s'en procurer.

Couznétzk, (Kysheuko.) pet. ılk du gouver. de Saratof, chef liend un district, sous le 52° 54' delat sept. et le 64° 55' de long. orient., à 180 wer. de Saratof. Eile est bâtie sur les deux bords de la Troucva, qui se jette dans la dours; ses environs sont très-ferules et couverts de superbes forêts. Un y compte près de 3,000 habitaus des deux sexes.

LOVEL, (ROGERS.) pet. ville du gouv. de Volinie, érigée en thef-lieu de district en 1796. Elkest à 300 werstes de distance du chel-lieu du gouv.

Covia, (Kosma) petite riv. qui timbe dans le Bélo - Ozéro ou lac blanc. Elle est remarquable par sa paction au nouveau canal de Mane établi pour faciliter les transports de blé et autres approvisionremens à Pétersbourg. (Voyez à

Isrt. CHERSNA.)

Covno, (Kosno.) Ville de district du gouv. de Vilna, sur le Memen, à l'endroit où la Villia 17 jetté. Elle est à 97 wer. de disace de Vilna. Cette ville mil batie, on y compte à peu pres 1990 habitans, parmi lesquels il se trouve beaucoup d'Allemands. On y trouve aussi plusieurs couuns Catholiques: le batiment de sancien Collège des Jésuites est bit beau. On compte 10 églises à (nao; les habitans fort un com-Etrce assez considérable en blé, ta lin et en miel, nommé Lipetz: les bydromels de cet endroit sont aussi en grande réputation. On voit près de Covno, sur une montigue nommée Fridensberg, un superbe couvent de Camaldules.

COVROF, (Kosposo.) ville du gouv. de Vladimir et chef-lieu d'un district. Elle est sous le 55° 28' 30" de lat. sept. et le 56° 10' de long. orient. à 63 wer. de Vladimir, sur la rive droite de la Cliazma. Cette ville est pauvre, ses habitans font un petit commerce de chaux et de pierres à chaux, qu'ils tirent des bords de leurs rivières et qu'ils, portent sur des barques dans le gouv. de Nijégorod : d'autres barques qui remontent la rivière apportent à Covrof le sel qui lui est nécessaire et qui de là se distribue dans tout le gouv. Cette ville est entourée de forèts: terrain de tout son district est sablonneux et peu propre à la culture.

Cozéletz, (Koseneud.) pet. ville du gouv. de Tchernigof, cheflieu d'un district. Elle est située sur la pet. riv. d'Oster: on y voit une espèce de citadelle formée d'un rempart de terre, dont une

partie est palissadée.

Cozélsk, (Kosenecko.) ville du gouv. de Calouga et chef-lieu de district. Elle est sous le 54° 1' de lat. sept. et le 53° 20' de long. orient, sur la rive gauche de la Jizdra et à son confluent avec la Dragounka. Elle est à 57 wer. de Calouga; on y compte 2905 habitans des deux sexes: la ville est assez bien bâtie depuis l'incendie qui y eut lieu en 1777: on y compte actuellement 7 églises. Cozélsk est célèbre dans l'histoire russe, par la belle désense qu'elle a faite contre les Tatares. Lors de leur première invasion sous Batou -Khan, cette ville étoit un apanage du prince de Tchernigoss et avoit alors son souverain dans ses murs, qui comptoit à peine 10 ans. Cet eniant s'enserma avec ses sujets dans sa capitale, et ne voulut jamais entendre parler de capitulation: les Tatares restèrent 7 scmaines sous les murs de Cozélsk,

habitans des deux sexes. Il s'y tient annuellement 6 grands marchés.

CRASNO - KOUTSK, [ Kpachoкутско.) pet. ville du gouv. de Kharkof, district de Bohodoukhof, sur la rive droite de la Merla, à 25 wer. du chef-lieu de district, et 88 de Kharkof. On y compte 4500, habitans des deux sexes.

CRASNO-OUFIMSK, (Kpachoyфилиско.) ville du gouv. de Perm et chef-lieu de district. Elle est située sous le 56° 40' de lat. sept. ct le 74° 59' de long. orient., à 188 wer. de Pcrm, sur la rive droite de l'Oufa. Cette ville est entourée d'un mur de bois et de tours, qui la garantissent d'un coup de main des peuples Bachkirs, qui naguère se permettoient ces brigandages. On y trouve une seule église et le nombre de ses habitans peut monter à 2500 personnes des deux sexes. Les environs de cette ville abondent en mines de fer et de cuivre appartenantes à divers particuliers.

CRASNO-POLIÉ, (Kpachononte.). Colonie allemande du gouv. de Saratof, district de Camychine, sur la rive droite du Volga, à 70 w. de Saratof. Cette colonie s'appeloit originairement Choisi - le - Roi; mais dans la suite le nom russe a prévala. On y compte 100 familles, toutes de la religion catholique, et on y trouve une église desservie par un curé de leur religion.

CRASNO - RYNOFKA, (Kpacho. phinoska.) Colonie allemande du gouv. de Sarátof, district de Camychine, foudée en 1763. On y compte 62 samilles Catholiques. Elle est à 75 wer. de Saratof, son nom allemand est Chountal.

CRASNO - SLOBODSK, (Kpacnoслободско. ) ville du gouv. de Penza, ches-lieu de district, sous le 54° 28' de lat. sept. et le 61° 12' de long. orient., à 173 wer. de Penza. Elle est bâtie sur les deux

rives de la Mokcha, qui la travel se. On y compte 4451 habitans de deux sexes. Cette ville fait un con merce assez considérable en blé.

CRASNO-STAV OU CRASNO-SLA (Красно - ставо.) petit endra du gouv. de Volinie, district d Zaslav, sur la Viépra. C'étoit c devant la résidence d'un évèque d'un Starost. Cet endroit est re marquable dans l'histoire, par qu'en 1588 l'archiduc d'Autrich Maximilien, après avoir été bal tu par Zamoisky, sur les frontie res de la Silésie, sut sait prisonnie

près de cet endroit.

CREIZ-BOURG, (Kpeuus-64ped C'est un petit endroit du gou Vitebsk, district de Dunabour situé sur la rive droite de la Dvin au-dessous de Dunabourg. Il souvent cité dans les guerres d Tzars contre les Livonieus, et paroît qu'originairement il appa tenoit aux princes Russes et nommoit Hertziké. Les Historie Livoniens disent qu'un Prin nommé Visivalde, apparemme Vsevolod, en sortoit souvent pe inquiéter les travaux des Allema à Riga en 1202, ainsi qu'un au Prince qu'ils nomment Voldén c.-a.-d. Vladimir. Cette petite! le a fini par appartenir à la Li nie, actuellement c'est un p bourg de peu d'impórtance.

CREMENETZ, ( Kpezieneu Ville du gouv. de Volinie et ch lieu de district. Elle est batie la Irva, à 244 wer. de Jitot On y voit un château qui lui t lieu de citadelle et qui est bati une montagne escarpée.

CRÉMENSKAIA, (Kp emenck bourg des Cosaques du Don, s sur la rive droite de ce fleuve. habitans de cet endroit sont commerce considérable de béu

CRÉMENTCHOUG, (Kp estenty Ville du gouv. de Poltava, ch lieu d'un district, sous le 49 28" de lat. sept. et le 51° 8"

de long, orient., bâtie sur le bord briental du Dnepr, et sur une plage tres-sablonneuse, à 115 wer. de Poltava. On y compte 2600 habitans des deux sexes parmi lesquels settouvent des Grecs, des Arméneus et quelques Juis: la majeureprtie sont des Ukrainiens.

ten avec une église, dans le gouv. de livonie, bati en 1255 sur le

lréyder – Aa.

CRESLAVE, (Rpecausas.) jolie petite ville du gouv. de Vitebsk, district de Dunabourg, à 140 wers. de Polotzk, sur la rive droite de la bina. Elle est régulièrement bàtie en briqués; ou y trouve des artisans de toute espèce; il s'y tient trois grands marchés annuels. Cette petite ville appartient au comte Plater, qui y a un château superbe entouré de magnifiques jardins, et situé sur une montagne.

CRÉSTOVOÏ - BOUÉRAK, (Rpétrosoŭ-byepako) petite colonie illemande dans le gouv. de Saralot, district de Camichine, à 110 verstes de Saratof. Elle est composée de 35 familles, toutes de la

Aligion luthérienne.

CRESTOVOÏ - MÉDVEDITSKOY 
LOUÉRAK, (Kpecmosoŭ - Meg
LOUERAK, (Kpecmosoŭ - Meg
LO

Pesteur de leur religion.

CRÉSTEY, (Rpecyot.) pet. ville du jouv. de Novogorod, chef-lieu d'un district, sous le 58° 9' de la la sept. et le 50° 28' de long.

Créat., à 95 wer. de Novogorod.

Likest bâtie sur la route de Moscompte à petite rivière Kholova. On y compte à peu près 1000 habitans deux sexes. Cette ville renferme deux églises et un palais impérial où S. M. l'Empereur s'arrête

Ton. 1.

quelquesois en allant de Pétersbourg à Moscou, Créstzi étant une station de poste.

CRIGA, (Kpuza.) pet. riv. du gouv. d'Ukraine, sur laquelle se

trouve la ville de Bélopolié.

CRIMÉR, (Kphillo.) Cette presqu'ile que les habitans nomment tantôt Crim, tantôt Cuérim-Adassi, ce qui veut dire île de Cuérim; et qui porte actuellement son ancien noni de Tauride, est formée par la mer Noire et la mer d'Azof, qui la borne à l'orient avec le détroit de Sivache, et ne tient au continent que par une langue de terre ou isthme, large d'environ 7 wer. Sa position est entre les 450 et 47° de lat. sept et les 50° et 55° de long. orient. On évalue son étendue à environ 200 wer, en longueur et en largeur. Cette presqu'île a déjà été citée et renommée du temps des Argonautes; c'est-à-dire 1400 ans avant la naissance de J. C. Ses plus anciens habitans étoient les Tauriens, ceuxci furent relégués dans la partie montagneuse et méridionale de la presqu'île, par les Kimérieus, qui s'emparèrent des plaines; mais comme ils se maintinrent dans les montagnes ce sut d'eux que la presqu'île prit le nom de Tavrica. Les Grees commencerent à s'y établir avant la moitié du sixième siècle, avant J. C. Les Milésiens y batirent Panticapée ou Bosporus, jourd'hui Kertche et Théodosie, qui prit ensuite le nom de Catla et qui à cette houre a repris son véritable nom. Les Héracléens de Ponte y batirent Kherson, conjointement avec les Déliens; ils commencerent aussi à cette époque, à y faire le commerce le plus florissant, qui ne contribua pas peu à étendre leurs connoissances géographiques. L'an 480 avant la naissance de J. C., les Archa - auaktides, originaires de Mitylène, sondèrent à Bosporus

quelques autres villes, vers les embouchures du Coubane, un état monarchique, dont le trône passa 42 ans après, à une nouvelle dynastie de Rois, dans la personne de Spartacus. Ces nouveaux monarques, quoique Thraques d'origine, selon toute apparence, affectionnoient les Grecs, surtout les Athéniens, et gouvernèrent avec douceur; ils chassèrent les Skythes (en russe Skify), de la presqu'île de Kertche, s'emparèrent de Théodosie, et élendirent aussi leurs possessions dans le Coubane. Environ 380 ans avant l'ère Chrétienne, les Skythes ayant cté presqu'entièrement exterminés par les Sarmates, les Tavriens étendirent peu à peu leur domination sur toute la presqu'ile, et molesterent le royaume de l'ospore, aussi bien que l'état iudépendant de Cherson, soit par des contributions, soit par le dégat, jusqu'à ce que ces peuples se sussent soumis au grand Mithridate, Roi de Pont, vers l'an 112 avant la naissance de J. C. Alors ce Prince puissant subjugua les Tavriens et se trouva maître de toute la Crimée. Mais vers, l'époque de la naissance de J. C., les Allains ( en russe Aliany ) pénétrèrent dans la presqu'ile, rendirent les Rois de Bospore tributaires, et vinrent à bout d'exterminer les-Tavriens, vers l'an 62 de notre ère. La domination de ces nouveaux maîtres dura environ un siècle et demi. Vers le milieu du second siècle les Goths, (en russe Gotfy), parurent à la place des Alains, et c'est pendant la durée de leur domination, savoir vers les temps de Dioclétien et du grand Constantin, que le Christianisme sut porté en Crimée, de façon que l'on y érigea successivement plusieurs évècliés. Les Goths furent forecs de se soumettre aux Huns, (en russe Honny),

en 375; mais ils conservèrent len habitations dans les montagnes où il restoit encore des Allains ainsi que dans la presqu'ile Kertche, et ils eurent leurs Rois part, qui étoient chrétiens. Fi fin vers la fin du 4ème siècle, Royaume de Bospore cessa entirement d'exister. Après la chu des Huns, les Ongres (Hongroi ou Madjars, entrèrent dans la Cr mée en 464 et ayant conquis, are les Bolgares, tout ce qui est entr le Don et le Dnestr, une parti s'en retourna en Asie, et eagage rent les Goths établis dans la pres qu'ile de Kertche, de passer d l'autre côté à Tamann, où ils pr rent des habitations. Dans le VI siècle, l'Empereur Justinien se di cida à délivrer la Tauride du jot de ces Barbares, et y ayant emoj des troupes, il sit réparer les los tifications de Kherson et du los pore, et en expulsa les barbare Jusqu'à sa mort la tranquillité i maintint en Crimée; mais apri son décès de nouveaux trouble déchirèrent ce malheureux pay-En 679 les Kozares subjugueres la Crimée et rendirent tributain les Goths de la montagne et 4 villes grecques de la côte; il e vrai que les Goths se révoltent du VIII! vers la fin mais ils furent réprimés et cepel dant conservèrent leurs Rois. L'i 840 l'Empereur Théophile érig une province ou gouvernement Kherson, dans lequel il reur toutes les villes et autres habit tions grecques de la Crimée et Coubane; car quoique ces peup rendissent un tribut aux Kozat ils ne laissoient pas de reconnoit la souveraineté de la cour de Cou tantinople. Cependant depuis temps que les Kozares s'étoie rendus maîtres de la Crimée, el presqu'île avoit pris le nom de l zarie ou Gatzarie, et la partie ma tagneuse prit celui des peupl

qui l'occupoient; c'est-à-dire, de Gothie, quand ce furent les Goths et de Tsikhis d'après les Alains lishiens ou laziques qui y étoient rede. Les Juiss étoient déjà sort mabreux dans la Crimée du bups des Kozares. En 882, les Edchenégues chassèrent les Kores de la Crimée, ainsi que de lars autres possessions, mais ils runrent bientôt après. Vers la fin du l'ème siècle, le grand-duc Valoslav tomba sur ces mêmes horares, les vainquit et prit leur Me Phanagorie, sur le détroit de limotorkie, aujourd'hui de Tamm. Après lui, son fils Vladimir. ioulant étendre les conquêtes que 30a père avoit faites, envoya en 🛂, son armée en Tauride, prit el saccagea Théodosie, enleva les tans sacrés et les ornemens des Islises, qu'il envoya à Kiow, pour r servir d'ornemens aux temples lises Dieux, et s'étant fait chréid, il fut baptise à Kherson, ril épousa la sœur de Bazile, Impereur de Constantinople. Cet-'union sut la cause que Vladini ne garda pas ses conquêtes en Simée et qu'il les céda à l'Empereur son beau-frère. Les Kozares trunt pas entièrement expulsés 'a presqu'ile, et y étant même falore assez puissans, ce même Expereur Bazile joignant ses tor-😘 en 1016, à celles du grandue de Russie, Sviatopolk, attaqua re lui les Kozares, et les ex-🎮 entièrement de la Tauride ; riqueurs partagèrent entre 'ai rette conquête, stipulant que la l'aqu'ile resteroit sous la dépen--luce des Césars de Constantinolet que le Taman ou Imouirdan, appartiendroit à la Rus-" essectivement, on y érigea bas principauté qui fut long-temps Tapanage des Princes Russes, jussui ce qu'elle leur sût enlevée Fir les Polovizis. Pendant un long tipace de temps, la Crimée fut le

théâtre des guerres les plus cruelles, qui la mettoient tantôt sous la dépendance des souverains de Constautinople, tantôt la leur ravissoit; ensin les Polovtzis l'ayant conquise, la gardèrent sous leur puissance jusqu'au XIII ème siècle. En 1237, les Tatares ayant vaincu les Polovtzis, s'emparèrent de tous leurs Etats, parmi lesquels se trouvoit aussi la presqu'île de Crimée. C'étoit le sameux Batou-Khan, petit-fils de Gengis-Khan, qui ayant sondé l'Empire 'du Captchak , envoya son fils Nogay, contre les Polovtzis; celui-ci après plusieurs victoires, les réduisit entièrement sous son obéissance, et la Crimée fut anexé à l'Empire du Captchak. Lorsque cet Empire se divisa, la Crimée resta sous la dépendance des Tatares du Nogay, jusqu'à ce que le Khan Mergueli-Guirhei, fonda le Royaume de Crimée. Les Grecs et les Goths continuèrent à payer tribut aux Tatares, commo ils le faisoient auparavant aux Ongres, aux Kozares et aux Polovtzis. Le principal commerce des Tatares dans ce pays se saisant dans ville de Crim, toute la présqu'île en prit le nom, et le conserva pendant tout le temps de leur domination. Les Génois ayant été libérés par un traité de commerce qu'ils firent en 1261 avec l'Empereur Michel Paléologue, de tout payage et douane dans les possessions Grecques, obtinrent en même temps la libre navigation sur la mer Noire; ils s'en prévalurent pour exclure presqu'entièrement les Grecs et les Vénitiens du commerce de la Criméc, les derniers surtout, qui l'avoient exclusivement entre les mains depuis la domination des Latins à Constantinople; cette rivalité sut la source de combats sanglans, presque tous à l'avantage des Génois. Pendant la domination des Tatares, ils obtinrent d'eux la per-

mission de bâtir des magasins pour leurs marchandises, et sous ce prétexte, ils battrent la ville de Caffa, sur l'emplacement de l'ancienne Théodosie; peu à peu cette nouvelle ville sut sortisiée, et devint l'entrepôt d'un commerce très - considérable; ils s'agrandirent au point de dicter des lois aux Princes Tatares, qui y étoient envoyés du Kaptchak, de les déposer et d'en faire élire d'autres à leur volouté ; en un mot, ils furent les véritables maîtres de la Tauride. Avant sait de Cassa le centre de leur domination, ils s'emparerent de Soldaïa (Soudac) et de Tzembalo (Balaclava). Ils continuèrent à y régner pendant tout le temps des dissentions qui eurent lieu à cette époque parmi les hordes tatares; mais à la fin les Tatares, réunis aux Turcs, parvinrent à leur reprendre, vers la fin du XV ème siècle, Caffa, Soldaia, Tzenbala et Tano, sur le Pon; ils ruinèrent entièrement et mirent fin à leur domination dans ce pays. En. 1475, Mahomet II profitant des troubles qui régnoient en Crimée, y envoya une flotte considérable avec des troupes, qui ayant vaincu les Tatares prirent Calla et mirent toute la Crimée sous sa dépendance. Depuis ce temps la Crimée resta pendant trois siècles en quelque saçon soumise à la Forte Ottomane, qui contirmoit les Khans, quelque- plusieurs productions exclusive fois les déposoit, avoit des ports ment propres aux pays chauds dans la presqu'île où elle entrete- La Tauride jouit de cette saveu noit des garnisons, faisoit mar- pendant neus mois de l'apnée; cher les troupes des Tatares, sous printemps y commence de hon les ordres du Khan, dans les ne heure; les ardeurs de l'été guerres qu'elle avoit; laissant tou- depuis le mois de Mai, jusqu jours le pouvoir exécutif aux sou- vers la fin d'Août, sont tempe verains du pays, elle en étoit pro- rées par des pluies fréquentes, prement la suzeraine. C'est depuis par les vents de Nord alisés, qu ce moment que le commerce de la durent depuis dix heures du ma Crimée a été entièrement ruiné, tin jusqu'à six heures du soit l'entrée de la mer Noire n'étant Les deux mois suivans sont beaut permise à aucune puissance de le déclin de Novembre amène de

l'Europe. Enfin en 1785, la Rui sie ayant réuni la Crimée à soi Empire, a acquis ce délicieux pavi dui pourra un jour voir revivr son commerce, par la libre navi gation de la mer Noire, que l Russic s'est acquise, par les traités de paix, qu'elle a conclusi différentes époques, avec la lurquie. Actuellement la Crimée fait partie du gouv. de la Tauride. Indépendamment de sa situation, cette presqu'ile est très-remarquable par les avantages dont la nature la comblés. L'île s'avance vers le sud, dans une mer sant écueils, elle est entourée des meilleurs ports de l'Europe et de l'Asia elle attire dans les siens le commerce des deux nations et elle cu: un (bévastopol) assez bon et asser grand, pour que tous les vaisseaux de l'Augleterre puissent! mouiller en sûretét elle a encon l'avantage de pouvoir alimente une armée, avec les production de son territoire, plus fertileta, core que celui de l'Ukraine. On : envoie paitre les troupeaux o toute saison: les forets servent d rétraite à une quantité prodigieus de gibier, les jardins y sont plein de fruits délicieux, et les vignobles y sont très-aboudans. Cett fertilité n'est pas seulement du à la bonté du sol, mais à l'heu reuse température du climat, qu permet de cultiver en plein cham frimats; à la fin et au commencement de l'année, il survient de pelites gelées, qui ne durent guèreque trois jours, et font rarement baisser le thermomètre de Reumur au-dessous du huitième desré. Cependant la mer gèle quelquelois dans le détroit, et on a rela glace tenir dix jours de suite. ta 1784 et en 1789 le froid avoit lait descendre le thermomètre au Tilgtième degré; mais c'étoit une r gueur momentanée, que la pro-Adence faisoit sentir à tous les pays méridionaux, comme pour lur douner une plus baute idée des douceurs habituelles de leur climat. En général ces écarts de la usture sont assez rarcs. Lile ne languit en l'auride que pendant de courts intervalles, et après le mois de tévrier, qui ressemble à celui de novembre, elle commence à se revetir des riantes couleurs du printemps. Au reste on peut, pendial presque toute l'année, parworir avec délice les charmans Pisages de la Tauride. Si l'habile artiste Ivanow, que le prince Powokin y avoit envoyé, fait graver 18 200 vues qu'il y a déssinées, lamateur impartial, n'hésitera Pas à leur donner la préférence, sur les glaciers et les sites sameux de la Suisse, qui doivent une parle de leur célébrité au burin des Mecheln, des Alberti, des Haller eldes Luc. Un voyageur, qui con. Boitroit ces deux contrés, pourfoil encore moins refuser son suffrage à la Tauride, surtout dans la Partie montagneuse, aux environs de Cozloi et de Kertche, où la salabrité des eaux, jointe à celle du dimat, prolonge souvent la vic des bommes jusqu'à cent ans. Il y a ependant des parties mal saines tu certains temps, comme le Sivache, qui répand une odeur insur les plaines occidentales; mais les habitans du pays n'en res-

sertent pas le mauvais esset, parce qu'il est continuellement rafraîchi par le vent des mers qui l'entourent de trois côtés, ou par celui du continent. Les étrangers seuls sont attaqués de la fièvre de Crimée, quand ils s'obstinent à continuer leur régime du nord. Les marais de Tachlyk, à l'orient de Théodosie, sont encore plus mal sains, de même que les environs des sources des rivières du grand Carassou et de Tunis, qui traversent la ville de Carassoubazar; ceux de l'embouchure de l'Ouzen, qui tombe dans le port de Sevastopol, près d'Inkerman et de la Cabarda, qui se jetto dans la mer Noire, près de Belbek, lieux aujourd'hui déserts, et qu'on appeloit le cimetière de notre armée. Si on sort dans l'automne, après le coucher du soleil, on est exposé à des tourbillous aussi incommodes que le Sirocco d'Italie, ou le Souman de Perse. Il y a tel vent, qui ameno des brouillards dont il faut se garantir, sous peine d'avoir mal à la gorge ou aux yeux: tel autre vent nuit encore davantage, en transpiration, qui arretant ļģ scule est évaluée aux cinq-huitièmes des autres secrétions dans l'état de santé. Mais ces inconvénicns, qu'on trouve plus ou moins dans beaucoup de pays, sont saciles à prévenir ou à éviter, adoptant les précautions et la manière de vivre des habitaus. La Tauride est une presqu'île, formée par deux élémens dont l'action se manifeste aux yeux de l'observatear, le seu et l'eau, La partie méridionale, offre des groupes de rochers brûlés, crateres, de la lave, de la pierre ponce et l'argile vernissée. chaque pas l'inspection du sol indique des volcans éteints, et co qu'ils avoient épargné, a

abymé dans les tremblemens de terre que les feux souterrains produisirent trop souvent. Les grands bouleversemens sont attestés par les débris imposans restés à la surface de la terre, par les masses de rochers qui encombrent des vallées profondes, et par les couches parallèles des montagnes. Celles de la Tauride forment trois rangs irréguliers dans la direction de l'est à l'ouest. A l'entrée de l'isthme de la Tauride, nommée par les Grecs Taphro, et par les Sarmates Précop, les plaines s'étendent à! perte de vue vers la mer Noire, et vers les rivières Boulganaque et de Salguir, à l'occident, et le long de la mer Fourre, appelée Sivache, du côté de l'est. Le golle de Dyces ou Louges, qui resserre l'Isthme, a été tormé par l'écoulement des caux du Corète et par le détroit de Choungar; it n'est pas éloigné de six werstes du golfe de Necropol, Tamirache ou Carcinite, qui forme l'isthme à l'Ouest. La presqu'ne de Kertche, qui fait partic de celle de Crimée, s'appelloit autrefois Sibermique, elle est fort élevée au-dessus de la mer Noire et de celle d'Azof; (l'alus Méotide, more de la Mer Noire, Temerinda, Carpilong, mer Bleue ); mais elle est unic depuis Théodosie, jusqu'à six Werstes avant le Bospore. Elle communique avec la langue d'Arabat (Verte, Zénisquée, autresois Zénon), qui est longue d'un degré, large de trois w. et fermée du côté du continent, par le détroit de Jénitschi. Elle n'a d'autres bois que celui de ses vergers et point de rivières; il y a plusieurs lacs salans, et très-peu de sources d'eau douce. Près de la ville de Kertche, est une plaine fort étendue, semée de petites éminences qui sont les tombeaux de ses anciens habitans. Cette ville (autrefois Panticapée, Bosporus, Vospro, Aspromonte)

a une rade spacieuse ouverte ver le sud. Le rivage qui la sorme, depuis la ville de Yénicalé, jusqu'au cap Ak-houroun, est fort escar pé, et n'est abordable que dans le voisinage de ces deux villes. Eutre elles et la mer d'Azow, il y a sur les montagues des eaux sauma tres , à la superficie desquelles surnage le pétrol, ou naphte, que les habitans recueillent en grande quantité. Au pied septentrional de ces montagues, est un marais dont les exhalaisons indiquent des matieres sulfureuses, qui dans la suite produiront peut-etre une eruption, comme cela est arrivé de nos jours dans l'île de Taman. Le banc de sable qui s'avance du côté de cette île, resserre le Chenal, passage du Bospore, qui est défendu par la batterie de S. Paul, pres d'Ak-bouroun: Takel myche ( autrefois Nympheon, Cypricon ) est un promoutoire escarpé au sortir du Bospore, dans la mer Noire. La partie montueuse, ou la Tauride proprement dite, est à l'occident de la presqu'île de Kertche. Les rivières qui en découlent se précipitent les unes vers le Sivache, et les autres vers la mer Noire, où elles se jettent à la côte or cidentale; les premières sont & Salguir, auquel se joignent 10. les deux Carasous, Bouroutcha, Zouia et beschtérek, 20 le Boulganakoriental, 3°, les trois Indals, 4° le Soubache, 5° le Tchourouksou, et 6º le Caragos. Les seconds sont: 10 le Boulganak occidental, 2º l'Alma, 3º la Catcha et 4º la Cabarda. Les ruisseaux d'Akarsou et de Ballasou, dont la chute est très-forte, tombent auprès d'Ialis, sur la côte méridionale, et un peu plus loin vers l'Orient les rivières d'Alouchta, d'Oustionket de Soudak, ont leurs embouchures: celle d'Istsiané est près de

de la Crimée, dont nons parlerons réparément à leurs articles, sont Pérékop, située sur l'Isthme mène, de là en suivant la côte occample; 2º Cozlof, actuellement lipitorie (en russe Evpatoria); 3º Supheropol (Akh-metched, sous is latares ); 40 Bakh-tchisaray, quest l'ancienne capitale 50; Inkman, port; 6º Sévastopol, port militaire, près de l'ancienne Cherson, on la nommoit Akhtiar, wus la domination des Talares; 7° Ballava, port; 8º Carasou-bazar; 9 Staroy-Crim, ou vieux Crim; 10 Soudac, (l'ancienne Soldaya); 11º Théodosie, (ci-devant Caffa); 12º. Kertch, l'ancienne Panticapre; 13º Jenikol, tous les deux ile de Kertche; et 14º Arabat, tile contrée quion pourroit appeler avec justice l'Italie Russienne: est composée de plusieurs chicons, et fermée dans les intestices, par d'autres montagnes Plus septentrionales qui s'étendent derrière elles. A trois verstes vers le sud, près des ruines de Cher-100, se trouve un petit port, et i 15 verstes de là, s'élève le promontoire de S. Georges, autrehis Parthénion, Carlos, Cosa-Phar, Tchifouros, Ouret, iameux par le temple de Diane célèbre dus l'antiquité. C'est là, que les montagnes-très élevées conservent des empreintes volcaniques, et présentent les premiers chainons qui s'étendent jusqu'à Balaclava, aulrelois Symbolon, ou Tzemba-

Théodosie. Les principales villes la, plus loin, près de Siméis, de grands éclats de rochers éternisent la mémoire des seux souterrains; ensuite on voit dent caps, celui de S. Théodore (Tasus Kirkinos-Bouroun) et de S. Nikite, près de Yalta. Les campagnes voisines de ce bourg sont entourées de moutagnes assez ressemblantes à celles d'Hières, ou des côtes de Nice jusqu'à Monaco, où les vergers abrités du côté du nord, sont couverts d'orangers en pleine terre; des troupeaux nombreux paissent au sommet, la pente est couvertes d'arbres en amphithéàtre, et il en tombe des ruisscaux qui sertilisent la plaine dans le temps des plus grandes chaleurs. A 4 verstes - d Yalta, est le nouvel ports sortisiés dans la presqu'- Oursova (Coursouv), bourg, fortisié par l'Empereur Justinien sur la langue d'Arabat, qui s'a- ler, et nommé Gor-zabita, qui vance de là au nord-ouest dans lá veut dire en Slavon, montagne mer l'Azow. La chaîne de monta-brisée. Les ruines du viel Oursova qui s'élève depuis Théodosie, se présentent sur un rocher isolé, el qui aboutit à la chersonèse Tra- que la mer bat de toutes parts: à ché, que forment les ports de la même distance et près du cap Mastopol et de Balaklava, est rond, se trouve Parthénite, ville Presque parallèle au rivage méri- autresois commerçante, et patrie sonal de la mer Noire, et garan- de S. Jean évêque de Gothie. ut des vents du nord, une pe- Plus loin est le petit Lambate ( Lampas), ancienne place de commerce, dont la rade porte les marques d'un horrible tremblement 'de terre: ensuite le grand Lambate, pres d'Alout-chta, nom qui signifie en Slavon, petite Helène; son ancien nom étoit Phourion, ce fut la seconde forteresse bàtie par Justinien les, sur la côte méridionale de la Tauride. En cet endroit, le Sinaldag s'pplanit; mais cet interstice est abrité du côté du nord, par deux grandes montagnes rangées sur la seconde file. La chaîne interrompue, recommence à Oustiouk, où deux rocs coniques laissent passer le vent avec impétuosité vers la mer, et semblent soimer ainsi l'antre de Borée, que quelques Géographes placent dans linge. Elle est couverte d'une sort cette plage (1). A 9 werstes de là, le promontoire d'Ay-Oudag (Agyra), présente les ruines d'une tour que les Tatares ont nommée Tchaban-Calé, parce que leurs bergers y returoient leurs troupeaux dans les chaleurs du jour. Un autre promontoire, nommé anciennement Corax, est près de Soudac. Ce bourg, autrefois ville tres-ilorissante par son commerce, est situé sur une haute montagne. La chaîne d'Oustiouk , interrompue ici, se relève de nouveau, se prolonge et s'aplatit, à 15 werstes de Théodosie. Cette ville se nommoit anciennement Ardavda, ou la ville de Sept Dieux, Tousba, Toudosie et ensuite Caffa. A. l'orient, au nord, commencent les plaines de la presqu'ile de Kertche. La seconde file des montagnes qui cotore la chaine méridionale, et en couvre les interstices, a moins d'élévation. On voit au sommet d'une de ses montagnes, les ruines de Doros ou Inkerman', ancienne capitale de la principauté de l'héodosie, c'étoit la Utenos de Strabon; car la situation est la même, à 6 wers. de Cherson (2). Dans l'intérieur de cette montagne, au sud, il y a tro.s chapelles et plusieurs chambres à peu près cubiques, de deux petites brasses, tailiées dans le roc à cinq ctages, avec beaucoup d'art. A 6 wer. vers l'orient, étoit la forteresse de Néapolis. On trouve 4 wer. ½ pius loin, les ruines de Mangout. Vers le sud-est, à 6 w. d'Inkerman, et près du village de Beikerman, il y a une mine d'argile savonneuse, que les l'urcs appellentkil. On peut s'en servir pour dégraisser les étofies, et la mèler avec la lessive, pour blanchir le

couche de terre à toulon, aus bonne pour les fahriques de drap que celle d'Angleterre. A 10 w. d'Inkerman est la montagne de B ba, isolée, couverte de bois portant à la cime un rocher coup à pic. Une autre est près de la ri vière de Cabarda , et elle forme u triangle à peu près équilatéral ave celles qui portent les villes d'In kerman et de Balaclava. Elle es accessible d'un côte par une pent douce, mais partout ailleurs elk est coupée d'abymes, dont l'œi ne peut pas mesurer la proion deur. L'intérieur contient de gran des cavernes taillées dans le roc la cime est une vaste plaine tiré au cordeau et couverte d'atbre fruitiérs, au centre de laquell sont les ruines d'une grande ville jadis la résidence des Goths, qu la nommoient Mangout, et 👊 les Grecs appeloient Castron-Go thicon. Deux autres montagnes el face d'Alout-chta, ont beaucou d'élévation et garantissent le vast défilé qui est près de ce bourg. L première, qu'on appelle Tchatir dag (Bérosus), est isolée: avan de passer la Salguir, en venad de Pérécop, on voit sa cime, qu perce les nuages. Sur sa croup est un abyme rempli de glaces produites par l'écoulement de eaux, que le froid de l'intérieu fait condenser. Elles se fonden iusensiblement, par la chaleu des eaux de pluie de l'arrière-saison Ce phénomène est la cause d bruit commun, que la glace abonde en été, et se perd pendan l'hiver. La montagne d'Aguermy che (los Kimmérios) termine seconde sile des montagnes; ell est isolée et longue de plus de wer. 1/2. Auciennement la ville d

<sup>(1)</sup> Suitter, mem. pop. Abrahami, Ortalii, vetus Geographia, édit. de l'an ué**e 1624.** 

<sup>(2) 40</sup> Stades, V. Strahen. livre VII, pag. 1, 308 à 312.

remmi ou vieux Crim (Staroy tim) s'étendoit jusqu'à sa crout, cojourd'hui elle n'est qu'à sa ase. Da second étage du palais piscopal, on découvre les trois ners, k Sivache, la mer Noire et relle d'Azof. Il y a, sur le flanc raul de la montagne, une Carate nommée Ingiotan-Kouioun, on les Tatares n'osoient approer, croyant que c'étoit l'entrée Enser. En allant de Pérécop 11ad, on voit le terrain s'élever sensiblement, d'abord on arri-14 Simpheropol, sur le Salguir, en s'avançant on s'égare dans e groupe de montagnes. On y oure les raines de la ville de Ca-<sup>mite</sup>, à 15 werstes de la mer, rlarive gauche de l'Alma; plus n, one longue et profonde valt, divisant deux grandes monspes, ceint la ville de Baktchimi à l'extrémité occidentale du lku, les Juifs Caraïtes, ou Carues, ont un bourg nommé Constitution of the control of the c mon voit le chateau de Kirkiel, ibitation des anciens Khans, ou on le nommoit Khans de Kir-La montagne qui est à 4 wer. de Baktchisaray, offre un astimposant: elle s'appelle Ta-'-hirman: elle est tres-haute, Lique et couverte de bois au-desesquels s'élève sa cime toutue; on prétend que l'intérur, divisé en grottes, taillées à reclages, servoit de prison au rifernement Génois. La popu-Lou si nombreuse de la Crimée temps des Tatares est réduite "tellement à très-peu de chose. migrations des Mahométans le gouvernement Russe, et ranslation des Grecs et des Ar-Il ordonna, pour peupler les lonies de Marioupol et de Naitchévan en sont la cause. Il te muntenant à peine 120,000 bitans des deux sexes dans ce Tom. 1.

pays, qui naguère fournissoit autant de combattans. La majeure partie en est Tatare; le reste est composé de Grecs, de Juiss, d'Arméniens, de Russes et de quelques négocians de différens pays de l'Europe. Les Tatares sont. bons, doux, hospitaliers et menent une vie patriarchale; peu instruits, ils ignorent les vices que la civilisation amène malheureusement à sa suite. L'entretien des bestiaux a été de tout temps l'occupation principale des Tatares, et jusqu'ici n'a rien perdu de sa force; c'est une branche de leur richesse; voici à peu près ceux qu'ils nourrissent : 1º le chameau à deux bosses; 2º trois espèces de moutons, parmi lesquels se trouve le mouton gris, qui donne ces peaux d'agneau grises de la Crimée, qui sont si recherchées. Il ne se passe guère d'année qu'il ne s'exporte au – delà de 30,000 de ces peaux d'agneaux grises, dont la plus grande partie pour la Pologne, où elles sont très-estimées et payées fort cher. Il s'exporte annuellement au-delà de 60,000 peaux d'agneau noir de la Crimée. L'Empire n'a point de province. que la nature ait autant favorisée que la Crimée pour l'entretien des brebis, et surtout pour les moutons errans, et ou ces animaux aient en été la plaine et les pâturages frais des Alpes, paissent en hiver dans les vallons méridionaux et sans neige de la contrée, ou sur les plateaux situés près de la mer, et puissent, à cause de la douce température des hivers, passer cette saison entièrement à l'air. L'entretien des chèvres, que l'on trouve en quantité, surtout dans les rniens de ce pays, que Catheri-4 montagnes, et que la cherté des peaux fait rechercher, pour en préparer le maroquin, est une branche de revenu très-productive. On voit dans la classe des chiens de la Crimée, une race de grands

lévriers, là plupart à oreilles pendantes, recherchés et sort estimés pour la chasse du lièvre. Le busle, le cheval et la vache, sont également entretenus par les Tatarcs. La Crimée n'aboude pas en bêtes sauvages. Les chevreuils se trouvent dans les montagnes boisées, ct les lièvres gris, qui sont trèsnombreux dans toute la contrée, fournissent plus de 20,000 peaux, qui s'exportent par Pérecop. On ne trouve le cerf qu'autour du Tchatyrdag, et on n'a jamais vu d'autres ours dans le pays, que ceux qu'y avoient amenés les Bohémiens. Les loups y sont nombreux, surtout dans les montagnes, ainsi que les renards et les blaireaux. La mernourrit de petites phoques (phoca) et des Dauphins. Les eaux douces de la Crimée sont peu poissonneuses et la truite est ce qu'il y a de mieux dans les ruisseaux des montagnes qui nourrissent aussi une petite espèce de harbeau, des lottes franches et bouvières. On trouve dans quelques lacs, l'ide (cyprinus edus). Les mers Noire et d'Azof sont en récompense très-poissonneuses; on y prend une grande quantité d'esturgeons, des sandres et de petites brêmes (vimba.) Le Mulet (mougil cephalus), avec les œuss duquel on prépare la boutargue, y est très-commun; les harengs y sont gras et délicats. Il paroît ici sur les côtes au printemps, une espèce de sardine Atherina) appelée par les Russes bélaïa Rybka (petit poisson blanc) qui arrive dans une telle profusion, qu'apres les tempetes de l'équinoxe, le rivage en est ceint partois comme d'un mur. On a tenté de les saler comme les anchois, et en s'est fort bien trouvé de l'essai. On prend en troupes considérables les maquereaux (scomber pelamys), qu'on sale dans des tonneaux. Un poisson distingué

de ces mers, est une espèce de li mande; on trouve ensuite les by tchkis, le rouget, six ou septes pèces de labres et parmi celles ci le perroquet de mer, le sparail lon à arête verte (*Esox belone*) l perlon-diapré (Trygla caculus) on preud aussi dans les deux mer la pastenaque (Raja Pastinaca) La Crimée n'offre pas en généra une grande variété dans ses insectes; comme elles sont toutes de crites par plusieurs voyageurs, / ) renverrai mes lecteurs. La Crimée perdit à la translation des Armentiens et des Grecs en Russie presque toute son industrie, qui s'étoit assez médiocrement soute nue sous la domination des princes Tatares, et eucore aujourd hu la contrée est dépourvue du nom bre d'ouvriers les plus nécessair res, sans faire mention des fabre ques ét manufactures; cependan les maroquins de la Crimée, aux quels on ne donne ici que les 🚥 leurs ronges et jaunes y ne le 🜣 dent en rien pour la bonté, à œu de la Turquie; on n'emploie i fabrication des meilleures, 🕊 des peaux de bouc; pour les com munes on se sert également d celles de mouton. On fait aussi Baktchissaray toutes sortes de con teaux, sabres, poignards, des on vante beaucoup l'excellen trempe. On trouve des feutres une savonnerie et plusieurs bonn fabriques de chandelles à Caral soubasar. Les objets d'exportation actuelle les plus importans, sot 150,000 Killo de sel chargés at nuellement du côté de la mer, celui du froment, qui, dans que ques années est de 80 à 100,0 Tchetverts de 7 pouds 🕯 chacus pris la majeure partie à Eupatori L'exportation de la soude, pou roit augmenter beaucoup par suite. Il se vend du beurre pol plus de 30,000 Roubles. Tous autres afticles d'exportation,

a saquer sur le ser, s'il y en avoit maison de poste. todous une quantité suffisante swiedicux, pour les demandeurs. la articles les plus considérables importation sont: le coton en Eurre et toutes sortes d'étolfes de on, et celles de soie dans le sut des Orientaux, les vins de Archipel et ceux faits sur les lords du canal de Constantinople, habac de Turquie en feuilles, et vales sortes de fruits frais et secs. Exportation qui se fait de Crime dans la Russie, consiste actuellement en sel, qui est un droit tetalien, peaux d'agneaux noires eigrises, peaux de moutons et de tous, laine de brebis et de chameaux, peaux de lièvres, marorans, cuirs tannés et teints en nine, vinș de Catcha, Alma, dak, Coos et autres vallons \*peens, noix qui croissent dans upresqu'ile et sont en partie imprices d'Anatolie, et dont il se Transmellement une exportation ta Russie, de plus d'un million, arason de 80 à 100 Copeks le milbrs; noisettes, pommes de Sinop, tanges et autres fruits secs; des · turgeons séchés (balyki), nar-👊 ou raisiné, feutres, perches "wisettier, pour les cabanes de Fuires des Tatares Nogais, et quelalis racines de choux marins sau-

CRIMÉE (Tatares de), (Крым-Tamaph.) Voyez TAURIDE

ittares de la).

RITCHEF, (Kputesb.) hourg ouv. de Mohilef, district de ' movitchi. On en parle souvent les guerres des Russes et des Polonois, des le XVème siècle. Cest ici que Charles XII, Roi de duede, passa la Soja, en 1708, Pour aller à Poltava. Ce petit en-

exception d'une grosse toile étroi- entouré de sossés et de palissades. r et médiocre, qui peut faire un Il contient ro églises, dont 5 de la objet de 100,000 archines, sont religion grecque et 5 de Grecsinsignifians. Il y auroit beaucoup Unis, une Synagogue et unc

CRODA-KYGUE. (Кроданыев.) Grande riv. du Camtchatka. Les Russes l'appellent Listvénitchnaïa, ou rivière des mélèzes à cause de la quantité de ces arbres qui croissent sur ses bords. Elle est remarquable par la cascade qu'elle forme en sortant du Lac Cronétz, et sous laquelle on peut se promener sans se mouiller.

CROLÉVETZ (Kponeseus.) Ville du Gouv. de Tchernigow et cheflieu d'un district, sous le 51° 20' de lat. sept et le 51° 12' de long. orient., à 152 werstes de Tchernigow. Cette ville est bâtie sur la petite rivière nommée Dobryé - Vody, ou bonnes-eaux. Elle contient jusqu'à 10,000 habitans des deux sexes, en comptant les villages voisins qui lui appartiennent, et renferme 5

églises.

Cromy (Кромы.) Ville du gouv. d'Orel et chef-lieu d'un district, sous le 52° 38' de lat. sept. et le 55° 20' de long. orient. Elle est hâtie sur le confluent de la Nedna et de la Croma, qui, à neuf werstes de là , se jetto dans l'Oca. Cette ville est à 36 wer. d'Orel; elle fut fondée sous le règne du Tzar Féedor Ivanovitch , en 1594, pour désendre les frontières. On trouve actuellement 7 églises et 4500 habitans des deux sexes, dont une petite partie sculement fait le commerce, le reste cultive la terre qui y est très-productive.

CRONEBORG, (Kponebopeb.)

Voyez TAVASTHAUS.

CRONCHLOT, (Kpohuhomb.) château-fort du gouv. de Pétersbourg, situé dans la mer, sur un banc de sable, à une portée de droit a actuellement un château canon du port de Cronstadt, wers l'Ingrie. Il fut bàti par Pierre-le-Grand, pendant l'hiver de 1703 et et 1704, pour servir de défense à la ville de Pétersbourg, et il fut mis dans la suite dans un état de défense si respectable, qu'il peut être regardé, aussi bien que Cronstadt, comme un rempart de Pétersbourg. Les vaisseaux destinés pour cette capitale passent entre ce château et le port de Cronstadt, et sont à la portée du canon des deux côtés.

CRONSTADT, (Kponumamo.) ville, forteresse, port militaire et amirauté, dans le gouv. de Pétersbourg dont elle n'est distante que de 29 werstes; elle est bâtie dans l'Ile que les Russes nomment Cotline-Ostrov, et les Finnois Rétouzari. Cette île est située dans le golie de Finlande; elle a 8 werstes de long, sur une à peu près de large; elle fut déserte, jusqu'à ce que Pierre-le-Grand y sit construire un port, et qu'il commenca en 1710 à y faire bâtir une belle ville, laquelle ne reçut le pom de Cronstadt qu'en 1721. Cette ville est déscudue vers le sud, par les tortifications du port, et de tous les autres côtés par un rempart de terre et des bastions garnis d'une nombreuse artillerie. A l'extrêmité septentrionale de l'île, est le fort Alexandre, et l'on voit dans cette même partie la batterie de St. Jean construite sur pilotis au milieu de l'eau. Le fort de Cronchlot sert également à la défense de la ville; les rues de Cronstadt sont tirées au cordeau, en suivant la direction de l'île; mais elles sont mal pavées, et les maisons ne sont que de charpente ; il faut excepter cependant la grande place carrée, qui est vers le port des marchands et traversée par le grand canal, celle-ci est bien pavée et entourée de grandes maisons bâties en pierres. Parmi les 5 églises russes, qui sont à Cronstadt, la principale est

l'église cathédrale de St. And On y trouve en outre une ég protestante et une anglicane. habitans de cette ville sont p la plupart des gens appartenat la flotte; il s'y trouve des régim de garnison et de campagne, artisaus et des manœuvres, la p part d'entre eux sont Russes; n il s'y trouve des Anglais, des 🏻 lemands, des Hollandais, Américains et des Finnois. Le no bre des habitans males, peut al à 40,000. Cronstadt a trois port placés l'un auprès de l'autre; sont grands, sûrs et commod Le port marchand est vers l'oue il peut contenir un grand nom de vaisseaux. Celui destiné po les vaisseaux de guerre est v l'orient; il renserme la plus gr de partie de la flotte Kusse. ( voit tout près de là un magasi poudre bàti sur l'eau. Le p du milieu est destiné à rece tous les vaisseaux et bâtimens partenans à la couronne ; c´cst principalement qu'on, équipe démonte les vaisseaux de guer Les trois ports sont parlattem défendus du côté de la mer, des bastions garnis d'une bot artillerie. Pierre-le-Grand b Cronstadt en particulier pour 🛭 liter le radoubement des vaisses de lign**e , par le moy**en d'an gr canal construit de pierre de tail dans lequel devoit être pratique une *Docko* ou radouberie; m cet ouvrage important et coûte qui commença en 1719, ne conduit à sa fin, que sous le re de l'Impératrice Elisabeth, le général baron de Loubrass. canal forme une croix oblon de 2 verstes 50 toises de long, avance dans la mer de 358 tois en comptant depuis les dernie écluses de la Docke. Ses eaux s conduites dans la merparle moj de deux grandes digues de pieri dont la prosondeur est à peu p

de 24 pieds. Sa largeur au-dessus de la surface de l'eau est de 100 pieds, le fond entier, à mesurer depuis la surface de l'eau, est de ¼ jusqu'à 67 pieds. Les murs intriturs et extérieurs du caulet des digues, sont de pierre de taille; au bout du caul est un profond bassin, enburé d'un mur de pierre; ce lussin a assez de capacité pour recevoir toutes les eaux du camal, au moyen de quoi on peut mettre les dockes à sec. Ce grand ouvrage est unique dans son genre. Le canal reçut en 1752, le 30 pullet, jour auquel on l'ouvrit pour la première sois, le nom de Pierre-le-Grand; et on érigea, près de son embouchure, deux pyramides carrées, avec inscriptions. Depuis le règne des Empereurs Paul Ier et Aleundre actuellement régnant, les fortifications de Cronstadt ont elé considérablement augmentées "améliorées, et on a établi une jompe à seu, par le moyen de liquelle, le canal de Pierre-lebrand se vide plus facilement et beaucoup plus vîte qu'auparavant. CROUPITZA, (Kpynuug.) pet.

riv., qui se jette dans la Msta, à la sortie des montagnes de Valdai. Elle n'est remarquable que par la grande quantité de charbon de terre qu'on trouve sur ses bords.

CROUTO - ÏAROFKA, ( Κριμποπροσκα.) pet. colonie allemande, à 44 werstes de Saratof, non loin des bords du Caraman. Elle est composée de 40 familles, toutes de la religion Catholique romaine.

CRUKOF, (Kproxoso.) pet. ville. du gouv. de 'Kherson, district d'Elisavetograd. Elle est située sur le Dnepr, vis-à-vis de Crémentchoug : on y compte 200 maisons; la ville n'a pas d'église et les habitans vont à la messe à Crémentchoug. Elle est bâtie sur un sable mouvant, et plus on approche des bords du fieuve, plus il est profond. Ce lieu est remarquable par une plantation de melons d'eau qui sont de la plus grande beauté; et il n'y a pas d'endroits en Russie, Elisavetograd excepté, où les espèces de fruits soient plus variées et plus nombreuses et surtout plus délicieuses qu'ici. Cette plantation fournit des fruits à la cour de Pétersbourg.

## $\mathbf{D}$

Dabassoun-Non, (Aabacyno-hopo.) lac salé du gouv. d'Ir-loutsk, district de Strétensk. Il se trouve au milieu d'un step aride et élevé; sa circonférence est de 1, werstes. Le terrein à l'entour du lac est couvert d'une couche assez épaisse de sel de Glauber, et

dans plusieurs endroits il est trèsblanc et pur; ce sel se trouve en cristaux très-grands et d'une trèsbelle forme. Lorsque les pluies surviennent il fond; mais quelques jours après, il reparoit de nouveau. Vers sa partie orientale, qui est plus prosonde, se trouve une source, qui coulant au printemps, couvre l'ancienne couche, et lorsque l'évavoration s'en fait pendant l'été, il laisse deux nouvelles couches de sel; l'inférieure est sel amer de Glauber, et la supérieure, qui est toujours en cristaux cubes, d'une blancheur éblouissante, et souvent de deux verchokes d'épaisseur, se trouve être le plus beau sel commun qu'on puisse voir ; il y en a une si grande quantité, que les ouvriers de la couronne, qui y viennent l'exploiter, et qui sont quelquelois au nombre de 700, en mettent jusqu'à 20,000 ponds dans les magasins, construits sur les bords du lac. De là on approvisionne Nertchinsk, les mines d'argent et une

partie des frontières. DAGO, (Aaco.) Dagden, ile de la mer Baltique, (en esthonien Hioma), appartenante au gouv. de Revel ou d'Esthonie, district de Habsal. Elle se trouve sous le 59° de lat. sept., vis-à-vis de l'île d'Oesel, dont elle n'est séparée, que par un canal d'un mille de large. Elle est à 5 milles de Habsal, a 9 milles de longueur, dans sa plus grande étendue, sur 6 à 8 milles de largeur. Cette île, qui a un phare placé sur la pointe occidentale, et nommé Dagerort, contient 3 paroisses, savoir : celle de Keins ou de St. Martin, en Esthonien Keina-Kirk; celle de Pûhalep, ou Anne-Marie, en esthoien Poehalep-Kirk; et celle de du gouv. de Iaroslaw, et chef-lie Reiks, ou Jesus-Kirkhe, en es- d'un district, sur les deux bord thonien Pilla-Kirk. Le commerce de la Pélenda. Elle est entouré de cette île est savorisé par son pe- de collines et de bois, et se trouve tit port, qui s'appelle Téven-Ha- sous le 58° 15' de lat. sept. et l ven ou Tohen-holm, et qui est si- 58° 20' de long. orient., à 60 W tué entre le Nord et le Nord-est de Iaroslaw. Pendant les trouble du promontoire. Le terroir n'y occasionnés par le second sau est pas sertile, il consiste en sa- Dmitri, soutenu des Polonois ble et pierre à chaux; les pâtura- de plusieurs traîtres russes, par ges y sont bons, malgre cela le mi lesquels se trouvoit un nomme bétail y est chétif et semble être, Fédor Plestchéiev, qui y vint avec une race dégénérée: l'èle abonde le polonois Lissovsky, il s'y donné

en bois qui sont remplis de gibie il s'y trouve même des loups des renards. En hiver les pech sont très-productives, sur la cò qui regarde la pleine mer: ou tue aussi beaucoup de veaux m rins. Les habitans de Dago soi tous Suédois.

DAGUIDA, (Дагида.) (ile de Elle se trouve dans le Golse d Balkane, dans la mer Caspienne

à l'orient d'Astrakhan.

DALAÏ-NOR, (Aanaŭ-Hopo. C'est un lac du gouv. d'Irkonisk qui se trouve sur les srontières d la Tatarie chinoise. Il donne nais sance à l'Argounia, qui sépare le deux Empires.

DALMATOW, ( Aanmamoso. pet. ville dugouv. de Perm, distric de Chadrinsk, sur l'Isset. Elle e sous le 50° 16' de lat. sept. et l 80° 5' de long. orient., à 510 wer de Perm. On y compte 1,600 h bitans des deux sexes. On trous un beau couvent dans cette vill et qui même lui a donné son nom

DALNIR et LE PARABOÏ, (Даль нико и Парабой.) се sont deu rivières du gouv. de Kherson, qu se jettent dans des lacs, quin sont séparées de la mer Noire, qu par des langues de sable tres étroites. Ces deux rivières se dessèchent entièrement en été, leu lit se transforme alors en vallons qui offrent des paturages exqui aux bestiaux.

DANILOW, (Данилавь.) vill

tue bataille sanglante, où les révoltés furent complettement battus, dus la ville même, qui alors n'éwitqu'un village, par Fedor Chérinites, que le Tzar Vasilei Chouisloi y avoit envoyé avec des trapes. Cette détaite encouragea ls peuples de Vologda et d'Ousun qui se décidant alors à se padre au parti fidèle, maintinmatainsi le bon ordre dans cette partie du pays, qui ne fut plus attaquée par les révoltés. On compte a Danilow 1300 habitans; ils font ta petit commerce dans l'intérieur del empire et principalement en bule peinte.

DAOURIQUES (MONTS), (Aay-Pineckin (sopbs.) On nomme ainn cette branche du mont Altay, dus laquelle se trouve les mines & Nertchinsk, dans le gouv. d'Irbust. C'est la partie de l'Empire le plus riche en productions minétalogiques de toutes espèces, on ! touve même des pierres pré-

CELICS.

Man, (Aapma) pet. riv. du gow. d'Astrakhan. Elle se jette das un des bras du Volga.

Danta, (Aapma.) île de la mer Uspienne, à l'orient d'Astrakhan. Elle est située vers le golfe de Bal-

DAVYD-GOROD, (Давыдо-воpub.) (ou ville David), pet. ville agouv. de Minsk, sur la Goryna, 4291 werstes et demie deMinsk.

DAVYDOVSKAÏA-CRÈPOST, (Acвидовская-крыпость.) C'est un fort construit dans le gouv. de Vibourg, entre cette ville et Vilman-Frandt, sur la ci-devant frontière Medoise.

DECHEINE, ( Aemkuho. ) ville \*gouv. d'Orel, sur la rive gaude de l'Oca, qui dans cet endroit est déjà navigable. Elle est deut mille habitans dans cette vil- troubles et de guerre civile, par

le, qui sont presque tous cultivateurs; c'est un port, où la plus grande partie des barques, qui descendent l'Oca avec du blé, se chargent. On y trouve deux égliscs.

Dédilow. (Дедиловб.) C'étoit auparavant une petite ville de la province de Moscou; actuellement ce n'est plus qu'un bourg dugouy. de Toula, district de Bohorodsk, sur la rive gauche de la Chivorona, qui se jette dans l'Oupa; il est à 33 werst. de Toula; on y compte 8 églises et jusqu'à 3,500 habitans des deux sexes, qui sont originairement des soldats vétérans qu'on y a établis.

DEMA он DUMA, (Дема или Дюма.) C'est une riv. considérable du gouv. d'Orenbourg. trouve sur ses bords beaucoup de mines de cuivre. Elle se jette près d'Oufa, dans la Bélaïa, sur la rive

gauche.

DÉMIANKA, (Демьянка,) riv. du gouv. de Tobolsk; elle coule d'orient en occident et se jette dans l'Irtyche, après avoir parcouru 350 werst., et reçoit dans son cours les rivières suivantes: le Sargat , le Bestoukaïar , le K hioul , etc.

DEOULINA (Acynung.) Village dans le gouv. de Moscou, à 4 wers. du couvent de' Troitskoi-Sergiew, sur la grande route d'Ouglitch. Il est célèbre par le traité de paix qui y a été signé en 1618, entre la Russie et la Pologne, traité par lequel le prince Vladislaw de Pologne, renonçoit à la couronne de Russie reconnoissoit l'élection Michel Féodorovitch, au trône de cet Empire; on y signa en même temps la délivrance de son père Philaret Nikititch, depuis Patriarche de toutes les Russies, alors prisonnier en Pologne; cette 16 530 17' de latit. septentr. paix quelque peu glorieuse qu'elle et le 53° 50' de long. orient. à 69 fût à la Rûssie, lui devenoit très-Rerat. d'Orel. On compte plus de avantageuse dans ces momens de

le rétablissement d'un gouvernement régulier et la cessation du carnage et de l'anarchie qui régnoient partout. Elle a été comme un acheminement a l'entière délivrance du pays, par le Tzar Alexis-Mikhaïlovitch, et aux conquêtes glorieuses par lesquelles il a recouvert une grande partie des provinces sonstraites à l'empire.

DERBETS (Aepbemu.) (Voyez

CALMOUKS.)

DERPT ou DORPAT. (Aepnmo Aopnamo.) Les Russes la nommoit anciennement Jonriévetz-Livonski; les Esthoniens, Tartoline, dans les anciennes shroniques Tarbeten et en latin Derptum, Derbatum ou Torpatum. Cette ville appartient au gouvernement de Riga, elle est sous le 58º 23' de lat. sept. et le 44° 26' de long. orient. à 230 vers. de Riga et à 322 de Pétersbourg, sur l'Embakh, que les Esthoniens appellent Emma-Jogui, c'est-à-dire ruisseau-mère, et qui sort du lac de Vourtz, ou Vourtz-éré. Le grand-duc Iaroslav - Vladimirovitch, la sit bàtir en 1030, et lui donna le nom de Jouriev, qu'il avoit reçu lui-même au baptême; mais les Ruses cessèrent à la fin du onzième siècle, d'être en possession de cette ville et de son territoire. En 1191 le prince de Novogorod laroslav, marcha contre les Tchouds, prit Jouriev, en emmena les habitans en captivité, et rasa la ville. Les chevaliers por te-glaive trouvant cet endroit abandonné, l'occupèrent pour la première fois en 1210; mais ils le perdirent en 1221, par une révolte des Esthoniens et des Lettoniens, qui la remirententre les mains des troupes russes. Après deux siéges inutiles du château, les chevaliers l'emportèrent entin d'assaut en 1223, et peuplèrent la ville d'Allemands. En 1224 elle devint le siège d'un évêché, elle étoit com-

prise dans l'alliance desvilles auséatiques, et elle avoit un commerce considérable. Ses évêques la gouvernèrent jusqu'en 1558, époque à laquelle la religion catholique fut abolie. Ils fortisièrent et embellirent son château, construisirent une superbe cathédrale, et donnèrent à la ville de grands privileges: on y comptoit outre celle-là quatre autres églises. En 1262 le grandduc laroslaw III et son neveu Dmitri Alexandrovitch, la prirent, mais ils ne la gardèrent presque pas. En 1558 le Tzar Ivan Vasiliévitch en fit la conquête et la garda jusqu'en 1582; pendant ce temps, ses habitans allemands furent trois sois transportés en Russie. Lors de la paix avec la Pologne, elle lui sat cédée et sut entièrement repeuplée d'Allemands; on confirma à cette occasion ses anciens privilèges, et on lui en donna mède nouveaux, Elle fut prise en 1600 par les Suédois; pendant leur domination, les gouverneurs y saisoient quelquesois leur résidence, et le conseil aulique, qu'on y éteblit en 1630, y demeura jusqu'en 1700. Gustave-Adolphe y ériges une université en 1632; mais ayant été supprimée en 1656, le roi Charles XI, en la rétablissant et 1690, la transféra à Pernau, où elle se perdit entièrement en 1710. Outre cela les habitans de Derpt étoient à leur aise, et la ville renfermoit des édifices remarquables en pierre. Tous ces avantages ont cessé, depuis qu'elle a été abimée par les fréquens sièges ; auxquels elle s'est trouvée exposée, et par différens incendics, sans compter les anciens siéges; savoir de 1582 de 1600, par les Suédois; de 1605, par les Polonois; de 1625, de nouveau par les Suédois. Les Russes la reprirent en 1636 et le Tzar Alexis - Mikhailovitch, en lui consirmant ses privilèges, y ajouta des terres considérables. Elle fut ensuite rendue, par le traité de paix de Kardies, aux Suédois, qui la cardèrent jusqu'en 1704, où elle sut prise et dévastée par les Ruses our unsoupçon de trahison en 1707, les habitans de cette ville turent tous emmenés prisonniers, ould sauter les fortifications; et repartie de la ville sut brûlée Lipermission de retourner chez (44 ayant été accordée à ces prisonniers, en 1718, ils bâtirent des maisons de bois et s'établirent aussi bien que leur misère le leur permettoit; et depuis la paix de Assiadt, le nombre des habitans rest beaucoup augmenté; peu à pulls se sont remis des pertes que le grand incendie de 1763 leur noit causées; et dans la suite cette ville a compté 570 maisons, dont 178 dans la ville et le reste dans les lauxbourgs , indépendamment de 30 édifices considérables bâtis en pierre: elle comptoit à peu pres 300 habitans. Mais en 1775, il reat un second incendie, qui ne 🗝sa que 50 maisons dans la ville, tiqui en brâla 80 dans les fauxwurgs, ce qui replongea les habiuns dans la misère; en considérahon de quoi l'Impératrice Cathe-<sup>irie</sup> II, prêta sans intérêt à cetmalbeureuse ville, 100,000 roubus, pour la construction de ses missions incendiées, et lui en donlia i jooo, pour celle d'un pont E pierre. Cette même princesse, henlot après son avénement au trope, fit travailler aux fortifica-1 ons de la montagne qui domine telle ville. C'est la qu'est le siège da tribunal provincial. La ville a un magistrat et un consistoire, qui hi sont propres. La ville proprement dite a la forme d'un penta-Rone irrégulier; elle a trois fauxhourgs, qui sont, celui de Riga, Pélersbourg et de Jacob; et d'après la dernière division, par laquelle on réunit les sauxbourgs à la ville, on la divise en trois quartiers, qui Tom. I.

sont le quartier de la ville, celui de Riga et celui de Pétersbourg. On y trouve près de 4,000 habitans. Il se tient quatre marchés annuels à Derpt: le 1ex au 7 janvier, le 2 ème à la St.-Pierre, celui-là dure trois jours ; le 3ème le 8 septembre, et. le dernier le 26 septembre. La noblesse livonienne des environs est très-nombreuse et fort bien éleyée. Sous le règne de l'Empereur Alexandre I., l'université y a été rétablie, en 1802, et elle y jouit de beaucoup de priviléges. On trouve aussi à Derpt une fabrique pour polir les glaces et les miroirs.

DERVICHE (Aepoumb.) On nomme ainsi une ile de la mer Caspienne, qui se trouve à l'ovient d'Astrakhan.

DESNA (Aecha.) Il y a deux rivières de ce nom. La première, qui est la plus grande de toutes celles qui se jettent dans le Dnepr, sa source dans le gouv. de Smolensk, district d'Ielnia, et son embouchure 7 werstes audessous de Kiow. Elle traverse des provinces, fertiles telles que celles d'Orel, de Tchernigof et de Kiow; elle est poissonneuse, et ses eaux sont plus limpides et meilleures que celles du Dnepr. La Desna est navigable sur un espace de près de 800 werstes. transporte par Tchernigof et Novogorod-Seversky, jusqu'à Briansk, des vivres de Briansk à Kherson, des bois et des objets travaillés; et quelquesois même on remonte avec le Dnepr, jusqu'à Smolensk. Il sort annuellement plus de cent barques de cette rivière, et il y en retourne quelquefois davantage de Crémentchoug, avec du sel. On flotte sur cette rivière plus de 30,000 pièces de bois, tant de chauffage que de construction. Les principales rivières qui s'y jettent sont la Soja, la Souda et la Snorv, sur sa rive droite, et le Séime,

**20** 

qui est très-considérable, sur la gauche. Il existe un projet de réunir la Desna et l'Oca, par le moyen de la Bolva et de la Jisdra, de manière qu'on réuniroit par-là, la mer Noire avec la Caspienne et avec la Baltique, ce qui seroit d'un grand avantage, surtout pour les provinces de l'intérieur de l'Empire, en leur procurant un débouché facile pour leurs blés et leurs autres productions. L'autre rivière de ce nom est beaucoup plus petite; elle coule dans le gouv. de Moscou, a sa source dans le district de Veréa, puis traversant ceux de Svénigorod et de Serpoukhow, elle va se jeter dans ce dernier, dans la Pakhra.

DESSERTE (Aecepmo.) Colonie étrangère, établie en 1763 dans le gouv. de Saratof, sur le grand Caraman, composée de 44 familles, qui prosessent la religion catholique.

DESSIATAIA OU LE DIXIEME (Aecamaa.) Petit fort, qui étoit un de ceux qui composoit la ligne militaire d'Ukraine. partient actuellement au gouv. d'Ecatherinoslaw, et se trouve sur la Beroctovaïa, à 28 wers. de Novaia.

Dévalkirégaeng, (Девалькиpecenes.) Village tatare des montagnards du Caucase, au-delà du Térek. Il est célèbre par les chaudes qu'on d'eaux trouve tout près de là ; elles sont Tcherkask, à une égale distant vis-à-vis des bourgs cosaques des deux villes. Le Temera qu'on nomme Novogladka, Stche- vient s'y jeter dans le Don. Co drina, et Tchervlenovaïa, et sont petite ville a été batie et sorti au nombre de quatre. Ces sour en 1761; ses habitans sout ces portent le nom de S. Pierre, Cosaques du Don, quelques R Sainte Ecatherine, S. Paul et Ste. ses et quelques Grecs, qui y Marie. Leur chaleur fait monter un commerce assez considéral le thermomètre de Réaumur de La ville et la garnison sont 50 à 60 degrés au-dessus de zéro. les ordres d'un commandant L'odeur et le goût de ces caux litaire; on y trouve une dout sont ceux du foie de soufre mais et un chantier. Elle est à aussitôt qu'elles sout resroidies, wers de distance d'Ecatherinosla

clles perdent entièrement l'un e l'autre, sont très-claires, et peu vent être employées à tous 🛭 usages domestiques.

DÉVIATAIA, (Accaman.) of Neuvième. C'est un fortin, qu appartenoit auparavant à la liga militaire d'Ukraine, et qui s trouve actuellement dans le gont d'Ecatherinoslav, sur la Béresto va, au-dessus du fort S.-Jean: et à 15 wers es au-dessous de celui de Ste - Paraskeva.

DÉVIATORETSK, ( Accamo. рецко.) C est une ancienne ville des Viatiches, non loin de Dédo slavl. Elles sont souvent citée toutes les deux dans les Chroniques Russes.

DÉVITZA, (Abouga.) Pet. III du gouv. de Voronej, districté Nijné-Dévitsk. Elle se jette dan le Don.

DIMIANSK, (Aurebancko) Pa ville du gouv. d'Irkoutsk, sur l bord oriental de l'Irtyche. On trouve une église et une centain de maisons habitées par des Rus ses, qui vivent principalemen du produit de leurs troupeaux.

DIMITRIA-ROSTOFSKAGO CER POST, ( Aumumpin Pocmoscie) кръпость.) ou forteresse de Dimitri de Rostow. On ne la Both me plus actuellement que Rosio Elle est dans le gouverneme d'Ecatherinoslaw, sur la m droite du Don, entre Azow

DISNA ou DNISNA, (Aucha.) et ville du gouv. de Minsk, chefles d'un district, à 235 werstes de Minsk.

hu montagne du gouv. de Perm, su la rive occidentale de la Coln, qui se jette dans la Cama.
Cut roche, d'une hauteur extrodinaire, représente de loin
les ruines d'un bâtiment: on
touve sur son sommét, les restes
l'une sortification en terre dont
il va encore une porte d'entrée
lus le rempart, assez bien conmire. On ignore par qui et
mud elle été construite.

Divit-Gory, (Aussu copsi.)
Lest une petite chaîne de montapes qui court le long de la Cama,
a suivant son cours depuis Goroletché, dans le gouv. de Perm;
le se termine par une vallée
emplie de bois après laquelle
montagnes plus hautès et plus
montagnes premières. Dans
montagnes nommées Divii-Gory,
purtenantes à la famille Strogomi.

DIAMBOULATSKAIA, (Amanibymuckan) Orda ou horde de proboulat. C'est une des quatre Pincipales hordes des Tatares No-Lors des troubles qui eurent m prmi les Calmouks, après Bort d'Aiouk-khan, les hordes Sogais, les plus voisines de peuple, en souffrirent une me oppression; c'est pourquoi de-ci avec celle de Djisan emierent de l'autre côté du Dnepr Pisèrent sous la domination Furcs. Mais pendant la guerre 1770 entre cette puissance et Mussie, elles retournèrent sous beissance de cette dernière. les campent et errent actuelle-Pal aux environs de la Azof, entre le Don et le Cou-180, ainsi que sur les bords du

Calaous, dans le gouv. d'Astrakhan. (Voyez NOGAIS.)

DJIZNA, (Amusna.) pet. rivière qui se jette dans la Dvina occidentale et dont la source est dans un marais de la Livonie. Elle est remplie de pierres et de cascades.

DMITRIEW, (Amumpieso.)
sur la Svapa, petite ville du gouv.
de Coursk, et chef – lieu d'un distriet. Elle est située sous le 52° 7'
de lat. sept. et le 53° 30' de long.
orient., sur une montague trèshaute et fort escarpée; à 99
werstes de Coursk. Un y trouve
une église et tout au plus 400
habitans des deux sexes.

DMITRIEVER, (Azumpiesche.)
petite ville du gouv. de Saratov,
sur la rive droite du Volga, et à
l'embouchure de la Camychinka.
Elle fut hâtie en cet endroit en
1696, pour la construction du canal qui devoit joindre le Don. On
changea son nom en celui de Camychine. (Voyez cet article.)

DMITROW, (Amumpaso.) petite ville du gouv. de Moscou, à 60 werstes de cette capitale, sur les deux bords de la lakhroma et de la Nétéka, qui sortant de la lakhroma, a une demi - werste au - dessus de la ville, y retombent au-dessous. Elle doit sa fondation au grand-duc George-Vladimirovitch, fils du grand Monomakh, qui après avoir été chassé en 1150 du trône de Kiow, se trouvoit dans cet endroit avec ses troupes et sa semme. En 1154 cette princesse y étant accouchée d'un fils, qu'on nomma Dmitri au bapteme, on y batit cette ville à laquelle on donna le nom du jenne prince, connu depuis dans l'histoire de Russie sous le nom de Vsévolod-Georgievitch, et qui 🛊 régné à Vladimir. Dmitrow a été à plusieurs époques l'apanage de quelques princes Russes; prise et reprise dans les guerres qu'ils se

mais s'élever à un degré de prospérité assez considérable. En 1237, le fameux Batou-Khan la saccagea; en 1293 un prince Tatare nommé Dédène la ruina de fond en comble. Depuis elle fut encore une toit qu'un step inhabité, où d fois dépeuplée par la peste qui ré- bord les Pétchenèques et ensuite gna en 1656. A compter de cette Polovtzis ont erré et fait pate époque, il ne s'est rien passé de leurs nombreux troupeaux. I remarquable dans cet endroit. puis le dernier traité de paix a Dmitrow a actuellement une égli- la Turquie, et la réunion desa se cathédrale sort ancienne (on ciennes provinces russes à cet En ignore l'époque de sa construc pire, par le dernier partage de tion); un couvent de moines et 7 Pologne, ses deux rives appa églises; on y trouve quatre manu- tiennent à la Russie. le Dnept factures de drap, trois fabriques sa source dans le gouv. de Su de faux galons et quelques taneries. lensk, district de Belsk, non On peut porter le nombre de ses d'un petit village nommé Gorod habitans à 3,200 personnes en y dans des marais couverts de bo gomptant les deux sexes.

DMITROVSK, (Amumposcko.) que les géographes anciens no pet. ville du gouv. d'Orel et chef- moient montagnes d'Alansk lieu d'un district, sur la petite riv. d'Alaounsk: ses sources sont tr Obtchéritza, qui se jette dans la proches de celles du Volga et Neroussa, et sur la grande route la Dvina; il commence son co qui conduit de Moscou à Kiow; à au sud-est, et parcourt le go 85 wers. d'Orel. Cette petite ville de Smolensk, où il reçoit dejà a été une des premières à lever eaux de plusieurs rivières peu q l'étendart de la révolte, contre le sidérables; il entre ensuite d Tzar Vassilei Ivanovitch Chouïskoï, celui de Mohilef et le sépare de en saveur du saux Dmitri; elle a lui de Minsk; là, il réunit à été donnée ensuite par Pierre-le- caux celles du Drouétz, de la Se Grand au hospodar de Moldavie, de la Berezina, de la Meria, Dmitri Cantémir, qui devoit en la Bassite et de la Griaza. Il es jouir jusqu'à sa mort après laquelle après dans le gouv, de Tcher elle est retournée à la couronne. gof, où le Pripetz, la Desna On y trouve actuellement trois Troubéje, le Soupoi, la Zolo égliscs. Il y avoit anciennement nocha et la Soula viennent une autre ville de ce nom, sur la jeter; passant alors devant Kio Protva; il en est sait mention dans il entre dans la gouv. d'Ecathe le testament du grand-duc Vassi- noslaw, puis dans celui de Kl lei V. Ce n'est actuellement qu'un son, où les rivières Rosse, Bal village peu considérable, dans le louk, Ingouletz, Psiol, Vors gouv. de Calouga, district de Bo- Orel, Samara s'y jettent; enfi rovsk.

DNEPR, (Anenpo.) C'est un bourn, dans la mer Noire, of des plus grands sleuves de l'Euro- avoir sormé auparavant un pe; les anciens le nommoient Bo-man (Lac marécageux) de la risthène, les Tatares Ousi, et Da- gueur de 60 werstes ; dans be naprès en latin. Dès la plus haute coup d'endroits de 2, 4 et jusq antiquité, les peuples Slaves ont 10 werstes de largeur. Ce sle

firent entreux, elle ne put ja- habités sur ses deux rives; m il n'ont jamais occupé sa pai méridionale. Vers son embouch re, depuis la rivière Rosse, sa droite, et la Vorskla, et ensu la Soula, sur sa gauche, le pays n qui se trouvent entre des collis tombe entre Otchakow et N percourt du Nord au midi plus de l degrés , depuis sa source jusqu'à mambouchure. On trouve une grande dissérence de climat dans Escontrées qu'il baigne; de sorte qui Smolensk le Duepr gèle en torembre et reste sous la glace papen Avril, tandis qu'à Kiow, ##8t couvert de glace que depuis Jamer jusqu'à Mars. Ce tleuve ti plus large, plus profoud et jarwat beaucoup plus rapide que inlon; son rivage est des deux ones presque partout élevé et d'un ktroir excellent, mais ses caux wat troubles, à cause du sable qu'il entraîne par sa rapidité. On doit considérer le Dnepr comme Barigable depuis Smolensk, ou même Dorogohouge; on y voit malgré cela, dans un espace de 00 werstes treize cascades audessous de Kiow; on les nomcommunément Coudak, Sourskoi, Lakhan, Zvénetz, Knia-Laetz, Nénasytetz, Yoronof dior, Verkhnei - Volnoi, Boudiskoi, Lichnoi, Tavalchansio, Nijnei – Lesnoï et Nijneï – Volnoï. On peut cependant durant le printemps, lorsque les mux sont hautes ou de moyenne flevation, passer sur ces cascades nec des barques qui ne prennent par heaucoup d'eau: cet obstacle a navigation est cause que les michandises qui descendent ce heave pour Kherson ou la mer Moire, sont obligées de débarquer Pres de la Samara-Vieille, et sont Portées de la sur des chariots, lespace de 70 werstes, jusqu'au brt d'Alexandrovsk, qui est à l'embouchure de la Moscovka, là elles se rembarquent et continuent bur navigation sans obstacle, jus-<sup>qu'à</sup> l'embouchure du fieuve, pendant plus de 400 werstes encorc. Si on joignoit par un canal, la Samara et la Moscovka, on éviteroit cet inconvénient et une perte de temps considérable, et sur-

tout l'embarras de se procurer des barques au-dessous des Cataractes, vu la rareté et l'excessive cherté du bois dans cette contrée. Les vues bienfaisantes du gouvernement, n'ont pas laisse échapper cette circonstance et on s'occupe actuellement des moyens de taire sauter les cascades, ou de remédier de quelqu'autre manière à cet inconvénient. Au-dessous des Cataractes, le Duepr est couvert d'îles jusqu'au Liman, au point qu'on n'y trouve pas l'eau libre dans un espace de 7 milles, son cours y est beaucoup moins rapide Ce sleuve quoique trèspoissonneux, le cède cependant de ce côté au Volga; ses meilleures pècheries sont entre Kherson et son embouchure. Il fournit en grande abondance des esturgeons, des bises, des sandres, des carpes, des brochets, des ables, des carassins et encore d'autres poissons. On ne rencontre sur tout lè fleuve que le seul pont de Kiow, construit de radeaux, ayant en longueur 1638 pas. On enlève ce pout vers la fin d'Octobre, avant que le sleuve charie, et on le rétablit au printemps. On voit sur le Dnepr beaucoup de moulins construits sur des pontons.

DNÉPROVSK, (Anenposcho.)
petit endroit du gouv. de la Tauride, sur la rive gauche du Dnepr.
On y trouve une seule église. Il est
à 300 werstes de Simpheropol.

DNÉPROVSKAÏA LINIA, (Antonposckaraunia.) Ligne militaire
du Dnépr. On l'a établie en 1770,
avant que la Crimée appartînt à
la Russie, pour protéger le midi
de l'Empire des incursions des
Tatares criméens. Elle commençoit à l'embouchure de la
Moscovka dans le Dnepr, par
le tort d'Alexaudrovsk et continuoit jusqu'à la Berda, où
elle finissoit, à l'embouchure de

cette rivière dans la mer d'Azof, par le fort de Pétrovsk. On trouvoit sur cette étendue de pays 7 forts, y compris les deux que nous venons de nommer, et ils se trouvoient à 30 wersteset moins de distance les uns des autres. Après Alexandrovsk venoit Nikitinsk, de Grigoriévsk, ensuite ceux Kirilovsk, Alexéevsk, Zakharievsk et ensin eclai de Petrovsk. Cette ligne a été le principe de grands établissemens, et de la population du gouv. d'Ecatherinoslav, qui sans elle n'auroient pu se former avec assurance,

DNESTR, (Anecmpb.) C'est le Tyras des anciens, Danastris en latin. Ce fleuve a sa source dans le mont Carpath, en Galicie, où il sort d'un lac et coule de la vers le midi, pour se jeter dans la mer Noire. Par le traité de 1793 entre la Russie et les Turcs, ce sleuve fait la frontière des deux empires, en séparant la Moldavie des pro-Vinces russes. Il est assez navigable et pourroit l'être davantage si les Turcs n'y étoient encore un obstacle. Avant que les Russes aient possédé sa rive gauche, les Tatares et les Turcs, par leurs brigandages, empêchoient la sûreté du commerce et entravoient la navigation du Dnestr; mais actuellement il forme un débouché sur pour les marchandises, et surtout les blés et les bois, que les provinces qui l'avoisiment trans portent par son moyen dans la mer Noire. Le Dnestr comme le Dnepr, forme un liman ou lac marécageux; ce Liman se décharge par deux bras dans la mer, il est peu profond, cependant de petits vais--eeaux, venant de Constantinople, et ne prenant pas plus de 5 a 6 pieds d'eau, le remontent jusqu'à -Akerman, du côté des Turcs, et Olviopol que la Russie vient de construire vis-à-vis. Ces deux ports

on trouve sur le Dnestr quatendroits d'embarcation remarque bles: ce sont Stria et Salétchi, Autriche, et Zvanetz et Doubossa en Russie. Le Dnestr est très-posonneux, on y pêche entre autre poissons, beaucoup de sterled Les principales rivières qui s jettent sont le Coutchocourgan, Botna, la Comorofta, la Bioula, Revta, le Tachlyk la Tchemai le Tamachlyk et la Iarlika.

DOBLEHN, (Доблено.) hour assez considérable du gouv. de Courlande, district de Mittau. O y voit un vieux château et ut église.

DOBRAÏA - VODA, (Aobpane Aa.) petite rivière du gouv. C Tchernigow, qui se jette dans Rette, et celle-ci dans la Desna

DOBRINKA, (Добринка.) Pe tite rivière du gouv. de Sarato Elle se jette dans le Volga, et il a deux colonies allemandes situé sur ses bords.

DOBRINSKAÏA STANITZA, (Ao punckan Cmanuya.) bourg de Cosaques du Don, situé sur le deux rives du Khoper.

DOBRO au DOBROE MÉSTÉTA KO, (AOSPO MAN AOSPOE MÉS metro.) petit bourg du gouv. d Mohilew, district de Mstislavl, 3 milles de cette dernière ville, su la petite rivière Tchernaïa-Napa qui se jette dans la Seja. Il est re marquable par une victoire reu portée dans cet endroit, par prince Michel Galitzin, sur u corps de l'armée de Charles XII en 1708, le 29 août.

Dorchiszy, (Aormuna.) pritite ville du gouv. de Minsk, pride la source de la rivière de Bérézina, à 150 werstes : de Minsk

Dolgoë, (Aonsoe.) C'est u lac du gouv. de Moscou, distric de Serpoukhow, qui donne nais nuce à la petite rivière Mikhaivia, et qui de là coule à travers in autre lac nommé Lutets, avant des jeter dans la Réchma. Il y a den autres lacs de ce nom, l'un tuk même gouv., non loin de Midd, et l'autre dans le gouv. de \*lobolsk, district de Courganc.

Dolgogorskoi - Boudnik, (фиогорской-руднико. ) C'est memine de fer, qui abonde en immi, dans le gouv. de Perm.

Dolgoi, (Aonsou.) C'est le som de trois ilcs, et ce nom veut die long ou longue. La première se trure dans le Volga, à 20 werstes Hessus d'Astrakhan. La seconde milembouchure de la Néva-, et mommencement du golfe de Finade. La troisième est dans la mer Skule, près da détroit de Vai-#: elle appartient au gouv. l'Arkbangel, et se trouve sous le l<sup>st</sup> de lat. sept. et le 70° de loninde orientale.

Dolgovinskoé, ( Aoreosukem.) C'est un lac du gouv. de kruhv, district de Mologa. Il a resses de circonférence, et se bouve près des bords de la Molop, qui en se débordant au printups, le couvre de ses eaux.

DOMANTOW, ( Aomanmoss.) fat an petit endroit du gouv. de Idernigow, dans le district de Muslaw, qui a 1600 habitans. Ay woit auparavant une douane ha ce lieu.

DOMBROVITZY, ( Дольбровиph) pet, ville du gouv. de Voli-🚾, à 225 werstes de Jitomir.

Donenes ou Domesness, (Aoинесь или Дольеснесь.) (promoire de). (Les matelots holh h montagne bleue). Il s'avanbironie. Près de ce promontoire,

Tout près de ce banc, en tirant vers l'Orient, est un goussre sans foud, mais tranquille. Or, afin que les navires qui font voile vers la Livonie seient avertis qu'ils approchent de ce goussre, on a construit sur le bord du rivage, près de l'église de Domeness et du côté du banc de sable, 2 fananx quadrangulaires, vis-à-vis l'un de l'autre, dont l'un a 12 toises de bauteur et l'autre huit et demic, et sur lesquels on entretient un grand seu, à commencer du 102 août jusqu'au 1\*\* janvier de l'ancien style: on l'allume des que le crépuscule du soir paroît et il dure jusqu'au lever de l'aurore. Dès que les navigateurs n'apperçoivent qu'un seu, c'est une marque qu'ils sont au bout du gouffre et hors de danger ; s'ils en apperçoivent deux, le danger dure encore. On brûle sur ces fanaux annuellement 8 à 900 cordes de bois ordinaire, et 100 cordes de bois résineux. Ces sanaux appartiennent à la terre noble de Dondaughen, dont ils sont éloignés de 6 milles, et qui reçoit de la ville de Riga 2500 Reichs thallers par an, eu grosse monnoie, pour leur entretien. Les possesseurs ont la liberté de commercer avec les Hollandois, et la côte de la terre noble de Dondaughen, à lieues d'étendue.

DON, (Aond.) Les Tatares l'appellent Tuna ou Douna. Les anciens le nommoient Tanaïs; ils le comptoient parmi les fleuves les plus fameux, et le regardoient comme marquant une partie des limites entre l'Europe et d'Asie. Il sort his le nomment Cursche Voisl du lac Ivan-Ozero, c'est-à-dire, Par de Blanc Berg: Le Prince lac de St.-Jean, dans le gouv. de Toula, prend d'abord son cours rers le nord dans le golfe de du nord au sud, et après s'être réuni avec la Sosna, près de Novommence un banc de sable, qui pavlossk, dans le gouv. de Voroarance à 4 lieues dans la mer, et nej, et avoir parcouru une grande but la moitié est caché sous l'eau. étendue de pays d'occident en

orient, il prend de nouveau sa en saciliteroient l'exécution. Ce direction du nord au sud, en formant beaucoup de sinuosités, et se partage enfin en trois bras, lesquels commencent à s'étendre audessous de Tcherkask, et se jettent dans la mer d'Azow, au-dessous d'Azow et de Lutik; mais ses embouchures sont tellement embarrassées par les sables, qu'aujourd'hui les seuls bateaux plats sont en état de le passer, pour entrer dans la mer. Les eaux de ce sleuves sont calcaires, troubles et malsaines, pour les personnes qui n'y sont pas habituées: il est sort bas en été, et offre beaucoup de mineure; c'est de cette dernie bancs de sable. On y pêche en abondance de grands et de petits poissons, cependant infiniment moins que dans le Volga, dont il approche tellement, que le moindre éloignement n'est que de 60 werstes, et si l'on rendoit naviga- Nord; cette dernière est la pli ble l'Ilavlia, qui se jette dans le considérable de toutes les rivier Don, et la Camychinka, qui se jette dans le Volga, cet éloignement ne seroit plus que de 4 wers- re la plus méridionale, et se re tes, de manière que pratiquant nit à lui sur sa rive gauche. un canal dans ce petit espace, on réuniroit ces deux fleuves. Pierrele-grand a trouvé ce projet de dissi- à la Mense de l'archevêque de liscile exécution, à cause que le Don et qui dans la suite a été acheté p coule beaucoup plus haut que le Vol- un évêque de Pilten, puis est pe ga, et l'académicien Lovitz, ayant venu en 1561 au duc Magnui! mesuré cette hauteur a trouvé qu'el- Holstein, qui l'hypothéqua 81 le étoit de 50 sagènes au-dessus de d'autres biens : enfin après bi ce fleuve. Le célèbre Pallas trou- des changemens, il a passé de ve plus convenable de faire cette les derniers temps à la fami jonction au-destous de l'Ilavlia, noble des Saken. Dix villages là le Don formant un coude, se rapproche du Volga à 50 werstes, et le terrain qui les sépare est . une couche de pierre de gré qu'ou peut facilement travailler, d'ailleurs la Carpovka, se rapprochant beaucoup de la rive gauche du Don, et la Sarpa du Volga, on pourroit les joindre par un canal, et cela d'atant plus aisément, que des ravins et des vallées assez profondes, qui se trouvent dans cet endroit,

pendant Pierre-le-Grand a réuni l le Voronej, qui se jette dans l Don, avec la Riaza, par un cara construit à cet esset; et comm cette dernière se décharge dans Racovna, et celle-ci dans l'Oca on peut par ce moyen navigue de Moscou dans l'Oca, et c l'Oca dans le Don. Les principa les rivières qui se jettent dans c fleuve, en commençant vers s source sont la Metcha et la Sosna sur sa droite, et la Voronejsurs gauche; plus bas, du même côtla Touloustchéeva et la Cazan que commencent les habitation des Cosaques. Viennent après Khoper, la Medvéditska et l'Ikvli Ensuite, sur sa droite, elle rece les eaux de la Tzimlia et du Seve noï-Donetz, ou le petit Done qui se jette dans le Don. Viente suite le Manitohe, qui est la rivi

Dondanguen, (Aonganeen Château qui appartenoit autres pendent de ce château, entra tres Anstrouppen, où il y a très-bonnes eaux minérales.

Donetz, (Aoneus.) pet. ville gonv. d'Ecatherinoslaw, sur rive droite du Donetz, et à werstes d'Ecatherinoslaw. Elle sous le 48° 46' de lat. sept. e 56° 5' de long. orient.

DONETZ SEVERNOI, [ AON Своєрной.) Rivière considéral On la nomme aussi simplem onciz, et on la trouve même sount citée dans nos anciennes chroques sous le nom de Don. C'est plus considérable de toutes celnqui se jettent dans le Don, aupatelle ne le cède ni en largeur nia profondeur. C'est vers sa www qu'habitoit anciennement kruple Slavon, nommé Cossou, qui a été réuni à la princimic de Tmoutarakane et qui 'at éteint ensuite par les guers des Polovizis et des Pétchenèus, ou autrement; enfin on que absolument ce qu'il est errau. Le Donetz a sa source dans tgour. de Coursk, district de Cootchen, à 50 wers. de Belgorod; lprourt un pays sertile, et ayant ut plus de 600 wers. dans ses difireas détours, il vient se jeter bus le Don, sur sa rive droite, rès du bourg Cosaque, nommé elchétosskaia Stanitza. Il recoit les son lit beaucoup de rivières, ent les plus considérables sont Tokol, le Bakhmout, le Tor, la Gootcha, l'Aydar, etc.

m.du gouv. du Caucase, qui se

ette dans la Couma.

Dontow, (Ashross.) pet. ville la 300v. de Rézan et chef-lieu d'un listrict, au confluent de la Vésovaïa et du Don; sur la rive droite de ce lenier. Cette ville est sous le 53°59' de la sept. et le 56° 15' de long. Prent., à 158 wers. de Rezan. On l'trouve 5 églises et 2500 habi-las des deux sexes: le terroir y li très-sertile.

Pinocms.) C'est un fort qui est la le gouv. du Caucase, district la la ligne du Caule appartient à la ligne du Caule Il y a unautre fort de ce nom le le Don, et qui appartient à la ligne de Tzaritzyn, établie en 1717, qui commençant de là contile jusqu'au Volga, sur un esle de 60 wers. Cette ligne est Tom. I.

composée des forts suivans, y compris celui dont nous parlons: 1º Metchénaïa, 2º Gratchésskaïa, 3º Caltibanskaïa et 4º Osokor.

Dorogobous, (Apposubymb.) Ville du gouv. de Smolensk, et chef-lieu d'un district sur les deux rives du Dnepr. Elle est sous le 54° 54' de lat. sept., et la 51° 32' de long. orient., à 87 wers. de Smolensk. On y trouve 8 églises et 3000 habitans des deux sexes. Le Duepr y a déjà 30 toises de large. Il y avoit anciennement deux autres villes de ce nom, l'une en Volinie, sur la Gorynia, près de Loutzk: elle appartenoit à la principauté de Tourow, et son premier prince étoit David-Igorévitch ; ce n'est actuellement qu'un chétif village. L'autre étoit sur la Cliazma, bâtie après la première en 1152, par le prince George, surnommé Dolgorouki: elle n'existe plus.

Doroninsk, (Aoponuncko.) Ville du Gouv. d'Irkoutsk, et cheflieu d'un district, sur l'Ingoda. Elle est sous le 51° de lat. sept. et le 130° 7' de long. orient., à 871 werst. d'Irkoutsk vers l'orient. On y trouve une seule église: le climat y est tempéré, le blé y réussit très-bien, ainsi que toutes sortes de légumes; c'est pourquoi les habitans y jouissent d'un bien être que n'ont pas

tous ceux de la Sibérie.

Doubinka, (Λυδυκα) pet. ville du gouv. de Vilna, apparte-

nante au prince Radzivil.

Doubitza, (Aubuna.) rivière du gouv. de Grodno, un peu plus grande que la Nova. Elle est navigable pour des bateaux de moyenne grandeur. On a eu le projet de la réunir à la Vindo, par un canal; mais les cascades qui se trouvent près de Holdingen y mirent obstacle.

Doubkow, (Aybroso.) ancienne ville. Elle appartenoit auparavant, à la principauté de Kiow, ct se trouvoit sur la rive gauche du Dnepr; actuellement ce n'est plus qu'un chétif endroit: il se trouve dans le gouv. de Tcherni-

gow.

Doubna, (Δησκα.) C'est le nom de deux rivières, dont l'une a sa source dans le gouv. de Moscou; elle coule ensuite entre ce gouv. et celui de Vladimir, et sert de limite de ce côté aux deux gouv., puis va se jeter dans la Cliazma. L'autre commence dans le gouv. de Vladimir, près de la ville d'Alcxandrovsk; elle entre ensuite dans celui de Tver, où s'étant réuni à la Sestra, elle se jette dans le Volga.

Doubno, (Aybno.) Ville du gouv. de Volinie, et chef-lieu d'un district sur l'Irva. Depuis 1774 et jusqu'à sa réunion à la Russie, les assemblées de la Noblesse s'y tenoient; elles avoient lieu à la Pentecôte, jour d'une grande foire à Doubno. Cette ville est à 233 w. de Jitomir, on y trouve une abbaye Grecque de l'ordre de St.

Bazile.

Doubossar, (Auboccapb.) pet. ville du gouv. de Cherson, district de Tyraspol, sur la rive gauche du Dnestr et à 15 wers. de Grigoriopol. Elle est composée de 5 à 400 maisons, habitée par des Valaques, des Grecs et des Arméniens. Cette petite ville, située au pied d'une montagne, et entourée de jardins, 'olire un site très-agréable. Les beaux peupliers de Lombardie qui y croissent en quantité, ajoutent à la beauté du tableau. Ses habitans font un commerce assez considérable; on y trouve une douane, un bureau de poste ct une quarantaine.

Doueovka, (Aybobka.) petendroit des Cosaques Seymens, dans le gouv. du Caucase, sur le Térek, au-dessus de Kizlar. Il est fortifié et muni d'une bonne artillerie. On y trouve une église. Il

y a aussi dans le gouv. de Sarat entre Camychine et Tzaritzi un endroit de ce nom, connu d lement sous celui de Doubovska Stanitza, il est sur la rive dra du Volga, et habité par des Co ques du Volga.

Doubovskor ozero, (Ayb. ckoe o sepo.) Ce lac se troi dans le gouv. de faroslav, disti de Mologa. Il se réunit par unru scau au lac d'Ilovisk. La rivière blologa, en se débordant au pri temps, les couvre de ses eaux.

Doubrovna, (Aubposna) e droit assez considérable du goi de Mohilef, dans le district d'écha, à 17 werst. de cette ville sur la rive gauche du Dnepr. y trouve 4 églises du rit grec une du romain. Il se tient tr grands marchés par an à De brovna.

DOUBTCHÉSS, (Aybrech)
vière de Sibérie. Elle parcourt
l'occident à l'orient un espace
200 werstes, à travers les distri
de Ieniseïsket de Touroukhansk
se réunit au lénisséi, dans le p
mier de ces districts.

DOUCHETE, (Ayment.) c'est endroit du gouv. de Géorgie qu'a érigé en ville en 1801. Elle trouve dans la ci-devant Carthuie, sur la rive droite du los (ou Cyrus). On y trouve actue ment un tribunal d'arrondissem et un autre de police, sous l'i pection d'un oficier russe. Les c seillers sont choisis parmi la blesse du pays.

DOURHOVSTCHINA, (Ayx muna.) Ville du gouv. de Smole et chef – lieu d'un district, set le 50° de long. orient. au confluent deux petits ruisseaux, le Khitets et le Tzarevitch, à 50 We Smolensk. On y trouve 3 églist à peu près 1,000 habitans des des sexes, qui font un commerce se considérable.

Dobles, (Aurebu.) c'est un kuple Slave, qui habitoit ancienruent sur les bords du Danube, has la Valachie actuelle. Nos chroniques, ainsi que celles des Polomu, en parlent en citant les Jatreget Jazygues. Le grand - duc Valimir lex, marchant contre les Sentes les vainquit. Nestor dit que de Doulebs habitoient aussi avec ks Lutitches et les Tivers, sur le long et le Dnestr, et que ceux qui thient voisins des Jatviags étoient armates.

Doulebskoé - Ozero, (Ayre6me Osepo.) ce lac se trouve près & Kiow. On le nomme souvent has les anciennes Chroniques.

Docana, (Aupha.) pet. rivière h gour. de Vitebsk, qui se jette lans la Dvina, dans le district de Denabourg.

STANITZA, DOURNOVSKAIA Дурновская Станица.) ou burg des Cosaques. Il y en a deux 🌬 œ nom , l'un dans le gouv. Istrakhan et près de cette ville, bité par 50 familles de Cosaques Astrakhan. Le second est sur les ku rives du Bouzoulouk et apparintaux Cosaques du Don.

Doctchérskoi, (Autepckqu.) pa nomme ainsi une mine d'ar-🎮 dans le gouv. d'Irkoutsk, can-Mde Nertchinsk. Elle est d'un Pad produit à la couronne.

Dalgounka, (Драгунка.) pet. piere du gouv. de Calouga, qui bmbe dans la Jizdra et sur l'einpachure de laquelle est bâtie la Alie de Cozelsk.

DREVLIENS, (Apearane.) On moit ce non à un peuple Slam, d'après le pays rempli de bois Milhabitoit; car c'étoit sur les ords de la Pripet, où il existe enore des villes sondées par lui; telsont Ovroutch, Jitomir, Isco-

dans le gouv. de Volinie. Nestor dans sa Chronique leur atribue des mœurs barbares, peu dissérentes de celles des Sauvages. «Lcs Drev-« liens, dit-il, vivoient comme « des bêtes séroces, s'entretuant « pour la moindre chose, sans re-« ligion, sans lois, la vengrance « seule en étoit une chez eux ; ils « se nourrissoient de tout ce qu'ils « trouvoient et même de choses im-« mondes ; ils ne connoissoient pas « le mariage; mais ils prenoient des « femmes parmi eux et les gar-« doient tant qu'ils vouloient. » Ils furent souvent vaincus et soumis par les Roussy ou les Russes; mais ils se révoltèrent fréquemment; ils avoient aussi leur propre souverain; mais ensin vaincus par Olga, qui vengeoit sur eux la mort de son époux Igor, qu'ils avoient tué, ils furent entièrement cumis, leur pays fut partagé, en provinces et gouverné par des Russes, et les lois de Kiow établies parmi eux. Après la mort de ma rive droite du Volga; il est Sviatoslaw, fils de cette princesse, Oleg - Sviatoslavitch son fils, fut leur prince. Celui - ci ayant été tué, ils n'eurent plus de princes particuliers, tout leur pays fut annexé à la principauté de Kiow, Tourow exepté, dont on fit une principauté à part.

> DRIASNA, (Apacha.) On appelle ainsi trois petites rivières, dont l'une coule non loin de Colomna, et se jette dans la Cliazma; l'autre dans le gouv. de Vitebsket se jette dans la Dvina, et la troisième dans le gouv. de Rezan, distriet de Zaraïsk: on les nomme aussi Trosna.

DRISSA, (Apucca.) rivière assez considérable du gouv. de Vitebsk. Elle se jette dans la Dvina occidentale.

DRISSA OU DRIZIN, (Apucca tche (l'ancienne Corostène) etc. или Дризино.) ville du gouv. de e pays est rensermé maintenant Vitebsk, et ches-lieu d'un district sur l'embouchure de la Drissa dans la Dvina, au-dessous de Polotsk. Elle est sous le 55° 44' de lat. sept. et le 46° 30' de long. orient. Un y trouve une église de Grecs-Unis, ct 1,600 habitans des deux sexes.

DROHITCHINE, (Apocucuno.) pet. ville du gouv. de Grodno, district de Cobrine, sur le Boug, non 10in de Breste. C'étoit une ancienne principauté russe, qui se dounoit en apanage aux cadets de Kiow et ensuite de Galitch. Le grand-duc Jaropolk II, l'avoit donné avec Pensk, on la donnoit aussi avec Rogatchei, Breste et Kletsk. Après la mort de son dernier prince Basile les ducs de Lithuanie en héritèrent; depuis elle fut réunie à la Pologne, sous le gouvernement de laquelle elle devint cheflieu du pays et le siege d'une Dictine et d'une Starostie.

DROUETZ ou DROUZA, (Apyeuð MAN Apysa.) rivière qui a sa source dans le gouv. de Minsk, et qui coulant vers l'orient, fait pendant un assez long espace la frontière de ce gouvernement et de celui de Mohilew dans lequel elle entre pour se jeter dans le Dnepr. Ses bords sont couverts de bois dont une partie est flotté chaque année pour Riga.

DROUTZK, (Друцко.) ville du DUNAMUNDE, (Дюнаминде gouv. de Minsk, sur la Drouia, c'est une petite forteresse à l'em qui se jette dans la Béréza: elle bouchure de la Dvina: les Russi appartenoit anciennement à la la nommoient anciennement l'imprincipauté de Smolensk et quel-tokryl. C'étoit auparavant un con

quesois à celle Polotzk.

Dunabourg, (Anhabyped.)

Punabourg, (Anhabyped.)

ville du gouv de Vitebsk et cheflieu d'un district, sur la rive droite de la Dvina et les deux bords de
de la Chounitza qui s'y jette. Elle
est sous le 56° 9' de lat. sept. et le
44° 19' de longit. orient., à 294
werstes de Vitebsk. La contrée où
elle est située s'appelloit anciendement Livonie polonoise; ses habitans sont des Lettons, la neblesse

quoique allemande d'origine, a quitté sous le gouv. de Pologne s langue maternelle, pour adopte le polonois. Dunabourg a été sondée en 1277, par les chevalier porte-glaive, et a été la résidence d'un bailli de l'ordre. En 15-6 el le fut prise et ruinée, par le la Ivan Vassiliévitch, ensuite repris par le Roi Etienne Batory, qu ajouta à ses fortifications et l. transporta à deux milles plus bas. Le Tzar Alexis Mikhailovikh L prit en 1656 et la nomma Bonsoglebsk; mais bientôt après, elle lut arrachée à la Russie et resta sou la domination polonoise, jusqui la réunion de la Russie blanche l'Empire. Pendant le gouv. polo nois, il y avoit à Dunabourg u évêque, un vocvode et un castel lan égaux en dignité; ils étoien aussi sénateurs de la couronne de la Lithuanie, sans appartun ni aux uns, ni aux autres, mi formant une classe à part pour l Livonie polonoise. On trouve ac tuellement dans cette ville, un église grecque, un beau couvent d jésuites, deux églises catholiques une synagogue: sa population mot te à près de 4000 personnes de deux sexes. Il se tient trois min chés annuels dans cette ville.

Dunamunde, ( Дюнальюка c'est une petite forteresse à l'eu bouchure de la Dvina : les Kuss la nommoient anciennementZhi vent de l'orde de Citeaux, fonde t 1201 par Albert, éveque de Liv nie; devenue forteresse elle si prise en 1618 et 1619 par les Su dois; en 1703 par les Saxons, q la nommèrent Augustusbourg; 1701 encore par les Suédois, 4 en enlevèrent la belle artillet saxonne; entin en 1710 par l Russes qui la gardèrent par le tri té de paix de 1721. On y trou une église pour la garnison, que ques ouvriers allemands y habitel

sideax rochers dans la partie ocgrande profondeur de la mer dans cet endroit.

DVINA, (Asuna.) C'est le nom de deux fleuves, dont le premier se jette dans la mer Baltique et le excond dans la mer Blanche ou Océan Glacial. Le premier ou la Drina occidentale, que les Lettomens appellent Da-Ougava, est un grand fleuve qui a sa source dans un marais du gouv. de Tver; ce n'est au commencement qu'un ruisseau, qui se jette dans le lac Othrat, et qui en sortant de ce he, qui a plus de 20 verstes de firmlérence, et qui est très-prohal, peut seulement se considéromme un lleuve. Il seroit dé-P navigable avec des bateaux Plats, si des cascades qui se trourent 7 werstes plus bas, n'y mettoient obstacle. A 13 werstes du lac rsi un terrain couvert de petites elérations et sur lequel se trouve bla Sobla, un peu au-delà est relai de Pén, que traverse le Volsicest donc là, que ces deux deures, qui ont un cours près-<sup>¶oedia</sup>métralement opposé, se rap-Mochent le plus. La Dvina occidentale au commencement de son murs reçoit plusieurs rivières na-Valles dans son sein: ce sont la Ara et la Casplia, sur sa rive gau-🤼, et la Toropa sur sa droite. Li première lui apporte les productions du gouv de Smolensk, et h dernière celles de Pskow. Elle Parcourt le gouv. de Vitebsk, une partie de celui de Pskow, sépare Livonie et la Courlande, et va

avec les préposés de la douane, se jeter dans le golse de Riga, près pour les marchandises qui vont et de Dunamunde. Au printemps ce viennent de Riga, et des pilotes. fleuve est tout couvert de radeaux. DVA - BRATA, (Aca-6pama.) de poutres et de planches, qui arouks deux frères. On nomme ain- rivent à Riga de l'intérieur de la Russie, de la Livonie, de la Lithuaidentale de la mer Caspienne, qui nie et de la Semigalle. Les bois remouve sous le 40° 45', et qui de construction, qui croissent sur resemblent de loin à deux vais- ses bords dans les gouv. de la Rus-Mux renversés; on peut les appro- sie blanche, fournissent le port de cher de très-près, à cause de la Riga, et sont même exportés, ainsi que des mâts, pour l'étranger. Ce fleuve cause quelquesois de grands dommages aux habitans de Riga pendant le printemps par ses inondations; après la baisse des eaux sa navigation n'est pas très-sure, à cause des cataractes et des cascades, qui sont assez multipliées dans son lit. A son embouchure ou trouve des bancs de sable, qui empêchent les vaisseaux d'un port un peu considérable de remonter jusqu'à Riga. La Dvina reçoit dans son sein, excepté les rivières dont nous avons déjà parlé, l'Ewst, le Pers, l'Oguère et l'Illant. Elle est fort poissonneuse, et sorme çà et là des iles. L'autre Dvina, qu'on distingue de la première par le nom de Dvina du Nord, est un des plus grands fleuves de l'Europe; fut long-temps et même jusqu'au 18ème siècle le seul débouché des productions de l'Empire leur exportation dans l'étranger, moyennant le port d'Arkhangel. Il se forme près d'Oustiong-Veliki, par la jonction de deux rivières, la Soukhonia, et le loug. Sa navigation est partout sure: il se déborde au printemps à une étendue très-considérable, sans causer de grands dommages. Il est partout très-large, et sa largeur augmente à mesure qu'il s'approche de son embouchure, où il se partage en cinq bras, dont deux seulement sont navigables, avant de se jeter dans la mer. La Dvina du Nord, qui commence dans

Ecathérinoslaw, (Exameринославо.) (gouv. d'). Ce gouvernement est borné au nord par ceux de Kharkof et de Voronej, à l'orient par les terres des Cosaques du Don et le gouv. du Caucase; à l'occident par le gouv. de Kherson et au-midi par celui de la Tauride et la mer d'Azow; il est situé entre le 46° et le 48° de lat. scpt. et le 51° et 58° de long. orient. Les principales rivières qui s'y trouvent sont : le Dnepr, la Samara, le Sévernoï-Donetz et l'embouchure du Don même, ainsi que le Calmius et le Miouss. La partie sept. de ce gouv. est d'un terroir excessivement fertile et gras et possédant de riches paturages; la méridion. au contraire, et surtout la partie voisine de la mer d'Azow, est sèche, aride et stérile; le terrain n'est composé que d'un gravier rempli de pierres; en outre ce gouv. est très-pauvre en bois; le peu qu'il y en a se trouve sur les bords de la Samara et du Calmius: on trouve même sur ce dernier, des chênes assez beaux pour pouvoir être propres à la construction des vaisseaux, Dans plusieurs districts de ce gouv. les habitans emploient pour se chausser, des joncs et du fumier: on trouve aussi dans quelques endroits du charbon de terre. Le mûrier et la vigne réussissent dans une partie de ce gouv. On commence aussi à y semer le sésame; mais la principale richesse de ce pays consiste en troupeaux. Les brebis s'y multiplient prodigieusement, on y en élève plusieurs races, mais celles des Calmouks et de Valachie sont présérées pour la finesse de leur laine. Les haras de chevaux y sont très - nombreux, leur entretien ne coûte presque rien aux propriétaires, vu qu'ils paturent en été comme en hiver, sans qu'on en prenne beaucoup de soin. On trouve entre la Berda et

le Calmius, près de la mer d'Azow, des lacs salins et des sourcés sa lées, qui sont un revenu consid dérable. On y compte 550,000 h. bitans des deux sexes; ce sont excepté les Russes, des Grecs des Arménions, des Juiss, des co lons Allemands, des Calmoukse des Tatares Nogais. Le gouv. a divisé en 6 districts, qui porten chacun le nom de leur chef-lieu ce sont: 1° Ecatherinoslaw, 2° Novomoscovsk, 20 Pavlograd, 40 Bakhmout, 50 Marioupol et 69 Rostow. On y trouve d'autres vil les dont les plus considérables son Azow, et Taganrok, ports surl mer d'Azow, Nicopol et Nathi chevan.

ECATHERINOSLAV, (Exame ринославо.) ville capitale du got vernement de ce nom. Elle d sous le 480 4' de lat. sept. et le \$ 20' de long. orient. Sa situatif sur la rive droite du Dnepr fort avantageuse: on compte jusqu' Moscou 868, werstes. Cette ville été fondée en cet endroit, en 178, par Catherine II elle-même, et l présence de l'empereur d'Allem gne Joesph II, qui accompagno l'Impératrice dans son voyage d Crimée: c'est alors qu'elle pes la première pierre de l'église 🕒 thédrale, dont on jeta les soude mens en sa présence. Ecatherine law possède dejà un Gymnase, u sabrique de drap, une de bas soie, et il s'y tient cinq grands ma chés annuellement. C'est ici q commencent les cataractes Dnepr, qui s'étendent sur une pace de 75 werstes. La ville e trop nouvelle pour être fort pe plée; mais elle s'agrandit tous jours, et promet de l'être consid rablement.

Ecatherinstad, (Exam Puncmazo.) Colonie allemand dans le gouv. de Saratow, distr de Voljsk à 52 werstes de Saratol et sur la rive gauche du Volg Lile est composée de 163 samilles, qui sont presque toutes d'artisans. On y trouve une église Luthérienne, une Catholique, desservie de temps en temps par le curé
de la colonie de Panine, voisine
de celle-ci. Les terres de cette colouie ne sont pas productives, à
cause des sécheresses fréquentes
et de l'aridité du sol.

de gouv. de Courlande, dans le district de Holdinguon, remarquable par une usine de ser qui s'y trouve.

hordes de l'atares Nogais, qui cloient établis près d'Ackermen, sous la protection de la Porte Ottomane. Ils ont passé en 1771, avec les Tatares du Budjak, sous la domination de la Russie, qui les a fait passer dans les steps qui les autres de feutres. Ils lont tous mahométans, et on en tompte jusqu'à 70,000 qui sont capibles de manier l'arc.

LIRÉMOW, (Eppenoso.) ville du gouv. de Toula, et chef-lieu d'un district; elle est sous le " 42' de lat. sopt. et le 55° 45' colong. orient., sur la rive gaui'r le la Crasivaïa-Metcha, à 294 Toula, vers le midi. La ville Forcement dite, a été anciennement entourée d'un rempart de lerre, dont on voit encore les trates, et que les habitans appellent ksturusement Greml. Elle renserh, avec ses saubourgs, qui sont " nombre de cinq, 6 églises et 😘 🗝 – près 3000 habitans des deux "195. Il s'y tient annuellement Tutre grands marchés. Tout le latictest d'une fertilité extraor-

Leremorskaïa Crépost, (Edconsciona Kranacas) ce fort
prartenoit à la ligne militaire
Tom I.

d'Ukraine; ils se trouve actuellement dans le gouvernement d'Ecatherinoslav, sur l'embouchure de la Béresta dans le Donetz, entre le fort d'Alexiev et celui d'Orlov, à 50 w. de Constantinograd.

EGOCHINSKOI, (Ecomunicaci) Oq donne ce nom à une riche mine de cuivre du gouvernement de Perm, sur les bords de l'Egochikha. Sa situation avantageuse pour la navigation sur la Cama, sit que non-seulement les ouvriers nécessaires pour exploiter la mine s'y établirent, mais encore un grand nombre de marchands et d'artisans choisirent cet endroit pour lcur habitation. Cela forma avec le temps une petite ville, qu'on choisit ensuite pour y établir le siège du gouvernement. On changea alors son nom en celui de Perm. (Voyez cet article.)

EGORIÉFSK, (Ecopiecoko.) ville du gouvern. de Rézan, et cheflieu d'un district; elle est située sous le 35° 30' de lat. sept, et le 56° 30' de long. orient., sur la rive droite de la Gouslenka, à 123 w. de Rézan. On y trouve a églises et près de 600 habitans des deux sexes. Leur principal commerce consiste dans le houblon, qu'ils cultivent et vendent dans l'intérieur de l'empire.

EGORLYK, (Ecop xhirt) il y a deux rivières de ce nom qu'on distingue par le nom de grand et de moyen; l'une et l'autre prennent leurs sources dans les terres des Cosaques du Don, et coulant ensuite dans le gouv. du Caucase, traversent le district de Stavropol pour se jeter dans le Manytche.

EGITKI, (Esumnu.) C'est une petite île qui appartient à l'archipel des Aléoutes. Elle est à 3 w. de Tahalak, vers l'ouest; on n'y trouve ni hois, ni port; c'est une des plus insignifiantes de toutes celles qui forment ce groupe,

EïA, (EA.) C'est un fleuve assez considérable, il a sa source dans le gouv. du Caucase district de Stavropol, d'où il dirige son cours vers le midi, et sépare les domaines des Cosaques Tchernomors, d'avec le gouv. d'Ecatherinoslaw, et sorme par consequent les limites de ce gouv. et de celui du Caucase; il va se jeter ensuite près du fort d'Eisk, dans un golfe de la mer d'Azow, après avoir reçu plusieurs rivieres dans son sein.

Eiskoi - GORODOK, (Euckou -Γορομοκό.) Endroit peu considérable du gouv. d'Ekatherinoslaw, sur le fleuve Eï qui se jette dans la mer d'Azow. C'est jusqu'à cet endroit que s'étendent les; terres des Cosaques de la mer Noire, ou

Tchcrnomorskié.

EKENÉS, (Exeneco.) (quercum peninsula.) Petite ville maritime de la Finlande, dans la province de Nyland. Elle a un mauvais port, mais elle est située dans une contrée agréable; et il est probable qu'elle a tiré son nom d'un petit bois de chêne qui est près de

Exeros,  $(E\kappa\epsilon\rho\epsilon.)$  pet. ile du golse de Bothnie, tout près et à l'orient de celle d'Aland; il y a un bureau de poste. (Voyez Aland.)

EKHOLM, (Exonne.) c'est une île du golse de Finlande, qui appartient au gouvernement de Reval; elle se trouve proche de celle de Vrangel, et à 65 w. vers l'occident de celle de Hokhland.

ELA ou loula, (Елаили Юла.) un petit sort construit dans legou rivière du gouv. d'Arkhangel, qui d'Orenbourg, sur l'Ousa, dans

se jette dans la Pinéga.

ELABOUGA, (Enabyea.) Ville et une centaine de maisons. Sa gal du gouvernement de Viatka et chef-lieu d'un district. Elle est sous le 56° 13' de lat. sept. et le 69° 54' de long. orient., sur la rive droite de la Cama, à 373 w. de Viatka. Cette ville est entourée dè sorèts de sapins ; son terroir est si mauvais, que ses habitans se gouv. de l'odolie, qui a eté per

sont décidés à le laisser incult Les oignons seuls y viennent et quantité et sont fort beaux; il en sournissent toutes les contrés voisines. Elabouga a trois églises : près de 600 maisons.

ELANKA, (Eranka.) p. riv. di gouvernement et du district de Penza, elle se jette, après m cours de 7 w., dans une autre rivière qu'on nomme Elanpensa.

ELANPENZA, (Examnensa) p. riv. du même gouv. qui se jette dans la Penza.

ELANSKAIA STANITZA, (Examckan.) Ce bourg des Cosaques de Don se trouve entre ceux de Ousib. hopersk et de Véchénskaïa, sur l

rive gauche du Don.

ELATMA, (Examsea.) Villed gouv. de Tambow, et chei-liet d'un district; elle se trouve sou le 55° 5' de lat. sept. et le 59° 26 de long. orient., sur la rive gande de l'Oca, à 264 w. de Tambon On y trouve 10 églises, une me nusacture de bonnes toiles, 📭 fabrique de soufre et une de vitro elle a 4000 habitans des deux se xes. Cette ville sait un commero considérable en achetant du suit du chanvre, du bled, de la cir et du miel, qu'elle porte ensuit sur des bateaux, en descenden l'Oca, dans les provinces qu'arre se le Volga, où elle revend tout ces marchandises avec un gran profit. Il se tient ici une foire mois de juin.

ELDIATSK, (EAAAmcko.) Ce montagnes. On y trouve une églis nison consiste en une demi-com pagnie d'infanterie et une centul

de Cosaques.

ELENKA, (Enenka.) p. riv. gouv. de Calouga, district de Ji drin.

ELENSK, (Enencko.) p. villed

dant quelque temps chef - lieu d'un district du gouv. de Vosnéensk; ce dernier n'existant plus, Ekask a passé dans le gouv. de Pololie. Elle est bâtie sur la Codvm, vis-à-vis de Balta qui est sur brime rivière, sur sa rive droite.

Letz, (Елецб.) ville anciennt assez considérable du gouv. avel; elle est le chef - lieu d'un dutrict, située sous le 53° 30' de be sept et le 56° 2' de long. erent., sur la Sosna, dans laquelk2p. riv., la Loutchka, et l'Eku viennent se jeter dans la ville mene. Eletz est à 183 w. d'Orel. On ignore par qui et quand elle a ste sondée; on sait seulement que long-temps avant l'invasion de Buou - khan, c'étoit, déja spanage des princes de Rézan. On voil dans les chroniques russes, à lannée 1144, que le grand - duc Verolod maria sa fille à V ladimir Ia-Maritch, prince d'Eletz. En 1392, khmeax Timour-Leng ruina cetkulle et en sit le souverain pri-Mais comme elle brûla en 1745, toutes ses archives devinital la proie des flammes; c'est Pourquoi il est impossible de fixer m juste comment elle s'est gouternee depuis, et quand elle est Entrée sous l'obéissance des souvemins russes. On sait aussi que les Ithms de Crimée lui ont fait hamoup de tort par les incursions sequentes qu'ils faisoient sur son kmitoire. Cette ville est régulièn deux sexes dont le principal onmerce consiste en blé, le terpir de la ville et de tout le district instrangulièrement sertile. Il y a tri de la ville une usine de fer et te labrique de savon.

LLEVFÉRIE, (Елевферім) Cest probablement l'île qu on nomme aujourd'hui Olechki. Elle est

une ville qu'ils nommoient Alechi ou Ellissa. M. Tatischef en parle, dans son histoire, à l'année 1084, de même que MM. Baltine et le prince Steherbatofdans les leurs. C'étoit, disent ces historiens, un dépôt de toutes les marchandises qui descendoient le Dnepr pour être embarquées sur la mer Noire, ainsi que de toutes celles qui arrivoient par la mer pour remonter : le meme ilenve.

Elisabetgrad, (Enucasemерадо.) Ville fortifiée du gouvernement de Kherson, et chef-lieu d'un district; elle est sous le 48° 30' 17" de lat. sept. et le 30° 7'30" de long. or., sur l'Ingoul. Elle a été batie en 1754. Ses fortifications consistent en un hexagone régulier, entouré d'un fossé sec et muni d'une bonne artillerie, et un retranchement carré qui les joint à la rivière. Elles sont bien entretenues et pourvues d'un arsenal considérable. La ville a quatre faubourgs, et contient avec cux 2400 habitans, sans compter les militaires qui demeurent seuls dans le fort. On trouve à Elisabetgrad un grand hopital, des magasins et 5 églises, dont une bâtie par le prince Potemkin pour les Séparistes ou Rascolnikis, qui sorment la majeure partie de la population de cette ville.

, Elohoui, (Елогуй.) riv. assez considérable du gouvernement de Tobolsk, district de Touroukbansk. rement bâtie; on y trouve 14 Elle coule d'occident en orient Slises, et jusqu'à 8000 habitans l'espace de 250 w., puis se jette dans le Iénisseï. On peut, par le moyen de cette rivière et d'une autre nommée Vokh, passer du Iénisseï dans l'Ob.

ELOVKA, (Enoska.) C'est la plus grande de toutes les rivières qui se jettent dans le fleuve Cam\_ tchatka, sur la presqu'île du mê... me nom; les naturels du pays la, dinée à l'embouchure même du nomment Ko-otche. Elle est navi Unepr. Les Grecs y avoient bâti gable presque jusqu'à sa source

Le peuple qui habite sur ses bords passoit pour le plus guerrier et le plus courageux de toute la presqu'île; il avoit pris le nom de la rivière pour se distinguer des Coriaks et des Camtchadals, et se nommoit Co-otch-ay.

ELTON ou ELTONSKOÏE OZERO, (Елтонское озеро.) Ce lac salé, l'un des plus considérables de la Russie, se trouve dans le gouvernement de Saratof, 265 w. sudest de cette ville. Le sel se forme à sa superficie en beau cristal, souvent d'une demi-archine d'épaisseur et semblable à des glaçons. On le dépose dans des magasins sur le Volga, et de là on le transporte, par ce fleuve, à Nijni-Novgorod et ensuite plus loin.

ELVÉ ou ELBE, (Erse man En6e.) riv. du gouv. de Riga, district de Derpt, qui prend sa source sans le lac Allévé, et qui s'étant grossi de plusieurs petites rivieres qu'elle recoit dans son lit, traverse, la grande route de Pétersbourg, et va se jeter dans un petit lac nommé Kéri. Elle ressort de là en petit ruisseau qui prend le nom d'Oullilaski, pour tomber 40 w. plus loin dans l'Embakh. Ce qu'il y a de singulier, c'est que ce ruisseau change de nom presque à chaque village qu'il traverse.

EMBA, (Eziba.) C'est un sleuve considérable qui a sa source dans les montagnes nommées Mogoulrhar, au-dela du step des Kirguiss - Caissaks. Il traverse ces steps en coulant sud-ouest, et sépare cette contrée d'avec le gouvernement d'Orenbourg; puis se jette dans la mer Caspienne. Son cours est à-peu-près de 600 w. Les eaux de l'Emba, dans sa partic supérieure, sont mauvaises, et on y trouve peu de poissons; vers rant comme une prison, s'en est son embouchure, au contraire, elles sont bonnes et le poisson y voulu l'habiter. Le sort existe enabonde, au point que les pêcheurs core actuellement. C'est un carre

qui y viennent annuellement d'Astrakhan, sur mille bateaux, ne prennent que les plus gros, taut ils sont embarrassés du nombre. L'Emba et rapide, son fond vaseux, et ses bords sontsertiles. Un' n'y trouve pas d'habitations. Les Kirguiss - Caïssaks de la petite borde campent sur sa rive gauche, et sont soumis à la Russie.

EMBAKH, (Embaxo) riv. du gouv. de Riga. Les Esthoniens l'appellent Emma - Jougui, ce qui veut dire Ruisseau - Mère, et les Russes Amogja. (Voyez ce dernier mot ).

EMENKA, (Entenxa.) p. riv. du gouv. de Vitebsk. Elle sort du lat Eménetz, dans le district de Nevel , et se jette dans celui de Nével, dans le même district.

EMLIA, ( EMLA. ) p. riv. di gouv. de Novogorod. Elle coule entre Zaïtzova et Crestzy, stations de poste sur le chemin de Moscot à Pétersbourg, et remarquable pat des perles qu'on y péche quelque fois.

EMTZA, (Exiga.) riv. du gouv. d'Arkhangel, district de Kholmogor, remarquable par la grande quantité de bois de construction qui croit sur ses bords.

ENOTAÉVSK, (Enomaescho) p. ville du gouv. d'Astrakhan, et chef-lieu d'un district. Elle est atie sur le Lord très-élevé d'un brat du Volga, qui a donné son nom? la ville. Enotaévsk est sous le 47 31' de lat. sept. et le 64°45' de long. orient. C'étoit originairement un fort construit en 174, pour maintenir les Calmouks dans l'obeissance, et pour les habituer à un genre de vic plus sédentaire. C'est même la raison pour laquelle on y avoit bati un palais pour le Khan Dondouk-Dachi, qui le considétrouvé très-ossensé, et n'a jamais perfait, flanqué de 4 bastions, toules ses fortifications sont de sable, per consequent tres-peu solides. Un ventretient une garnison; il reserme en outre la maison du commodant, ci-devant palais du Min, une égliso, des casernes et quiques magasins. Les bourgeois timi dans le taubourg, et sont au mire de 500, tant hommes que kames. Les environs de la ville ae produisent presque rien, le emin n'étant partout qu'un sabie in et mouvant; ce qui rend k sejour de la ville très-incommie, car au moindre vent, il s'éen des tourbillons de poussière qui obligent à fermer les yeux, et empechent quelquesois la respiration; d'un autre côté, lorsque le temps est calme, des nuées de cousins et de mosquites deviennent more plus insupportables que la poussière. On est obligé alors de wettre un voile qu'on ne quitte ju même en dormant. Quelques bordes de Calmouks campent hi-We et été autour de la ville; ils y tiretienneut une espèce d'abondace par le produit de leurs trou-Pan. Au reste, toutes les choso arcessaires à la vie s'apportent d'Astrakhan, dont Enotaévsk n'est dogaée que de 137 w.

Exrer, (Enmepo.) colonie alle-Bude établie en 1763 dans le Per d'Astrakban, sur le Volga. Lue est composée de 40 familles

hthericunes.

LEIPHANE, (Enumano.) Ville du gour. de Toula, et chef-lieu d'an district. Elle est bàtie à l'embouchure de la Télouská dans le bouchure de ses eaux. Cette villa été sondeur de ses eaux. Cette villa été sondée en 1679. Elle étoit entourée d'un mur de bois qui sent en raine, et de 9 tours qui l'existent plus. On y compte attuellement 1700 habitans des deux sexes. Epiphane est à 50 w.

de Toula, et sous le 54° 13' de lat. sept. et le 56° 5! de long. orient.

EREMEYSKIE GORY, (Epenieuckie copsi.) C'est une petite chaine de montagnes qui se trouve
dans le step entre l'Irtich et l'Ourall; elle a 50 w. en longueur, sur
b à 7 de largeur. Ses montagnes
sont tres-hautes et couvertes de
superbes torets, dans lesquelles on
trouve une grande variété d'animaux sauvages. Les kirguiss de la
horde moyenne campent dans cet
endroit.

EREMCHA, (Eperama.) p. riv. du gouv. de l'ambow, district d'Elatom. Elle est remarquable par des usines de ler très-considérables, bâties sur ses bords, à 25 w. de la ville de Cadom, dans lesquelles il se fabrique jusqu'à 5,000 pouds de fer par an. Ces usines appartiennent à un particulier.

ERGUEM, (Epecalo.) riv. du gouv. de Riga, district de Vall. Elle a sa source dans un lac marécageux, près d'un vieux château nommé Ermess, qu'elle entoure; puis se réunissant un peu plus loin avec la Stinté, elle se jette dans la

Zeddé.

ERZIANA, (Epana) C'est une des deux races du peuple Morduan; l'autre s'appelle Makchan. Quoique leur langage diffère beaucoup, ils se comprennent cependant, et depuis l'introduction du christianisme, ils commencent à se mèler ensemble, conservant néanmoins chacun leurs usages particuliers et une différence dans leur costume (Voyez Morduans).

ESAOULOFSKAÏA STANITSA, (Ecaynoscran cmanuta.) bourg des Cosaques, sur la rive droite du Don, entre les bourgs de Tsim-liansk au-dessous, et celui de Co-bulinek au-dessous

bylinsk au-dessus.

Eski-Krym, (Ecku-Kpmaß.) ancie ane Crimée, en russe Staroi-Krym. C'est une petite et chétive ville de la presqu'ile de Crimée;

elle est bâtie au pied de la montagne nommée Aguermych, et a probablement été le Cimmérium des anciens. Les restes peu considérables et presque totalement détruits de cette ville n'offrent plus que les ruines d'un bain turc, de deux mosquées, d'une église grecque, et le vieux palais des Khans qui ont jadis résidé en ce lieu; et ce palais peu grand est encore assez bien conservé. L'évêque russe qui y avoit eu sa résidence jusqu'en 1800, a unc maison neuve. Cette ville autretois si peuplée, et située dans une des plus sertiles contrées du pays, reprend de l'existence par les Arméniens auxquels on vient de la concéder, avec 1200 desiatines (ou arpens) de terre. On a changé sou ancien nom en celui de Levcopoi, cependant l'ancien prévaut toujours dans le pays.

ESTHONIE, (Ecmannain.) Le nom de ce duché s'écrit Ehstland, en latin Estia et Æsthonia. Les Lettoniens nomment cette contrée Iggaum-Semme. Tout son territoire est compris actuellement dans le gouv. de Reval. Voyez Reval pour tout ce qui regarde la partie géographique; quant à l'histoire de ce pays, elle est la même que celle de Livonie, ainsi voyez de même ce dernier article.

Esthoniens, (Ecmbl.) Les Esthoniens habiteut pour la plupart dans le gouv. de Reval. Ils occupent les districts de Derpt, de Fellin, Pernau et Arensbourg; il s'en trouve de même une partie dans celui de Valk. Ils ont la même origine que les finnois, comme on le voit par le rapport des deux langues qui ne diffèrent pas plus entr'elles que le suédois et le danois. Ce peuple est le même que celui qui se trouve dans les chroniques russes sous le nom de Tchoudy. Ils sont communément vētus de brup, comme les Lettoniens le sont de gris. Leur langue

a deux différens dialectes: celui de Derpt et celui de Reval; on me parle le premier que dans le district de Derpt et aux environs, h second se parle dans tous les autres cantons. Les Esthoniens son hardis, dissimulés, vindicatifs, sans compassion, mais, par ostentation, faisant du bien aux pauvres; ils sont moqueurs, trèsenclins à l'ivrognerie, pareseux et mal-propres. Leurs habitations sont petites, ensumées, et ils sy entassent pêle-mêle avec leurs brebis, leurs cochons et leurs poules. Presque toujours la porte de leur hutte leur sert de fenètre d de cheminée pour faire sortir le fumée. Le costume des hommes est presque celui des semmes; ausii le mari porte le surtout de sa femme, et cette dernière celui de son mari indistinctement. L'hiver i en mettent deux l'un sur l'autte et une pélisse de peau de moutes par-dessus. Les femmes portent; comme celles des Morduans, des monnoies et toutes sortes de la bioles de métal sur le cou et su la tête; et en général, les Esthoniens ressemblent beaucoup à a peuple par leurs inclinations more les, leurs habitudes et le goût qu'il ont pour l'agriculture, l'éducation des abeilles et la chasse; comme eux, ils rassemblent, sous l'espect de vestibule qui se trouve à les trée de leur maison, des herbes seches; , ils laissent long-temp sermenter leur pâte, construisen le pocle toujours dans le coin de la maison, et tournent la port vers l'orient. Les Esthoniens at ment la musique; leur instrumen par excellence est la cornemus Ils sont très-superstitieux, croien à la magie, et admettent l'exister ce d'esprits intermédiaires et in connus, auxquels ils offrent dis sérentes bagatelles, comme de pe tits morceaux de cire, de la laine des monuoies qu'ils mettent at

ied de quelque arbre ou dans des rottes, sur une pierre ou auprès sun ruisseau. Les filles ne porunt rien sur la tête, et attachent kun cheveux au moyen d'une true ou d'un simple ruban. Ils son a général petits, les femmes areat. Les Esthoniens, comme blettoniens, sont sers, et ils muliennent à leurs seigneurs, empeuvent exercer sur eux toute wre de pouvoir; mais ils n'ont plus le droit de les punir de mort, prœ que la noblesse a cessé d'esecer la juridiction criminelle. la 1765, à la diète de Riga, là mblesse a amélioré la condition la paysans, et sous le règne de Empereur actuel, on leur a acmdé quelques priviléges, et on i fixé invariablement les droits epectifs du paysan et de son seimear réciproquement; ce qui a mucoup allégé leur sort. La relipon dominante est la luthérienne magélique.

Iterevskaia stanitza, (Ememickas cmanuya.) bourg des
losques du Don, sur la rive droit de la Medveditsa, entre l'Arthadinskoï, dont il est à 60 w.,
thelessus, et l'Orlovskoï, à 18 w.,
thelessus. Ses habitans sont agrimicurs, et élèvent beaucoup de
micurs. On trouve des ours en
part nombre dans les forêts voimics.

Enoulskaïa-crépost, (Emryastra - rpinocmi.) ou forteresse
litioulsk elle a été bâtie en 1738,
the le gouv. d'Orenbourg, sur
the likoul, ce qui veut dire en
tre la grande route de Tebiliatroits, presque à égale
trance de l'une et de l'autre, et
too w. d'Orenbourg. On y enteient une garnison de 350 Coques, sous le commandement de
ur propre isaoul ou second chef.
In trouve à Ethoulsk une église
leuviron 300 maisons.

ETORPOU, (Emopny.) C'est la 19º des îles Conrills; elle est à 30 w. de celle d'Ouroupa.Elle a 300 w. de long et autant de large. Etorpou est remplie de montagnes, parmi lesquelles se trouvent beaucoup de volcans éteints, et un vers le nord qui fume saus interruption. Ses valleés sont sertiles et arrosées de rivières poissonneuses et de ruisseaux limpides. Toute espèce de blé y réussiroit bien; on y trouve assez de bois, et vers le midi, en commencant depuis le milieu de l'île, les forêts sont trèsgrandes et contienneut beaucoup de bois de construction; en un. mot, partout la végétation très – riche et très – variée. On y trouve aussi des ours noirs, des zobls et des renards; la mer jette souvent sur ses bords des baleines, qui compensent le manque total des autres animaux marins autour de cette île. Les bords d'Etorpou sont remplis de caps et de golfes; ces derniers forment plusieurs ports assez sûrs. Enfin, l'île pourroit devenir un séjour agréable pour une cinquantaine de mille habitans, et suffiroit à leurs besoins. On y compte actuellement 120 habitans males, de ceux qu'on appelle Courills velus, et 189 femmes.

EUPATORIE, (Esnamopis.) C'est une des villes les plus importantes de la Crimée, sous la domination des Tatares. Les Russes la nommoient Cozlow, et les Turcs Guizlevé. On lui a reudu d'Eupatorie, ancien nom de Mithridate Eupator, roi de Pont, sous le règne duquel elle a été bâtie. Elle est située sur la côte occidentale de la presqu'île, et sur un golse de la mer Noire, qui lui forme une baie avec un petit port, si pen profond, qu'il ne peut recevoir que des barques, ce qui n'empêche pas qu'il ne s'y fasse un bon com-

14' de latit. sept. et le 31° 15' de franc, et jusqu'à ce moment preslong. orient., à 62 wers. de Sym- que tout le commerce de la presphéropol. Elle a été entourée de qu'île y est concentré. On ya établi mura, et c'est la première ville de une quarantaine pour tous les bila presqu'île dont les Tatares se timens qui viennent du Levant, sont emparés lors de leur invasion et on y compte encore près de 3000 dans le pays. Elle étoit très-floris- habitans, la plupart l'atares. Il se sant à cause du commerce considé- trouve parmi eux quelques Grecs, rable qu'y saisoient les Turcs et des Arméniens, et des Juis Carailes habitans des rives du Danube, mes. On y voit encore 20 Khans qui descendoient ce sleuve sur des pour les marchandises, avec des harques avèc lesquelles ils venoient maisons de casé, plusieurs noscommercer à Cozlow; cette ville quées, dont une est sort belle, et étoit beaucoup plus peuplée qu'- ne le sède presque pas à la grande elle ne l'est maintenant, à cause mosquée de Théodosie. Un grand des guerres que les Russes ont fait inconvénient de cette ville, est dans ce pays. C'est là que les qu'elle manque absolument d'ent vaisseaux d'Anatolie, de Romélie le peu de puits qu'on y a creuse de Constantinople venoient échanger le riz, le casé, les étoffes de soie, les fruits socs, et d'autres marchandises, contre du blé et des esclaves que les Nogaisorientaux y amenoient pour cela. Les marchands russes y apportoient aussi en temps de paix leurs marchandises. La rade y est peu sûre, ouverte de tout côté; c'est pourquoi, en hiver, les vaisseaux cherchent un abri dans quelques autres ports. Elle sut prise par les Russes en 1736 sans aucune résistance de la part des Tatares, dont la garnison l'abandonna; mais elle leur fut bientôt rendue. En 1771, les Russes s'en rendirent maîtres une seconde fois, et entin elle passa, avec toute la Crimée sous la domination de la Russie, en 1783. du gouv. de Simbirsk, district d · Eupatorie a beaucoup soussert de toutes ces dissérentes guerres. On voit encore cà et là quelques restes de murs et de tours de maisons rasées, et des mosquées, ces restes témoignent son ancienne splendeur. La translation dans d'autres eudroits des Grees et des Arméniens qui l'habitoient, en a aussi considérablement diminué la population; malgré cela, c'est encore une ville assez considérable.

merce. Eupatorie est sous le 45° Elle jouit du privilége d'un port n'ont produit qu'une eau saumain et salée qui n'est pas potable; of cst obligé de l'aller chercher à troit w. hors de la ville, ou de l'ache ter des Bohémiens qui l'apportent dans des outres à dos d'anes. L gouvernement pourroit cerendan facilement, et à très-peu de frais remédier à cela, en réparant d'an ciens aqueducs qui existent encon et dont les tuyaux ne sont brisé que dans très-peu d'endroits: a seroit le plus grand biensait qu'il pourroit accorder à cette ville. On trouve à 30 w. d'Eupatorie, ven le sud, et près de la mer, dem lacs salins, d'où l'on tire une quantité prodigieuse de sel qui s'y forme pendant les mois d'été.

EVLADRA, (Езладка.) p. riv Saransk; elle se jette dans la Roud naia.

EVOENY, (Esoenm.) cest nom que les Toungouss se donnen eux-mêmes. (Voyez Toungouss.

Evst, (Esemb.) riv. assez con sidérable de la Livonie. Elle as source dans le gouv. de Riga , dis trict de Venden, dans le lac de Lau bau, et va se jeter dans la Dris sur sa rive droite, dans le distric

le Riga. Au printemps, quand les aux sont hautes, on fait flotter des radeaux de bois de chauflage migable en tout temps, sans ses

cataractes et les rochers qui sont au fond.

Ezoutche, (Esyco.) riv. du sur cette rivière; et elle seroit gouv. de Tchernigow, sur laquelle est bâtie la ville de Conotop.

l'atése, ( Damento. ) p. riv. lugouv. de Coursk, district de tatéje; elle a près de 3 w. de vars, et se jette dans l'Ousoja, ans la ville de son nom.

FATÉJE, (Pamemo.) v. du pur. de Coursk, et chef-lieu d'un listrict; elle est située sous le 520 w de lat. sept. et le 54° 28' de k long. orient., sur une hauteur m confluent de deux petites riv., la satéje et l'Ousoja, à 45 w. de loursk. On y compte 700 habitans bi deux sexes. Les environs de Mile petite ville sont charmans. by seme en plein champ quanla le melons d'eau.

FILLIN, (Pennund.) p. fleuve 14 gouv. de Riga; il a sa source uns le lac de Virtz-Ervé, et se

ette dans le golse de Riga.

rellin, (Феллинд.) Ville du puv. de Riga, district de Pernau. lle est située sous le 58°22' de lat. Mpt. et le 43° 16' de long. orient., wk bord sept. du fleuve Fellin sort non loin de là du lac Virtztre. Elle est à 241 w. de Riga. \* a'est aujourd'hui qu'une chétive eute ville qui n'a qu'une soixanine de maisons, et une seule Elise; l'ancien château est détruit, n n'en voit que les raines. On ne Tom. 1.

sait pas l'époque précise de sa fondation, mais elle doit être fort ancienne, car l'histoire nous apprend qu'en 1209, les Allemands aidés des Livoniens et des Lettes voulurent l'assiéger, et la prirent effectivement en 1210. En 1224, ils la mirent dans un état de désense respectable, ce qui engagea beaucoup d'Allemands à venir s'y établir. Ce château a toujours été la résidence des comtours ou baillis de l'ordre, parmi lesquels plusieurs parvinrent ensuite à la grande maîtrise, tels que Conrad Vietinghoff, Guillaume de Firstenberg, et Gotgard Ketller. En 1482, le château de Fellin fut pris par le grand - duc Ivan - Vassiliévitch, et en 1560, il le sut encore par le Tzar Ivan - Vassiliévitch. Il arriva à cette occasion un incendie si terrible dans la ville, qu'il resta à peine 5 maisons, mais le château dans lequel le grand - maître Firstenberg s'étoit renfermé ne se rendit qu'un mois après. Le grandmaître fut fait prisonnier etenvoyé à Moscou. Depuis cette époque, Fellin resta 22 ans sous la puissance des Russes; ensuite, cette ville passa alternativement au pouvoir des Polonois et des Suédois; et

25

pendant le siège qu'en saisoient les premiers en 1602, le seu prit à un magasin à poudre qui sit sauter tout le château; depuis ce temps il est resté entièrement ruiné.

FICHER, (Qumepo.) colonie allemande dans le gouv. de Saratof; elle consiste en 70 familles luthé-

riennes.

FINLANDE, (Golfe de). (Duncroŭ Baruso.) il appartient à la mer Baltique, il a 400 w. de long d'occident en orient, et 100 w. de large du midi au nord. (Voyez

Mer BALTIQUE.)

FINLANDE, (Финландія.) Се pays, dont une partie étoit déjà soumise à la Russie, et assurée à cette puissance par les paix de Nystadt, Abo et Véréla, vient d'être entièrement réuni à cet empire, sous le règne de l'Empereur Alexandre les. Les armées russes en ayant fait la conquête, ce souverain sit déclarer au mois de mars de l'année 1808, à toutes les puissances de l'Europe, qu'il réunissoit à jamais la Finlande à ses autres états. Cette déclaration fut consolidée l'année suivante par paix de Frédériksham. L'origine et la signification de son nom est incertaine: quelques - uns pensent qu'il vient de Vénédes (Venden) qui ont habité les deux rives du golse de Finlande; d'autres le regardent comme dérivé des mots gothiques fin et fen qui signifient terrain marécageux, marais, dont il y a grande quantité dans ce pays, dissérentes autres sans compter opinions. En langue finlandoise, cette province est appelée Suomi, Suomenma et Suomen - Saari. Elle est située à l'orient de la Suède, dans l'enfoncement où les golfes de Bothnie et de Finlande se séparent. La Finlande avoit autrefois ses rois particuliers; elle a aujourd'hui le titre de grand - duché. On se donna braucoup de peine au 12° siècle

pour convertir les Finlandois à la religion chrétienne; et c'est à cele te occasion que l'évêque d'Upsal, Henri, sut assassiné en 1158 e mis au nombre des martyrs. C'es le même qui avoit fait bâtir à Ræ dæmæki, dès 1156, la premien église cathédrale en Finlande, la quelle sut dans la suite transséré à Abo. Les premiers promoteun de la doctrine de Luther des œ pays, furent Martin Skytle et Pierre Serkalax. La partie dernierement réunie à la Russie a 58,000 milles carrés de superficie; elle est habitée par un peuple courageux, fort et laborieux , dont on portek nonibre à 650,000. Elle est parte gée en 7 prov. ou granda cantom, qui sont 1° celle de Finlande preprement dite, ou d'Abo, dont la principaux endroits sont Abo, Nystad Tomerfors et Biorneborg 2º de Bothnic orientale ou d'00. tro – Bothnie, dout les principals, villes sont Uléa, Vasa, Carlet 3º celle de Savolaks qui entoure! lac de Saima, elle est remplie d marais et de lacs, et ne contien aucun endroit considérable, amoin qu'on ne veuille compter Nischlet depuis long-temps séparée appar tenant à la Russie, Lovisa et Aberiors, petits forts près du humes; 4º celle de Tavastland, qui es la plus fertile, dont l'endroit plus considérable est Tavasthous 5° le Kimengoerd, petit canto voisin du Kumen, et faisant un petite partie de la Carélie; 6° l province de Nylland qui est plus commerçante, on y trouv Helsing fors, Syeaborg et Burgo ensin 7° l'île d'Alland ou Oaland qui n'a pas de ville et dont le prin cipal endroit est Castelholm. Us très-petite partie de la l'inlande en raison de son étendue, est cul tivée et peut l'être; il semble qu la nature même a voulu la rendi inaccessible aux ennemis: par tout des rochers qui désendent s

bords, des lacs, des marais et des breu impracticables remplissent m territoire. Malgré cela, la lusie l'a soumise en très-peu de taps, et on peut la considérer ome l'acquisition la plus précieuendle ait faite depuis le règne imortel de Pierre - le - Grand. Ortouve en Finlande de grandes hau de pins, au moyen desquel-🗠 🗠 habitans fournissent à la rue de Stockholm une quantité considérable de bois et de charbon, Haux autres pays étrangers des putres et des planches. Le gibier et \*misson s'y trouvent en abondanm les pécheries de perles de Fininde out fourni des perles trèsmainses. On y trouve des mines k cairre, de fer et de plomb. La partie depuis long - temps acquise 1h Russie est toute comprise dans gouv. de Vibourg. Nous renmons à cet article pour tout ce qui hoscerne.

finnois, (Quest.) ou Finlanis se nomment eux-mêmes home on Suomalecneu. Fiune et Feanen sont une traduction gotque du nom propre de cu peuple. es Russes appellent les Finlanhis schoukhontzys. Ils habitent la resque totalité de la Finlande, le per de Pétersbourg, et on en boure même une petite partie dans de Novogorod, du côté de Valde le sont presque tous de la reliminthérienne. Les Finnois, dont i plapart des peuples du nord pro-Encent, sout eux-mêmes origi-Ares d'Asie. Le temps de leur émi-Mion d'orient en occident est manu. On voit encore une si Made ressemblance entre les Per-🌬, les Lapons et eux, qu'on peut pas balancer de les consiher comme le même peuple, et est probable qu'ils ne se sont séres des Lapons, et sixés dans demeures stables qu'au XIIIº cle, apres l'introduction parieux du christianisme. Un trou-

ve de même beaucoup de montagnes et de lacs en Finlande qui por- " tont des noms Lapons. D'ailleurs, on voit par un règlement donné en 1335 par le roi de Suède, Smék, que les Finnois d'alors étoient un peuple errant comme eux, possédant des troupeaux de rennes, et s'occupant uniquement de péche et de chasse. Le genre de vie de ceux de Livonie et de Courlande ne différoit guère de celui-là, ils avoient leurs propres chefs; mais au commencement du XIII° siècle ils furent soumis par les Suédois. Les Finnois sont presque tous d'une taille moyenne. Ils habitent dans des villes et des villages, parlent une langue qui leur est propre, et emploient en écrivant les caractères gothiques. Ils jouissent de plusieurs priviléges, et se gouvernent (même sous la domination des Russes) par les lois de Suede. Il n'existé aucun corps de noblesse parmi eux, cependant le paysan cède toujours le pas au bourgeois ou au marchaud, et respecte singulièrement les employés du gouvernement. Leurs villes ressemulent beaucoup à toutes celles qu'on trouve en Suède. Les paysans sont cultivateurs, chasseurs et pécheurs. Leur principale industrie consiste à faire des bateaux, des barques et à distiller le goudron. Leurs habitations sont presque toujours éloignées les unes des autres; chaque maison est isolée. L'habitation d'un paysan consiste en trois maisonnettes, dont l'une pour l'hiver, l'autre pour l'été, et la troisième sert de cuisine. Elles sont réunies par une cour dans laquelle on trouve leurs magasins de bled, le grenier à foin, les écuries, les étables, la grange et le bain. La construction de tous ces hàtimens de bois est la même qu'en Russie, mais ils sc conforment pour l'économie et la manière aux contumes suédoises.

La rigueur du climat et la stérilité et l'hiver ils se préservent du froid de la terre dans plusieurs cantous, sont cause que souvent le blé mauque chez eux; alors ils chercheut à y suppléer, pour se préserver de la saim, en mettant de l'écorce de sapin et des racines de quelques plantes dans leur farine. Les Finnois du nord ont encore des d'une espèce de voile, et la pois rennes, mais les autres élèvent trine et le cou de grains de verre, les animaux domestiques ordinai- de petite monnoie, et de coraux res parmi les paysans russes. Leur sur leurs habits qui sont presque bétail est fort, mais d'une très-pe- toujours d'une toile de coutil ou tite taille. Les semmes parmi eux d'une toile bleue et sans manches. sont laborieuses et bonnes ména- Elles portent une espèce de dalmagères; elles sont du gros drap et tique qu'elles brodent richemen la grosse toile pour s'habiller, et par-devant et par-derrière, et k souvent les teignent elles-mêmes, fixent autour du corps avec un Le peuple en général mange heau- bande de cuir ou de drap, qu coup, aussi sont-ils ordinaire- sait deux sois le tour de la tailles ment cinq repas par jour. Ils sont se noue sur le côté; les bords a singulièrement passionnés pour sont aussi brodés et garnis l'eau-de-vie de grains distillée. Le grains de verre, ou d'autres ont costume des habitaus des villes ne mens semblables; elles portes diffère en rien de celui des Sué- de grosses boucles d'oreilles. Le dois; les paysans même de la Fin- riches s'habillent en soie, brokes lande ont imité en cela ceux de la richement tout le devant de les Suède. Ils laissent cepeudant croî- robe, et ornent leur dalmatique tre leur barbe, portent de larges de petits morceaux d'étain qu'el culottes et s'enveloppent la jambe les arrangent en dissérens dessin d'une bande de gros drap, Leur sur la poitrine ou sur le dos; pla chaussure consiste dans une es- sieurs espèces de rubans passés pèce de souliers faits avec des écor- travers l'anneau de leurs bouck ces d'arbres ou du cuir. Leurs d'oreilles, leur pendent sur la chemises qu'ils font entrer dans manches larges, courtes et non plus leurs paptalons, sont recouvertes sées de leurs chemises; elles le d'un gilet ouvert sur le côté ou brodent aussi en laine de couleur par-derrière, ensuite une espèce elles ont une espèce de toque à la de casaquin par-dessus; ils bou- quelle elles fixent un voile qui de tonnent le tout, mais plus sou- cend par-derrière, et passant sou vent ils le serment avec un ceintu- le ceinturon de drap retombe ju ron de cuir. Ils portent les che- qu'au mollet; elles ont encore un veux plats et longs, ne les tressent large bande de cuir brodé, és ni attachent jamais, se couvrent lement attaché à la toque, et que d'un large chapeau on d'un bon- passant sous le voile, couvre leu net. Ils portent presque toujours cheveux par-derrière. A l'époqu un couteau attaché à leur ceintu- de leur mariage, les jeunes pro ron, et souvent les cless du mé- mises sont obligées de donner nage et le briquet y sont joints. chacun des convives un présent Leurs habits sont ordinairement qui consiste en trois ou quat saits de drap; l'été ils en portent archines de toile, et une paire quelquesois de cuir et de toile, bas; à son tour, le convive do

avec des pélisses de peaux de mouton ou d'autres fourrures. Les semmes s'habillent en hiver à-peuprès comme les hommes, elle portent des culottes et se chaussent comme eux. Elles se paren beaucoup en se couvrant la lét

sur-le-champ lui rendre son préunt en argent; ce qui ne laisse padétre très-onéreux aux parens, ur l'argent reste à la fille. Les finnois vivent assez long-temps. Onen voit même qui parviennent à me grande vieillesse. Les malades auxquelles ils sont le plus sajets dans leurs villages, sont le wibut, l'hydropisie, le mal caduc, plus particulièrement l'hipocondrie, ou une espèce de Splin, comme la nomme les Anglais, qui ks read très - malheureux. Ils thient très-attachés à l'idolàtrie, an point que lorsque au milieu du Alle siècle, et sous le règne d'Eric, roide Suede, on ne put y introduire le christianisme qu'en joignant la force à la persuasion. Malgré les soins d'Etienne, et de Henri archeveque d'Upsal, vers le milieu du XVI · siècle, ils embrassèrent la religion luthérienne, avec toute la Suède; ce qui ne les empéche pas d'être extrêmement superstitieux, et de garder des coutumes et des idées fausses qui kar sont venues par traditions des les temps du culte de leurs idoles. Les autres peuples de race sinnoise qui habitent en Russie, tout: 1°. Les Lapons, que les Rus-45 appellent Lopari. 20. Les Ijorby, ou Finlandois d'Ingrie; ils ou reçu leur nom de la riv. Ijora. Les Esthes en Esthonie et partie de la Livonie; un Esthe est appelé Ichoud par les Russes, Virolain par les Finnois, et Iggaunis par lettes. 4º. Les, Lieves dans la Livonie. 50. Les Votiaks, habíaut les bors du fleuve Viatka, dans tgouvernement du même nom; u se donnent à eux-mêmes le oun d'Oudy; les Tatares les nomment Ari, c'est-à-dire, peuples Ires-éloignés. 6°. Les Tchérémis dans le gouv. de Nijégorod et de Gaan, la plupart le long du Vol-3a, jusqu'en Permie. 7. Les Ichouvaches, qui se nomment

eux-mêmes ainsi; les Tchérémis les appellent Kourmari (hommes de montagnes); ils habitent le mème pays que les précédens. 8°. Les Murdvas ou Mardviny sur les bords de l'Oca et du Volga dans les gouv. de Nijegorod de Tambow, Penza, Cazan et Orenbourg; ils se donnent le nom de Mokchad, au singulier, d'une rivière qui se réunit à l'Oca; ils forment deux races qui se distinguent par leur langage. 9°. Les Permiens ou Permiaky, comme on les nomme en russe, et les Sirjanes, dans le gouv. de ce nom et une partie de celui d'Orenbourg. 10°. Les Ostiaks, dans le gouv. de Tobolsk; ils ont reçu ce nom des Tatares qui les appellent ainsi, c'est-àdire, hommes séroces et sauvages; ils se nomment eux-memes Khoriti et Konnijoung, Kho, signisie homme en leur langue; les Sémoïades les appellent Lahhe, c.à-d. hommes, et les Vogouls leur donnent le nom de Mansy qu'ils portent cux-mémes. 11°. Les Vogoulitchi ou Vogouls, dans le gouv. de Perm et de celui de Tobolsk, 12°. Les Teptiaris, c.-à-d. peuples qui ne payent point de tribut; ceux-là descendent des Tchérémis, des Tchouvasses, des Votiaks et des Tatares qui tous ensemble vinrent s'établir dans les moutagnes d'Oral, et principalement dans la partie qui forme le pays des Bachkirs; ils payent actuellement une légère capitation.

FRIDENSBERG, ( Dpugencbeped.) (montagne de la paix).
Cette montagne se trouve dans le
gouv. de Vilna, à un mille et demi de Covno, dans une forêt et
sur les bords de la Vilia. On trouve à son sommet un couvent de
vingt-quatre hermites de l'ordre
des Camaldules, bâti en 1674, et
oélèbre par les huit tonnes d'or
qu'il a coûté à son fondateur Christophor Patz, grand - chancelier

de Lithuanie: le marbre y est prodigué; les voutes et la coupole de l'église sont ornées d'excellentes peintures à fresque, et de tableaux originaux des plus grands maîtres. Le fondateur y est enter-

ré avec son épouse.

FRIDERIKHSHAMM, ( Ppugepuxceamb.) Friderici portus, ville fortifiée et port sur le golfe de Finlande, dans le gouvernement de Vibourg, district de Cumen. Elle est sous le 60° 35' de lat. sept. et le 44° 43' de long. orient., à 110 w. vers l'occident de Vibourg. On y trouve une douane et une école. C'étoit l'ancienne Wékélax que les Russes brûlèrent en 1712; par la paix de Nystad, en 1721, cet endroit avant été rendu aux Suédois, Fridéric lez y batit une ville à laquelle il donna son nom et des priviléges considérables. Dans la guerre suivante, les Russes prirent Friderikhshamm en 1742 le 29 juin et il leur resta par la paix d'Abo en 1743. C'est à Friderikhshamm que fut signée k paix de 1809, par laquelle toute la Finlande est à jamais réunie à l'empire de Russie. Cette ville sait un assez bon commerce en bois de construction, planches, potasse et goudron. 'On y importe de l'étranger du sel, du tabac, des vins, etc. Il s'v tient deux foires annuelles. Le clergé russe relève de l'archevêque de Pétersbourg, et les Luthériens y ont un comis-

FRIDERIKWSTAD, ( pugepur. cmaso.) ville du gouv. de Courlande, sur le bord occidental de la Dvina, à 93 w. de Mittau. On l'appelle aussi Neustædtchen, et en lettonien Jauna-Rybda. f lle fut batie par le duc Friderich, et a veuve la fit rebàtir en 1647. On y trouve une église luthérienne. La partie du Sémigalle, à commencer de cet endroit jusqu'à sa pointe, se nomme Oberland, pays supérieur.

GADITCHE, (Гадиль.) v. dugouv. de Poltava et chef-lieu d'un dis- riv. du gouv. d'Ukraine; cle 8 trict; elle est située sous le 50° 23' de lat. sept. et le 510 42' de long. orient, sur le Psiol. Cette ville a été bâtie en 1634 par le Polonais Jelkowsky. On y trouve 7 églises et près de 800 maisons. Les habitans sont un petit commerce de blé, de cire, de tabac et de laine.

GAIVORONE, (Гайворонь) Р.

jette dans la Vorsela.

GALITCHE', (Taxues.) ville 184 cienne et considérable, ches-lies d'un district, dans le gouv. de Costroma. Elle est bâtie sur us lac qui porte son nom, et dans une plaine marécageuse, sous le 57º 15' de lat. sept. et le 60º 36' de

bug. orient., à 117 w. de Costrons. On y trouve un couvent de uligieuse et 13 églises. Cette ville a apohabitans des deux sexes. Galithuété bàtie en 1152 par legranddu George, surnommé Dolgomiv, par conséquent après la wir du même nom en Pologne, parks distinguer entre elles, on \*peloit celle-ci Galitche en Mémir, et l'autre Galitche Tchermsky, ou en Russie rouge, ou rde Russie. Celle dont nous parme est citée dans les chroniques musia l'année 1208; lors de l'inmion des Tatares en Russie en #18, elle n'a pas été prise par m, mais quelque temps après le sut brûlée. Galitche pendant mg-lemps a eu ses propres prins, ensuite elle appartint à la rincipauté de Rostof; après la sort de Basile III, elle échut en wuge à son fils Dmitri, et depisellen'a cessé d'appartenir au pad-duché de Moscou.

balitskoë ozero, (Галицpe osepo.) lac de Galitche, dans gouv. de Costroma; il a 15 w. blong sur 5 de large. On y pêche

nacoup de poissons.

GAMLA - CARLEBY, (Гамла тыби) (Carolina antiqua) pele ville maritime de la Finlande, le golfe de Bothnie et dans la Prince d'Uléaborg. Elle a été sous le règne de Gustave-Mobbe dans une contrée agréaet fertile, et privilégiée en ho. Elle a un bon port; la consetion des vaisseaux lui rapporbeaucoup, et son commerce de. Miron est considérable. Les payde ces environs cuisent au etemps et en automne du sel, Di dans les commencemens, est ane conleur grise, mais qui deint blanc comme la neige ausloi qu'on, a versé quelque peu. bit caillé dans la chaudière où. He clarifie. La manière de faire isel est rapportée dans les Més.

moires de l'Académie des sciences de Suede, Tom. IV, pag. 210 et suiv.

GANGALES, (Гангалы) C'est un ancien peuple slavon aui vivoit au-delà du Dnepr, vers l'embouchure du Boug, et qu'on cite souvent dans les chroniques russes.

GANGOUT, (Taneymb.) C'est un cap de la Finlande, qui s'avance beaucoup dans la mer. Il est situé dans le golse de Finlande, à l'endroit presque où ce golse commence, de manière à devenir un poste important pendant une guerre maritime, car on peut observer de là les mouvemens de l'ennemi dans les deux golses, et jusqu'auprès de Riga. Cet endroit est célèbre par une victoire que l'empereur Pierre-le-Grand y remporta sur les Suédois le 28 juillet en 1714.

GARDORIKI, (Гардорики.) C'est le nom d'une ville qui a été célèbre chez les Russes dans l'antiquité. Elle a été bâtie dans l'endroit où se trouve actuellement le vieux Ladoga. Son nom est sarmate et signisie dans la langue de ce peuple grande ville. M. Tatischef, dans son dictionnaire historique géographique, nous apprend que les blaves s'en étant emparés, y eurent des souverains bien avant Rurik; mais les guerres fréquentes qu'ils avoient avec les peuples du nord, ou d'autres raisons, les obligèrent à bâtir une autre ville vers les sources du Volkhof à la-. quelle ils donnèrent le même nom, en le traduisant seulement en slavon; ils la nommèrent donc Grad-Veliki, ce qui, comme Gardoriki, veut dire grande ville. On voit qu'en 864 Rurik y transporta le siège du gouvernement; dès lors l'ancienne sut abandonnée, et resta comme un bourg de peu de conséquence.

GATCHINE, (Гатенно.) pet. ville du gouv. de l'étershourg; c'étoit-

'une maison de plaisance bâtie par le prince Grégoire Orlof, qui après sa mort a été achetée par l'impératrice Catherine II, et donnée en 1784, avec tout le district et les paysans qui en dépendoient, à l'Empereur Paul ior, alors grandduc. Elle est à 40 w. de distance de Pétersbourg; les bâtimens du palais sont grands et magnifiques, les jardins vastes et parfaitement ordonnés; les caux sont d'une transparence surprenante, on y voit partout le fond à 12 et 20 pieds de profondeur. Gatchina est un des plus beaux palais impériaux qui existent en Russic. Cet endroit a été érigé en ville par l'Empereur Paul Ier, en 1797. On y compte plus de 3000 habitans avec les bourgs qui en dépendent. Parmi les choses curieuses qui s y trouvent, on doit remarquer, dans l'église russe de Malte, un morceau de la vraie croix, la main droite de St. Jean - Baptiste, et l'image miraculeuse de Notre-Dame de Filerme, apportée de Rhode à Malte, en 1523, par le grand maître de l'Isle-Adam. Tous ces objets furent emportés, après la prise de Malte en 1798, le 13 juin, par le grand-maître de l'ordre le de Hompech; ils furent osserts à l'Empereur Paul, qui avoit pris le titre degrand-maître, par le comte de Colovrat ét les autres députés de l'ordre, à une audience publique à Pétérhof, en 1799, le 3 août, et déposé le 12 octobre de la même année, par son ordre, à l'église de Gatchine, à l'occasion des cérémonies du mariage de Mad. la grande-duchesse Hélène Pavlovna, avec le prince héréditaire de Meklenbourg-Schvé-·rin.

GAVRILOVA, ( Taspuzosa.)
hourg considérable du gouv. de Vladimir, district de Souzdal, sur les deux rives de l'Irchesse. On y trouve un haras très-considérable

de chevaux de dissérentes races, appartenant à la couronne.

GAVRILOVSKOÏ, ( l'aspunoscroŭ.) redoute construite sur le Coubane, entre les forts Mariinskoï ou de Marie, et le fort Arkhanguelskoï, dans le gouv. du Caucase.

GAZIMOUR, (Pasumyps.) riv. considérable du gouv. d'Irkoutsk, district de Nertchinsk; elle a sa source dans les montagnes, et coule plus de 250 w. avant dese jeter dans l'Argoun. On a trouvé dans son lit des mines d'argent et de cuivre très-riches; c'est pourquoi on a bâti sur ses bords des forges et des usines très-considérables, qui portent le nom de la riv. et rapportent beaucoup à la couronne.

GDOW, ([Aoob.) pet. ville de gouv. de Pétersbourg, et chef-liet d'un district; elle est située sur le bord oriental du lac Tchoudsloe ou Peïpouss, et sur la petite riv. Gdovka, qui s'y jette, sous k 58° 43' de lat. sept. et le 46° 1' de long. or., à 216 w. de Pétersbourg. Cette ville a été bâtie par les Pskoviens, en 1424, et fortifiées par eux dans les années suivantes. Es 1612 elle fut prise par les Suédois; mais l'année suivante ces trospes ayant été subitement attaques. par les Novogorodiens, elles furent toutes taillées en pièces. En 1614 les Suédois s'en étant emparét pour la seconde fois, ils l'abandonnèrent en 1617. Gdow actuel lement ne renferme rien de remarquable. On y trouve troit églises et quelques maisons asser chétives, dont les habitans son un petit commerce des denrées qu'ils cultivent dans les environs

GEORGIE, (Ipysia.) Ce royaume que les Russes appellen Grouzia et les Persans Gourgistan, est une des plus nouvelles acquisitions de la Russie. Catherine II l'avoit déclaré sous sa proteo

has les affaires de ce rince avec le titre de roi, pereur Alexandre Iez Ton. I.

ion immédiate; même long-temps en Perse, espérant avec le secours vant elle, les tzars et Pierre - de cette puissance pouvoir rentrer e-Grand, s'étoient immiscés à main armée dans les états de ses pays. pères, et s'y affermir sur le trôl'ient d'être organisé en gou-ne; mais battu par les Russes, mement, à l'instar des autres abondonné par les Persans, il se princes de la Russie. Sa posi- trouva trop heureux de profiter in est entre la mer Caspienne du pardon que l'empereur voulut ilment, et la mer Noire à l'oc-bien lui accorder, à condition met. Sur une étenduc de 10 qu'il suivroit le sort de ses frères, dgrés, c.-à-d. depuis le 59° jus- et vivroit, tranquille en Russie, pin 69° de long. orient., et en- sans jamais se mêler des affaires remont Caucase et l'Arménie de la Georgie. Il parut, en 1801, maugneuse, depuis le 40° jus- le 18 janvier, un monisses de m'au 45º de lat, sept. Avant sa la cour de Russie, par lequel on muission volontaire à l'empire déclaroit la Georgie à jamais réukassie, il étoit partagé en 5 nie à l'empire. La même anpor qui avoient chacune leur née, au mois de septembre l'emint deux vers l'orient: la Car-qu'on organiseroit un gouv. en Minie et la Cakhétie; elles étoient Georgie, qui sut d'après cela parpunises au Schah de Perse; et tagé en 5 districts, dont 3 en Carstrois autres vers l'occident, la thalimie, ce sont ceux de Gorii, Engrélie, l'Imirétie et le Gou-Lorii et Douchet, et 2 en Gakhédel, étoient sous la domination de tie, qui sont ceux de Telaw et de Impire Ottoman. Ce malheureux Signakh. La ville de Tiflis, sur m dévasté tantôt par les Persans, le Coura (l'ancien Cyrus), est la buit par les Turcs et les mon-capitale du gouv; elle n'est d'aumards du Caucase, vit mettre le cun district et se compte à part. mble à ses maux après la mort On y a établi les tribunaux, les bon dernier roi, Géorgui ou magasins et le quartier-général borge, fils d'Héraclius, par la de l'armée. L'empereur a permis résintelligence de ses frères et de que les Georgiens continuassent mais s'ar- à se gouverner par leurs propres merentreux pour le choix d'un lois. Ils suivent, pour leur légie-Mouseur. Ils se croyoient tous lation, le code de Vakhtang, un dedroits égaux, si non au trône, de leurs souverains; mais on a moins au partage des états du joint aux officiers du pays des kmier roi. Celui-ci avoit solli- Russes pour la partie exécutive, file l'empereur de Russie Paul Ier, et le gouverneur - général a le k joindre la Georgie à ses vas- droit de concilier ces lois avec le pruts; il l'avoit ordonné par son code pénal russe, et souvent à misument comme le seul moyen tiger les sentences. La religion surer la paix à cette sertile et chrétienne sut apportée en Geor-Mheureuse contrée. Ces princes gie sous le ragne de Constantinmant qu'enfin c'étoit le seul le-Grand, par une semme prison-Myen pour eux de conserver nière dans le pays, nommée Nonkurs vies et leurs propriétés, sup- na ou sainte Nonne. Les Georgiens glierent l'empereur de vouloir supposent que ce sut vers l'an 314 Men les admettre au nombre de de Jésus-Christ; ils suivent strisujets. Le seul prince Alexan- ctement le rit grec. Ils relevoient dre voulut s'y opposer; il s'enfuit auparavant du patrierche de Cons-

24.

tantinople, ensuite de celui d'Antioche; mais vers le milieu du XI siècle ils établirent chez eux un vicaire du patriarche, sous le nom de Catholicos. Celui qui régit leur église dans ce moment, s'appelle Antoine, il est fils de l'avant-dernier roi Héraclius, et membre du St. Synode en Russie. On compte dans la partie soumise à la Russie, qui est la Carthalimie et la Cakhétie, 3000 églises, la plupart très-pauvres; celles pourtant qui sont dans les villes sont assez bien entretenues. La plus belle, sans contredit, et la plus ancienne, car elle compte goo ans depuis l'époque de sa fondation jusqu'à à nos jours, est l'église de Mikheti, petite ville à 18 w. de Tiflis. C'étoit l'ancienne résidence des rois, et c'est là qu'ils étoient tous couronnés et enterrés; ce n'est encore que dans cette église que les archevèques imposent les mains sur ceux d'entreux qui viennent d'être promus à cette dignité. On compte 6 couvens en Carthalimie et 5 en Cakhé-'tie, il s'y trouve aussi deux couvens de Grecs, mais pas un de femmes. Les Georgiens ont encore deux couvens hors de leur pays; l'un à Jérusalem et l'autre au mout Athos. On compte dans ce gouv. 308,000 habitans, qui en général ont adopté le genre de vie et les contumes des Persans leurs vainqueurs. Le quart de cette population sont des Arméniens; ce sont eux qui sont tout le commerce du ce pays à 3 millions de roubk pays: les Georgiens, tous guerriers, méprisent cet état et ne s'en occupent jamais. On y trouve aussi des Juiss qui sont courtiers, usuriers, etc. Depuis 1625 on y trouve des missionnaires de l'église romaine, ce sont des Théatins, mais ils y font bien peu de prosélytes. La langue georgienne se divise en 2 dialectes, le dialecte sacré et le commun: le sacré est la

langue georgienne pure, il employé dans les livres d'églis et dans quelques ouvrages hist riques qui se trouvent dans le pa le commun est la langue que to le monde parle, c'est la mèt que la sacrée pour le fond, m il s'y est glissé quantité de m arméniens , persans et turcs. l principal fleuve du pays est Coura (Cyrus); il reçoit dans se sein le Liagvi, la Débédi, l Ktzia, l'Aragvi, le Iori et l'Ali zan. La Georgie est un pays trà montagneux. Leclimat y est chau mais sain, et la terre excessiv ment fertile. Il abonde en bois chêne et de hêtre; le châtaigniq le maronnier et le noyer y 🕊 très-communs. On y cultive vigne avec succès. Le coton qui pour eux une branche de comme ce considérable, y est d'une q lité supérieure.Les mûriers y 🕊 cultivés presque partout; les v lées produisent du froment, riz, du millet, de l'orge, de l' voine, du lin et du chanvre 🌓 quantité.Les montagnes y 👊 tiennent des mines très-rich d'or et d'argent, d'étain, de 🗖 vre et de ser; on y trouve des 📭 bis, des cornalines, du jaspe de beaux cristaux de roche, marbre, du porphire, du 📭 lazuli, de l'ambre noir, de l'all et du charbon de terre. On élé beaucoup de bestiaux en Georgi et ses rivières sont très-poissol neuscs. On évalue les revenus Les principaux endroits de gouv. sont Tillis, capit. du pay sur le Coura; Gori, sur l'embo chure de la Medjouda qui se jet dans le Coura; Ananour, l'Aragvé; Télaw, Signag, etc.

GEORGIEPSK, ( Leopeieschi ville fortifiée du gouv. du Cauca située sur la rive septentrion du Podcoumok, ou petite Coum à 8 w. de l'endroit où elle se ré it à la grande Couma, et à Mi de Moscou. Cette forteres-: lut construite en 1771; en 1785 le deviat chef-lieu d'un district, tappartiut tantôt au gouv. d'Asmilian, tantôt à celui du Cauus; eusin, en 1802, l'Empereur orionna que le siège du gouv. de 🗝 province y fût transporté, nupuis ce temps Georgielsk est neue la capitale et la résidence général en chef commandant aus ces contrées. On y trouve 2 iss, dont l'une de la religion reque, et l'autre arménienne, o maisons, 6 hôpitaux, une umacie, des casernes et des Pasius de blé et de sel. Le miture excepté, la plus grande par-<sup>e des</sup> habitans sont des Cosaques Wolga. On y trouve aussi quel-<sup>ks</sup> marchands russes et armé-EBS.

UJATSK, (Fmamczo.) ville du Mr. de Smolensk, et chef - lieu m district. Elle est située sous 1)5° 30' de lat. sept. et le 52° 57' Mong. orient., à 222 w. de Smolat, sur les deux bords de la pu. Pierre-le-Grand y a transme beaucoup de riches marnads de Mojaïsk, Véréa, Bo-"slet la peupla par des colonies l'ilameua des provinces voisines. Alle ville fait un commerce con-Ftable de ser, de chanvre et de 🕆 : qu'on y apporte des provinbiméridionales en hiver, sur des ineaux, et en été par le moyen l'Oca, de l'Ougra et de la Volautant plus avantageux à la le de Gjatsk, qu'étant entourée 'lorèts, toutes les barques néhaires aux transports de ces irchandises se construisent dans ulle même. On y trouve 3 égli-1, quelques sabriques de toiles 1300 habitans des deux sexes; ly les ans, le 8 juillet, il s'y

tient un grand marché.

GJATT, (Tmamo.) riv. qui a sa source dans le gouv. de Smolensk, et qui coule ensuite dans celui de Tver, où elle se jette dans la Vazouza. Au printemps, lorsque ses caux sont fort hautes, des barques chargées de fer, de chanvre et surtout de blé, partent de la villo de Gjatsk, se rendent par cette rivière et la Vazouza dans le Volga, d'où elles vont les unes à Pétersbourg; les autres descendent le fleuve plus loin, et font le commerce des provinces qu'il baigne vers l'Orient.

GLADKOÏ, (ΓΛαμκοῦ.) Il y a deux bourgs fortifiés des Cosaques Grébenskié qui portent ce nom. Ils sont tous les deux dans le gouv. du Caucase', district de Kizlar, sur le Térek; pour les distinguer entre eux, on nomme l'un le vieux, l'autre le nouveau, en russe Staro-Gladkoï, et Novo » Gladkoï.

GLARIS, (Frapuco,) C'est le nom d'une colonie allemande dans le gouv. de Saratof, et à 90 w. audessus de cette ville sur le Volga; on y compte plus 46 familles.

GLAZOUNOFSKAIA – STANITZA, ordet la peupla par des colonies (Trasynosckar cmanuya.) C'est un bourg des Cosaques du Don, bâti sur les deux rives de la Med-véditza, et au milieu d'une forêt très-épaisse, de manière que les maisons des habitans sont séparées par les arbres de la forêt. Ce bourg est entièrement inondé pendici elles sont embarquées dant le printemps, ét les habitans en sortent alors pour se réfugier dans des fermes assez éloignées de la rivière, qu'ils possèdeut, et où le de Gjatsk, qu'étant entourée ils passent une partie de l'été.

GLAZOW, ([rasqe6.]) pet, ville du gouv. de Viatka, et chef-lieu d'un district depuis 1781; elle est sous le 58° 4' de lat. sept. et la 69° 55' de long. orient., et à 214 w. de Viatka. On y trouve une seule église et très-peu d'habitans.

GLEBOW, (Глебоеб.) Il y avoit anciennement une ville de ce nom en Russie; elle étoit située sur le chemin de Gorodoc à Novgorod.

du gouv. de Poltava, district de Roméne, située sous le 50° 36' de lat. sept. et le 51° 15' de long. orient sur la riv. droite de la Soula; elle a été fondée en 1623 par le Polonois Vichnévetski. On y trouve trois églises,

GLOUBOROÉ, (Taufoncos.) (lacs). Il y en a deux de ce nom, qui veut dire en russe profond: le premier se trouve dans le gouv. de Moscou, district de Rouza, et donne naissance à la petite rivière nommée Istritza; le second est dans le gouv. de Tver, district de Bejetsk. Ils ont l'un et l'autre une grande étendue et sont profonds et poissonneux.

GLOURHOW, (TAYXOSO.) ville du gouv. de Tchernigow, et cheflieu d'un district. Elle est située sous le 51° 40' 30" de lat. sept. et le 32 de long. orient., à 173 w. , de Tchernigow, sur la Jesman qui se jette dans le Seym; elle comprend un millier de maisons, et a 4 faubourgs qui en contienment encore davantage. On y trouve 5 églises et doux couvens dont un de religieuses. On ignore l'époque précise de sa fondation, mais on voit par les chroniques russes qu'elle sut prise en 1152 par les Polovizis venus au secours da grand-duc Héorgui ou George Vladimirovitch II. Cette ville devint, après la ruine de Batourine, la résidence des hetmans; ensuite, pendant quelque temps, celle des gouverneurs - généraux de la petite Russie, et le siége du collège de régence; actuellement elle n'est plus que ches-lieu du district de son nom.

GNILITZA, ( Гнилица. ) pet. riv. qui coule dans le gouv. d'Uk-raine, district de Tchougouïef; elle

se jetto dans le Donetz sur sa ni gauche.

GNILOUCHEA, ( INUNYMEA, colonic allemande du gouv. de la ratof, à 105 w. de cette ville, a l'Havlia. On y compte 95 famille 11 y a aussi une pet. riv. de ce u dans le gouv. de Toula, près la ville de Bohoroditsk.

GOBZA, ([063a.) pet. riv. pequevous de Smolensk, sur le cut fluent de laquelle avec la Caspil se trouve la ville de Porétchie.

GOLOLOBOVKA, (Гололобов ки.) colonie allemande du gou de Saratof, sur un petit ruisse du même nom qui se jette dans Caramyche. On compte 105 l milles luthériennes dans ce bou qui est à 66 w. de Saratol

GOLOUBINSKAÏA - STANITZA
(Γοληδυμακακ-απακυμα.) bou
des Cosaques du Don, situé s
ce fleuve; on n'y trouve qu'u
seule église; ses kabitans sont to
cultivateurs.

qui coule dans le Camtchatha se jette dans la Rolchaia-ré (grande rivière). Il y a dans legot de Tobolsk, à 15 w. de la mo tagne nommée Zmécsakaia, u mine de cuivre très-riche qui po te ce même nom.

Gorbatow, (Tophamosh.) pille du gouv. de Nijui; elle sous le 55° 58' de lat. sept. et 60° 50' de long. orient., sur rive droite de l'Oca, à 70 w. Nijni-Novgorod. C'étoit un till assez peu considérable qu'on a gé en ville et en chef-lieu de strict en 1779. On y com actuellement 600 habitans des de sexes, qui sont presque tous tivateurs, quelques-uns cepens sont cordiers, et d'autres sont filets de pêcheurs.

GORENKA, (Горенка) pet. du gouv. de Simbirsk, à l'emb chure de laquelle, dans la So se trouvoit la ci-devant petite ville de Cotialof.

GORODETSE, ou GORODOE, (Topogeuxò nan Fopogoxò.) pet. vile du gouv. de Vitebsk et chef-lind un district, elle est située mu le 55° 20' de lat. sept. et le 18' de long. orient. sur le lac de 18tchedra, et sur les deux rives de Gorodnia qui en découle. On y trouve une église de Grecs-Unis, et une école de Juiss. Les habitans sont pour la plupart des Juiss: on en compte 1000 des deux sexes et 500 chrétiens.

GORODETZ, (Городецо.) C'est l'accien nom de plusieurs villes, comme p. ex. de Cassimof, de Jourief - Povolski, de Béjetsk ( $V_{oyez}$  ces articles). Il y avoit aussi une ville de ce nom dans la Principauté de Kiow, sur l'emhouchure de l'Osetr dans la Dém, c'est dans cette ville que le grand-duc de Kiow, Iaroslav et on frère Mstislav de Tmoutarau, partagèrent entre eux la Rus-™ jusqu'au Dnepr. Cette ville fut tur sois ruinée par les Polovizis, La seconde sois en 1152; elle étoit aussi le siège d'un évêque jusqu'à ette époque, mais alors il fut transféré à Belgorod

GORODISTCHÉ OU GRADIJSK, (Городище или Градижско.) vile du gouv. de Poltava, sur le Dispr; elle est sous le 49° 8' de lu sept. et le 50° 40' de long. or.; on n'y trouve rien de remarquable.

GORODITCHÉ, ( Γορομιще.) ville du gouv. de Penza, et chesleu d'un district Pelle est sous le leu d'un district Pelle est sous le 1630 24' de lat. sept. et le 640 17' le long. or., sur les deux rives de la Kitich-Keléïka, qui la sépare en deux parties presque égales, à 12 w. de Penza. On y compte deux églises, 240 maisons, et 1800 has bitans des deux sexes.

GORODNA, (Городна.) ville du fouv. de Tchernigow, et chef-lieu d'un district; elle est située sous le 51° 48' de lat. sept. et le 49° 30' de long. or., à 50 w. de Tchernigow, sur la pet. riv. Gorodnia qui se jette dans la Desna. On y trouve 3 églises et près de 3000 habitans des deux sexes.

GOROKHOVAÏA-VICHÉRA, (Popoxosan - Bumepa.) On nomme ainsi une cascade très-considérable sur l'Angara., dans le gouv. d'Irkoutsk; elle s'étend à une demi-verste.

GOROKHOVĖTZ, (Гороховець.) Ville du gouv. de Vladimir, et chef-lieu d'un district, sur la rive droite de la Cliazma, et à 157 w. de Vladimir; elle se trouve sous le 56° 17' de lat. sept. et le 60° 5' de long, orient. On ignore l'époque précise de sa fondation, mais on voit par des restes de fortifications en terre qu'elle a dû être bàtie au haut de la montagne, tandis qu'elle est actuellement presqu'au pied et sur le bord même de la rivière ; elle est entourée de forêts; on y trouve un couvent de moines et 3 églises, une fabrique de toile et 5 tanneries. Les habitans sont au nombre de 1500 en comptant les deux sexes; les semmes y sont du fil que l'on juge aussi bon et aussi fin que celui qu'on apporte de la Hollandc.

GORUTCHAÏA-RETCHKA, ( Foprotan-pitka.) Ou petite rivière brûlante. C'est un ruisseau qui coule dans le Camtchatka, et se jette dans l'Océan orient.; il n'a qu'une toise de largeur à son embouchure et l'eau y est tiède; on voit même une végétation assez belle sur ses bords; le fond est tapissé de mousse verte; mais plus haut, l'eau devient plus chaude, de manière qu'aux sources mêmes, qui sont à 3 w. de son embouchure, elle est bonillante, on n'y voit aucune végétation; du petit plateau d'où jaillissent les sources, qui est aride et nud, ainsi que des fentes des rochers voisins, on

entend un bruit souterrain pa- d'un prince tatere, c.-à.-d. longreil à celui que produit l'eau en temps avant que les Cosaques vinsébullition.

coule dans le gouv. de Volhinie; Cette forteresse appartenoit au elle est remarquable, parce qu'en gouv. d'Astrakhan; ce n'est qu'en 1147 on a décidé qu'elle servi- 1753 qu'elle a été transsérée dans roit de démarcation entre la prin- celui d'Orenbourg. Elle est sous cipauté de Kiow et la Russie Rou- le 49°39' 15" de long. or. et le 47°7' ge ou belle, de manière qu'en- de lat. sept., à 744 w. d'Orendecà les terres appartiendroient bourg. On n'y trouve qu'une seuaux princes de Kiow, et au-delà le église et tout au plus 100 maià ceux de Vladimir en Volhinie.

GOUBERLINSKAIA (Губерлинская кръпость.) C'est pagnie d'insanterie. Il y a à 20 w. un sortin construit dans les mon- d'ici une redoute qu'on appelle tagnes du gouv. d'Orenbourg, à aussi Gouriesskoï-Redout, ou requelque distance du tleure Ourall, doute de Gourief. au milieu d'une vallée qui s'étend d'un côté jusqu'à la Samara et de phra) ou rivière des Oies. Elle l'autre jusqu'au fort de Kizyl. On n'y trouve qu'une trentaine de maisons habitées par les Cosaques qui y sont en garnison; la riv. Gouberlia traverse ce fort et lui donne son nom, ainsi qu'aux montagnes, voisines, qui ne sont proprement que des rochers nus appartenans aux monts Ouralls. Ce fort est à 202 w. d'Orenbourg.

Goundorofskaja stanitza, (Гундоровская станица) Bourg des Cosaques du Don, sur la rive gauche du Donetz, vis-à-vis de de l'embouchure de la Camenka.

GOURIEF-GORODOK, Typiesocopogoxô.) pet. ville du gouv. d'Orenbourg, située sur les bords de l'Ourall, à 10 w. de la mer Caspienne, sur un marais salé cette riv. qui appartiennent à un inondé d'eau au printemps par les particulier qui y emploie plus de embouchures de l'Ourall; ce qui 900 ouvriers, on y travaille jusqu'à rend l'air très - mal sain depuis 90,000 pouds de sonte. cette saison jusqu'à celle de l'automne. Cette petite forteresse est ([peresckanKphnocms.] c'estun de toutes celles situées sur ce fleuve fortin bâti depuis peu sur la rite la plus régulière et la mieux bà- droite du Volga dans le gouv. tic. Elle est redevable de son exis- d'Astrakhan, district d'Enotzevsk. tence à Michel Gouriéf, marchand Il est habité par des Cosaques du russe, qui par rapport à la pêche Volga. On y trouve une cinquanen jeta les sondemens lorsque Sa- taine de maisons toutes construites ratchik étoit encore la résidence en osier et recouvertes d'argile el

sent s'établir sur le fleuve Jaik ou GORYN, (Горыно.) riv. qui Ourall, dont ils ont pris le nom. sons. La garnison consiste en m CREPOST, régiment de Cosaques et une com-

> GOUCINAÏA REKA, ( L'ycunaa coule dans l'île de Calgouiéf qui se trouve dans l'Océan glacial, et appartient au gouv. d'Arkhangel; les vaisseaux n'y entrent pas.

GOUSLENKA, (Гусленка) pet. qui a sa source dans le riv. gouv. de Rezan, district de Egoriefsk, et qui après un cours de 15 w. entre dans le gouv. de Moscou, où elle se jette dans la Nerska.

Gouss, (Tycs.) C'est une riv. qui a sa source dans le gouv. de Vladimir, district de Soudogda, et qui traversant ensuite le district de Mélenki, coule sur la frontière du gouv. de Rézan, où elle se jette dans le Colp. Il y a des sorges magnifiques sur les bords de

GRATCHEVSKAÏA CRÉPOST,

ensuite blanchies, ce qui leur donne un air de propreté fort agréable; la raison de cette construction
est le manque absolu de bois dans
cette contrée. Il se trouve une redeute du même nom dans le gouv.
de Tobolsk, district de Sémipalainsk, sur le bord de l'Irtyche;
elle sait partie de la ligne militaire
qui désend de ce côté, les frontières de l'incursion des Kirguiss.

GRETCHINA LOUKA, (Гретина лука) colonie allemande du gouv. de Saratof, à 83 w. de cette ville, sur la Medvéditza. Elle est composée de 100 familles luthériennes.

GRIAZA, ([PAca.]) pet. riv du gouv. de Mohilef; elle se jette dans le Duepr.

GRIZNAÏA, ( *I pashaa*.) pet. riv. du gouv. et du district même de Tambow. Elle est remarquable par la quantité d'alun qu'en trouve dans ses bords, et qu'on a commencé tout nouvellement à exploiter avec beacoup de succès. Le nom de cette petite riv. signifie de ueuse.

GRIAZNOVATRA, (*Prashosam*-t2) colonie allemande du gouv. de Saratof, à 90 w. de cette ville, sur le bord élevé'du Volga. On y compte 36 familles de la religion subolique.

balazovétz, (*Pasoseyo*.) villed gouv. de Vologda et chef-lieu d'un district, bâtie sur un ruis-sea nommé Rjavétz, elle est à W. de Vologda. On n'y trouve qu'une seule rue, des deux côtis de laquelle toutes les maisons de ce petit endroit sont bâtics. La ville n'a qu'une église qui est d'une de la rue. Ses habitans ga-guent leur vie en hébergeant les lovageurs et les rouliers, cet endroit étant sur la grande route de Moscou.

GRIGORIEFSKAÏA STANITZA, [ Pueopseschar Cmanuga. ] Il ja deux bourgs des Cosaques du

Don qui portent ce nom. On les distingue entreux par les épithétes de vieux et nouveau. Ils sont tous les deux sur la rive droite du Don.

GRIGORIOPOL, (Tpucopionons.) pet. ville du gouv. de Kherson, dans le district de Tiraspol, à 40 seulement de cette dernière ville, sur la rive gauche du Dnestr; elle n'est peuplée que d'Arméniens émigrés de Kaouchan, Bender, Ismail, Akermann, etc., elle contient 400 maisons et 150 boutiques. Les habitans, malgré la quantité de terrain qui leur a été accordé pour la culture, ne s'occupent que du commerce; de manière qu'une grande partie de leurs terres restent en friche. Le nom de Grigoriopol lui vint de St. Grégoire, premicr apôtre du Christianisme en Arménie.

GRIZNOUCHRA, (Гризнушка.)
pet. riv. dugouv. de Saratef, elle se
jette dans la riv. nommée Souveraine.

GROBOVO - POLÉ, (*Proboso - none*.) petit fortin construit en bois, dans le gouv. de Perm, distrist d'Ecatherinbourg. Le but de sa construction, pendant la révolte des Bachkirs en 1735, a été de protéger les mines et tous les établissemens de cette contrée, contre ces mutins.

GRODNO, (Γροςκο.) (gouvern. de) il est situé en Lithuanie, il a au nord le gouv. de Vilna, à l'orient celui de Minsk, au midi celui de Volhinie et une partie de la Gallicie, et à l'occident le cercle de Bialistog et une partie du duché de Varsovie. Les principales riv. qui l'arrosent sont le Niémen, la Chara, le Boug, la Moukhavitza et la Pina. La terre y est en général productive; il abonde en forèts, et on y trouve des mines de fer. Les habitans s'adonnent à l'agriculture et à l'éducation des

abeilles. Ils ont des tanneries, des par Auguste III, est grand, bea distilleries d'eau .- de - vie, des et régulier; il est à deux étages verreries, etc. Le principal com- la grande salle, la chambre di merce de ce gouv. consiste en blé sénat et la chapelle, surpassen avec Dantzig et Königsberg; et en en beauté les autres appartemens vente libre du sel de Crimée, et Sur la place qui sait sace au châ d'eau-de-vie de grains qui se dis- teau, est le bel édifice affecté à l tille chezeux. On y compte 608,182 chancellerie. Il y a dans la ville habitans parmi lesquels il y a 1075 églises catholiques romaines e Tatares. Ce gouv. se divise en 8 deux grecques. Les Juiss yont aus districts, dont chacun porte le si une synagogue construite et nom de la ville qui en est le pierres. Le collège ci - devantées chef - lieu; ce sont ceux de Jésuites a une église superbe Grodno qui est en même temps la celle des religieuses Carmélites es cap. du gouv., Lida, Novogrou- également digne de remarque pou dek, Slonim, Proujane, Cobri- sa beauté. L'abbaye grecque d ne, Breste, et Volkhovisk. Il y a l'ordre de Saint Basile vient de en outre 39 bourgs, 5851 villa- réunir à l'église romaine. Le pa ges, et on y trouve 423 églises et lais que la maison de Radzivill 71 couvens; les habitans sont dans cette ville est très-grand; c presque tous de la religion romai- lui de la maison Sapiéha, bâtis ne; il y a cependant des Catholi- le marché, est beau. Ce marché ques-Grecs, des Grecs-Unis, quel- la rue et la place du château so ques luthériens et beaucoup de propres et pavés, lesautres rues so Juifs.

GRÓDNO, (Гродно.) Cap. du 1673 que la 3º diète se tiendre gouv. de ce nom. Elle est située toujours dans cette ville. Dura sous le 55° 18' de lat. sept. et le cette assemblée 4 chambres situé 42° 45' de long. or., à 924 w. de dans un quartier commode, Pétersbourg. On ne sait rien de compris les écuries, ont été loué positif sur sa fondation, on voit jusqu'à 400 ducats pour l'espa senlement dans les chroniques de six semaines. Il a été ordon qu'en 1184 toute la ville a été brûlée par un Ouk az de l'empereur Pa par un incendie; en 1283 elle a Ier, du 7 février 1797, que été prise par les chevaliers de l'or- tribunal suprême de Lithun dre Teutonique; en 1306 les Prus- auroit à siéger à l'avenir 6 m siens l'ont assiégée sans succès, de l'année à Vilna, et six aut etc. Actuellement c'est une ville mois à Grodno, et que ce assez médiocre, bâtie irrégulière- qui ne seroient pas contens de ment, quoiqu'elle soit, après Vil- sentence dudit tribunal, pot na , la meilleure ville de Lithua- roient en appeler au sénat gouve nie, ci-devant siège de la diétine, nant. Le port qui se trouve sur du grod et de la starostic, et chef- Niémen est le plus beau qu'il lieu d'un district. Elle est au bord du Niémen, en partie sur une montagne, et en partie dans un fond et entourée d'autres montagnes. L'ancien château qui est environné d'un fossé très - profond est tellement tombé en ruine qu'il n'y a plus qu'une aile que l'on puisse habiter; mais le nouveau, bâti

extrémement sales. On convinte ait dans toute la contrée. Ou v près de la ville une serme civant royale, bien bâtie. La por lation de Grodno n'est que de 50 ames.

GROS - ROOG, (Tpoco-Pool C'est une île de la mer Baltique appartenante au gouv. de Re elle est à 10 wers. de distance port Baltique, et habitée par des Danois qui sont venus s'y établir il y a plusieurs siècles.

GROUDER, (Грудеко.) pet. tille ouverte dans le gouv. de Pocolie, elle n'a rien de remarqua-

GROUNIA, ( Ipyna.) C'est le nom de deux pet. riv. du gouv. de loltava, qu'on distingue entr'elles par le surnom de Tikhaia ( tranquile) pour l'une et Soukhaïa (seche) pour l'autre; elles se jettent toutes les deux près de Gadit-the dans le Tél.

GROZOVO, (*Prosoco*.) c'est un gros bourg du gouv. de Minsk, dans lequel il y a une église grecque; il s'y tient annuellement un marché.

Guezléw, (Feszesé.) Voyez Espatoria.

GVITA, ( Fouma. ) riv. assez muidérable du gouv. de Calouga, district de Pérémychle; elle se jette dans la Jizdra; on trouve dans ses bords du charbon de terre d'une excellente qualité, il y est en couches épaisses à une certaine proionieur.

de Vladimir, district de Jourief; elle se jette dans la Colokcha; elle n'est remarquable que par la ville de Jourief qui est bâtie sur son embouchure, et deux batailles san-glantes qui se sont données sur ses bords, entre deux frères qui se disputoient leurs états; la première entre le prince Vsevolod de Vladimir et son frère Mstislaw de Rostof; le premièr étant resté vainqueur, le second se retira dans

ses états; la seconde entre les fils

de ce même Vsevolod, Constantin

et Jouri, qui se disputoient l'hé-

ritage de leur père.

H.

HABSAL, (l'absard.) pet. ville du gouv. de Reval, port de mer, et ches-lieu d'un district. Elle est sinée sous le 58° 54' de lat. sept. El le 41° 5' de long. orient., sur me presqu'île vis-à-vis l'île de forms, à 95 w. de Reval. Habsal été bâtie vers l'année 1279 par l'évêque Herman. En 1559, les Danois en surent les maîtres; mais bientôt après le duc de Holstein, Hagnus, la gouverna comme évêque d'Oesel et de Vick. Ensuite Tom. I.

les Suédois s'en étant emparés en 1645, ils la gardèrent jusqu'en 1710 que la Russie en fit la conquête. C'étoit - là qu'étoit autre-fois la cathédrale de l'éveché d'Oesel, laquelle étoit un superbe édifice, mais qui n'offre plus avjourd'hui que des ruines. L'ancien château épiscopal étoit situé sur une hauteur. On y trouve 2 écoles, une église luthérienne et 600 habitans des deux sexes. Il s'y tient deux grands marchés par

**25** 

an, qui durent chacun deux jours. Son port est annuellement fréquenté par 10 à 20 vaisseaux qui importent du sel, du vin, des épiceries, etc., et qui en exportent du blé, du lin, de la cire et des grains de genévrier.

d'Olonetz elle se jette dans le

Soir.

Hadjibby, (Гаджибей.) Voyez Odessa.

HAGA, (Fasa.) bien domanial sur l'île d'Aland. Voyez ALAND.

HAISSING, ( Faucunco.) pet. ville du gouv. de Podolie, située sur un ruisseau qui se jette dans le Loug; elle est à 27 w. de (.a-ménetz - l'odolski. On n'y trouve rieu de remarquable.

la province d'Abo en Finlande, dans lequel ou trouve l'île et la paroisse de Kimiro, qui sont à 6 milles d'Abo, différentes terres nobles, une forge et de bonnes

carrières.

HAMNA, (Гамна.) pet. île du golfe de l'othnie, à 3 milles de celle d'Aland, vers le sud-est; il y avoit un couvent avant la réforme.

HARKSOÉ, (l'apricoe.) C'est un grand lac qui se trouve à 6 w. de Reval, sur la route de Habsal; il a un mille de circonférence et il

est très-poissonneux.

HASSENPOTE, ( l'acennomo.) C'étoit avant une paroisse de la Courlande qu'on a érigé en 1756 en ville; elle est à 138 w. de Mittau. Il n'y a rien de remarquable qu'un château qui porte le même nom que la ville, et les ruines d'un ancien couvent qui sont visavis.

Heiligé-Zèe, (l'ennuee-3ee.)
Il y a plusieurs lacs de ce nom dans le gouv. de Riga, entrautres un près de Volmar, et un autre près de l'orpat, qui sout très-profond et très-poissonneux.

HERERIER, (Texepseno.) colonie allemande, dans le gouv. de Saratof, sur le bord du Volga.

HELSINGFORS, ([encune coped) Ville d'étape dans la Finlande nouvellement acquise, sur le golse de Finlande. Elle a été sondés par Gustave Ier; c'est la plui considérable du pays; elle est située dans une presqu'ile. Son port est un des meilleurs de la Baltique. Elle fut entièrement britlee durant la seconde guerre wee la bucde; mais elle est entièrenient rétablie actuellement 🗺 habitans commercent avec du blé des planches et du poisson. Ot y trouve quelques écoles. Les bué dois ont élevé plusieurs torts, se voir, ecux d'Ubricaborg et d Braherg, dans la ville, et près de la ville celui de Svéaborg avect fort extérieur de Gustave-Sverd aussi bien qu'une écluse pour u bassin à Galères, creusé dans le ro sur la longueur de 130 pieds, l largeur de 45 et la profondeur d 12. Dans celui de Svéahorg étoi un bâtiment destiné pour une écolde cadets Finlandois. Svéaborg.pa sa situation sur des rochers int bordables dans la mer, peut-ein considéré comme imprenable: général russe Van-Suchteles [4 pris en 1808 par capitulation

HENICHTI, (Tenummu.) C'es un fortin que les Russes avoice bâti en 1736 sur un isthme de Crimée sur la mer Pourrie on Sivache; il n'existe plus dans

moment.

HÉRIALE, (Tepiano.) On do ne ce nom à une haute montage du gouv. d'Orenhourg, au pie de laquelle on a construit un petit fort qui porte le même nom et qui est sur les bords de l'Ours

HERMONASSE, ( Гермонасо On nommoit ainsi dans l'ant quité l'île méridionale que sors le Coubane à son embouchure ce nom lui est venu d'une ville d

même nom que les Mytiléniens y svoient batie.

HERSIQUÉE, (Tepcurs) C'est knom d'une ville qui a existé en limite près de Riga. Les Russes knommoient Vorobine, ils en fraction un appanage pour Vsemod, prince de Polotsk; mais en 1209 elle tut prise et détruite pr Albert évêque de Riga.

HOHLAND, (Toxadhao.) pet ile solie de Finlande, à 160 w. de long sers bourg; elle a 30 w. de long ser 10 de large. Comme elle n'est irmée que par des rachers, presques, elle n'a pas d'habitans, reques pècheurs cependant y souvent très – long – sement souvent très – long – sement dangereux aux navilement dangereux aux navi-

lloxerberg, ( l'oxepsepso.)

come allemande du gouvern. de ratof, à 67 w. au-dessus de lite ville, sur le Volga; elle est reposée de 24 samilles.

holdinge, ( Torques.) en Conieu Couldiga, pet. ville du or. de Courlande, et ches-lieu on district, située sar la Win-Puqui y forme une cascade. Hol-Ingra été batie par l'hierri de Groingen, 3º grand-maître de udre Teutonique. I lles sont avec rde la Courlande. Dans un prilége accordé à cette ville en on trouve les noms de ses baseils et de ses boargeois. Son Palravétoit jadis la résidence d'un mmandeur. C'étoit autresois une le importante par son commer , et les ducs y séjournoient relquesois. Il y a une église lut-Frienne et une église catholique. Holtva, (Foamea.) gros bourg a gouv. de Poltava, district de Cémentchoug, situé au confluent

du Psiol et de la Holtva, sous le 49° 21' de lat. sept. et le 51° 20' de long. orient. On y trouve 3 églises et 15,000 habitans, en y comptant ceux des villages voisins qui en dépendent.

HOST-HOLMEN, (Focm-Fonzeno, C'est une pet. ile de la mer Baltique, appartenante au gouv. de Reval, non loin de Habsal, et à 12 w. sculement de la terre ferme.

Hotnia, (Tomus) pet riv. du gouv. de Kharkoi, district de Khotmych, qui, après un cours de 20 w. se jette dans la Vorscla.

HOURZOUV-CAZYLTACHE, (Typesys & Solone grecque du gouv. d'Écaterinoslaw, fondée en 1779 au mois de mai, aux sources de la Mokrik-Ialov, et à 192 w. d'Écaterinoslav. On y trouve 200 maisons,

Hovenskoi-Mys, (rosenckanzesto) ou cap Hoven; il se trouve dans l'Océan oriental, et appartient au gouv. d'Irkoutsk, district d'Aclansk; il a 30 w, de large et s'étend à plus de 60 w. dans
la mer, qui, entre ce cap et celui
d'Olutor, prend le nom de mer
d'Olutor.

HUBIACHE, (Гюбашской руzeù.) pet. ruisscau qui sort d'un
marais, dans le gouv. de Riga,
district d'Arenshourg, et qui après
avoir reçu dans son sein de petites
riv., va se jeter dans la mer haltique.

HYSIS - SCHOLSS, ( Toisuco - Monto) pet. endroit ruiné de la Finlande, dans la province d'Uléa-borg. C'étoit autresois un château d'une hauteur extraordinaire, tail-lé entièrement dans le roc, ayant deux portes et un escalier d'une structure singulière, car entre chaque degré il y avoit la distance d'une toise. Ce château est absolument tombé en ruine.

## **1.** (1)

ACOBSTAD, ( Aкобштадо.) pet. ville de la Finlande, province de Vasa; sa partie sept. est bâtie sur la terre terme, et la partie méridionale sur la petite île de Bochoim. Elle a un port commode. Sa fondatrice est Ebba, comtesse de Erahé, qui la fit batir en 1653, et qui lui donna le nom de son defunt mari, le feld - maréchal Jacob, comte de la Gardie.

lacoustad, (Akyoumago.) pet. ville du gouv. de Courlande, sur la rive gauche de la Dvina, à 145 w. de Mittau. On trouve 3 églises dont une de la religion grecque, une romaine et une de Grecs-Unis. Les habitans sont pauvres; beaucoup, parmi le peuple, gagnent leur vie à mener des ours qu'ils apprivoisent et font danser aux foires de l'Allemagne et de la Pologue.

lamsé, (Amse.) bourg assez considérable de la Finiande, prov. de Tavasthous. Il s'y tient un marché où l'on fait commerce de blé.

lagorlik ou larlik, (Acopжико или Ярлико. ) pet. riv. qui coule sur la frontière du gouv. de Kherson, et entre ensuite dans celui de Podolie avant de se jeter dans le Duestr; son cours est trèsrapide.

IALTA, (Anna.) colonie grecque établie en 1779 sur la Voltchia, à 192 w. d'Ecethérinoslav. On trou-

ve aussi un bourg de ce nom sur la presqu'île de Crimée, dans lequel on voit des ruines d'églises et de maisons qui attestent son ate cienne splendeur. Il est habité actuellement par des Arnaoutes et se trouve dans une vallée délicieuse.

IAMBOURG, (Ambyped.) pet. ville du gouv. de Pétersbourg , « ches-lieu d'un district; elle est située sous le 59° 22' de lat. sept. et le 46° 20' de long. or., sur le fletve Louga qui se jette dans le gols de Finlande, et à 1,131 w. de Pétersbourg. Dans les anciennes chroniques russes, cette ville x nommoit lama, nom qu'ou don noit à toute l'Ingrie occidentale dans le XI • siècle. On prétend que Vladimir, fils aîne de Iarosla étant devenu en 1036 prince de Novgorod, conquit six ans apres tout le pays nommé lama. La ville fut bâtie en pierres et en 33 jours de temps par les Novgorodiens, a 1383. En 1444 elle fut assiégét par les chevaliers de la Livonie et prise par les Suédois en 1612 Elle revint à la Russie conquis par Pierre - le - Grand en 1703 C'est à Catherine II qu'elle doi l'état de prospérité où nous li voyons aujourd'hui; car elle l'i peuplée de colons étrangers, reprée, agrandie en 1766. Un y tronve une manufacture de draps, un de battiste et une de bas de soie La principale rue est fort belle;

<sup>(1)</sup> Voyez aussi la ; lettre Y.

elle aboutit à une place octogone qui est au milieu de la ville et sur laquelle est un obélisque. Cettrille est assez bien peuplée.

langour. de Podolie, sur le Duestr; els est le chef-lieu d'un district, est trouve à 168 w. de Caménetz-Infolsie.

MNIKOUL, (Hhuxynd.).ou Jani-Mich, c.-à-d. nouvelle forterese, pet ville qui se trouve dans la priqu'ile de Crimée, sous le 45° 2 d lat. sept. et le 34° 6' 30" de hat or., sur le Bospore cimuiéna; elle est munic d'un fort sur houte de Théodosie, où le détroit ai pas plus de 15 w. de largeur. la lurcs la bâtirent en 1703 pour Ermer aux Russes l'entrée de la mer Noire, et elle fut achevée en 1700. Son port seroit assez commole, mais il est rarement ou presque jamais visité par les vais-Mux qui viennent de la mer Noi-z, et qui vont tous à Taganrok. La Russes prirent cette pet. ville 1771, et l'ont gardée a la paix \*houtchouk - Caïnardji. Elle est Abuée dans ce moment par quelques familles grecques. On y trouve 1045. La principale industrie des butans est la peche qui leur proan des bénétices considérables. Wroit pres d'ici des puits de Esphte qui sournissent abondam-Leut de cette matière.

ANOUCHPOL, (Anyunoso.)

Pos bourg du gouv. de Volhinie,
district de Jitomir, à 56 w. de cetde ville et sur la Teterev.

lanov, (Anoso.) bourg consitrable du gouv. de Grodno, distret de Cobryn, non loin du catal nommé ci-devant royal, et à low. de Cobryn. Il s'y tieut un grand marché annuel.

laropolitche, (Hponozio.)
c'étoit une ancienne ville sur la Cliarma, attenante à la ville de

Viaznikof, dont elle est devenue comme le faubourg. (Voyez VIAZNIKOF).

IAROSLAVETZ - MALOÏ, (Apocnaseud.) Voyez Maloï - 14ROS-LAVETZ.

IAROSLAVI, ( Apocaasas.) (Gouv - de) il est situé entre le 57° et 58° 35' et 57' de lat. sept. et le 56° et 58° 12' et 50' de long. or., sur une étendue de 200 w. en longueur et 130 en largeur. Il est borné au nord par les gouv. de Vologda et de Novgorod, à l'orient par celui de Castroma, au midi par celui de Vladimir, et à l'occident par ceux de Tver et de Novgorod. On le divise en 10 districts: ce sont ceux de Iaroslavl, Rostof, Ouglitch, Mychkine, Rybinsk, Mologa, Pochékonié, Lubime, Danilof et Romanof. Le Volga traverse ce gouv. dans toute sa longueur. Les principales riv. qu'on y trouve après celle-là sont la Cheksna et la Mologa, qui se jettent dans le Volga sur sa rive gauche. Le terrain de ce gouv. est en général bas, on y trouve fort peu de collines. Il est dans quelques endroits marécageux, et généralement très - peu sertile; ce qui fait que son produit ne suffit jamais à l'entretien de ses habitans, qui font venir le blé qui leur manque des provinces voisines, en quoi le Volga les aide beaucoup, par la facilité qu'il leur présente pour les transports. Quelques districts, tels que ceux de Mologa, Pochékonié et Lubime sont assez riches en bois, c'est pour la plupart du sapin, du tremble, de l'aune et du bouleau. On compte dans ce gouv. 800,400 habitans des deux sexes, qui malgré l'insertilité de leurs terres vivent fort bien; ils sont trèslaborieux, cultivent des potagers qui leur raportent beaucoup, et dont ils vendent les produits dans les provinces voisines. Ils vont.

veut dire le grand fleuve; celui de Ienissei lui vient des l'oungousses qui le prononcent plutôt Ioanédji. Il coule au centre de la Sibérie, se dirigeant du midi au nord; il traverse les districts de Colyvan, Couznetsk et Crasnoiarsk, après quoi il entre dans le gouvernement de Tobolsk là il parcourt les districts d'Atchinsk, d'Ienisseisk et de Touroukansk. Son cours ven Sibérie est plus de 4000 w. Ce sleuve est sormé par le confluent de deux grosses rivières de Ja Bukharie, l'Oulou-kem et le Bey-kem, sous le 51° 30' de lat. sept. et le 111º de long. or. ; de là il prend sa direction, presqu'en ligne droite vers le nord; il forme sous le 70° de lat. et le 103° 30' de long., un golse qui reuserme plusieurs îles, et qui s'étendent en longueur l'espace de 3º 30', et se jette enfin sous le même degré de long. dans la mer Glaciale. In automne, lorsque les eaux de ce fleuve ont le moins de profondeur, sa largeur, près de la ville de lénisseïsk, est de 570 brasscs; et au printemps, lorsqu'elles sont hautes, elle est de 795. Son fond est pierreux et sablonneux. Les rives, surtout la rive orientale, sont hérissées de montagnes et de rochers, presque partout son cours est rapide; mais à mesure qu'il approche de son embouchure, sa rapidité diminue tellement, qu'à la fin son cours est à peine remarquable. Les poissons qu'il nourrit sont d'un bon goût. Il forme beaucoup d'îles dans les environs des rivières Doubtchéss et de Touroukhan, et plusieurs cataractes entre les villes de Iénisseisk et de Crasnoyarsk, et au-dessous de la riv. de Doubtchéss. Il est navigable depuis son embouchure jusqu'à l'Abakan et meme plus haut. Des les commencemens de son cours, il recoit, à district de son nom. Il s'y trou

et d'Abakan, celles de Touba, d Mana, de Can, de Ya et de Tou gouska supérieure à sa droit celles de Cass, de Sim et e Doubtchéss à sa gauche; cell de Toungouska-Podkamennaia, au-delà des rochers, et la tarkh à sa droite, le Yélohonie à gauche, la Toungouska intérieu à sa droite, et enfin celle de Tod roukhan à sa gauche. J'ai pass sous silence les autres ra. d moindre importance dont le lénisse reçoit les eaux en approchant d son embouchure; par le déta que j'ai donné on remarque qu' y a trois rivières qui portent nom de Toungonska, et qu'elles jettent toutes les trois dans le le nisséi. La première, la plus vo sine de la source de ce fleuve, sa pelle improprement Toungousk et ne reçoit ce nom qu'apres s'et réunie avec l'Ilim. Elle porte pi haut celui d'Augara et prend source dans le lac Baikal. trouve sur les bords du lénis des mines de charbons de ter très – riches.

lenisséisk, (Ehuceŭckő.) vi du gouv. Tobolsk et chei-lieu d'e district; elle est située dans u plaine agréable et fertile, au boi du sleuve lénissei, qui a dans q endroit plus d'une werste de la geur, sous le 58° 27' 17" de la sept. et le 89° 38' 30" de lon orient., à 2147 w. de Tobolsk. ville est batie le long du sleuv et a environ 6 w. de circuit. avoit commencé par élever en 161 dans ce meme emplacement, ostrog qui dépendoit d'abord de ville de Tobolsk, ensuite de « de Tomsk, et qui dans la suite! érigé en ville et devint le chef-li de la province; enfin lorsque to les gouv. furent réorganisés, e fut annexée en 1782 au gouv. Tobalsk, et devint le chef-lieu d' sa gauche, les riv. de Keintchoug 4 églises, un couvent de moine

et un autre de religieuses, une douane, un magasin à poudre et n magasin de vivres, outre plus de 800 maisons particulières. Les bibitans sont au nombre de plus thoso, en y comptant les deux ris Larchimandrite du couvent kmoines a en mêine temps l'inspection sur le couvent de Troitsla-Mangazeïskoïc, situé à l'enbouchure de la Toungouska infrieure. La situation de la ville rend son commerce très - florisunt. C'est ici que se rencontrent ta clè les marchands venant de lobolsk et d'autres endroits éloifacs, et font entreux l'échange de leurs marchandises. schange est même l'objet unique du voyage de la plupart des négociais; et ceux qui sont dans ce careprennent, aussitôt après avoir conclu leur marché, la route par Equelle ils étoient venus. Il s'y Jent une soire annuelle qui com-Imace le rer août et dure jusqu'au net quelquefois jusqu'au 25 du deme mois. Les marchands de louroukhansk et de Yakoutsk y sportent les plus riches fourrures, aux de Tobolsk les marchandises Teurope, et ceux d'Irkoutsk les produits de la Chine. Il y vient susi un grand nombre de mardands de Vologda, d'Oustioug, \*Toropetz, de Cazan, de Soli-.Lask, des Grees et des Arméniens, fui iont un commerce très-avanheat. On trouve dans ces environs du blé, de la viande et de la rokille en abondance; mais les prires sruitiers manquent, et il y croît que quelques espèces de

· lesino ozero, (Esuno osepo.)
· la de Jesino. Il se trouve dans le
· gouv de la roslavl, non loin de la
· liologa, qui, au printemps, le
touvre de ses eaux; il se réunit
par deux petits canaux au lac Borovsk d'un côté, et au lac Solotsk

d'un autre. On lui donne 3 w. de, long, sur 400 toises de large.

riv. de la Finlande dans le gouv. de Vibourg, district de Kexholm; elle se jette dans le lac de Ladoga, et est remarquable par les belles perles qu'on y péchoit autrelois, et qui s'y trouvent encore, mais en

petite quantité.

deux sienves de ce nom dans la presqu'ile du Camtchatka: le premier est nommé Ozernaïa par les Russes, ou la rivière du lac, à cause qu'elle sort du grand lac des Courills et va se jeter ensuite dans l'Océan oriental; l'autre Igdygue, beaucoup plus petit, est nommé par eux Kniagénichnaïa et Kolpar les Cosaques.

rille du gouv. de Minsk et cheflieu d'un district; elle est à 63½ de Minsk. Ce petit endroit n'a rien de remarquable que deux lorges et uue verrerrie, qui se trouve dans

son arrondissement.

petit peuple qui habite vers les sources de l'Irtyche, et auquel les moines de la Syrie ont apporté la religion chrétienne et la connoissance des lettres dans le XIII siècle. Ils pénétrèrent aussi chez les Mongols, à la même époque, mais les conquètes de Tchinguis – Khan mirent obstacle aux progrès que la religion et l'instruction pouvoient y faire.

IGUELLINE, (Meennuho.) c'est une île de l'Océan oriental ou pacifique, qui se trouve entre le cap Tchoukotshoï et l'Amérique septentrionale, à-peu-près à égale distance de l'un et de l'autre continent, car elle est à 40 w. du pave de Tchouktchis, et l'on suppose à 30 des côtes de l'Amérique. Elle fat découverte en 1779 par un centenier cosaque nommé Ivan Cobélév. Cette île u'a point de bois,

elle a 30 w. de long et une et demie de large; elle contient 85 habitans måles et 79 femmes. Le langage de ces insulaires est le même que celui des Tchouktchis. Ils se nourrissent de baleines, de veaux marins, et d'autres poissons, ainsi que d'herbes marines qui croissent sur l'île; ils se servent des os de la baleine, qu'ils enduisent de graisse en guise de bois, pour cuire leurs alimens. Le seul animal qu'on y trouve est l'isatis, encore y est-il en petite quantité. Le centenier Cobélév prétend que pendant une journée claire, on apercoit facilement de cette île le continent de l'Asie et celui de l'Amérique en même temps. l'Ancien de cette île nommé Kaïgounu-Mamakhounin, lui déclara qu'il étoit natif de l'Amérique et qu'il y conneissoit des gens qui vivoient our la riv. de Khévréné dans un fortin construit par eux, qui parloient russe, qui lisoient des livres et adoroient les images; que ces gens différoient des naturels du pavs par leurs barbes longues et épaisses, tandis que les Américains l'avoient petite et très - peu sournie, encore la plupart d'entr'eux l'épiloient. Cobélev voulut s'y taire conduire sur-le-champ, mais le ches des insulaires n'y voulut point consentir, disant que cela lui étoit défendu par les Tchouktchis qui s'étoient chargés de répondre de Cobélév; mais il voulut bien y envoyer une lettre que ce dernier écrivit à ces habitans de l'Amérique. Cobélév observe encore que le flux et le reflux n'existe sur les côtes de cette île non plus que sur les continens d'Amérique et de l'Asie qui lui sont opposés, mais qu'il existe des courans qui ne sont pas très-lorts, et qui partent pendant tout l'été de l'Océan oriental dans l'Océan glacial, qu'ils changent subitement au mois d'août; et souffient

de l'Océan glacial dans le Pacis que; il s'amasse alors une qua tité de glaces dans le détroit Béring.

IJIGUINA, ( Næueuna. ) pe fleuve du gouv. d'Irkoutsk, il jette dans le golse de Penjin, n'est remarquable que parce qu' donne son nom à la ville d'li guinsk bàtie sur ses bords.

IJIGUINSK, (Umusuncko) po ville du gouv. d'Irkoutsh, et chef lieu d'un district. Elle est situé sur l'ijiguina, à 3 w. de son en bouchure, et sous le 63° 6' de la sept. et le 177° 10' de long. or. à 4950 w. d'Irkoutsk, vers l'orien Cet endroit est sortifié : c'est n carré régulier avec 4 bastions; le batteries sont armées de canon et la garnison est toujours sur qui-vive, à cause des Corials saf cesse remuans, qui vivent da les environs, et qui sont toujous prèts à tomber sur la ville, s'à s'aperçoivent qu'elle est malgan dée. On y trouve une église et J à 600 habitans.Le commerce 🛊 cette ville consiste en fourrura, et particulièrement peaux 4 cerfs.

IJORA, (Mæopa.) pet. riv. 4 gouv. de Pétersbourg; on la no📬 me aussi *Ingra* , de là *Ingrie* 📢 les Russes appellent Ijorskaia len lia , et les peuples de l'Ing**a** Ijortzys. Cette pet. riv. se jes dans la Néva, 20 w. au-dessus Pétersbourg. Elle est remarquab par la victoire célèbre que l grand-duc Alexandre Iaroslavit remporta en 1251 sur les Suéde commandés par leur roi Magn qui y fut blessé; ce grand-de tut surnommé Nevsky à cause cette victoire, car elle eut lieu l'embouchure de l'Ijora dans l Néva.

IJORSKAÏA - ZEMLIA, (UKOP CKAR - BENLAR.) VOYEZ INGRII IK, (UKO.) riv. considérable d gouv. d'Orenbourg, dans leque

de commence et finit son cours en se jetant dans la Cama, après moir parcouru un espace de plus de iso w., et avoir reçu dans son ten plusieurs grandes riv., telles que le Magryche, le Chichimache, khalé et le Chélantchon; ses but sont montagneux d'un côté et pats de l'autre. Cette riv. n'est putres-large, mais elle est prohade et partout navigable; ce qui smit d'un avantage inappréciable pur cette contrée, si ses bords action na par un peuple missi indolent et paresseux que hont les Bachkirs. On trouve has legout. de Tobolsk un grand k qui porte ce nom.

ka han Exapara). C'est une des les Courils; elle est à 12 w. de le qu'on nomme Syascoutane, le 30 de celle de Tchirincoutane; le 3 w. de long; on n'y trouve la les ni rivières, mais il y a un le le qui brûle de temps en le le pure et beaucoup le sources sulphuriques. Les banur ne peuvent aborder que le côte sablonneuse de l'île, luire est couverte de rochera et sinabordable.

Moscon, district de Zvénigorod.

Moscon, district de Zvénigorod.

Moserz, (Mxopeuő). riv. du

Moserz, elle se jette dans le Don

r a rive gauche. Cette riv. et

Moserz, elle se jette dans le Don

Moserz, elle se jette dans le

MARIA, (MARIA). riv. du tr. de Saratof, elle prend sa are dans le district de Camyine et coule du nord au midispace de 160 w. avant de se jeter us le Don. On a établi pluurs colonies allemandes sur ses rds, dont une porte le nom de te riv. Pierre-le-Grand a eu le

projet de réunir le Don et le Volga par le moyen de cette rivière et dela Camychinka. On avoit commencé les travaux, qui même avoient été continués après sa mort; mais quelque temps après ils furent abandonnés. Lorsque sous le règne de Catherine II on voulut les reprendre, l'Académicien Lovitz trouva que le Don avoit dans' cet endroit une élévation de plus de 50 toises au-dessus du Volga, par conséquent ses eaux étant déjà très-basses pendant l'été il auroit sini par être tout-à-sait à sec si on avoit creusé le canal qui l'auroit fait entièrement couler dans le Volga. Des écluses même qu'on auroit construit pour retenir ses eaux, eussent été d'un bien foible secours.

ILDIKAN, (Unsqueand). riv. qui coule dans le gouv. d'Irkoutsk, au-delà du Baikal; elle se jette dans la moyenne Borza, et n'est remarquable que par une montagne de sousire que l'on trouve sur ses bords.

ILDINSKOÏ-ZAVOD, (MAIAUNcxoŭ 3aso46). Mines de cuivre et de ser dans le gouv. d'Orenbourg, district de Birsk. On les exploits depuis 1766 sans rien diminuer de leur richesse; elles appartiennent à un particulier.

ILEK, (Masno). riv. qui a se source dans le gouv. d'Orenbourg, et qui traverse le grand step des Kirguis, où il se jette dans l'Ourall. Les deux bords de cette rivière ne sont formés que de superbes oristaux de sel gemme le plus pur et le plus beau qu'il soit possible de voir; c'est une source de richesse inépuisable. On casse ce setpendant l'été, et l'hiver il est transporté sur des traîneaux aux bords de la Bélaïa, pour y ètre embarqué au printemps suivant, et porté dans les provinces de l'empire par le moyen de la Cama, du Volga, etc.

. ILETSKAÏA-CREPOSTZA, (MACY кая Крыпостца). ou petit fortin d'Iletsk; il est situé dans le gouv. d'Orenbourg, à l'endroit où l'Ilek se réunit à l'Ourall. Il renferme plus de 400 maisons et des magasins de sel très-considérables. Il y a aussi un bourg de Cosaques d'Ourall situé sur l'Ilek, et non loin de ce fortin, qui porte ce nom.

ILIM, (Unumb). riv. assez considérable du gouv. d'Irkoutsk; elle se jette dans la Tongouska.

ILIMSK, (Илимско). ville du gonv. d'Irkoutsk, forteresse ci-devant chef-lieu d'un district, appartenante actuellement à celui de Kerensk. Lile est située sur la Toungouska qui porte encore dans cet endroit le nom d'Angara; elle est sous le 56° 33' de lat. sept., à 568 w. d'Irkoutsk; ses fortifications sont en bois, et on y compte 3 églises et 110 maisons; les habitans de cet endroit ne sont presqu'aucun commerce.

ILIR, (Unupo). pet. fleuve du gouv. d'Irkoutsk, district d'Oklans. C'est à son embouchure que commence le grand cap nommé Avalyk ou d'Olutor, qui avance plus de 80 w. en pointe dans la mer, et qui se recourbant vers le cap Hoven, fait donner à l'espace d'eau qui se trouve entre ces deux caps, le nom de mer d'Olutor.

ILLINSKAÏA-CRÉPOST, (Ильинekan xpbnocms). Ce petit fort se trouve dans le gouv. d'Orenbourg, à 152 w. de cette ville, sur le bord de l'Ourall; il a été bati en 1742 coule dans la presqu'île du Cam le jour de St. Elie, c'est pourquoi tchatka, et qui se jette dans l'A

il porte le nom de ce saint.

ILMEN, (Unsuend.) lac. trèsconsidérable dans le gouv. de Nov- un lac considérable du gouv. d'Ar gorod, tout près de cette ville; khangel, district de Cola. Il se re il a 40 w. de longueur sur 30 de unit par un canal à la mer blaz largeur. Son nom est Sarmate et che. signifie dans la langue de ce peuple, ainsi qu'en finnois, plein, ou bien très-remarquable de la Finlande ouvert. M. Tatischef, dans son di- dans la Carélie, par une cascad ctionnaire, prétend que chez les magnifique où le fleuve se préci

Bolgares tous les lacs se nomment de même ; très-anciennement on le nommoit aussi Moïsk; c'est pourquoi je présume que Jornandes, de rebus Geticis, l'appelle lacus Musianus. Il reçoit la Msta, la Lovat et la Chélone, et il donne nausance au Volkhow. On trouve encore dans le gouv. d'Astrakhat entre le Manytche et l'Ourall, beaucoup plus près de ce dernier, un lac qui porte aussi le nom d'Ilmen, il a 3 ou 4 w. de long, et son eau est salée.

ILPINSKOI-MYS, (UARUHCKOU-Mucc). ou cap Ilpin. Il se trouve dans l'Océan oriental, dans leque il s'avance sur au moins 10 w. 6 longueur; il appartient au gow d Irkoutsk, district d'Oklansk; l'endroit où il touche à la tern ferme, il est sablonneux et si bat que les eaux de la mer le couvres quelquelois; mais à sa pointe qu avance dans la mer, il est tres élevé, et composé de roc très-du vis-à-vis de ce cap se trouve un petite île qu'on nomme Verlbe tourof. Steller, dans sa description de la Sibérie, dit «qu'on trouveda» « legolfe d'Olutor, à l'orient, et à « milles dans la mer, une île où 📽 « pe trouve d'autres animaux que « des renards noirs. » Cela ne 🕬 être que l'île Verkhotourof que nous venous de nommer pu baut, car excepté celle-ci et l'il Caraguine, personne encore ne a découvert d'autres.

IMACHROU, (Илеашку.) riv.qu

IMANDRA, (Илиандра) С'я

INATRA, (Maampa.) fleut

pile tout entier. Voyez Vvo-XENA et VUOXA.

IMIRÉTIE, (Unupemia.) Ce put royaume à peine composé de n à 25,000 familles, étoit jadis un des 5 provinces qui formoit le manne de Gourii ou Georgie; il r trouve dans ce moment nonsubment sous la protection de supire de Russie, mais encore il est occupé par ses troupes. Il tet situé sur. les bords de la mer Mire, an-delà du phase, et s'étend ters le nord jusqu'aux montagnes da Laucase, c.-à-d. qu'il occupe me partie de l'ancienne Ibérie. Ce peut état s'est séparé de la Georgus-Khan, et a formé un royaume apart; il est constamment resté rige. Ce n'est pour ainsi dire, clergé. came la Mingrélie, qu'une inet des mines de ser; ceux de ses Aléoutes. habitans qui vivent sur les bords

autant de petits forts, sont Scander, la capitale du royaume, Roudia, Sorgia et Cotatys ou Coutchétsa. Ce dernier endroit est ouvert et se trouve à 70 w. de l'embouchure du Phase. Non loin de là réside le souverain de ce petit pays, et la plupart des grands y ont construit leurs maisons; de l'autre côté du fleuve, on a bâti une forteresse où les Turcs avoient une. garnison, ainsi qu'à Poti sur le bord de la mer, et que les Russes viennent d'emporter d'assaut. Le Phase est très-rapide jusqu'à Cotatys, et n'est pas navigable, mais plus bas son cours devient plus que pendant l'invasion de Tchin-, tranquille et permet aux barques de le remonter. Il est assez poissonneux, mais les habitans de ce was la protection de la Porte otto- pays n'en prositent pas, n'ayant, mune, à laquelle il payoit un tri- ni filet, ni aucuu autre instrubut de 40 jeunes filles et autant de ment propre à la pêche. La reli-, prons chaque année; mais en gion dominante du pays est la 1781, son roi Salomon n'a plus grecque. Long-temps ils reconnutoulu rester sous la domination rent la suprématie du patriarche de la Turquie, et bientôt après de Constantinople, mais dans le son sils David étant monté sur le dernier siècle ils ont élu leur protrône en 1785, s'est soumis à la pre primat, qu'ils nomment Ca-Russie; le prince qui règne dans tholicos et qui sacre leur clergé; œ moment se nomme Salomon Ar- c'est le même Antoine qui est en kiniovitch. Toute cette contrée est Georgie et qui est le sils du dernier remplie de montagnes dont les roi Héraclius. Les églises y sont mumets sont toujours couverts de petites et pauvres ainsi que le

1ммак, (Иммако.) Cette île, Mense foret, dans laquelle cepen- avec celle de Tchagoulac, de Khadut on trouve quelques petites via, d'Amtchigda et quelques au-Paines par-ci par-là, et quelques tres, sorment un grouppe que les vallees fertiles dans les montagnes. insulaires nomment Khao; elles On y trouve des vignobles, des sont encore fort peu connues et rergers remplis d'excellens fruits, appartiennent à l'Archipel des

IMOGLINE, (Илиоглино.) C'est du Phase, sont bons cultivateurs, une île de l'Océan du nord qui se tivent dans des bourgs, et ont les trouve dans le détroit qui sépare mœurs assez douces, ils disserent le cap Tchoukotsk de l'Amérique fort peu des Mingréliens. Le Phase, septentrionale; elle est à 40 w. que les Georgieus appellent Rion, à peu près du continent, et à 3 de traverse ce pays et s'y jette dans l'île d'Iguelline, elle a 5 w. de mer Noire. Les principaux en- long sur deux de largeur; on y droits qu'on y trouve, et qui sont trouve près de 400 habitans qui vi-

laquelle se trouvoit leur principale ville; aussi le nom de Slavianska donné a une riv. à un bourg, attestent-ils sans réplique leur ancienne domination dans ce pays; mais d'après le congrès qui eut lieu en 1594, sous le règne du tzar Feodor Ivanovitch, plusieurs villes en furent cédées aux Suédois, de même qu'en Livonie et en Esthonie, comme Narva, Réval, avec leurs districts, etc. Sous le règne malheureux de Vassilei-Ivanovitch Chouiskoy, pendant les guerres civiles, et ensuite l'interrègne qui eut lieu, les Suédois sous prétexte de venir au secours de la Russie, envoyèrent Jacques de la Gardie en 1609, qui s'empara sans résistance non-seulement de la Carélie ct de toute l'Ingrie, mais qui entra à Novgorod qu'il ruina; c'est ainsi que ces anciennes provinces russes furent détachées et restèrent sous la puissance des Suédois depuis 1594 et 1609, jusqu'à l'année 1703, que Pierre-le-Grand les reconquit et les réunit à jamais à l'Empire. Dans le temps que l'Ingrie étoit sous la domination Suédoise, ses hahitans étoient presque tous luthériens; les anciens Slaves avoient émigré vers Vologda et la Permie, et il n'y étoit resté que les Finnois, aujourd'hui on y trouve beaucoup de Russes amenés des autres provinces de l'empire et établis en colonies. Cette province forme aujourd'hui le gouv. de Pétersbourg. ( Voyez cet article. )

ct une riv. de ce nom. Le premier coule dans le gouv. d'Irkoutsk, district d'Okotsk. On a établi des signaux à son embouchure pour les bâtimens qui reviennent du Camtchatka, pour reconnoître le port d'Okotsk, car vers cet endroit il s'approche très-près de la terre. La riv. du même nom se trouve

dans le gouv. de Tobolsk, district de Couznatzk; elle est d'une rapidité étonnante; coulant entre des moutagnes très - escarpées. Ses bords sont formés de roches granitiques et calcaires; dans certains endroits on y trouve une grande variété des plus beaux marbres, du phorphyre verd et du spath feuilleté blanc. F.lle se jette dans le Tcharyche, après avoir regulans son sein plusieurs riv. dont lesplas considérables sont l'Inényche, la Gramatoukha, l'Erovkou et la Tchinétou sur sa rive droite, et la Tchernaïa et le Tiguiriak sur sa ive gauche.

INKERMANN, ( Unkermant.) pet. bourg à demi-ruiné de la prequ'île de Crimée. C'étoit auve tois une ville célèbre, riche e florissante. Actuellement ce n'es qu'un petit port qui se trouve l'extrémité la plus éloignée de ! baie d'Actiar. C'étoit l'ancienn Doros, batic par Diophante, l'ul des généraux de Mithridate Eupa tor, et la Ctenos des Grecs, d'aprè Strabon et Formaleoni (1). Le Khozares la prirent en 679 au Goths qui la reprirent à la sin d' VIII siècle, mais la reperdires encore. Depuis 1204 elle eut 🛠 princes particuliers, entre lesque il faut mettre Constantin derniei empercur d'Orient, avant son 🕶 nement au trône. Les Turcs la pri rent en 1475, et y mirent une gar nison; mais après qu'elle cut in finiment perdu sous leur domini tion, ils l'abandonnèrent aux I tares. Sa position sur une hau montague devoit la rendre tre forte. On voit encore dans cel montagne des cavernes et des ce lules taillées de main d'hommes qui sont très-curieuses; elles son à ce qu'on présume, un ouvra des moines sous les empereurs moyen âge ou d'un plus moders

<sup>(1)</sup> FORMALEONI, hist. philos. et polit. du commerce, de la navigation des colonies des aucieus dans la mer Noire. Venise, 1789, iu-8. Tom. II, pag 2

de Byzance, étoient de la secte des Ariens, et que cette secte si nombreuse en Orient eut à soussirir par haite beaucoup de persécutions dans le has Empire, il est très-probible que beaucoup de moines et degens attachés à cette secte se relimient à Khorsoun, où n'ayant pu muver un asile, ils commencèrent 450 pratiquer des cellules, et bâtir des chapelles en plusieurs endroits de la Crimée, dans la roche calcaire molle de la contrée, où ils continuèrent les exercices de leur vie religieuse dans les principes de leur secte. La quantité de ces cellules qu'ils creusèrent à Ctenos, fit donner à la ville le nom d'In-Keruan ( villes des cavernes , d'apres une traduction littérale), et par corruption Inkermann. La quantité de ces cavernes qui sont par étages les unes au-dessus des autres dans cette montagne, lui donneut de loin l'aspect d'une ruche. On y trouve des sarcophages, des inscriptions et d'autres restes de l'antiquité (Voyez les différens rages de la Crimée). L'air de orte contrée est excessivement mal sain, à cause des marais fétides que forme le ruisseau de Biouk-Ouzén, dans le vallon au-dessus dusel est inkermann, et dans lequel il se jette dans le port. Les gens envoyés ici en été pour un court espace de temps, pour la récolte des soins on la garde des bestiaux, ne peuvent se soustraire à la maligne fièvre intermittente; les personnes mêmes qui n'y vienuent qu'une seule fois la gagnent soutent en respirant l'air du matin ou da soir.

INOTCHA, (Unota.) rivière. Elle a sa source dans un marais du gouv. de Smolensk, district de Gatsk; de là elle coule dans le gouv. de Moscou, district de Voloklamsk, et se dirigeant toujours Tom. I.

Comme les Khersonites, ainsi du nord-ouest au sad-est, elle qu'il est connu par les historiens entre dans celui de Mojaïsk, où de Byzance, étoient de la secte des elle se jette dans la Moskva.

INRA, (*Unpa.*) pet. riv. du gouv. de Penza, district de Gorodistchensk; elle se jette dans le Vade.

Insa, (*Unsa*) riv. considérable qui coule sur les frontières des gouv. de Penza et de Simbirsk, et qui se jette dans la Soura.

Insara, (*Uncapa*.) riv. du gouv. de Penza, qui, après avoir parcoura plusieurs districts, entre dans le gouv. de Nijégorod, où

elle tombe dans l'Alatyr.

Insara, (Uncapa.) Ville du gouv. de Penza, et chef-lieu d'un district; elle est située sous le 53° 43' de lat. sept. et le 62° 22' de long. orient., sur les bords de deux petites riv., l'Insara et l'Issa. Cette petite ville a été bâtie sous le règne de Pierre - le - Grand, par des Streltzis qu'il y fit transporter. On y trouve 5 églises, un magasin de sel et 300 maisons de chétive apparence; on y comple à peu près 2500 personnes des deux sexes. Les habitans sont ici un petit commerce en cuirs, et il s'y tient deux grands marchés par an. La plus grande partie de la rive de l'Insara étant composée d'une terre argileuse, contenant en plusieurs endroits de la mine de ser d'une mauvaise qualité, un particulier a établi à l'extrémité de la ville une fonderie, à côté de laquelle il a bâti une maison commode et une église en pierres, qui sont les seuls bons édifices de cet endroit. La fonderie n'a qu'un seul fourneau, qui sert à fondre le fer pour sabriquer des pots, des chaudières, et ces larges chaudrons, principal ustensile des Calmouks et des Tatares. Il s'en fait un débit considérable. On y fond annuellement 30,000 pouds de ce genre de vaisselle qui se transporte sur les bords du Volga, et aux marchés de la petite Russie.

INSER, (Unsepo.) riv. qui coule dans le gouv. d'Orenbourg, où s'étant réunie à la Sima, elles se jettent conjointement dans la Bélaia. L'Inser et la Sima coulent continuellement dans des montagnes; leurs bords sont peu habités. Les montagnes qui bordent la Sima sont crayeuses et remplies de grottes, l'une desquelles reçoit la Sima toute entière, puis on la voit reparoître de l'autre côté de la montagne.

Inva, (Unsa.) riv. du gouv. de Perm, elle se jette dans la Cama sur sa rive droite, et au-dessous de la Cosva.

sidérable, elle prend sa source dans le gouv. de Emolensk, non loin de la ville de Raslavl, dirige son cours du nord-est au sud-ouest, et entre dans le gouv. de Tchernigof dont elle arrose les districts de Mglin et de Novomést; elle entre ensuite dans le gouv. de Mohilev, où vis-à-vis de Homel elle se jette dans la Soja; les hords de cette riv. abondent en torèts qui tournissent des bois de construction pour Riga, ainsi que pour les ports russes le long du 1) nepr.

gonv. de Perm, district d'Ecaterinbourg; elle se jette dans la Nitsa.

IRBIT, (Upbumb) pet. ville du gouv. de Perm, à une w. de l'embouchure de la riv. d'Irbit dans la Nas; cétoit autreiois un bourg bati en 1633, ensuite érigé en ville en 1775; elle se trouve sous le 57° 85' de lat. scpt. et le 8° 30' de long. à 572 w., vers l'orient de Perm. Cette pet. ville est renommée pour une foire qui s'y tient tous les ans; elle commence vers le milieu de février et dure un mois. Elle est fréquentée non-seulement par les marchands russes et Sibériens, mais aussi par ceux de la Bukharie et de Tatarie, par les Persans, les Grecs et les Arménieus. Tous ces marchands vapportent en quantité des marchandises d'Europe et d'Asie. Le commerce s'y fait en général par échange, et on évalue à plusieurs millions de roubles la valeur des marchandises qu'on y apporte. On a bati, pour la commodité des marchands, un marché où l'on trouve plus de 275 boutiques; la ville est entourée de palissades; elle a deux portes qui se ferment pendant la nuit; on y trouve en outre 2 églises et à peu-près 1000 habitans.

source dans le gouv. d'Orenbourg, et qui coule de là dans celui de Perm; après avoir parcouru 200w., elle se jette dans la Sylva près de la ville de Coungour. Les eaux de cette riv., quoique très-limpides, sont cependant si surchargées de chaux, que peu de personnes peuvent eu boire; les poissons même y sont très-rares à cause de cela.

Inguis, (Upeuco.) Il y a deux riv. de ce nom, qu'on distingue entr'elles par l'épithète degrand et de petit Irguis: le grand Irguis coule dans le gouv. de Saratof, il a sa source non loin de l'Oursil et des drontières des gouv. d'Orenbourg et d'Astrakhan; il parcourt les steps qui s'étendent depus l'Ourall jusqu'au Volga dans lequel il se jette, vis-à-vis la ville de Volsk, l'espace de 270 w.; son cours est tranquille, il recoit plusieurs riv., parmi lesquelles deux qu'on nomme Tchalyklami, sont remarquables par leurs eaux salées. Les plaines qu'il parcourt sont susceptibles d'être bien cultivées, et offrent surtout d'exellens paturages aux brebis; on voit près de la Metchétuaia beaucoup de ruines en pierres, qui semblent avoir appartenu à une grande ville tatare. Depuis quelque temps plusieurs colonies d'émigrés polonois se sont établis sur les bords de cette riv., ils y vivent dans l'abou-

dance et s'adonnent particulièrement à l'éducation des bestiaux. Les Schismatiques, connus Russie sous le nom de Raskolniks, yout quatre couveus ou confréries; ils sont également cultivateurs. Cette riv. n'est navigable qu'à 70 v. de son embouchure. Le petit liguis se trouve dans le même 89av., dans le pays de plaine qui cur la rive gauche du Volga, quon nomme le step des Calmouls. Il coule d'Orient en occident l'espace de 9 w., et se jette dans le Volga; il appartient au distiet de Khvalynsk. On trouve beaucoup de dents d'éléphans et de rimocéros au fond de cette rivière.

IRROUT, (Upxymo.) Cette riv.

qui a donné son nom à la principaie ville de la Sibérie, prend sa
source dans le lac Itchir près des
monts Saians qui se trouvent sur
la frontière de la Chine. Elle parcourt près de 400 w. et sépare les
districts de Verkhné-Oudinsk et
d'Irloutsk, et va tomber vis-à-vis
de la ville de ce nom, dans l'Anfari sur sa rive méridionale.

IRKOUTSK, (Иркутско.) (Gour. d') Il est situé entre le 510 et le 740 de lat. sept. et le 1120 et le 2080 de long. orient; il s'étend u ligne droite depuis la frontière de gouv. de Tobolsk jusqu'au port Petro-Pavlovsk, c'est-à-dire coxidentenorient il a 3610 wers., el du midi au nord, depuis le Poste de Kiatchka jusqu'à l'extrénité de la dernière île de Toumitski, dans l'Océan glacial, 1630 w. Il a au nord l'Océan glatial, à l'Orient le pays des Tchouktchis, l'Océan Pacitique et les îles Alfoutes, su midi la Mongolie et la Daourie chinoise, et à l'occident les gouv. de Tomsk et de Tobolsk. On le divise en 15 districts qui portent chacun le nom de leurs ches-lieux: Ce sont ceux d'Irlouisk, de Verkhné-Oudinsk, de Mini-Oudinsk, de Kirénsk, de

Nertchiusk , de Bargonsinsk , d'Olekminsk, Yakoutsk, Olénsk, Jigansk, Zachiversk, Aclansk, Injigniusk, Okhotsk et Nijni-Camtchatsk. On y trouve en outre les villes de Balagansk, Sélonguinsk, Iliinsk, Doroninsk et Strétensk; les ostrogs ou postes pal:ssadés de Verkholensk, Tounkinsk, Bratskoy et Kiakhta, où se sait tout le commerce avec la Chine. îles Courills et Aléoutes lui appartiennent aussi. Ce gouv. est trèsmontagneux; l'immense chaîne des monts connus sous le nom de Yabionoy-Khrebet le traverse, et iorme des ramifications ea tous sens qui rendent presque tout le territoire de ce gouv. comme une suite continuelle de montagnes, entre lesquelles on trouve des valées agréables, et dans beaucoup d'endroits susceptibles de culture et très-fertiles. Les montagnes sont très-hautes et presque partout très-riches en mines et pierres précicuses; les sorêts y sont immenses et contiennent une variété trèsconsidérable de plus belles espèces de bois de construction et d'autres. On y trouve des lacs salaus qui lournissent du sel excellent et en abondance. Les principaux fleuves qui l'arrosent sont l'Olenek, la Léna, qui est un des plus grands fleuves connus , l'Indiguirka , la Colyma, l'Anadyr , le Camtchatka, l'Okhota et la Chilka. La Léna reçoit dans son sein la Kirenga, le Vitim, l'Olekma et l'Aldane sur sa rive droite, et le Viluï sar sa gauche. C'est dans ce gouv. que se trouve l'immense lac de Baikal, connu dans le pays sous le nom de mer de Baïkal et de mer sainte. Il reçoit la grande rivière de Selenga et donne naissance à l'Angara. La partie de ce gouv. qui se trouve près du Païkal au midi et à l'occident du lac, contient les endroits les plus fertiles et les mieux cultivés; il se trouve aussi vers le

sud-est du lac quelques terres qui produisent beaucoup de blé ; on en cultive sur les hords de la Léna, seulement jusqu'à l'embouchure de l'Olckma; de la, vers l'orient, sur les bords de l'Amga, de l'Onda et d'autres rivières quoique les colons russes en cultivent encore, il rapporte beaucoup moins, à cause du territoire pierreux, marécageux et froid qu'on y trouve; ct vers les bords de la mer d'Okhotsk, les brouillards froids et les vents rendent toutes les peines qu'on prend pour cultiver la terre tout-à-sait inutiles. Toute la partie septentrionale ou polaire de ce gouv. est inculte et sauvage; là, non-seulement toute culture est impossible, mais les arbres même n'y croissent plus. En descendant de là, au midi, vers le milieu du gouv., d'immenses et impénétrables forets couvrent toute la surface de la terre. On n'élève des bestiaux qu'autour du Baikal, en Daourie, et au nord jusqu'au Yakoutsk. Ce gouv. fournit les plus riches fourrures de zobles, de renards, de petit-gris et d'autres animaux rares. Les montagnes de Nertchinsk sont riches en mines d'argent et de plomb; on y trouve aussi quelques pierres de couleurs. On trouve près de Sélenguinsk de la rhubarbe en quantité. Le règne végétal est florissant dans le midi de ce gouv., et ossre beaucoup de genres et d'espèces encore inconnus aux botanistes. En général, les trois règnes de la nature y sont très-riches en genres et en variétés dont plusieurs n'ont jamais été décrits par les naturalistes. Le climat y est assez tempéré dans le midi, mais le reste du gouv. éprouve des sroids très-rigqureux; jamais l'ardeur du soleil en été qui y est excessivement chaud, quoique court, n'y dégèle la terre audelà d'une archine de profondeur. Plus loin, les glaces sont éternelles,

aussi les morts qu'on y enterre restent des siècles entiers sans se décomposer. On évalue la population de ce gour. à 407,758 ames; la plupart sont des Russes professant la religion grecque; il y a cepeudant parmi eux d'autres peuples sujets ou tributaires de l'Empire: ce sont des Polonais, des Mongols; ceux qui payent tribut sout les Bouriats, au nombre de 58,097; les Toungouss, 14,480; les Yakouts, 50,008; les Youkaguirs, 505; les Olutors, 46; les Corials, 1,224; les Camtchadals, 1,782; les Courills, 100; les Caragass, 5.5 males.

IRROUTSK, (Uprymcko.) ville cap. du gouv. de son nom, « ches-lieu d'un district; elle est situé sous le 52° 18' de lat. sept. et le 122° 13' 30" de long. orient. Elle est bâtie sur un terrain enensoncé vis-à-vis du confluent de l'Irkout et de l'Angara, et baignét du côté de l'ouest par cette dernière riv. et dans l'est et le nordest par l'Ouchakoska. 'Au sud s'étend un terrain élevé, fertile et dont l'aspect est très-agréable Cette ville est le siège du gouverneur et de l'évêque; elle est à 5821 w. de Pétersbourg, 5093 de Moscou, et 2959 de Tobolsk k premier ostrog, qui n'a en aucur consistance, a été bati en 1654. En 1661 on en construisit un note veau qui, en 1669, fut convertid un fort de bois, qui a donné let à la construction entière d'Irkoutsk. Les rues de cette ville son droites et larges; les marchand sont réunis au centre de la ville, dans un grand et bel édifice carre bati en briques; les boutiques son placées sous un portique au-desse duquel il y a des magasins la boucheries sont à l'extrémité occidentale de la ville, où l'on a cont truit des tucries sur le bord de l'Ouchakofka. Près des boucheries se trouye le marché aux poissons

ainsi qu'un hazar où l'on vend les légumes, le blé, la farine, le pain, le beurre, la petite mercerie, et les ustensiles de bois. Ce bazar est k rendez – vous des Bouriats qui foat le commerce de peaux de martri, de zobles ou zibelines, de louires et des autres fourrures. Les michands sont en général trèstiches à Irkoutsk; ils sont un commerce très-considérable avec les Chinois. C'est ici que se font les assortimens de pelleteries qu'on tire de la côte nord-ouest de l'Amérique et des provinces septentronales de la Russie. Les zibelines inférieures et d'une mauvaise coukor, les peaux de remards des îles Aléoutes, la seconde qualité des loutres de mer et des loutres de riviere, et quelques autres fourrures sont expédiées pour la Chine (1); celles dont le poil est gâté ou trop rare, et les qualités inférieures, senvoient à la foire d'Irbit, et les plus belles sont réservées pour Moscou et pour la foire de Macarief, où les marchands Grecs et Arméniens s'empressent de les acheter pour Constantinople. On trouve à brioutsk 8 églises, 2 couvens, un eminaire, un gymnase, une école de navigation, une école japonise, où des maîtres de cette nauon enseignent la langue de leur Prs, et deux autres écoles pour les ensans de la bourgeoisie et des soldats de la ville. La compagnie d Amérique y a un comptoir considerable et des magasins. On y trouve aussi une fabrique de draps appartenante à la couronne, une de toile, de chapeaux, de chandelles, de maroquins, une verrerie une manufacture de glaces, des tanneries, des fabriques de sa-

vons, des distillerics d'eau-de-vie, etc. On évalue le commerce qui sa fait annuellement dans cette ville à plus de 4 millions de roubles; les douannes y rapportent plus de 700,000 R. à la couronne. Les vivres y sont à très-bon marché. On y compte plus de 20,000 habitans des deux sexes. L'archevéque se qualifie d'archevêque d'Ir-koutsk et de Cadiak, il a un vicaire qui prend ce dernier titre et qui réside actuellement dans cette île.

IRMÉSS, (*Ilpaceco*.) pet. riv. du gouv. de Vladimir; elle sépare les districts de Souzdal et de Yourief, et va se jeter dans le Nérl.

IRODATE, (*Upogamb*.) pet. riv. du gouv. de Saratof, district de Couznetsk; après un cours dè 10 w. elle se jette dans l'Inza.

IRPÉN, (*Mpnend*.) riv. du gouv. et du district de Kiow; elle coule du midi au nord et vient se jeter dans le Dnepr sur sa rive droite.

IRTYCHE, (Upmuub.) Cette graude riv. de la Sibérie, sort de la Zungorie, ou pays des Mongols, habitée ci-devant par les Calmouks, et actuellement par les Kirguiss-Caissaks, traverse environ à 46° 30' de lat. sept. et 1030 de long. or. le lac Zaïssan ou Nor-Zaïssans, que les Calmouks et les Tatares appeloient auparavant Kizalponi-Avant d'entrer dans ce lac, elle s'appelle Irtyche supérieure, lorsqu'elle en sort, elle prend le nom d'Irtiche insérieure, et après avoir arrosé, toujours en serpentant, une grande étendue de pays dans la province de Colivan, et le gouv. de Tobolsk, elle se jette dans l'Ob, à 61° de lat. sept. et 86° de long. or. L'Irtyche forme beaucoup d'iles, dont plusieurs sont plus

<sup>(1)</sup> Les Chinois teignent si bien les peaux de zibelines et les autres fourrures, qu'il est impossible de les distinguer de celles qui ne sont pas teintes; en conséquence ils ne mettent jamais qu'un prix médiocre aux pelleteries qu'ils atheltent, et ils préfèrent, à cause du prix, celles qui sont d'une qualité intérieure,

visibles en été lorsque les eaux sont basses, qu'au printemps lorsqu'elles sont hautes. Plusicurs de ces îles disparoissent et sont remplacées par d'autres. Le cours meine de cette riv. change souvent: tel endroit qui portoit des bateaux n'est plus navigable, et tel autre qui étoit un bas-sond porte maintenant des bateaux. L'eau de cette riv. est blanche et très-légère ; elle nourrit quantité de beaux poissons, parmi lesquels les esturgeons sont tres-recherchés, par rapport à la délicatesse de leur graisse, dont les peuples voisins des bords de cette riv. sont grand usage dans leur cuisine. Elle reçoit par ses deux rives une trèsgrande quantité d'autres rivières, dont les principales sont les suivantes : l'Oulba, la Choulba, l'Ouba à droite, Zagourban à gauche, la Tchernaïa, l'Om à droite, la Camychlovka à gauche, la Tara, la Chiche à droite, l'Ichime, le Tobol et la Conda à gauche; les plus grandes de toutes ces riv. sont les trois dernières. On a établi une ligne de désense le long de la rive droite de l'Irtyche, pour protéger 1 s frontières de l'Empire de ce côté-là contre les Kirguiss; cette ligne, qui porte le nom de ligne d'Atyche, commence au iort d'Oust-Kaménojarsk, et continue sur un espace de 878; w., jusqu'au fort d'Omsk ou l'embouchure de l'Om. Elle est sormée de sorts et de postes fortiliés qui se suivent de 15, 20, et 25 w. de distance les uns des autres, et qui sout tous entourés de fortifications de terre et munis d'artillerie, ils ont pour garnison des Cosaques qui y sont établis avec leur famille, et qui sont obligés de veiller à la sûreté de ces frontières.

ISANOR, (Исаноко.) (Détroit d')
Il se trouve dans l'Océan oriental,
entre la pointe du continent de l'Amérique septentrionale qu'on nomme Aliaska, et l'île d'Ounimak, sa largeur du côté du nord a près de 3 w., et la prosondeur de la mer y est de 9, 10, 14 et 15 pieds. Le flux et le ressux y est extrèmement violent. Pendant l'hiver, lorsqu'il survient un vent de sud-est, et qu'il amène de la pluie, les glaces y sont rompues, et alors elles sont portées pendant long-temps avec violence de côté et d'autre par la marée; ce qui interrompt pendant quelque temps toute communication entre l'île d'Ounimak et le continent.

ISBORSK, (Uccopcko.) Une des plus anciennes ville de la Russic, c'étoit pendant très-long-temps la cap. d'une principauté particulière, assignée aux princes appanagés de Novgorod, ensuite de Pscov. Elle est située à 36 w. de cette dernière ville, sur des sources qui se nommoient anciennement les sources Slavonnes, et qui forment actuellement la petite riv. Orlovka. Cette ville existoit dejà dès les commencemens de la monarchie Russe; car lorsque Ruril fut appelé pour régner à Novgorod, en 862, cette ville fut donnée en appanage à son frère cade! Trouvor. Elle a été bâtie bien antérieurement à cette époque par les Slaves et nommée Isborsk, du nom d'Isbor fils de Vladimir, prince de Novgorod, comme la chronique de Joachim le prouve bien avant Rurik. Parmi ses princes on comple aussi le père d'Olga. Lorsque œue princesse batit ensuite Pskow, 15borsk tut subordonné à cette ville; cependant elle redevint plusieurs sois la capit. d'une principauté séparée. En 1238, le prince Boris Egorovitch, chassé de Fleskov, 30 retira chez les Allemands, et les ayant engagé à le suivre, il tomba l'improviste sur Ishorsk dont il s'empara, mais les habitans de Pleskow en expulsèrent les Allemands et reprirent la ville. Cette ville étoil

anciennement très - renommée : quelques ecrivains l'ont nommée Ologiabourg, ce qui paroît provenir d'Olga qui y est née; d'autres Khounigard, Chouïa, Stariand (ancienne ville), et Oldenboarg, au lieu d'Olgnin-grad (ville d'Aga); mais en général, les antennes chroniques assignent à Lounigrad cet emplacement près de l'espouss, et en font la résidence de frouvor. Actuellement ce n'est plus qu'un bourg dépendant de la ville de Pskow; on voit encore les ruines de son château et de quelques tours. On y trouve 3 églises et quelques cents habitans qui bot tous cultivateurs.

ISET, (Mcemb.) C'est une riv. ans le gouv. de Pérm, à 2 w. 7 de lat. sept. dans le Tobol.

suce province considérable, et qui nufactures. prioit le nom de province d'Iset, atrice Catherine, a été divisé Medyn; elle se jette dans l'Ougra, taire les gouv. de Perm, Orenbourg et Tobolsk. Il est situé sur bis et il renterme peu d'habi- construite sur ce fleuve.

u est remarquable par un an- un cours de 15 w.

conférence. On trouve dans ce village 3 églises et près de 400 habitans males.

Ispow, (Monoso.) riv. de la Russie mineure, qui se jette dans la Desna.

ISUME, (Usinald.) ville du gouv. de Kharkof et chef-lieu d'un district, bàtic sur les deux rives du Sévernoï-Donetz, sous le 50° 48' de lat. sept. et le 52° 1' de long. orient., à 134 w. de Kharkof. Elle a été fondée sous le règne du tzar Feodor Alexievitch en 1681, et fortifiée convenablement pour défendre la ligne d'Ukraine des incursions des Tatares de Crimée; elle a en outre une citadelle située sur une montagne dont les ouvrages res-considérable qui sort d'un lac sont en terre et entourés d'un sossé sec. On trouve dans la ville L'Eatherinbourg, et qui après 4 églises, 24 boutiques et 4500 moir parconru une distance de habitans des deux sexes; elle est lon w., et réuni à elles les eaux du assez bien bâtie; son principal surte, de la Sniara de la Tétcha commerce consiste en blé et surndu Miass, entre dans le gouv. tout en bestiaux, que les habitans h Tobolsk, et va se jeter sous le de la ville et des villages voisins élèvent en grande quantité, par-ISETSKOI-OSTROG, (Mceyrou- ticulierement des chevanx et des Icmpost.) Ce petit endroit palis- moutons, dont l'espèce produit adé étoit ci-devant le chef - lieu une laine très-bonne pour les ma-

Isveria, (Mcceps.) pet. riv. un qui sous le règne de l'impé- du gouv. de Calouga, district de

ISVESKOVOI-REDOUTE, (Maceсковой Редутб) C'est un fortin let dans le gouv. de Tobolsk, et qui se trouve dans le gouv. de l'othe hati en 1650. Il est sous le bolsk, district de Semipalatinsk. 6º 19' de lat. sept., à 412 w. de Il est bati sur le bord de l'Irtyche; obolsk. Ses fortifications sont en et fait partie de la ligne de désense

IVA, (*Uza.*) pet. riv. du gouv. Ismaïlovo, ( Измайлово. ) de Penza, district de Narovichat, est un village à 7 w. de Moscou, elle se jette dans la Mokcha, après

en palais du tzar Alexis - Mi- IVANGOROD, (Пвангородо.) sailovitch, qui y fassoit un sé- château-fort du gouv. de l'étersur habituel pendant l'été; par bourg, sur la Narova, vis-à-vis de s jardins fruitiers qui dépendent Narva et de son chateau. Il a été 'ce palais, et par un parc magni- construit en 1492, sur un rocher luc qui a près de 25 w. de cir- élevé par le grand-duc Ivan Va-

siliévitch, qui le fit entourer d'un dans le gouv. de Toula, district d triple mur et de plusieurs tourelles, et qui lui donna son nom. Il a été cédé à la Suède par la paix de Stolbow, en 1612; mais de nouveau réuni à l'empire par celle de 1721, il n'a cessé d'appartenir à la Russie. On y trouve une église et quelques casernes; au reste il est dans un état d'abandon, et paroît faire partie de la ville de Narva, à laquelle il est joint par un pont.

IVANIÉ, (Иванье.) pet. riv. du gouv. de Kharkof, district de Bohodoukhof; elle se jette dans la

Vorskla.

IVANOVO, (Meanoso.) Grosbourg du gouv. de Vladimir district de Chouïa; il appartient au Comte Cheremeties. On y trouve 4 églises et plus de mille maisons, ses rues sont bien alignées, les fabriques de toiles fines et de toiles peintes sont très-considérables. Les habitans en sont presque tous fabricans; quoique appartenans d un Seigneur, ils s'occupent peu d'agriculture.

Ivanovskaïa, ( Mechoeckar.) Crépost. C'est un fort qui se trouve dans le gouv. d'Ecatherinoslav, sur l'Orli, entre les forts Bélevskoï Orlovskoï, à 12½ w. du pre- les descendans de Rogneda me mier et à la même distance du ceux des autres semmes de Vlate

second.

IVAN-OZERO, ( Maand-Ozepo.) ou lac de St. Jean; il se trouve

Veniov. Ce lac donne naissance a Don qui y a sa source, et à l rivière Chate qui coule d'un autr côté pour se jeter dans l'Oupa, e celle-ci dans le Volga. Pierre-le Grand ayant observé la possibilit de réunir le Don et le Volga pa ce moyen, et par conséquent le trois mers, la Caspienne, la me Noire et la Baltique, y fit saire de travaux. On avoit déjà creusé un canal et construit 24 écluses, lorsqu'on les sit interrompre. Il sat espérer qu'on les reprendra, e qu'on verra achever un proje aussi grand qu'il pourra deveni ntile.

IVANYRSE, (Neanupcb.) in du gouv. de Kharkof, district d Rohodoukhof; elle se jette dans l Soura.

IZIASLAVL, (Menchaent.) 21 cienne ville appartenante à principauté de Polotsk. Elle a él bâtie par Vladimir-le-Grand, qu lui a donné le nom de son si Isiaslav, né de Rognéda princes de Polotsk. Ce prince, après mort de son père eut cette pris cipauté en partage, et l'on vit los temps des guerres cruelles ests mir. Cette ville se nomme actue lement Zaslav. (Voyez cet article

JAVNA, (Masna.) pet. riv. qui coule auprès de la ville de Coliatine, dans le gouv. de Tver, et qui se jette dans le Volga.

Jélézenka, (Mentsenka.) pet. riv. du gouv. d'Irkontsk, qui se jette dans l'Irtyche sur sa gauche.

Jélésenskaia-crepost, (Meавзенская крвпосты.) Се рец. fort est dans le gouv. de Tobolsk, district de Sémipalatensk. Il fait partie de la ligne d'Irtyche, et so trouve sous le 53° 51' 52" de lat. sept., sur la rive droite et trèsélevée de l'Irtyche. Il a été bâti ta 1717 en bois, ensuite en 1765 on l'a reconstruit plus régulièrement, et les fortifications ont été sailes en terre. Elles consistent en quelques bastions et un chemin couvert bien palissadé. Ce lort se trouve entre celui d'Omsk et celui de Yamychefsk, à 230 w. de chacun. On y trouve une église el 130 maisons; les casernes, la mison du commandant et les magains sont en briques. Le terroir des environs est très - sertile; on commence à y cultiver la terre rec beaucoup de succès. La plaine du côté des Kirguiss abonde en paturages.

riv. du gouv. de Moscou, district de Zvenigorod; elle se jette non loin de cette ville dans la Moskva.

JIGANSK, Musancko.) p. ville insignifiante et qui compte à peine une centaine d'habitans, dans le gouv. d'Irkoutsk, sous le 66° 48' de lat sept. et 140° 3' de long. or., sur les bords de la Léna, à 819 w.

Tom. I.

JAVNA, (Masna.) pet. riv. qui d'Yakoutsk, et à 3302 werst. d'Ircoule auprès de la ville de Colia- koutsk.

JILOI-OSTROV, (Muroŭ-Ocmposo.) ou Isle habitée. Cette petite île de la mer Caspienne se
trouve tout près d'Astrakhan, et
appartient à ce gouv. Elle a été
nommée ainsi, parce que le fameux brigand nommé Stenka-Razine y a demeuré quelque temps
avec sa troupe.

JITNOI-OSTROV, ( Mumnoŭ - ocmposo.) pet. ile de la mer Caspienne, dépendante du gouv. d'Astrakhan, elle a 600 toises de long sur 150 de large. On y trouve un petit village composé de 40 maisons et une église; elle appartient à un particulier. Cette île a

un petit port.

JITOMIR, (Kumonupo.) ville capitale du gouv. de Volhinie, et chef-lieu d'un district; elle est à 1453 w. de Pétersbourg, et à 1028 de Moscou, sur la Tétéref. Pendant le gouvernement polonais, elle étoit capitale du district, siége du grod et de la starostie, de même que des diétines. Le palatinat de Kiow, dont elle faisoit alors partie étoit composé de deux districts, celui de Jitomir et celui d'Ovroutche. Ce palatinat a été réuni à la couronne de Pologne en 1569, par le traité d'Androussovo. En 1667, la partie de ce palatinat située sur la rive gauche du Dnepr, sut rendue à la Russie avec les Cosaques qui y habitoient, et sette cession fut confirmée en 1693; alors la ville de Kiow fut également rendue aux Russes. Le siège du gouy

fut érigée en ville et annexée au gouv. de Vologda; enfin en 1785, d'après la nouvelle organisation de tous les gouv. de l'empire, elle sit partie de celui d'Olonetz. On y trouve 3 églises, 2 magasins, l'un pour le sel et l'autre pour la farine, une école et 1400 habitans des deux sexes; la pêche dans la mer Blanche et l'Océan glacial, le long des côtes de la Laponie, et la chasse, sont les principales occupations de ses habitans. Ils s'embarquent au commencement du printemps, quand leur chasse et leur pêche sont sinies, ils en portent les produits à Arkhangel où ils les vendent et s'y sournissent de toutes les choses nécessaires à la vie, avec lesquelles ils reviennent chez eux vers la fin de septembre ou en octobre. D'autres s'occupent chez eux de la péche du hareng, et d'une espèce de saumon nommé en russe Semga, qu'ils portent en hiver à Pétersbourg. Les fruits et les légumes ne réussissent pas ici à cause de l'apreté du climat.

Kéma, (Kema) gros bourg du même gouv. district de Bélo-Ozersk. Il est remarquable, parce qu'anciennement c'étoit une ville qui formoit un apanage particulier de la principauté de Bélozersk, et qui avoit ses propres souverains qui se qualificient de princes de Kém, sou dernier prince nommoit André, et sut un des douze princes russes tués à la bataille que Dmitri surnommé Lonskoï, ou du Don, livra au Khan tatare Mamai; en lui sinit la tige des princes de Kém, et après sa mort cette principauté sut réunie à celle de Mojaïsk, et ensuite à à celle de Moscou.

RÉMA, (Kema.) riv. assez considérable du gouv. de Novgorod; elle se jette dans le grand lac de Bélo-Ozéro. KÉMJA, (Kenma.) riv. asser considérable du gouv. d'Irloutsk, dans le district de Kirénsk; elle coule du nord-est et se jette dans la Toungouska.

KÉMKA et BÉRÉZAÏKA, (Kezika M Bepesaŭka.) deux pet. 1 iv. du gouv. de Tver, qui se jettent dans la Msta. Elles sont remarquables parce qu'on a construit par leur moyen des réservoirs d'eau pour sournir aux écluses du grand canal de communication qui se

trouve près de là.

KÉMTENDOÏ ou KÉPTENDOÏ, (Кельтендой или Кептендой) pet. riv. du gouv. d'Irkoutsk, district d'Olekminsk; elle se jette dans le Viloui; elle est remarquable par les sources salées qui se trouvent sur ses bords, et par une montagne de sélénite et de sel gemme qui l'avoisinent.

Kencha, (Kenma.) pet. riv. du gouv. de Penza; elle se jette dans

l'Inza.

KENE, (KeHō.) riv. du gouv. d'Olonetz, qui, après avoir réuni plusieurs grands lacs entr'eux, va

se jeter dans l'Onéga.

KEPINSKAÏA STANITZA, (Kenunckan cmanuya.) C'est un
bourg des Cosaques du Don, situé
sur la Medvéditza qui l'inonde chaque printemps; ce qui oblige les
habitans à se réfugier pendant ce
temps dans les fermes voisines qui
leur appartiennent.

KÉRA, (Kepa.) pet. riv. du gouv. de Penza qui se jette dans la

Mokcha.

Kendelinskoï-Zaliv, (Repacaunce dans la mer Caspienne. Il n'est remarquable que par la supposition qu'ont faite quelques anciens que le fleuve Amou avoit sa naissance dans ce golfe, et qu'il couloit sous terre pour le reunir à la mer d'Aral.

KERENSK, (Kepencko.) ville du gouv.de Penza et chef-lieu d'un disfrods marchés par an.

Lujenetz, (Kepmeneud) riv. 25502 considérable du gouv. de Nirtorod, qui après avoir traversé ks districts de Semenossk et de Malarief, se jette dans le Volgo, 20-dessus de cette dernière ville.

KFAMENTCHIK, (Kepalentuko.) kbev.

Francée, à bords vaseux et fétides; Frent vers le milieu du VIº siècle blir pour remplacer la presque to-

trict; elle est située sur les deux avant J. C.; elle sut libre d'abord, rives du Vade et à son confluent mais l'an 480 av. J. C., elle tomba avec la Kerenda, sous le 53° 51' sous la domination des Archæade lat. sept. et le 60° 40' de long. Niktides. Du temps de Démoson à 135 werstes de Penza. On y thènes, elle s'appeloit Bosporus, comple 2300 habitans. Cette ville étoit grande et opulente, et saisoit el dans une contrée très-scrtile et un vaste commerce. Jusqu'à la fin shoudante en bois. Il s'y tient deux du IV e siècle, elle fut la résidence des rois du pays; cependant elle fut prise eu 275 par les Khersonites, ensuite elle le fut par les Oi.gres vers l'an 465, et de nouveau en 528; mais les empereurs de Constantinople ne la leur laissèrent pas long-temps. Depuis l'an 679 elle fut sous la suprématie des colonie grecque composée de 200 Khozares, qui v avoient un lieulamilles, dans le gouv. d'Ecatheri- tenant, quoiqu'elle demeurat liée noslav, sur les bords de la Vol- à l'empire d'Orient. Au temps du concile de Nicée, elle avoit non-LERPELI, Kepnezu.) pet fleuve seulement un évêque, mais elle du gouv. du Caucase, qui sort du étoit encore la résidence de l'évestep, non loin de la redoute nom- que des Goths de Crimée. En 840 mie Ladogskoï, et qui après avoir elle fut érigée en archevêché, et pircouru un espace peu considé- au XIIIe siècle en métropolitaine. Table de terrain appartenant aux En 1333, elle reçut un archeveque Los ques de la mer Noire, va se latin, dont le diocèse s'étendo t pler dans un petit golfe de la mer aussi sur la Géorgie. Elle étrit alors sous la domination du prince KERTCHE, (Kepts.) ville et Milien, Alane ou Tcherkasse; brieresse de la Crimée, sur la mais déjà beaucoup déchue, et ette presqu'île de Kertche; elle est si- n'a fait que tomber de plus en plus ure dans la partie élargie du Bos, en décadence. Vincent de Beauvais More Cimmérien, vers la mer n'en fait pas mention avant 1237, Mire, dans une baie sure, de la et Aboul-Féda, en 1344, lui donne Proiondeur de 11 jusqu'à 15 toises, le nom qu'elle porte aujourd'hui; ve l'ancre trouve un bon sonds, mais les Génois, qui y tenoient un sar une langue de terre un peu consul; la nominoient toujours Vospro, et même Aspromonte. est à 102 w. de Théodosie. La Lorsque la Crimée fut sous la puisstudelle, d'une vieille construc- sance des Turcs, ils y entretelion, et bâtie en moëllons de pier- noient une forte garnison, et le res, dans une torme ronde et assez pacha y avoit sa résidence. En tlevée, avec des angles, et les Rus- 1774, lors de la paix en re la Russy ont joint un ouvrage de dé-sie et la Porte Ottomane, Kertche iense en sorme d'étoile; revêtu et Janikoul, restèrent seuls à la Blement en pierres par devant, Russic de toute la presqu'île de pour pourvoir à la sûreté du port. Criméc. C'est a'ors que tous les L'ancien nom de cette ville étoit Tatares en sortirent, et cette ville Panticapæum, Bospor, Vospro, presque déserte, ne vit plus que quel-Aspromonte. Les Milésiens la bà-ques Grecs qui voulurent s'y éta-

talité de ses anciens babitans qui evoient émigré. Actuellement les habitans sont en si petit nombre, qu'on ne compte que quelques centaines de mâles dont la majeure partie sont des Grecs qui n'ont que la peche pour moyen d'existence. On voit dans la ville une église grecque de la plus haute antiquité: c'est une voute croisée qui repose avec sa coupole sur quatre colonnes de marbre gris, et qui paroît aveir dans sa voute une élévation de cinq toises. La batterie de Pavlovskoï, placée sur le bord de la mer, à quelques w. de la forteresse au sud, est avec celle d'Alexandrofskoï, dans sa proximité, la cles proprement dite du Bospore et de la mer d'Azow, parce que le canal de la mer, resserre déjà en ce lieu dans une longueur de moins de 4 w. par la Youjnaïa Kossa (pointe de terre méridionale), avançant de la terre opposée, et par les Iles et bancs étroits qui en partant de cette pointe se prolongent au nord-ouest, l'est encore davantage par les bancs de sable, tellement que le chenal d'une largeur de 22 à 26 pieds passe sous le canon même de ces batteries. Une frégate de garde stationne tout l'été ici dans le Bospore, et ne fait voile communément pour Akhtiar qu'au la nommoient anciennement, est commencement de l'hiver, lorsque la mer commence à se couvrir de le ches-lieu d'un district; elle est glaces. On voit non loin de là, avec sous le 61° 1' de lat. sept. et le 48° quelques maisons et un vignoble 4' de long. or., bâtie sur deus planté ci-devant par des esclaves petites îles à l'endroit où la Voza de Géorgie, la quarantaine de Ker- se jette dans le lac de Ladoga, à tche qui n'a point offert beaucoup 130 w. de Vibourg vers l'orient d'avantages aux navigateurs.

ble de la Sibérie, elle a sa source dans les montagnes du gouv. de Tomsk, traverse les districts d'Atchinsk, de Iénisséisk, et tombe dans l'Ob dans celui de Narymsk, non loin de Narym. Ses bords sont couverts de forêts dans lesquelles la chasse est très-productive.

KETOIE, (Kemou.) c'est la 15º ile de l'archipel des Courills; on compte 36 w. de la 14º à celle-ci; elle a 30 w. de long sur 10 de large. Cette île est couverte de montagnes. On y trouve du bois en abondance, le renard blancet à cou cendré y est très-commun; le rouge l'est moins; on chasse les loutres de mer et les veaux marins sur ses côtes.

KÉVDA, (Keega.) pet. riv.da gouvernement de Pensa; elle prend sa source dans le districtée l'chenbar, d'où elle entre dans celui de Nijne - Lomovsk, où elle se jette dans l'Atmis, après un cours de 49 W.

KÉVROLE, (Kesposs.) hourg considérable dans le gouv. d'Arkhangel. Il a été pendant quelque temps ville et chef-lieu d'un district, mais actuellement il dépend de celui d'Arkhangel; il est situé sur la Kévrole qui se jette dans E Pinega. Son principal commerce consiste en bestiaux dont on élère ici une quantité et qui a la réputation d'être le plus beau de la province; ils en transportent beaucoup chaque été sur des radeaux à Arkhangel, où ils le vendent.

KEXHOLM, (Kenceonsub) on Corel-Gorod, comme les Russes une ville du gouv. de Vibourg, 🗫 C'est une place sorte, la ville est KET, (Kemo.) riv. considéra- dans une de ces deux îles, et le château dans l'autre. Cette îles appeloit jadis Kekisari, c.-à-d. l'ile du coucou. La ville a été hâtic es 1295 par le Suédois Torquel-Knytson, mais à la paix conclue es 1595, près de Narwa dans le village de Téouzia, entre ces derniers et la Russie, et la démarcation des

frontières faites en 1598, sous le tar Boris - Godonnow, elle fut rendue à cette dernière puissance. En 1611 elle sut de nouveau prise par les Suédois, enfin en 1710, reemquise par Pierre-le-Grand, elle rest definitivement à la Russie parla paix de Nystad.

kulow, (Kesnosd.) ou Koz-

Low, Voyez EUPATORIE.

MEZODBA, (Кезодра.) lac assez considérable du gouv. de Tver, district de Vychnivolotchok; donne naissance à la Vorojba, riv. qui se jette dans la Tikhvina.

MHALOUNITZA, ( Халуница.) hv. du gouv. de Viatka, elle coulc nord pour se jeter dans la Viath. Ses bords sont si élevés des ten côtés qu'il est impossible l'apercevoir ses eaux, à moins k s'en approcher de très-près; de est comme encaissée et malpisa profondeur et la crue con-Mérable de ses es ux au printemps, the se déborde jamais.

MALOUNKA, (Халунка.) pet. m du gouv. de Tver, qui se medans le Volga, et sur laquelthe ville de Rjev-Vladimirow est

Mile.

IHALOVA, (Xanosa.) pet. riv. souv. de Novgorod, qui se jette tas la Msta, et sur laquelle la de de Crestzy est située. Cette mest navigable pendant les hau-

baux du printemps.

HANGOUT, (Xaneymb.) C'est rap de la Finlande, qui s'avanbeaucoup dans le golfe, et qui bajours été considéré comme point de désense très-impor-Il par les Suédois, qui avoient mmencé à le sortisser avant la mière guerre. Ce sont propreent deux rochers de granit ene lesquels est une baie formant port très-sur, et dont l'ente est couverte et désendue par petites îles. Cest ici que Pierre-Grand a remporté une victoire personne, et qu'il s'empara des galères suédoises en 1714 le

27 jaillet.

Kharatzaja crépost, (Xapaцая иръпосты, C'est un petit fort qui se trouve dans le gouv. d'Irkoutsk, à 488 w. de cette ville.

LHARIMAKOTANE OU ARKMA-KOUTANE, (Хариліакотанд или Арамакутанб.) C'est le nom d'une des îles Courills; elle a 20 w. de long. sur dix de large, et se tronve à six werstes de distance de la 5º qui est Anakoutane. On y trouve deux petites rivières, quelques voleans éteints, sur l'un desquels est un lacdont les eaux amères ne permettent point qu'aucun poisson puisse y vivre. Les habitans des autres îles viennent ici pour la chasse des renards et des castors.

KHARKOF, (Xapakoso.) (gouv. de) ce gouv. se nomme aujourd'hui Slobodskaia - Oucrainskaia

(Voyez cet article.)

KHARKOF, (Xuperoso.) Capitale du gouv. des Slobodes-Ukrainiennes et chef-lieu du distrit de son nom, c'est une grande ville située sur deux petites rivières, le Kharkow et la Lopan, sous le 500 17' de lat. sept. et e 53° 55' de long. orient., à 1460 w. de Pétersbourg et 732, de Moscou; elle renferme 10 églises et 2 couvens, dont un de moines dans lequel il y a un Collége où l'on enseigne la théologie, la philosophie et l'éloquence, les langues latine et allemande. Le recteur de ce Collége est en même temps Archimandrite du couvent. L'Université sondée en 1803, un gymnase, deux imprimeries, une maison de Charité et un hôpital. Kharkow a été bâtie par les ordres du Tzar Alexis Mikhailovitch en 1650 pour servir de rempart à l'Empire de ce côté, contre les incursions des Tatares de Crimée; elle a été peuplée par les Cosaques émigrés de la rive droite du Dncpr; on ycompte actuellement plus de 10,000 habi-

jouit d'un climat tempéré et d'une situation agréable; le mûrier dont la culture vient d'y être introduite y réussit parsaitement bien; les habitans de Kharkow font un commerce assez considérable en savon, chandelles, et cuirs, ayant pour ces trois objets des fabriques dans leur ville.

KHARKOW, (Xapakoso.) rivière sur laquelle est située la ville de ce nom; elle coule dans son district l'espace de 55 w., et va se jeter dans l'Ouda sur sa rive

gauche.

KHATANGA, (Xamansa.) fleuve considérable de la Sibérie; il prend sa source dans un lac. du gouv. de Tomsk, district de Touroukhansk, et coule plus de 700 w. du sud au nord, avant de se jeter dans l'Océan Glacial, dans un golfe qui porte son nom ce Leuve parcourt une contrée basse et marécageuse; il reçoit dans son sein plusieurs rivières considérables.

KHAVA, (Xasa.) riv. du gouv. de Tambow, distrit d'Ousmane, elle entre dans le gouv. et le distrit de Voronej où elle se jette dans l'Ousmane sur sa rive gauche. khava veut dire vierge en Tatare, et on prétend que ce nom est venu à la rivière d'une Princesse Tatare fille d'un Khan Nogais, qui y a long-temps campé avec la horde qu'elle commandoit, et avec laquelle elle s'est distinguée dans plusicurs combats.

KHERSON, (Xepcons.) (gouv. de) Ce gouv est borné par ceux de Tauride d'I catérinoslav, de Kiow et de Podolie, ainsi que par la Moldavie, la Bessarabie et la mer Noire. Ses principaux fleuves sont le Ducpr, le Boug et le Duestr; le terrein est presque partout uni et le sol y est différemment sertile. La partie quit avoisine la Podolie, le gouv. de Kiew et celui qui a dans cet endroit 15 w. de

tans des deux sexes. Cette ville d'Ecatérinoslaw, produit du bléen abondance; mais vers les Embor chures du Boug de l'Ingoul, da Duepr et surtout sur les bords de la mer Noire, il est aride, sablonneux et peu propre à la culture: on ne trouve nul part de bois; le district d'Elisabetgrad excepté où il y en a quelque peu; on chause partout avec les joncs et la paille; celui qui est indispensable pour la construction est amené de tresloin sur les rivières; les miners et la vigne réussissent bien ici. Oa sait des eaux-de-vie de cette dernière qui le cèdent très-peu à «les de France; mais la principale et pour ainssi dire la seule britche économique des habitans de ce gouv. consiste dans le nombre de leurs troupeaux, en compte 300,000 habitans dans le gouver. de Kherson, ce sont des Russes, des Arméniens, des Juiss et beaucoup d'Allemands et de Bulgares. (4) deux derniers peuples forment des Colonies qui augmentent et propèrent tous les jours davantage par les soins du gouvernement et la sage administration du duc de Richelieu, gouverneur-général 4 cette provinçe. Ce gouv. est parlage en quatre districts; dont les ches lieux sont 1° Kherson, capitale 4 tout le gouv.; 2º Elisabetgrad; 🧸 Olviopol, et 4º Tyraspol. Les es. droits les plus remarquables qu'👊 y trouve encore sont Nikolaew, Otchakof, Bérislav, Novomire gorod, Odessa, Ovidiopol, Grigoriopol, Doubossary, et Alexand drie. Le clergé y est soumis à l'ary cheveque, d'Ecatherinoslav qui prend aussi le titre d'arcberée que de Kherson et de Tauride.

KHERSON, (Xepcons.) Ville Capitale du gouv. de son nom, sorue resse, amirauté et port situé sous le 46° 38′ 29" de lat. sept. et le 50° 36' 15" de long. orient., sur Liman ou embouchure du Drepr

embarras, n'a pas plus d'une werste de largeur. Cette ville est à 1800 w. de Moscou et à 70 w. de la mer, sur seuve. Sa fondation date de 1778, mais en 1780 elle a été considérablement agrandie et sortisiée. En peu de temps on vit s'élever la ville florissante et considéra le à l'endroit où naguère on n'apercevoit qu'un step et un désert aride. Les vaisseaux marchands y arrivoient de tous les pays de l'Europe, le commerce commençoit à y fleurir, et on apercut avec étonnement et pour la ment séparés entre eux, qui sont: 10 la forteresse, 2º l'amirauté, 3º le habourg gree, et 40 le faubourg des militaires. On trouve dans la premiere tous les bâtimens du gouv., comme l'arsenal, les tribunaux, les maisons des Gouverneurs milibire et civil, la Cathédrale, les cairnes, etc.; dans le second quarter qui sert de citadelle à la forte-1888, se trouvent les chantiers sur isquels se construisent les vais-Funx de guerre, et en général tc. Le faubourg Grec est habité Sélenga. hir la bourgeoisie, on y trouve trois slises dont une Grecque, une Caholique romaine et une Russe, un rand marché bâti en briques, et eux auberges. Le faubourg des pilitaires ne contient que trois ues, on y trouve une seule église; es maisons y sont chétives et presue toutes habitées par des matelots Tom. L

largeur, mais qui cependant est Juis & Kherson, mais il y vivent rempli d'îles très-basses que les misérablement. Le commerce de aux couvrent quelquesois, de bois de construction y est un objet manière que le véritable cours du important ; on voit de grands délleuve qui est dégagé de tous ces pôt de ce livis sur un quai qui a une lieue de lougueur. Depuis la fondation d'Odessa, Kherson de distance de Pétersbourg, à 1371 'tombe en décadence, elle ne peut soutenir la concurrence avec cette la rive droite et assez élevée du nouvelle ville, heaucoup plus avantageusement située pour le commerce; malgré cela ou y compteencore près de dix mille habitans des deux sexes.

KHERSON, (Yepcons.) il y avoit anciennement en Tauride une ville grecique de ce nom, on en voit encore les ruines en Crimée entre Balaclava et Sévastopol, à deux w. seulement de cette dernière. Cette ville, que les chroniques Russes première sois le pavillon Russe nomment Khorsoune, est célèbre flotter jusque dans le port de Mar- dans l'histoire de ce pays par le seille. Cette ville est assez grande baptême de Vladimir Ier, qui de la et régulièrement bâtie; elle est par- introduisit la religion chrétienne ngée en quatre quartiers, entière- dans tout son Empire. Cette Kherson fondée par les Héracléotes, été long-temps florissante et très-puissante, comme j'en ai déjà parlé sous le mot Crimée. (Voyez cet article.)

KHERSONÈSE TAURIQUE, (Xep. сонесь Таврихескій.) Cet le nome que porte actullement la presqu'île de Crimée, c'étoit aussi son ancien nom dès le temps des Argonautes.

(Voyez Crinée).

KHILONE, (XUNONS.) riv. considérable de la Sibérie, dans le ons ceux qui sont employés dans gouv. d'Irkoutsk; après s'être réa mer Noire, les magasins de vivre, uni au Coungo elle se jette dans la

KHLYNOV, (XAMHOGO.) C'est le nom qu'avoit la ville de Viatka; avant d'avoir été érigée en capitale du Gouvernement. Ce noin est celui que lui ont donné ses sondateurs, les Novgorodiens qui la bàtirent dans le douzième siècle et y envoyèrent des colonies; cette nouvelle république slavonne s'at des artisans. Il y a beaucoup do grandit considérablement par ses

24

conquêtes sur les peuples Tchou- temps. Kholm est à 275 w. norddes et Otiaks, qui Labitoient ce est de Pakow; on y trouve 2 églipays, et se gouverna toujours par ses et près de 2000 habit, des deut ses propres lois qui étoient les sexes. mêmes que celles de Novgorod. Souvent elle fit la guerre à sa mère Ville du gouv. d'Arkhangel et chef patrie, jalouse de sa prospérité, de lieu d'un district, bâtie sur un meme qu'aux princes Russes qui île de la Dvina, à 72 w. d'Arkban vouloient la soumettre, et aux Ta- gel. Elle est aussi ancienne qui tures de Cazan, qui ne cessaient Novgorod; on prétend que c'étoi de commettre des brigandages sur l'antique capitale du royaume de ses terres et à enlever les habitans Biarmie, habité par les Tchords, pour les réduire en captivité; mais peuple puissant et riche du Nord; toujours elle sut maintenir son in- ils adoroient Yoamala, dont k dépendance. Cette république etce temple et l'idole étoient très-is peuple sont connus dans l'histoire ches et en grande réputation dus Russe sous le nom de Viat-Chané, tout le nord. Les Danois y faissien ou habitans des hords de la Viatka. un grand commerce de pelleten Ils furent enfin soumis par le bien avant le règne de Rurika Nov grand-duc de Moscou Vassilei Dmi- gorod, et on croit que ce sont et trievitch qui mit fin à leur gouver- qui ont donné ce nom à la ville l'a nement populaire sous lequel ils yant nommée Holmgoard, ainsique vécurent heureux et libres pendant Novgorod, d'où est provenu p l'espace de 278 aus. ( Voyez la corruption Kholmogory. Ce pe chron. de Viatka et article VIATKA sut dans la suite soumis à la répi de ce Diction.)

KHLYNOVITZA, (XAMHOSUUG.) des colonies, et lorsque la religi pet. riv. du gouv. de Viutka qui se chrétienne y sut introduite, pl jette dans la Viatka, tout près de la dant le règne de Vladimirville de ce nom. C'est d'après cette Grand, on ne connut plus rivière que l'ancien nom de khly- peuple en Russie que sons le

now sut donné à la ville.

ville du gouv. de Podolie, district Iaroslav Vladimirovitch ils ref de Litinsk à 165 w. de Camenêtz- rent le tribut à Novgorod e Podolskoï.

KHOCHOTES (Xomombi.) C'est Souzdal et à son fils Romand une des quatre principales bran- dépendirent ensuite des Gra ches des Calmouks; elle est restée duc de Moscou qui y envoyoient dans le Thibet, et reconnoît les lois Gouverneurs ou Voevodes che du Dalaï-Lama. (Voyez poyt ce qui parmi les princes de leurs sami concerne leur histoire l'arlicle CAL- ou les principaux Boyards de

MOUKS).

KHOLM, (XONNIO.) ville du temps été la capitale du pays; gouv. de Pskov, et ches-lieu d'un district; elle est située sous le 57° 15' de lat. sep. et le 49° 25' de long. or., sur les deux bords de la Lovat qui se jette dans le lac Ilmen, et la Counia qui tombe dans la Lovat. Ces deux rivières sont très-pois- tablir à Arkhangel, elle n' sonneuses et navigables au prin- plus à la vue qu'un misérable ville

KHOLMOGORY, (XOAMOSOPH) blique de Novgorod qui y enve de Dviniany (ceux de la Di Кимеции, (Хлиельнико.) pet. quelque temps après le règoque soumirent au prince André cour. La ville de Kholmogorya L étoit entourée de hautes mura de bois, flanquée de douze to actuellement on y trouve à p 300 maisons; comme elle aes de fréquens incendies et que à - peu ses habitans ont été

KHOLMOGRAD, (Xormospazo.) (Voyes BRONNITZY, village).

KHOLOUNITZA, (Холуница.) Tiv. considérable du gouv. de Vialla qui se jette dans la Viatka ; elle coule à travers des forêts immenses, qui se trouvent dans le nord de egouv., ce qui la rend d'une grande utilité par le bois qu'elle procure, et que sans elle ou n'auroil jamais pu transporter de-la, sale de chemins pour y parvenir,

hnoren, (Xonepo.) grande riv. qui a sa source dans des marais qui se trouvent dans la partie septentrionale du gouv. de Saratof, elle mak de là vers le sud, après avoir traversé les districts de Serdobsk et Balachéssk, elle entre dans le gouv. de Voronej, où elle parcourt, le district de Khopersk; eu tout elle hit 360 w., avant d'entrer sur les terres des Cosaques du Don. Là elle coule encore 100 W. avant de re jeter dans le Don.; cette belle twiere fertilise les pays qu'elle parrourt. Ses bords sont couverts de riches pâturages et de belles sorêts; on trouve la ville de Khopersk et 20 stanitsis, ou bourgs des Cosaques du Don bâtis sur ses hords.

KHOPERSK, (Xonepcko.) pet. ville du gouv. de Voronej et cheflieu d'un district, elle s'appeloit aparavant forteresse de Novo-khopersk, elle est bâtic sur la rive occidentale et très-élevée de Khopér, 1255 w. de Voronej. Ses fortificalions consistent en un rempart de lerre flanqué de quatre bastions et entouré d'un fossé sec, on y trouve un hopital, des magasins et deux iglises, les habitans sont au nombre de 500, ils vivent pauvrement et iont presque tous cultivateurs.

KHORESTA, (Xoprema.) riv. du gouv. de Novgorod, elle se jette dans la Volkhow.

KHOROLE, ( Xoponi. ) assez grande riv. du gouv. de Poltava; elle prend sa source entre Hadiaiche et Glinsk et va se jeter dans le

Psiol près de Holtva, elle est remarquable dans l'histoire de Russie, parce qu'elle servoit de limites aux terres des Polovizis et que souvent ce peuple et les Russes se sont rassemblés sur ses bords pour traiter de rangon, de trèves, d'échange de prisonniers ou de paix entre eux.

KHOROLF, (Xopons.) pet. ville du gouv. de Poltava et chef-lien d'un district, située sur la rivière du même nom à 101 w. de Poltava; il s'y tient quatre grands marchés par an, au reste elle n'a rien de remarquable.

Кнотмуснях, (Хотлышско.) ville du gouv. de Coursk sous le 50° 50' de lat. sept. et le 53° 15' de long. orient., sur la Vorskla, à 170 w. de Koursk, vers le sud; elle a été bâtie sous le règne du tzar Michel Féodorovitch en 1630. On y voit encore un vieux rempart de terre, 3 églises et près de deux mille habitans des deux sexes. Cette ville est pauvre n'ayant aucun commerce. Ces habitans s'adonnent tous à l'agriculture.

KHOTOMLA, (Xomomian.) pet. riv. du gouv. des Slobodes d'Ukraine, dans le district de Zmiéfsk, elle se jette dans le Donetz.

KHOTOVIZIS, (Xomosung.) peuple de la famille des Sémoyades. Il habite en Sibérie dans le gouv. de Tomsk, sur les bords de la Capa; ils sont tous idolatres et suivent le chamanisme.

Knoukhra, (Xy.rpa.) pet. riv. du gouv. des Slobodes d'Ukraine, elle se jette dans la Vorskla.

Koupta, (Kynma.) pet. riv. du gouv. de Rézau; elle prend sa source dans le district de Riajsk. L'Empereur Pierre-le-Grand a cu l'intention de la réunir par un canal au Lesnoï-Voronéj, qui se jette dans le Dou, et d'ouvrir par-là une communication entre colleute ct le Volga.

RHVALYNSK, (Naanbucko.)
pet. riv. du gouv. de Saratof sur
les hords du Volga à 180 w. nordest de cette ville. On y compte 1000
habitaus des deux sexes. Ils s'adonnent au commerce, particulièrement en achetaut du blé qu'ils
vont revendre à Astrakhan, et profitent encore beaucoup par la pêche, qui ordinairement est trèslucrative dans leur ville.

KHVALYNSKOË MORÉ, (Хвалынское люре) C'est le nom que les Slavons dounoient à la mer Cas-

pienne (Voyez cet article).

KHVOSTCHOVKA, (Yoomooka.)
pet. riv. du gouv. de Nijni-Novgorod
sur laquelle la ville de Loukoianov
est-bâtie; elle se jette dans la Técha.

KHVOSTETZ, (Xoocmeub.) pet. riv. dn gouv. de Smolensk, qui se jette dans le Dnepr et sur laquelle la pct. ville d'Oukhvotchina est bâtic.

KI, (Ku.) Il y a deux riv. de ce nom en Sibérie; la première sort du gouv. de Tomsk et vient se jeter dans celui de Tobolsk, dans l'Irtyche; l'autre se jette dans le Tchouleis, et cette dernière abonde en excellent poisson.

KIAKHTA, (Kaxma) bourg considerable, et surtout fort impo: lant, comme étant le seul point de réunion pour tout le commerce que la Russie sait avec la Chine. Il se trouve dans le gouvernement d'Irkoutsk, district de Verkliné-Oudinsk, sous le 50° 15' de lat. sept., sur la Kiakhta à 496 w. d'Irkoutsk. Il fut fondé en 1728 à la suite du traité de commerce conclu avec les Chinois, par Savva Vladislavitch, conite Illirier, pour la Russic, et les ministres de l'Empereur de la Chine pour la Chine. La principale soire s'y tient au mois de décembre, et on peut dire que ce commerce vivilie presque toute la Sibérie, par la grande affluence de marchands de toutes les autres provinces de l'empire qui s'y rendent, et par l'influence

qu'il a sur les autres branches de commerce de la Sibérie; il est purement d'échange avec les Chinois, et il s'y fait chaque année pour plusieurs millions de roubles dalfaires. Les Russes donnent des draps, des fourrures, nommément du petit-gris, des castors, des pattes de renards et des renards, etc., des cuirs de Russe et des maroquins; ils prennent en échange des nanquins, des étosses de soie, du thé, de la Khubarbe, etc. Kiakhta se trouve sur la frontière de la Chine, dans une plaine unie et assez élevée que la pet. riv. Kiakhta traverse. Elle est partout entourée de hautes montagnes granitiques et couvertes de bois, parmi lesquelles la plus considérable est appelée liourhoultey par les Mongols (montagne aigle), auprès de laquelle se trouve le fort nommé Troitsac-Savskaja on Kiakhtinskaja Crépost, d'où l'on voit parsaitement les rues et les boutiques du bourg, et ainsi que le bourg Chinois. Sur une autre montagne on voit les barrières des deux Empires posers vis-à-vis l'une de l'autre; du coié de la Russie, est une monticule en pierre au haut de laquelle est une croix; du côté des Chinois, c'est une espèce de cône ou de pyramide. Le fort de Kiakhta, est un carré régulier entouré de palissades, on voit à chaque augle un bastion armé de bonnes balteries, et trois portes dont l'une du côté de Sélinginsk, l'autre vers le fort Chinois, et la troisième du côté de la rivière; on y trouve une église et des boutiques, la ma son .du commandant, les casernes, etc. ll y a dans le faubourg 120 maisons assez mal et irrégulièrement bities; les habitans manquent de bonne eau, car celle de la petit? rivière est souveut très-basse, el alors boueuse, et les paits qu'on a creuse n'ont donné qu'une can

saumâtre et amère. Le bourg Chi- Pologne. Le gouv. de Kiew et dimaisons.

ploiter cette mine.

Doepr et le gouv. de Tchernigow et de Poltava, au midi par ceux d'Ecatherinoslav et de Podolie, et il'occident par ceux de Podolie sertiles de l'empiré: il abonde en excellens arbres fruitiers, en pàmiel, cire et tabac, et il ex-Porte une quantité prodigieuse de issi ce pays est très-pauvre en ues habitans emploient pour luel de Kief n'existe tel qu'il est sue depuis l'année 1796, le 30 norembre. Autrefois cette province le trouvoit toute ( la ville capitale leule exceptée) sur la rive gauche in Duepr, mais d'après la noutelle organisation, on a distribué louie cette partie entre les gouver. le Poltava, Tchernigos, etc., et on résormé le nouveau, des villes et baroisses prises dans les provinus nouvellement acquises de la

nois n'est qu'à 60 toises de dis- visé en 12 districts qui portent unce du sort russe, il s'appelle chacuns le nom de leurs chess-Naimatchine, et a près de 200 lieux; voici leurs noms: 1º Kiew qui est en même temps la capitale KIDEL, (Kuzens.) paroisse de tout le gouv.; 2°Vasilkof; 3° Boruse dans le gouv. de Vibourg, houslaw; 40Skvira; 50 Tcherkassy; district de Serdobol; cet endroit 6º Tchiguirine; 7º Lipovetz; 8º. es remarquable par la quantité de Houmane; 9º Makhnovka; 10º grenats qu'on y trouve: les pay- Zvénigorod; 110 Radomysle, et sans en labourant leurs champs en 12º Tarastcha. Les principales riv. déterrent d'assez gros, mais la mine sont le Téteref, l'Irpen, la Khoon plutôt la matrice de ces pierres robra et le Tiasmine, qui se jetprécienses se trouvent dans une tent toutes dans le Duepr. On carrière de tale qu'on trouve dans commence dans plusieurs endroits une forêt voisine du village; on de ce gouv. à cultiver avec succès en rencontre d'un très-beau rouge les mûriers et le sésame. La poet presque transparant: on voit pulation est evaluée à 1,066,198 des traces de quelques travaux que ames. Elle est composée de Rusles Suédois avoient sait pour ex- ses, de Polonois, de Juiss et de Ménonites. Le Métropolitain de KIEW, (Kiesckan eysephin.) Kiew se qualifioit autrefois de Mé-Ce gouv. est borné au nord par tropolitain de toutes les Russies, œlui de Minsk, à l'orient par le actuellement il porte le titre de Kiew et de Galitche; il a un vicaire qui est évêque de Tchiguirine; tous les deux résident à Kiew.

Kiew ou Kiow, (Kiesb.) anet de Volhinie. C'est un des plus cienne capitale de la Russie sous ses grands-ducs (ou grands princes selon les Russes) actuellement caturage, en blé, en bestiaux, en pitale du gouv. de son nom, bâtie sur le Duepr, elle est sous le 50° 27' de lat. sept. et le 48° 7' 30" de bus ces dissérens articles: mais long. orient. à 1582 w. de Pétersbourg et 852 de Moscou. On n'a bois; c'est pourquoi la plupart rien de bien positif sur l'époque de sa soudation malgré cela, on chausser leurs maisons les roseaux peut croire avec quelque vraisemla paille, le fumier. Le gonv. ac- blance, qu'elle est antérieure à l'ère chrétienne. D'après Mr. Tatischof, elle auroit été bâtie par les Sarmates, les plus anciens habitans de cette contrée, et nommée Kiew de Kiovi ou Kii (haut, montagnes, en leur langue) et ses habitans mêmê se nommoient. Kivi ou montagnards. Les Slaves qui habitoient sur le Danube ayant été chassés par les Romains, s'établirent ailleurs; quelques-uns vinren jusqu'au Dnepr, où ayant

soumis les Sarmates qui vivoient sur ses bords, ils s'y établirent et adoptèrent leurs dénominations qu'ils traduisirent seulement dans . leur langue. C'est pourquoi les Kivi s'appelèrent Goriany, montagnards, ceux de la plaine Poliany (car pole veut dire champ, plaine) et ceux qui allèrent plus au nord Séveriani (ou du nord.) D'autres historiens attribuent à trois princes Slavons, Kii Stehek et Khorev et a leur sœur Lybed, la fondation de Kiew. Il ne reste aucun monument de leur règne ni de la forme du gouv. d'alors. Selon les écrivains Polonais, Kiew auroit été fondée l'an 430 de J. C. Elle appartenoit aux Khozares, qui s'étoient rendus les Polyanys et les Gorianys tributaires; deux princes sameux par leurs exploits, Oskold et Dir ayant secoué le joug des Khosares y régnèrent ensuite. Les chraniques Russes ne commencent à donner des notices justes de l'histoire de cette contrée que depuis le milieu du IX• siècle : on voit que ses habitans, fatigués et épuisés par les guerres toujours renaissantes avec les Khozares et leurs autres voisins, députèrent à Novgorod vers Rurik, pour lui demander des secours.. Ce prince leur envoya Os-Lold, guerier renommé, et selon d'autres neveu de Rurik, avec des troupes nombreuses. Ce héros les délivra du joug des Khosares qu'il vainquit et obligea les peuples voi-'sins à leur payer un tribut. Il resta Après la mort de Mstislaw, Colo-· lui-même à Kiew pour les gouver- man obtint, avec la liberté, ses ner. Oleg, tuteur d'Igor sils de états, et il gouverna Kiew. En Rurik, ayant reçu des plaintes con- 1235, la ville fut prise par Izistre Oskold de la part des Kiéviens, slaw qui avoit amené les Polovuis d'autres disent jaloux de sa gloire, et Michel, grand-duc de Tcheruiet du pouvoir dont il y jouissoit, gos. Ces deux princes ruinèrent rassembla des troupes et marcha entièrement cette ancienne capioontre lui, et l'ayant tué affermit tale de leur père. En 1239, le sasa propre puissance dans Kiew meux Batou-Khau des Mongo dont il soumit les peuples voisins, prit Kiew, et elle resta 80 and et se les rendit tributaires. Depuis sons la domination des Tatares.

nomma Russie et Kiew devint la capitale de la Russic méridionale. En 880 la grande principauté dont le siège étoit jusqu'alors à Novgorod fut transféré à Kiew; en 1037, elle sut declarée capitale de toute la Russic par le grand-duc laroslaw, et devint la demeure des grands-ducs, jusqu'en 1157. En 1100, 1116, 1121, 1130, 1737, 1790 et 1793, on y ressentit de fortes secousses de tremblement de terre, et en 1114 elle sut réduite en cendres par un incendie qui dura deux jours entiers; en 1169, elle fut prise, brûlée et saccagée par les troupes du prince André Boholubsky et de ses alliés. Vers la fin du XII. siècle, le grand-duc André Bobolubsky ayant transféré le siège de la grande principauté de Kiewa Vladimir, Kiew déchut entièrement de sa grandeur, s'affoiblit tous les jours davantage, et changea si souvent de maîtres pendant ka guerres intestines de la Russie, qu'à la sin les princes de Lithuanie et les Polonois sinirent par s'en emparer en 1205, après la mort de Romane prince de Gallicie. Eu Russie rouge, les princes Russes choisirent Coloman, fils du roi de Hongrie pour régner à Kiew; mais il n'y resta pas long-temps, car Mstislaw prince héréditaire de Gallicie, s'empara de la ville et fit Coloman prisonier; il le sit ensermer avec toute sa famille en 1222. cette époque, cette contrée se En 1320, elle sat prise par la

Lithuaniens, et. en 1481, nonseulement prise par Menghi-Hirey, Man de Crimée, mais saccagée, pillée, ses fortifications détruites, et ses habitans amenés en captivité avec leur Voerode Lithuanien. l'endant le gouvernement polomis, les catholiques Romains y aroient un évêque, un collége de Jesuites et un couvent de Dominicains, ainsi que plusieurs églises de leur rite, qui dans la suite surent abolis et changés en églises greeques. En 1667, par la paix d'Androussow, Kiew fut laissé pour un certain temps aux Russes, mais en 1686 elle leur fut entièrement assurée. En 1710, lors de la division de l'empire en gouvernemens, Kiew en fut un, et ses gouverneurs-généraux commandoient les régimens établis à Tchernigof, Nejine, Pérésslavl, ainsi que toute la frontière de l'empire, du côté de la Pologne, de la Turquie, et de la Crimée. D'après la nouvelle division de 1796, Kiew resta chef-lieu d'un gouvernement, mais les villes qui surent annexées à sa jurisdiction, furent presque toutes sur la rive droite du Dnepr, et prises parmi celles nouvellement acquises de la Pologne. Kiew est proprement composée de trois villes, savoir: de la forteresse de Pétchérsk, qui faubourg; de l'ancienne Kiew, et de la ville de Podol, bitie au-dessous de la précédente. ensemble d'un vaste retranchement, qui est tracé conformément aux montuosités du terrain qu'il occupe; elles ont une garnison qui est sous les ordres d'un com-Pétchérsk se nomme aussi le Nouveru-Fort. Elle est bâtie sur une montagne vers le sud. Elle renserme les casernes de la garnison,

les magasins, les maisons des employés et plusieurs églises parmi lesquelles on doit remarquer celle de saint Nicolas le Thaumaturge, qui est bâtic en bois, à l'endroit où étoit le tombeau du célèbre Oskold, sur une hauteur, près des bords du Dnepr. Ce monument lui fut élevé par la princesse Olga lors de son baptême. Plusieurs personnes croient qu'Oskold lui-même avoit recu le christianisme en Grèce. On y trouve encore le superbe couvent de moines, sondé dans le XI siècle, et appelé Petcherskoi, parce que ces moines habitoient d'abord une caverne (Pestchera) qui se trouvoit dans la montagne où ce monastère sut bâti depuis. Cette caverne a élé creusée par St. Antoine, qui après avoir commencé par l'habiter seul, y réunit par la suite 12 disciples. On y voit des souterrains voutés quiont l'air d'un labyrinthe. Ces souterrains sont remplies d'appartemens, de chapelles, etc., dans lesquelles on trouve des corps entiers de saints Martyrs. On trouve des desseins tant du grand souterrain appelé Crypta Antonia, du nom de son premier abbé Autoine, mort en 1073, que du petit appelé Crypta Théodosia, de celui de son second abbé décédé en 1074, dans le petit recueil in-3. de Jean Herbinius, qui a pour titre Religiosæ Kijoviense Cryptæ, Ces trois villes ont chacune leurs Jenae, 1675. Ce couvent possède sortifications particulières; elles une bibliothèque très-riche en sont en outre environnées toutes manuscrits grecs et autres, et une imprimerie pour les livres de piété; le métropolitain de Kiew y a sa résidence. La forteresse de Petscherskest régulière et comprend un rempart et 9 bastions, les oumandant en ches. La sorteresse de vrages extérieurs sont en bon état. Le commandant y fait sa résidence. Le saubourg de cette sorteresse est très-vaste; toutes les maisons qui le composent, appar-

tiennent en propre au couvent de de cette église nouvellement re-Pétschersk. On y rencontre plu- construite, l'ancienne ruinée pensieurs églises et couvens, dont ce-dant les guerres et les incendies, lui de St. Nicolas est le principal; étoit veste et magnifique; 3º l'éon y trouve aussi le palais impé- glise de St. André, construite à ce rial, grand bâtiment en bois, et qu'on prétend à l'endroit où cet qui n'a rien de remarquable. L'an- Apôtre planta une croix, lorsque cienne ville de Kiew est située sur dans les années 34 et 35 après une autre hauteur vers le nord, J. C., venant de Synope à Kherelle est fortisiée consormément 'à son', de là aux bouches du Dnepr, la nature montueuse de son ter- il remonta jusqu'ici pour précher rain, et munie de quelques ou- l'Evangile aux Slaves. La ville vrages à corne et à couronne. L'é- basse (Podol) est située au pied du glise cathédrale de Ste Sophie fon- vieux Kiow, dans la plaine, qui dée en 1037 par le grand-duc Iaro- borde le Dnepr; elle ne comprend slaw Vladimirovitch, à l'endroit que des maisons bourgeoises et même où il remporta une victoire marchandes, à l'exception deplusur les Pétchenègues, est remar- sieurs églises et couvens; elle a quable par sa construction, sa magnificence, la richesse des va- me ville libre royale, le privilége ses sacrés et des habits saserdo- d'avoir un magistrat; en esset son taux qui s'y trouvent; et surtout par le tombeau en marbre de son sondateur, qui est le seul mo- indépendans des gouverneurs de nument de cette espèce qu'on connoisse en Russie, et qui puisse donner une idée des arts dans ce pays, dans le XIe siècle. La plupart des maisons de l'ancienne Kiew appartiennent à cette église et au couvent de Michel qui n'en est point éloigné, et dans lequel reposent les reliques de Ste Barbe; on y trouve en outre dix églises, parmi lesquelles sont remarquables, 1º St Bazile, fondée par Vladimir-le-Grand sur les sondemens du Temple de Péroune, le Jupiter des anciens Slaves; 20 celle de la nativité de la Ste Vierge, surnommée des dixmes, parce que, sclon Nestor, lorsque Vladimir la sit commeucer en 989, et qu'elle fut achevée en 996, sous la direction de plusieurs architectes grecs qu'on fit venir de Constantinople, il lui accorda une dixme non-seulement sur tout son bien, mais aussi sur les revenus de son empire. Il y fit déposer le corps de sa grand mère Olga. Il ne reste actuellement qu'une petite partie

obtenu des rois de Pologue, comprévôt et son magistrat sont encore aujourd'hui en quelque serte la ville. Le Collége académique fondé en 1631 par Pierre Mohila métropolitain de Kiew, est le bitiment le plus rémarquable et le meilleur de la ville. Il est fort vaste et bien bâti en pierres; il n'estpos éloigné de l'hôtel de ville et tonche au Bratskoi-Monastir. L'Université de Kiow est appelé par ses sondateurs Academia orthodoxa, Kiovo - mohilæna, on Kiovomohilaenoza, Borowskiana. L'inspection et la direction en chef appartiennent à l'archevêque de Kiow, qui a sous lui deux autres inspecteurs pour veiller sur la conduite des étudians. L'Archimandrite du couvent de Bratskoï est toujours Recteur de cette université, et professeur de théologie. Les neut autres professeurs qu'il a sous lai sont pour la plupart du temps des moines; ils demeurent dans un bitiment construit de bois et accompagné d'un vaste et beau jardin; le nombre des étudians moute à plus de 1500. On leur enseigne en public et en particulier les humas-

tés et les sciences. On pratique au reste dans l'université de Kiew tous les exercices publics et solennels, qui sont en usage en Allemagne et dans les autres colléges et universités, tels que les soutenances, auxquels on en ajoute beaucoup d'autres inconnus ailkurs. En général, l'on compte dans la ville de Kiew actuelle 32 églises (sans compter les couvens), plus de 500 houtiques et jusqu'à 4000 maisons. On y trouve 27 fabriques de cuirs, 6 de chandelles, d'ionderies de cloches, et tout près de la ville une superbe fayencerie. Le nombre des habitans peut y etre évalué à 30,000; ils font un commerce assez grand avec l'intérieur de l'Empire et depuis que la ville d'Odessa existe, ils en font un d'exportation très-considérable.

KIEVEA, (Kieska.) pet. riv. qui coule sous les murs de la ville de Calouga, on a établi sur ses bords des papeteries et des fabriques de toiles à voiles.

KIGALGA, (Kucansa.) C'est le nom d'une des îles des Rénards, de l'Archipel des Aléoutes; elle a 20 W. de long sur 5 à 7 de large. On y trouve quelques petites rivières sans poissons, il n'y a qu'un seul pet port, encore assez incommode; les habitans sont au nombre de 40.

KII, (Kiŭ.) C'est une petite île de la mer Blanche, elle appartient au gouv. d'Arkhangel, district d'Onéga; elle est située à 8 w. de la terre serme et à 2 w. sur 1½ d'étendue. On y trouve un couvent de moines et des magasins de bois et de planches très-considerables. C'est ici que les vaisseaux étrangers riennent se radouber et se sournir. C'est pourquoi pendant toute la belle saison, il se trouve quantité de monde sur cette île.

KILI-SAARI, (Kunu-Caapu.)
pet île du lac de Ladoga, prés
des bords qui appartiennent au
TOM. L

gouv. de Vibourg; cette petite île que les Russes nomment Kozéi-Ostrow, ou l'île des chèvres, n'est qu'une carrière ou une mine de pyrites mêlée de mine de fer. On y trouve en quantité la belle espèce de papillons qu'on nomme Apollon.

KILKMA, (Kunikma.) C'est le de deux rivières, qui ont une source, commune dans un grand marais du gouv. de Vologda, avec cette dissérence pourtant que l'une coule vers le nord et va se jeter dans la Vytchegda, et l'autre vers le midi; celle-ci entre dans le gouv. de Perm et se jette dans la Cama de manière que pendant les hautes eaux du printemps, lorsque le marais est entièrement inondé, les habitans d'Oustsysolsk, naviguent facilement de l'une de ces rivières dans l'autre, et transportent chez eux le blé qu'il achettent dans le gouv. de Perm. L'impératrice Catherine II vit d'abord la possibilité de joindre par ce moyen la mer Caspienne à la mer Blanche et ouvrir un nouveau débouché au commerce intérieur de son Empire; il ne falloit pour cela que creuser un canal de 5 werstes à travers ce marais, ce qui présentoit une exécution très-sacile, et alors la navigation y auroit été commode dans tous les temps de l'année. On a commencé ces travaux, et lorsqu'ils seront finis, on réunira les deux mers par le moyen de la Dvina, la Vytchegda, les deux Kilkma, la Cama et le Volga.

KIMERA, (Kuniepa.) On donnoit ce nom anciennement à un
petit pays Russe, qui se trouvoit
non loin de Kiew et au commoncement des rivières Oster et Soupoi; les villes qui appartenoient à
ce pays et dont l'emplacement de
plusieurs est actuellement inconnu
etoient Bekhan, Potche, Oumène,
Vsévoloje, Béloveje et Coudow.

et des ravages dans les provinces de la Sibérie qui pesoit sur-" tout sur les Tatarés de Crasuoyiarsk, de Tcholoumsk, d'Altaysk et Barabines, leurs voisins. En 1632, quelques Kirguis s'étant joints aux Turcostans, élurent en commun un Khan, et'se mélèrent ensuite avec ce peuple sous la même dénomination, et ils devinrent formidables en 1636 par la protection que leur accordoient les Soongars, ou la horde d'or, mais ensuite ils surent battus par lès Calmouks et leurs défaites devenant plus siéquentes, ils commencèrent à se retirer des bords du Jénisséi sur ceux de l'Ob, et ainsi toujours davantage vers le midi et l'oecident. Actuellement ce peuple habite des steps fort éteudus, qui sont separés de l'empire de Russie par une chaîne de iortifications qui commencent le long des bords de l'Oural, de l'Oua et du Tobol; et depuis cette dernière rivière, cette ligue de forteresse, passant de l'autre côté de l'Ichime, va jusqu'à l'Irtyche qu'elle remonte. Ils errent aussi dans l'immense plaine au midi de l'Oural, jusqu'au Volga, et se partagent en trois hordes dont chacune a son Khan particulier et ses sultans. Ces hordes se distinguent entr'elles par la dénomination de petite, moyenne, ct grande; et elles se trouvent dans cet ordre d'occident en orient. On ignore à quelle époque les Kirguis se sont partagés en trois hor-. Khan lui même reçoit chaque andes, dont la grande est la moins nombreuse et la moins puissante, peut-être l'a-t-elle été davantage avant sa soumission aux mouks; cette horde se trouvant entre la grande Bucharie et le pays des Calmouks, n'a jamais eu de relation directe avec la Russie. Ses peuples sont nomades et ne s'occupent que du soin de leurs troupeaux; la moyenne et la petite est permis de prendre sans payer

hordes, dont la dernière campe à l'orient du gouv. d'Astrakhan, et en est séparé par les fleuves Emba et Oural, amenent en hiver leurs troupeaux dans les steps qui se trouvent entre l'Oural et le Volga, et y restent jusqu'à la fin de l'hiver. On observera seulement que ceux de la moyenne horde se tiennent plus vers l'orient, entre l'Oural et l'Emba; depuis 1738 et 39 ils prétent serment d'obéissance à la Russie et se considérent comme sujets de l'empire sans lui payer cependant aucun tribut; ils donnent des ôtages qui sont prisparmi les fils des khans ou sultans, et cnvoyés dans les villes frontières de l'empire, où on les entretient convenablement; malgré cela on ne pout guere se fier à eux, et les caravanes de marchands, qui sont obligées de traverser leurs steps, doivent être sur leur garde, car ils sont pour le moins aussi dangereux que les Troukhmens et les Usbeks de Khiva leurs voisins. Lorsque leur Khan arrive à Orenbourg, ce qu'il ne peut cependant faire sans une permission expresse du gouverneur de cette province, on lui rend les honneurs dus ans Souverains: on tire le canon, on le salue du drapcau, la musique joue, et on lui présente les armes; ensuite on lui donne une garde d'honneur; presque tous leurs grands reçoivent des présens du gouv, russe; ils consistent en argent, en étoffes, en farine, etc.; le née une pension de 600 roubles et la charge de 20 chameaux en différentes provisions de bouche, chaque grand de la horde 300 roubles et le moindre des chess jusqu'à 20 roubles de pension. Pour encourager les peuples au commerce d'échange qui est tout à l'avantage de la Russie, on les a libéré de tout payage aux douanes, et il leur

toutes les drogues dont ils peuvent avoir besoin pour leurs malades, permission dont ils profitent bien rarement, et bienfaits dont ils senunt très-peu le prix. Les Kirguis out toujours été les ennemis irréconciliable des Calmouks, et sont en guerre presque continuelle are eux. Ce peuple, ainsi que bus les nomades Asiatiques, loge sons des tentes de seutre, sembibles à celles des Calmouks': tiles sont plus grandes, mieux distribuées, et plus propres. Une de es untes est quelquesois occupée, par plus de vingt personnes, qui 1 sont même très-commodément. Les hirguis sont beaucoup plus Propres que les Calmouks; ils vimi même fort bien, puisqu'ils possèdent beaucoup de bétail et puls sout fort bien vetus. Les Busses et les Caravannes Asiatiques sur fournissent les étoffes et toules choses nécessaires à leurs billemens, ou bien ils se les proment par leurs brigandages. Ils y Moncent cependant de plus en plus et ils prétèrent aujourd'hui le muerce d'échange. Ils ne fabripent chez eux que des fourrures, scuirs, un camelot appelé Arbit, des couvertures de feutre ales de laine de moutons, qu'ils ment avec des laines de couleurs, hrases de cuir, et plusieurs pebojets ordinaires et grossiers. L'ont pour l'été trois dissérentes Proces d'habits courts. L'habit lete des pauvres Kirguis et des sclaves est de peau de gazelles; ils prient le poil de ces sourrares en Rors. Cet habit se nomme Irgak. Les Kirguis d'une classe supérieure Prient des habits de peaux de phins de dissérentes couleurs; les sont cousues et apprétées e manière que les crinières se rouvent dans les coutures du dos des épaules, et sorment un mement; cet habit s'appelle Daka. Plusieurs Kirguis portent

des habits d'été de peaux de chèvres apprétées, et sans poils; on les nomme Cachane. Les Kirguis ont quelques serruriers parmi eux; mais il font grossièrement un très-petit nombre de choses; ils ne peuvent se faire une idée de la persection des Européens dans les arts; ils achettent les dés à coudre, les aiguilles et beaucoup de marchandises et de colifichets à Orenbourg, ou dans les villes frontières; mais comme ils n'out point d'argent monnoyé ils payent tout ce qu'ils achettent en chevaux et moutons. Leur petite monaoie consiste en corsaks, en loups, et en peaux d'agneaux. Les Kirguis portent des culottes de toile de coton et des chemises de toilebleue appelée kitaïka, elles sont ouvertes par-devant comme les robes de chambre, et plissées de même; ils les lient autour du corps; ils portent par-dessus l'habit une ceinture de cuir, une poire à poudre et un sac à balles de plomp y pendent communément. La plupart des Kirguis un pea riches out des fusils. Leur bonnets d'été sont faits de feutre en partie, quelquefois couverts d'étosses, brodés en couleur et doublés de velours ; ils sont taillés en cône, et out deux ailes, dont l'une est communément abattue; leurs bonnets d'hiver sont doublés de fourrures, et garnis de quatre ailes, deux rondes sur le devant et le derrière et deux en pointes qui pendent sur les côtés. Ainsi que les Tatares, les Kirguis portent sur leurs tètes, qui est rasée, une ca-lotte noire, ornée de broderies de couleurs; les riches ont des bottes que les Boukhares leur vendent fort cher, elles sont faites de cuir d'aue graîné; elles sont mal façonuées, ct d'un modèle fort singulier, les talons sont hauts et étroits, les semelles garnies de clous ou entourées de plaques de

sés en même temps; ils poussent l'intérêt si loin, que lorsqu'ils vont dans les villes Russes, ils font présent de plusieurs bagatelles aux personnes qui les logent, afin d'être en droit de leur demander un cadeau beaucoup plus considérable. Ils saluent à la manière tatare, qui consiste à prendre la main de celui à qui l'on fait l'honnèteté, et à la mettre entre les siennes. Lorsqu'ils sont anciens amis d'une personne, ils la serrent dans leurs bras, et l'embrassent Leur langage diffère peu du tatare; la prononciation est plus forte, et le langage plus allégorique. Leur richesse consistent dans le bétail, et surtout en chevaux et en moutons, ils ont peu de chameaux et encore moins de bêtes à corne, parce que ces animaux ne trouveroient point de nourriture dans leurs landes en hiver. Ils emploient les bêtes à cornes, ainsi que des chameaux, aux transports de leurs équipages lorsqu'ils passent d'une contrée à l'autre. Les Kirguis menent une vie pastorale et très-frugale; la chasse qui fait leur principale occupation, leur est très-avantageuse; ils préservent par ce moyen leurs troupcaux des loups et des renards qui feroient de terribles ravages, s'ils ny faisoient pas attention. Ils deviennent très-vieux, et conservent leurs forces et leur vigueur dans l'àge le plus avancé ; leurs ma-Jadies ordinaires sont les sièvres intermittentes, les rhumes, l'asthme et les palpitations du cœur; les maladies vénérieunes sont fort répandues parmi eux, ils les appellent courous aslan. La petite vérole sait quelquesois de grands ravages; ils gagnent cette contagion par leur commerce avec les Européens; ils ont une telle horreur pour cette maladie, que lorsqu'ils s'aperçoivent que quelqu'un d'entr'eux en est attaqué,

ils l'abandonnent et lui portent de loin la nourriture et la boisson qui lni est nécessaire. Si un de ces malades ose approcher de leurs tentes, ils tirent aussitôt sur lui à coups de flèches; ils nomment cette maladie Tchitchak. Dans ce moment-ci plus de 10 mille tentes de Kirguis demandent à la Russie la permission de s'établir à demeure fixe dans le step qui « trouve entre l'Oural et le Volga-Le commerce de ce peuple avec la Russie consiste uniquement dans les troupeaux de brebis et les chevaux qu'ils amènent au marché d'Orenhourg, où ils les échangent contre les marchandises dont ib ont besoin.

KIRILOV, (Kupunoso.) pet, ville du gouv. de Novgorod et cheflieu d'un district; elle est située près de trois grands lacs, et sur les bords d'une petite rivière nommée Copanne. Cet endroit n'a été érigé en ville que depuis 1776. On y trouve un couvent très-considérable de moines, 3 églises et 1800 habitans des deux sexes. Cette pet. ville est à 622 w. nord-est de Novgorod.

KIRILOVSKAÏA-CREPOST, (Kur punos chan kpinocms.) petite for teresse du gouv. d'Ecathérinos lav. C'est une des 7 qui forment la

ligne militaire du Dnepr.

KIRJATCHE, (Kupmath.) gros bourg du gouv. de Vladimir, 112 w. de cette ville, vers l'occident; on y compte 3 églises d 800 habitans des deux sexes; il est bâti sur les bords de la grande Kirjatche, sur laquelle est un moulin dans le bourg même. Cet endroit a été sondé dès le temps de Saint Serge le Thaumaturge, et se nommoit Selivanova-gora, mais ayant été érigé en ville en 1788; on lui donna le nom de la rivière sur laquelle il est bâti; en 1797, il fut remis sur l'ancien pied et annexé au district de la ville de

Pokrow. Ce bourg est remarquable par cinq grands marchés qui s'y tiennent annuellement.

kirjatche, (Kupmats.) C'est lenom de deux petites rivières du gour. de Vladimir; elles se distinquent entre elles par le surnom de grande et de petite; la grande prend sa source dans le district d'Alexandrovsk, le sépare de celui de Polrow, dans lequel elle entre, et, après un cours de 67 w., s'y jette dans la Cliazma. La petite Kirjatche a également sa source dans le district d'Alexandrovsk, mais après un cours de 12 w. seulement, elle vient se jeter dans la grande.

KIRKHÉNÉTZ, (Kupxeneus.)
rivière assez considérable du gouv.
de Costroma; elle se jette dans le

Volga sur sa rive gauche.

Kinsanov, (Kupcanoso.) p. tille du gouv. de Tambof, et cheflieu d'un district sur la Poursofka, à 88 w. de Tambof, vers l'orient. Cette ville est entourée de steps, on v compte plus de 3000 habitans des deux sexes; ils ne sont presque aurun métier ni commerce, mais sont tous cultivateurs.

MISLOVODSKOÏ-REDOUTE, (Kuсловодской-редуто.) (ou redoute des eaux acidulées), elle se houve dans le gouv. du Caucase et depend du district de Géorgiessk; ille a été nouvellement construite luquement pour protéger le séour des malades qui vienuent aux ources minérales acidulées, qui etrouvent ici; pour rendre plus urle passage à ces eaux on a avan-\*toute la ligne de fortification, en ommencant depuis les habitations e la petite Abaza, ou du passage e Batal-pacha; où se trouve un esiment Cosaque sur le Coubane, usqu'à la redoute dont nous parons; et delà on rejoint l'ancienne gne par un cordon de postes renorcés, et de redoutes qui passant ar la grande Cabarda s'appuye Tom. I.

à la rivière Vaksane où so trouve le chef-lieu de la race des Misostes, et où on à le projet de construire une petite forteresse; de sorte que ce cordon joindra le Chemin qui mène de Mosdoc en Georgie, et se trouvera seulement à 60 w. du fort de Vladicavcase; de de cette manière, le passage à ces lameuses eaux sera entierement sur; on entretient deux compagnics d'infanterie dans cette redoute. Je ne crois pas hors de propos de dire quelque chose ici touchant ces eaux acidulées. La source d'eau minérale d'Alexandre, en dialecte Abaze et Tcherkesse, Nar-Zana, c.-à.-d. (boisson des Géants ou des esprits) est située à-peu-près à quatre w. des villages Abazes, et à cinq du passage du Podkouma, où se sépare le chemin pour aller vers le Coubane et dans les hautes montagnes, dans une petite plaine un peu marécageuse qui occupe l'angle entre les ruisseaux Cosada et Elkochu. Cette source minérale est coupée par ces ruisseaux qui serpentent tout autour d'elle; des deux montagnes qu'elle a à sa proximité, et bien davantage de la montagne plus élevée et platte, située immédiatement devant elle, et dans le vallon au-dessus. Les vallons resserrés, desquels sortent les ruisseaux ci-dessus nommés, coulant dans leurs rigoles profondément creusées d'une pierre calcaire dure, coupent cette montagne des doux côtés, et l'enveloppeut eu quelque laçon entièrement le petit ruisseau bien fourni qui fait à lui la source d'eau minérale se réunit après un cours tortueux et vagabond de tout au plus 80 pieds, avec le ruisseau Cosadà, coulant tout auprès à l'est, auquel se joint et immédiatement après à l'ouest celui d'Elkochu. Ces trois ruisseaux forment en commun celui auquel, d'après la

31

source da milieu ou celle d'eau minérale, on donne le nom de Narssau ou Nar-zana. Je ne m'étendrai pas beaucoup sur les propriétés de cette eau merveilleuse : ce sujet appartenant davantage aux voyageurs et aux naturalistes, je dirai seulement qu'elle est limpide comme le cristal, puisée dans le moment, jette, aussitôt que son nes de l'ancienne Kizikermen, où sable brun s'est précipité, une les Turcs avoient une garnison, quantité de petites bulles, comme dont on voit encore les ruines. le meilleur vin de Champagne, pi- Cette ville s'appelle actuellement cote de même la langue avec un Berislavl. (Voyez cet article.) acide agréable, et porte aussi sortement au nez. Cette eau est si pleine d'air que des bouteilles remplies et bien bouchées éclatent ils sont en petit nombre, œ dans l'intervalle qu'il faut pour sont pour la plupart des Perses les porter au lieu élevé où l'on qui sont sortis des prisons des campe d'ordinaire. Elle perd su- Kirguis, ceux, qui se sont fibitement à la vérité une grande xés dans le territoire de Stavropol partie de cet acide carbonique dont se sont saits baptiser, les antres elle est surchargée; il reste cepen- sont restés attachés au mahous dant, quand après l'avoir laissé re- tisme de la secte d'Ali. Le nom de poser, on la met dans de sortes bou- Kizilbaches est un mot wart reilles bien bouchées et bien gou- composé qui signisie téte rouge, dronnées, une sussissante quantité d'air, pour lui donner toute la force de la meilleure eau de Selter. Cette eau, reconnue certainement pour être du plus grand secours dans un nombre indéfini de maladles, sera mieux apréciée quand on en aura fait un plus grand usage et qu'elle aura plus de réputation.

KITCHIGUINSKAÏA - CREPOST, (Kurueunckas kpinocmi.) ou fort zil et de l'Oural, on y trouve une de Kitchiguinsk; il se trouve dans église quelques casernes, une garle gouv. d'Orenbourg, sur les mison de deux escadrons de drebords très-escarpés de l'Ouvelka, gons, et une demi-compagnie que les Lachkirs nomment Ouviel, d'insanterie; elle est à 428 w. d'Oet dans le district de Tchéliabinsk, renbourg. dont il est éloigné du chef-lieu de 68 w.; on trouve une église et gouv. du Caucase, sorteresse et une centaine de maisons dans ce ches-lieu d'un district; elle est se fort, dont les habitans sont pres- tuée sur un des bras du Térei, que tous de vieux soldats résormés près de son embouchure dans la et quelques Cosaques pour les mer. Caspienne, sous le 43° 51' de commissions et le service de la lat. sept. et le 64° 10' de long poste.

Kitchkeleika, (Kickeneuka) pet. riv. du gouv. de Penza, dans le district de Gorodischtche; elle se jette dans la Youlow.

KIZIKERMEN, (Kusukepmend) pet. ville du gouv. de Kherson, à 65 w. de cette ville sur une trèshaute montagne sur le bord da Dnepr; elle est hâtie sur les rui-

KIZILBACHES, (Kusunbawu) peuple Tatare qui se trouve dans le midi du gouv. d'Orenbourg, c'est le nom sous lequel les Turcs désignent les Persans par dérision, parce que ceux-ci portent des bonnets rouges enveloppés d'une étosse qui sorme douze plis en mémoire de leurs douze imames méconnus par les Turcs.

KIZILSKAÏA-CREPOST, Kususская кръпость.) ou forteresse de Kizil, elle se trouve dans le gouv. d'Orenbourg, au confluent du Mi

KIZLAR, (Kuzaapo.) ville da orient., à 400 w. d'Astrakhan

Cette ville a été bâtie en 1736, pour remplacer la sorteresse de Ste-Croix qu'on avoit abandonnée. La garnison de cette forteresse est toujours composée d'un régiment d'infanterie de deux bataillons et de troupes légères prises parmi les différens peuples Mahométans des montagnes qui l'avoisinent, entre Kizlar et Astrakhan. Dans Immense step qui sépare ces deux villes, on voit dissérens peuples nomades, tels que les Nogais, les Imukhmens, et surtout les Calmouks, errer continuellement sous la conduite des chess qui relevent pour la plupart du commandant de Kizlar. On trouve dans la ville un couvent, deux églises Russes, deux arméniennes, 4 mosquées tatares, des casernes et des magasins considérables, des boutiques et plus de 450 maisons. Le commerce que fait cette ville est très-riche, tant par les vins et les eaux-de-vie qu'on y fabrique et qu'on exporte dans l'intérieur de l'empire, que parce que Kizlar est un entrepôt de la plupart des marchandises qui viennent d'Astrathan pour aller en Perse, chez les peuples des montagnes du Caucase,

et pour celles qui viennent de ces pays; une branche nouvelle commerce, et qui tous les jours devient plus considérable, c'est l'huile de sésame. Le gouvernement ayant encouragé la culture de cette plante, on en extrait une huile qui s'emploie avec succès au même usage que l'huile d'olives; le coton, le riz y sissent également bien, c'est surtout la culture du raisin et du mûrier qui y prospère le plus; on commence à en exporter jnsqu'à 300 pouds de soie. La population de cette ville peut monter à 600 habitans des deux sexes, elle est composée de Russes, d'Arméniens et d'autres peuples des montagnes; les Arméniens en forment cependant la majorité, ils sont tous commerçans.

Kuppis, (Kionuco.) C'est une belle source d'eau minérale qui se trouve en Finlande près de la ville

d'Abo.

KYGAGETOU, (Kusamu.) pet. riv. qui coule dans la presqu'ile du Camtchatka.

KYKCHA, (Kukma.) (Voyez BOLCHAIA REKA).

## L.

LABA, (Aaba.) rivière qui sort du mont Caucase, et qui vient se jeter dans le Coubane. C'est à son embouchure qu'est bâti le fort d'Oustlabinsk, appartenant au gouv. du Caucase, district de Stavropol.

LABOUNE, (Aabyns.) pet. ville du gouv. de Volhinie, district de Zaslav, sur la Khorvm qui se jette dans le Sloutche; elle étoit ci-devant elle-même ches-lieu d'un district, dont dépendoit les pet. villes de Barinoska, Miropolie, Polonnoe, Tchertoria, et Ostropolie; elle est à 103; w. de-distance de Jitomir.

LACA, (Aana.) pet. riv. du gouv. de Penza; dans le district de Kerensk.

LADEINOÉ-POLÉ, (Ладейное none.) pet. ville du gouv. d'Olo-Thétz, sur la rive gauche de la Svirlia, à 215 w. de Pétrozavodsk. On y trouve une seule église. Cette petite ville a un chantier établi par Pierre-le-Grand pour la construction des vaisseaux, et elle porte dans ses armes le pavillon impérial, pour désigner l'honneur qu'elle a cu de construire les premiers vaisseaux Russes qui parurent dans la Baltique sous ce pavillon. Presque tous ses habitans sont charpentiers ou forgerons, employés à la construction de dissérens navires.

LADOGA NOUVEAU, (Ладоса новая.) p. ville du gouv. de Péters-bourg, et chef-lieu d'un district;

elle est située sous le 60° 7' de bi, sept. et le 49° 50' de loug. orient, à 150 w. de Pétersbourg. Cette ville est bâtie sur le Volkhofentre le lac de Ladoga et le caual qui commence ici pour aller se réunir à la Newa. Cette ville a été commæncée en 1704 et peuplée en partie par les habitans du vieux Ladoga qui ne se trouve qu'à dix w. de distance. On y trouve 1200 hahitans des deux sexes, presque tous occupés à piloter les barques qui entrent ici du Volkhof dans le canal pour aller à Pétersbourg, et à naviguer sur le lac pour transporter du charbon et des pierres dans cette capitale.

LADOGA VIEUX, (Aagosa cmopan) Ce bourg, sur le Volkhof, qui n'est qu'à 10 w. de distance du nouveau Ladoga, étoit anciennement une grande ville. Quelques historiens croyent que c'étoit l'Aldevgobord, cité par les écrivains du nord, et dont le som venoit du lac qui s'appeloit auparavant Aldoga, et que par une trauposition des deux premières lettres, nous nommons Ladoga dans ce tempsci. Cette ville est très-connuc dans nos chroniques, comme la résidence de Rurik, premier souverain des Russes, avant qu'il ne la transportat à Novgorod. Les Slaves l'appeloient Ville-Vieille, et les Rousses la nommoient Allehebourg, ce qui signisse la même chose. M. Tatisches pense qu'on l'appeloit aussi Gardorika. En 1114, Ladoga sut transporté un

un peu plus bas, et entourée de murailles de pierres, par les ordres du grand-duc Mstislaw de Novgorod. On en voit encore dans a moment les ruines. L'ancien nur étoit de bais. La même année a y construisit une église. 1164, les Suédois vinrent avec 60 gros bateaux, et après avoir ravzékseuvirons ils brûlèrent une priedela ville, et se retirèrent dus le Voronai, rivière qui tombe dus le Volkhof; mais le grandduc Sviatoslav Rostislavitch en avant été informé, accourut avec ks Novgorodiens ; d'un autre côté kur maire Azarius étant entré dus le Voronai pour y attaquer ks Suédois, les y battit completkment; il prit 43 bateaux, en mula plusieurs à fond; quelquesmi seulement se sauvèrent par la mile. Dans les temps plus mornes, cette ville commença à dichoir de son ancienne splendeur, et depuis qu'une partie de es habitans ont passé dans le nourau Ladoga, elle est entièrement embée en décadence, Dans ce moment-ci, ce n'est plus qu'un theif bourg dans lequel il y a à Rine 50 maisons.

LADOGA, (Aagoea) (lac de). lest situé entre le golse de Fiuhade et le lac d'Onéga. Sa lou-Peur est d'environ 175 et sa lar-🎮 de 105 sv. Il est regardé comme le plus grand lac et le plus Pissonneux de l'Europe: on y vouve des chiens marins. La quautile de sable qu'on y rencontre, et que de fréquentes bourrasques thussent cà et là, rend le rivage h, et est cause que beauconp \*bateaux plats y ont péri. Pour Emédier à ces inconvenieus, Pierre-le-Grand jugea à propos détablir au sud-ouest du lac, un canal de la longueur de 104 w., sar 70 pieds de largeur, et de 7 19 de profondeur. On commença acreuser en 1718, au moyen de

plusieurs coudes et sinnosités, depuis Schlusselbourg jusqu'à Nouveau-Ladoga dans le Volkhof, et l'ouvrage fut porté à sa fin sous le règne de l'impératrice Anne en 1732; ce canal n'alloit d'abord que jusqu'au village de Cabona situé sur une rivière de même nom à 44 w. de Schlusselbourg, et delà au lac moyennant une écluse qui existe encore aujourd'hui. Le comte de Munich a sait publier en 1724, qu'après une expérience exacte faite à trois dissérentes reprises, l'embouchure de ce canal dans le fleuve Volkhof est plus élevée d'un pied que son embouchure dans la Néva; près de Schlusselbourg, il a 32 écluses, savoir: 16 au nord qui servent au printemps à détourner dans le lac la surabondance des eaux, et 16 au sud destinées à conduire au canal les petites rivières de Lipka Nazia, Cheldikha, Lava et Cabona, qui tomboient auparavant dans le lac et qui augmentent maintenant les eaux du canal sans y méler seur sable et leur limon. En été ce canal est couvert de radeaux et de barques venant du. Volkhof, pour entrer dans la Néva et approvisionner Pélersbourg en lui apportant les productions de tout l'empire, depuis la mer Caspienne, qui par ce moyen et le canal de Vichni-Volotchoh, communique à la mer Baltique. On apperçoit depuis le canal plusieurs îles situées dans le lac, habitées par quelques pècheurs, savoir, Sarkot, Zélemtzy Kirse, et Tinow, Le lac de Ladega communique à la mer Baltique par le moyen de la Néva, qui est la seule rivière qui en sort; au lac d'Onéga, par la Svir, et celui d'Ilmen par le Volkhof. Il recoit dans son sein plusieurs rivières, dont les plus considérables sont -la Pacha, le Siasse et l'Oiat; les Finnois appellent ce lac New ou Nevo, c.-a.-d. mer

Laicher (Aanmess.) p. ville du gouv. de Cazan et chef-lieu d'un district, sur la Cama, à 30 w. de son embouchure dans le Volga, et à 58 w. de distance de Cazan. On y' trouve une seule église. C'est dans cette petite ville que les barques qui descendent la Cama se fournissent des chevaux et des ouvriers nécessaires pour se saire trainer en remontant, le Volga. Il se tient ici une foire le 1er de juin pour les bateliers qui s'y assemblent en quantité, la population de cette pet. ville n'est pas considérable.

LALSE, ( AGARCED. ) ville du gouv. de Vologda, et chef - lieu d'un district. Elle est sous le 60° 57' de lat. sept. et le 64° 39' de long. orient. sur la Lia qui se jette dans la Louza sur sa rive droite. Lalsk est à 535 w. au nord - est de Vologda. On y trouve un couvent de moines et 4 églises de pierres; sa population monte à 2500 personnes des deux sexes. Les marchands de cette ville sont un commerce considérable en Sibéric, en y portant les marchandiscs de Moscou; à Arkhangel, en graines de lin et en blé, et à Moscou en y apportant les marchandises de Sibéric.

LAMA, (Aana.) le peuple de Sibérie nomme ainsi le port d'Okhotsk (Voyez ce dernier article.) Il y a aussi une rivière de ce nom dans le gouv. de Moscou, elle a sa source dans le district de Voloklamskoi, traverse celui de Cline sur les limites duquel et celui de Cortchéva, elle se jette dans la Chocha,

LAMOUTTES, (Лаличты.) pet. peuple errant de la Sibérie, de la race des Toungouzes. Il se trouve en Daourie sur les bords oriental et septentrional du Baïkal, et sur les côtes de la mer du côté ple habite en Russie dans le gour. d'Okhotsk, jusqu'aux peuples Coriaks, et ce n'est que vers se

dernier endroit qu'on le nomme Lamouttes, c.-à-d. habitans des côtes de la mer. ( Voyez Ton-GOUZES.)

LAPONIE, (Aannahain) la Laponie Russe appartient au gonv. d'Arkhangel, et sorme le district de Cola qui est situé entre l'Océan glacial et la mer Blanche, qui elle-même n'en est proprement qu'un grand golfe. Le climaty est excessivement froid et la terre aride; on y a en hiver trois mois de nuit, de même que été trois mois de jour; le printemps et l'automne y sont inconnus; il y pleut rarement en été, et I'hiver tout est couvert d'une neige profonde; l'air y est cependant très-sain. Les habitans ne sement rien, mais se nourrissent de chasse et surtout de pêche, les rivières y étant excessivement poissonneuses; ils sont presque tons de la religion grecque, cependant il y en a encore quelques-uns parmi eux qui sont idolâtres. Ce pays, couvert de hautes montagnes, ossre dans ses vallées une nourriture saine et abondante au bétail, qui en général y est très-gras, particulièrement les rennes. On y trouve des ours, des élans, des rennes, des loups, des gloutons, des castors et des bermines. L'animal le plus utile à l'homme yest le renne, car on se nourrit de son lait, dont on sait meme du beurre et du fromage, ou mange sa chair et l'on se vétit de sa pean. Les Lapons les attellent à leurs traincaux, et îls courent comme cela avec une vîtesse incroyable, il y a une grande quantité et une variété d'espèces const dérable de mouches en Laponie. Ce pays confine à l'occident à la Laponie suédoise et danoise.

LAPONS, (Aonapu.) Ce perd'Arkhangel, district de Cola Les Lapons s'appellent sur-me-

mes Sam ou Soms, et leur pays Saméanda ou Somellada. Sur un espace de plus de mille w. qu'ils ocupent en Russic, à peine y a-t-il 1200 familles de Lapons. Ce peuple paroît être de la race des Finnois; ils les nommoient il y a 600 aus steinfine (déscrieurs Finnois,) et il paroît plus probable de croim que les Finnois voulant vivre plus commodément et dans un pays plus abondant, quittèrent les Lapons, que de supposer que ces derniers les abandonèrent pour aller habiter, presque sous le pôle, un pays aride et désert, comme le leur: ils l'ont occupé de tout temps, et se sont gouvernės par leurs propres lois, jusqu à ce qu'ils fussent soumis par la Suede. Les Lapons sont d'une taille moyenne ils ont le visage plat, les joues caves, les yeux gris, peu de barbe; les cheveux châtains et très-épais et plats et le leint jaunatre à cause de la fumée dans laquelle ils vivent une partie de l'année et de leur malpropreté habituelle ils sont fort, <sup>agiles</sup>, mais très-portés à la paresse, assez intelligens, pacifiques el soumis; au reste gais, fidelles, point voleurs, mais soupçonneux, trompant volontiers dans les marchés qu'ils font, se préfirant à tous les peuples du monde. Ils aiment leur pays avec nairement de consomption occasionnée par le mal du pays. Les semmes chez ce peuple sont petiles, honnêtes, caressantes memes assez jolies; elles sont extrèmement craintives, et elles ont cela de commun avec leurs maris. Les Lapons ne savent ni lire ni écrire, ils emploient une espèce de hiéroglyphes qu'ils découpent sur des petits batons qui leur servent de signature. Je ne m'étendrai pas davantage sur la descrip-

tion de ce peuple dont les voyageurs, surtout dans ces derniers temps, ont parlé; d'ailleurs il appartient proprement à la Suède; ceux qui sout en Russie n'en torment qu'une petite partie. Les Lapons Russes sont presque tous chrétiens, cependant ils entremèlent leurs cérémonies religieuses de beaucoup de coutumes payennes; quelques-uns sont encore idolatres. Ils payent leur tribut à la Russie en sourrures, et souvent en argent comptant dont ils se procurent sufisamment dans leur commerce avec les Norvégiens.

LAVA, ( Aasa. ) rivière du gouv. de Pétersbourg qui se jette dans le lac de Ladoga. D'après le traité de paix de Stolbovsk, qui eut lieu entre la Russie et la Suède avant la guerre que Pierre-le-Grand fit à Charles XII, cette rivière étoit posée pour limites entre les deux états.

LAVLINSKOI-CANAL, (Aasaunской канало.) Се canal fut commeucé par Pierre-le-Grand pour réunir l'Ilavlia, qui se jette dans le Don, avec la Camychinka, qui se jette dans le Volga, et par Conséquent la mer Noire avec la mer Caspienne et la Baltique; les travaux des deux canaux commencés dans cette intention furent poussés asssez loin, lors-Passion, et lorsqu'ils sont obligés equ'ils surent interrompus; on supde s'en éloigner ils meurent ordi- pose avec vraisemblance qu'ils vont être repris dans ce moment.

LESNAIA REKA, (Abchan pb- $\kappa \alpha$ ) ou le fleuve boisé. Il coule dans le gouv. de Tobolsk, et à travers le district de Beresow, du midi au nord pour aller se jetter dans l'océan glacial; il est extrêmement rapide, et ses \*aux sont si pures qu'on apperçoit la moindre petite pierre au fond de l'eau qui dans plusieurs endroits a quelques toiscs de profondeur. Son nom lui vient des mélèzes nains et d'autres arbrisseaux qui couvrent ses bords, tandis que sous cette lattitude il est si rare d'en voir un.

I.ESNO, (Atcho.) village du gouv. de Mohilew, dans le district de Starobykhovsk, situé sur une petite rivière, il est célèbre par la destruction entière dun corps de Suédois commandés par le général Levenhaupt en 1708, le 28 septembre.

LESNOI-CARAMYCHE, (Abchoŭ\*apazzezzeze).) Colonie allemande
du gouv. de Saratof, à 67 w. de
cette ville, dans le district de
Camychine. On y compte 171 familles toute de la religion luthérienne il s'y trouve une église de
ce culte.

Boponemo.) ou le Voroéj des bois; c'est une pivière assez considérable qui a sa source dans le gouv. de Rezan, district de Riajsk et qui entre ensuite dans le gouv. de Tambow; traverse la ville de Cozlow, à quelque distance de laquelle elle se réunit au Polevoi-Voronej ou Voronej des champs. Ces deux rivières ensemble forment le Voronej proprement dit.

LÉTITCHEV, (Atmuzeso.) po ville du gouv. de Podolie et cheflieu d'un district sur la Volna, qui se jette dans le Boug; elle est à 135 w. nord - est de Camenétz-Podolskoi; on n'y tronve rien de remarquable.

LGOW, (Arcoso) p. ville du gouv. de Coursk et chef-lieu d'un district, c'étoit auparavant un hermitage, dont on ignore l'origine. Ille est sous le 51° 42' de lat. sept. et sous le 53° 37' de long. orient., sur la Seim à 71 w. de distance nord-ouest de Coursk; on y trouve une seule église, et à peine 600 habitans des deux sexes.

LIAKHOVITCHI (Anxonuzu.) p. endroit fortisié du gouv. de Minis il avoitété érigé en comté sous le régime Polonois; non loin de là, les Cosaques essuyèrent une défaité en 1660 de la part des Polonois, et en 1706, il sut pris et ruinés par les Suédois.

LIALA, (ARAG.) rivière du gouv. de Perm; elle a sa source dans le mont Ourall, et se réunissant à la Lobva, elles se jettent ensemble dans la Sossa, elle coule à travers des forèts magnifiques.

LIANGA, (ARREA.) p. rivière, du gouv. de Penza, dans le district de Tchenbar, elle se jette dans le Tchenbar.

LORHVITZA, (Aoxousa.) pet. ville du gouv. de Poltava., et chef-lieu d'un district; elle est située sous le 50° 18' de lat. sept. et le 50° 59' de long. orient, sur les bords d'une petite rivière du même nom qui se jette dans la Soula. Cette ville a été fondée par le Polonois Vichévsky, après le règne du saux Dmitri. On y trouve 3 églises et près de quatre mille habitans des deux sexes.

LOPASNIA, (Monacus.) pet. rivière du gouv. de Moscou; elle traverse les districts de Podolsket de Serpoukhow, où elle se jette dans l'Oca.

LOPATIKHA, ( Aonamura) pet. rivière du gouv. d'Ecatherinoslav qui après un cours de 30 w. se jette dans le Dnepr.

LOPOUKHOVAIA, ( Aonyxooan.) p. rivière du gouv. des Slobodes d'Ucraine, elle se jette
dans la Cotelva.

Lossosinka, (Aococunza) privière du gouv. d'Olonetz, elle n'est remarquable que par la ville de Petrozavodsk bâtie sur ses bords.

Losva, (Aocea.) grande rivière de la Sibérie, elle prend a source dans le gouv. de Tobolsk,

le gouv. de Perm, puis retourne dans celui de Tobolsk; che va se jeter dans la Sosva sprés un cours de plus de 200 w.

LOUBNY, (Ayons.) ville du sour. de Poltava et chef-lieu d'un district, sous le 49° 57' de lat. sept. et 500 42' de long. orient. elle est bâtie sur une montagne élevée sur les bords de la Soula, à Russes parlent d'une désaite sanpres de cette ville, par le grand-duc rêts qui l'avoisinent. Stiatopolk. Loubny actuellement mone, et qui a été établie par riennes. Pierre-le-Grand. Il se tient ici qua-5000 habitans des deux sexes.

Louga, (Ayea.) sleuve qui a Calouga, district de Tarouza. source à bo w. de Novgorod, et Narova sous le nom de Rossane. C lleuve traverse un pays remtion des environs de la ville de w. va se jeter dans la Cliazma. Louga jusqu'au port de Narva.

rellement érigé en ville et en chef-lieu de district, il est situé sur les deux bords du Louga à

133 w. de Pétersbourg.

TOM. I.

district de Bérézow, entre dans l'Ousoja et les deux bords de la Voinka, à 134 w. d'Otel, on y trouve une scule église et 120 maisons dont les habitans vivent assez pauvrement, ne faisant aucun commerce. Ils sont tous laboureurs.

Louganskaïa stanitza, (Aytanckan cmanuya.) bourg des Cosaques du Don, sur la Lougane, qui se jette dans le Donetz. 184 w. de Poltava. Les chroniques Il est fameux par une foire qui s'y tient au mois d'août, et qui duglante des Polovizis qui eut lieu re 13 jours, et par les belles fo-

LOUGOVAIA - GRIAZNOUKHA, est assez bien batie. On y trouve (Ayeusan-spashyxa.) colonie 3 églises et un couvent de moines allemande du gouv. et district de ainsi qu'une pharmacie très-con- Saratow, sur le grand Caraman, sidérable appartenante à la cou- on y compte 35 familles luthé-

LOUJA, (Ayara.) p. rivière qui tre grands marchés par an: on se jette dans la Protva; elle a sa compte dans cette ville près de source dans le gouv. de Smolensk, et finit son cours dans celui de

LOUJA OU LJA, (Лужа или qui coulant delà vers le Nord-ouest, Ama.) rivière considérable qui entre dans le gouv. de Péters-sort d'un lac du gouv. de Vitchsk bourg pour se jeter dans le golse et qui entrant ensuite dans celui de Finlande; il détache aupa- de Pskow, et après avoir réuni à ravant un bras qui sc réunit à la elle les eaux de la Outra se jette dans la rivière Vélikaia ou grande.

LOURHE, (Ayxo.) Rivière qui pli de sorets, et il sournit du a sa source dans le gouv. de bois en abondance au district de Costroma, de là elle entre dans Yambourg qui en manque. Pen- celui de Vladimir, et coulant dant le printemps, ses caux sout vers le sud elle sépare le district 35sez hautes pour porter de gros de Viaznikos de celui de Gorokhobateaux, et des bois de construc- vetz, et après un cours de 100

LOUKHE, (Ayxo.) pet. ville du Louga, (Ayea.) pet. endroit gouv. de Costroma, district de du gouv. de Pétersbourg, nou-Yourievetz Povolsky, sous le 56e 46' de lat. sept. et le 60° 41' de long. orient. sur la rivière du même nom et à 130 w. de Costroma vers le sud-est; elle est entourée LOUGANNE, ( Ayeans. ) pet. d'un vieux renpart de terre, hors ville du gour. d'Orel, apparte- duquel on trouve trois églises. nante au district de Sévak, elle Les habitans sont au nombre de est bâtie sur la rive gauche de 1000 en comptant les deux sexes.

LOUROYANOV, (Aukoanoso.) alors sous le nom Loutchesk; elle p. ville du gouv. de Nigni-Novgo- a un château ou réside l'évêque, rod, et chef – lieu d'un district et où les jésuites avoient un colsous le 54° 45' de lat. sept. et le lége. L'évêque grec-uni qui y réside 20° 20' de long. orient., à 158 de aussi prétend prendre le pas w. au sud de Nijni. Cette petite sur les archevêques de Polotsk et ville est bâtie au confluent de deux petites rivières, la Técha de toutes les Russies. Sous le gouve de toutes les Russies. Sous le gouve de toutes les Russies. Sous le gouve la Khvostchovka, on y compte une église et 250 maisons. Les Polonois, il se tenoit ici une diétablitans ne sont tous cultivateurs.

LOUTCHOSSA. (Ayroca.) p. rivière du gouv. de Mohilew; elle parcourt les districts de Babinovitchi et de Senninsk, et va

se jeter dans la Dvina.

LOUTIK ou LUTIK, (Aymuko MAH Ammuko.) c'est le nom d'un château-sort que les Turcs avoient construit entre les deux principaux bras du Don, sur une sle vis-à-vis d'Azow; il étoit sormé de quatre citadelles réunies entre elles par un sort retranchement. Les Russes le prirent en 1696 et le rasèrent.

Loutsine, (Ayund.) pet. endroit nouvellement érigé en ville, chef-lieu de district, dans le gouv. de Vitebsk; il est à 272 w. de cette ville, et renferme une église, une école juive et 803 habitans mâles, dont la majeure partie sont Juiss. Ce petit endroit a été bâti en 1399, et on le cite aussi en parlant des conquètes du Tzar Ivan Vasiliévitch en Livonie, sous le nom de Louja. Sa position entre deux lacs et sur la rivière de Louja le rend fort agréable.

LOUTSK, (Ayund.) Ville du gouv. de Volhinie et chef-lieu d'un district, elle est située sur la Stir, sous le 50° 50' de lat. sept., et le 13° 50' de long. orient., à 180 w. de Jitomir. On rappelle dans les chroniques Russes beaucoup d'événemens mémorables qui se sont passés dans cette ville ou dans ses environs; elle étoit connue

a un château ou réside l'évêque, lége. L'évêque grec-uni qui y réside aussi prétend prendre le pas sur les archevêques de Polotsk et et de Smolensk et dans les actes publics il prend le titre d'Exarque de toutés les Russies. Sous le gouv. Polonois, il se tenoit ici une diètine alternativement avec Vladimir de Volhinie, et il y avoit une justice territoriale; le Palatin y résidoit aussi bien qu'un grand Castellan et un staroste. Il y eut à Loutsk en 1429 une assemblée fort brillante ou se trouverent l'empereur Sigismond, 2 Rois et plusieurs autres princes. La plus grande partie de la ville fut britlée en 1752; elle est actuellement toute rebâtie en bois. tout son commerce se fait par les Juiss, qui sont ici sort nombreux.

Louza, (Aysa.) rivière considérable du gouv. de Vologda; elle

se jette dans le Youg.

LOUZERNE ou LUCERNE, (Augepho.) Colonie allemande du gouv. de Saratow, district de Voljsk. On y compte 44 familles; ils professent tous la religion Catholique.

LSTA, (Acma.) rivière qui coule dans le gouv. de Pskow.

district de Novorjew.

LUBEÏSK, (Anheucko) C'étoit le nom d'une ancienne ville située à l'embouchure de la Protva, dans l'Oca à 12 w. de la ville actuelle de Serpoukhow on n'en voit plus de trace.

LUBIME, (Mobusio.) Ville du gouv. de Iaroslaw, et chef-licu d'un district, bâtie sur deux petites rivières, l'Obnora et l'Outcha, sous le 58° 6' de lat sept et le 58° 45' de long. orient., à 68 w. Nord-est d'Iaroslaw. Cette ville est fort anciemne, mais on ignore par qui et quand elle sat

fondée; on y trouve 4 égliscs, 341 maisons, 100 houtiques et deux tanneries; les habitans font tous le commerce, ils achettent leurs marchandises à Moscou et à Pétershourg, et les revendent chez eux et dans les environs. Il s'y tient deux grands marchés par an:

le premier à la Pentecôte, et le second au 6 décembre.

Lucerne, (Amuepho.) Voyez Louzerne.

LULEKHA, (Monera.) pct. rivière du gouv. de Vladimir, disțrict de Gorokhovetz; elle a sa source dans celui de Costroma.

## M.

Macane-Rour-Assy, (Makahō-I'upō-Accss.) C'est la quatrième des iles Courills; elle est à 60 w. de celle nommée Chirinki; sa superficie est de 20 w. sur dix; on y trouve quelques broussailles, mais ni lac, ni rivières; malgré cela il se trouve beaucoup de sources, dans les montagnes qui entourent ses côtes. Les plus petites barques auroient de la peine à y trouver un mouillage sûr.

MACARIEF, (Makapieso.) pet. endroit nouvellement erigé en ville et en chef-lieu de district, dans le gouv. de Nijégorod, elle se trouve sous le 55° 50' de lat. sept. et le 62° 48' de long. orient., sur la rive gauche du Volga, près de l'endroit où la rivière Kirjenetz s'y jette et à 84 w. de Nijegorod. On n'y trouve qu'une senle église et à peu près 260 habitans males, dont aucun ne cultive la terre, mais qui gagnent leur vie à faire flotter des bois sur le fleuve. On voit près de cette petite ville, et sur le même bord du sleuve, le couvent de Macarics, près duquel se tient la sameuse

foire qui porte le nom du couvent; elle commence à la St.-Pierre et St.-Paul, c.-à-d. au 29 juin et dure tout le mois de juillet. On y voit arriver des marchands des contrées les plus éloignées de l'Asie; ceux de l'empire y venant aussi de tout côté par eau et par terre. On y voit des Tatares, des bukhares, des Persans, des Indiens, des Grecs et des Polonais arrivés par caravanc; il s'y vend pour plusieurs. millions de productions Russes tant par échange que pour de l'argent comptant; le marché qu'on y a nouvellement construit en briques est un bâtiment magnifique. On peut à juste titre mettre cette foire au nombre des plus belles de l'Europe.

MACARIEF SUR L'OUNJA, (Marapseso na Ynæs.) pet. ville du gouv. de Costroma, et chef-lieu d'un district, sous le 57° 44' de lat. sept. et le 61° 58' de long, orient., elle est située sur la rive très-élevée de l'Ounja, à 195 w. vers l'orient de Costroma; elle a reçu son nom du couvent de St.

renterme deux églises et 200 mai- pellent Tsagane - l'algazonne, ce sons; les rues y sont droites et qui veut dire Ville-Blanche, ou et bien allignées; le nouveau mar- bien Madjariene-re-Balgazoune, ché bàti en briques au milieu d'u- ou la grande ville madjare. C'est ne place carrée, et très-régu- d'après ce nom, que quelques lière, est un heau bâtiment. On écrivains se croient sondés à troupeut porter le nombre de ses habi- ver ici une résidence primitive des tans à 1600 individus des deux sexes; il se tient trois grands marchés par an dans cette ville qui fait un assez joli commerce en grain, et en bateaux de toutes grandeurs que l'on construit sur l'Ounja, et qu'on sait descendre par son moyen dans le Volga. On y trouve encore une fahrique de souffre et une de vitriol.

MACAROVKA, (Makaposka.) Colonie allemande du gouv. de Saratof, district de Camychine, sur le Caramyche, à 81 w. de Saratof. Les habitans sont au nombre de 36 familles, dont moitié Catholiques et moitié Luthériens.

MACHKA, (Mauxa.) il y a deux petites rivières de ce nom. l'une dans le gouv. de Rézan, la ville de Sapojok est bâtie sur ses hords, et elle se jette dans l'Oca; l'autre coule dans le gouv. de Penza, district de Tchenbar et se jette dans la Vorona.

MADJARY, (Magmaph) Un nomme ainsi un espace de terre dans le gouv. du Caucase et sur les bords du Couma, qui est couvert de ruines, ce sont pour la plupart des chapelles voutées, & au singulier par ce nom. Elles sont quelques autres bâtimens qui paroissent avoir servi de sépulture à un peuple mahométan; ces ruines couvrent un espace de terre de plus de 400 toises carrées, et il y en a plus de 50. A une werste de là, vers le sud, on voit les ruincs d'une grande Mosquée avec son minarct, et à 400 toises plus loin d'autres ruines parmi lesquelles on trouve des inscriptions, d'après lesquelles il paroît que cet endroit a été habité il y a plus

Macaire qui s'y trouve. La ville de 500 ans. Les Calmouks l'ap-Hongrois ou Comans. Le célèbre professeur Pallas, prétend au contraire que des voyageurs peu instruits, ont pu seuls présumer que ces ruines étoient celles d'une grande ville; que leur disposition en sile leur a sait voir des rues; mais qu'une recherche plus exacte ne lui laisse plus à douter que ce local n'étoit autre chose qu'une place de sépulture distinguée et fameuse par la consécration de son sol, comme le prouve toute la contrée du Couma, en remontant et en descendant, sur toules les hauteurs et saillies de ses deux rives, particulièrement de la drois te ou du sud, presque hérisses d'élévations tombales, situations que chérissoient les anciens peuples Nomades, comme attestent encore aujourd'hui les Calmouls possesseurs actuels des pâturages d'hiver de cette contrée, par l'attachement qu'ils lui portent.

MAGNITNAIA GORA, (Mashumная copa.) ou la montagne d'amant. Ce sont quatre montagnes dans le gouv. de Perm, district d'Ecatherinbourg, qu'on désigne formées presqu'en entier d'ane mine de ser dans laquelle il entre beaucoup d'aimant, dont on trouve même des conches entières vers le sommet; cette pierre est d'un grain très-fin et pe le cède pour sa force à aucun aimant connu en Europe.

MAGNITNAIA-CREPOST, [Matнитная крвпость. ) c'est un petit fort du gouv: d'Orenbourg, bati à l'embouchure du Kizil dans l'Oural, il est à 497 w. d'Oren-

bourg, et à 64 du fort de Kizilskaia; la garnison consiste en deux compagnies d'infanterie et une de

drugons.

Maïa (Maio.) grande rivière de la Sibérie; elle se trouve dans le gouv. d'Irkoutsk, prend sa source dans le district d'Okhotsk, el e dirige du nord au midi, et après plusieurs détours de l'est à louest, elle reprend son cours vers le nord, entre dans le district de Yaloutsk, où elle se jette dans l'Aldane.

NAIATCHKA, (Manzka,) pet. rivière du gouv : d'Ecatherinoslaw, qui sort du step et se jette

dans le 1)ncpr.

NAINE, (Maund.) grande riviere du gouv. d'Irkoutsk, can-1011 d'Okhotsk, elle coule, du sud-est, au nord-ouest, et se jelle dans l'Anadir.

Maïsse, (Maŭco.) pet. riv., du gouv. de Penza, district de Gorodichensk, elle se jette dans Ilnza.

MAJAKH, MADJAR OU AMOULотвял, (Мажахо, Ма іжаро или Anyab-ybca.) grand lac de la Sibérie, dans le gouv. de Tomsk; il est entouré de hautes montagnes couvertes de forêts, et il contient beaucoup d'iles. Les Tatares le passent en radeaux en autonine pour aller à la chasse des martres et zibelines qui sont ici les pius belles de toute la Sibérie, et ils reviennent en hiver sur la glace, lorsque le lac est déjà gelé. On y pèche des esturgeons dune énorme grandeur.

MAJAROVKA, (Mamapaska,) P. rivière du gouv. de Penza; elle se jette dans la Chnaief, autre Pet. rivière, à 9 w, de sa source.

MAKHNOVKA, ( Maxновка.) pet endroit nouvellement érigé 'n ville, et en ches-lieu de district; elle appartenoit à la Pologneset vient d'être annexé au gouv. de Kiew. Cette petite ville est située sur la Gnilopiat, pet. rivière qui se jette dans la Désna, et cette dernière dans le Boug; elle est à 177½ w. de Kiow.

MALAÏA-SESTRA, (Manan cecmpa.) pet. rivière du gouv. de Moscou; elle coule dans le district de Voskresensk, et sépare ceux de Cline et de Voloklamskoi.

MALAKOVKA, (Manakoska.) p. rivière du gouv. et du district de Moscou, elle se jette dans la Moskva.

MALAROSSIA, (Manapoccia.) autrement Russie mineure, petite Russie. (Voyez Cosaques d'Ukraine.)

MALINOW, (Малиново.) pet. île de la mer Caspienne; elle se trouve près d'Astrakban, c'est pourquoi elle est occupée par les préposés de la douane et ceux de la quarantaine.

MALKA, (Малка, ) rivière du Caucase, qui se jette dans le Térek, et sur les hords de laqueile est hatie la ville d'Ecatherinograd.

MALMYCHE, (Manneumo,) pet. ville du gouv. de Viatka, sur les bords de la Chochma, qui se jette à 3 w. de là dans la Viatka; elle est sous le 56° 47' de lat. sept. et le 68° de long, orient, et à 140 w. au sud de la ville de Viatka. Ses premiers habitans étoient des Tcheremiss, ils étoient gouvernés par leurs propres princes qui avoient leur residence dans cet endroit. Ils étoient les alliés et les tributaires des rois de Cazan, A la prise de cette dernière ville, le petit souverain de Malmyche, nammé Boltouche, ne voulut pas se soumettre au Tzar Ivan Vassiliévitch , vainqueur de Cazan, il osa même opposer de la résistance aux Russes envoyés pour les soumettre, mais rompus au premier choc, les Tcheremiss s'enfuirent, laissant leur prince tué par un boulet de cauon sur le

champ de bataille; leur ville sut prise et donné aux vétérans streletz qui la repcuplèrent, et qui sont les ancètres de ses habitans actuels. La ville de Malmyche est pauvre, elle a deux églises et une centaine de maisons, dont les habitans presque tous laboureurs ne sont aucun commerce.

MALO-ARKHANGELSK, (Mano-Apxancenschö) ou petit Arkhangel, ville du gouv. d'Orel, et ches-lieu d'un district; elle est située sous le 52° 32' de lat. sept. et le 54° 2' de long. orient., sur les deux bords d'un ruisseau nommé Coulikow - Kjavetz qui tombe dans la Sosna. Cette pet. ville est à 70 w. Sud-est d'Orel; on y trouve deux cents maisons, une église, et à-peu-près 1300 habitans des deux sexes, qui sont presque tous cultivateurs.

MALODELSKAÏA - STANITZA, (Manogenschar-Cmanuga.) G'est un bourg des Cosaques du Don; il est situé sur les deux bords de la Medvéditza; on trouve beaucoup d'ours dans les forêts voisines.

Maloï-Iaroslavetz, (Малой Ярославець.) p. ville du gouv. de Calouga, et chef-lieu d'un district; elle est située sous le 550 't' de lat. sept. et le 54° 18' de long. orient., sur la rive droite de la Louja, à 52 w. au nord de Calouga. On voit encore hors de cette ville les restes d'un rempart de terre qui jadis servoit à la défendre; on y trouve actuellement 4 églises en briques et deux en bois quelques magazins de sel et d'eau-de-vie, et plus de 200 maisons. Le nombre de ces habitans peut s'évaluer à 1600 en y comptant les deux sexes.

MAMA, (Mana.) Il y a deux rivières de ce nom en Sibérie, toutes les deux coulent dans le gouv. d'Irkoutsk, et se jettent dans le Vitime; on tire beaucoup de tale de ses bords.

MAMADYCHE, (Managhiub.)
pet. ville du gouv. de Cazan et chef-lieu d'un district, sous le 55° 56' de lat. sept. et le 68° 58' de long. orient., elle est hàtie au confluent de l'Ochla et de la Viat-ka, à 184 w. nord-est de Cazan; on y trouve une seule église; le nombre de ses babitans, n'est pas très-considérable; il y a cepeudant une fabrique de toile de coton, qui emploie beaucoup de garance pour la teinture, et qui exporte annuellement pour plus de 1600 roubles de ses toiles.

MAMAÏ-SOURKA, (Maziaŭ-cupka.) C'est le nom d'une petite riv. du gouv. d'Ecatherinoslav qui prend sa source dans le step, et qui va se jeter à dix w. de li dans le Dncpr; elle n'est remarquable que par une ville que la fameux Mamaï-Khan fit bàtir sur ses bords, et à laquelle il donne son nom. Il ne reste actuellement aucun vestige de son existence.

Mamga, (Mazica.) pet. sleuve du gouv. d'Irkoutsk, district de Yakoutsk; il se jette dans un golfe, de la mer d'Okhotsk; on trouve de 10 w. de son embouchure dans le golse une île appelée Médvejer, ou île des Ours. Cette île a dix w. de long sur 6 de large.

MANA, (Mana,) rivière de la Sibérie, remarquable par la quantité de Pétrole qu'on trouve sur

ces bords.

Mandjoures se distinguent en Mandjoures proprement dits et en Mandjoures proprement dits et en Toungousses; ils ont tous deux la même origine, ce qui se prouve facilement par leur laugue, leur ficilement par leur laugue, leur ficilement par leurs mœurs qui out beaucoup de ressemblance entr'eux, et même par leurs traditions. Ils possédoient d'immenses plaines dans la partie orientale de la Sibérie, et la partie septentrionale de la

Mongolie ou Tatarie chinoise. La samille régnante en Chine et de næ Mandjoure. Avant l'arrivée des Russes en Sibérie, c'est-à-dire aucommencement du XVII esiècle, la Maadjoures possédoient toute la Diourie ou Sibérie orientale, depuis le Baikal jusqu'aux montague Mongoles, ainsi que les pays quarrosent l'Amour, la Chilka et l'Argouna, et ils prévinrent l'arrivedes Russes, en se retirant dans h Tatarie chimoise, où ils se fortilièrent et fondèrent dans la suite les villes d'Ayane et d'Albazine. ll n'en reste actuellement que trèspeu dans les frontières de l'empire Russe. Leurs mœurs et leurs Esages sont à-peu-près les mêmes que ceux des Toungouses, excepté qu'ils sont plus agricoles. On voit come des traces des grands travans qu'ils firent dans les montagnes de Daourie, avant leur émimion, et par lesquels il paroît Tils se sont beaucoup adonnés à l'exploitation des mines dont ce Py abonde. Ils professent le chamasme. Voyez Toungousses.

Mangaséa ou Touroukhansk, (Манеазел или Турухансив.) pet. ville du gouv. de Tomsk; elle est située sous le 66° de lat. sept. C'est la plus septentrionale hotes les villes de la Sibérie. Elle moit d'abord été bâtie en 1601 sur es bords du Taz, environ <sup>200</sup> w. de l'embouchure de ce fleuve nommée Mangaséa par corruption du mot Magazin que les Ruses nomment quelquesois ainsi, Mqui véritablement avoit été éta-Mici, tant pour les chasseurs Russes que pour familiariser les auvages de ces contrées avec nos ssages. Mais cette première ville ut abandonnée et on établit un 10ureau Mangaséa à Tourouthansk, près de l'embouchure de a Touroukhansk; le nom Tourouhansk a prévalu et est le plus uité. Cet Ostrog avoit d'abord

été bâti pour saciliter la perception du tribut de diverses nations; de là vient sans doute qu'elle recut dans la suite le droit de cité; elle est située au bord septentrional d'un bras du Iénisséi, lequel reçoit, à une w. plus bas, les eaux de la Touroukhansk. Les maisons ne sont pas contigues et on n'en compte pas plus de 100 la partie principale de la ville consiste en un petit sort, construit de bois et désendu par quatre petits canons de fonte. C'est ici que loge le commandant de la ville. On y trouve l'église cathédrale outre deux autres églises qui sont hors de l'enceinte. La plupart des habitans sont de race cosaque, parce qu'on a táché par leur moyen de soumettre et de contenir les. nations idolàtres de ces contrées, tels que les Toungousses et les Sémoyedes. On voit ici en été pendant toute la nuit le soleil sur l'horison. La quantité d'oiseaux aquatiques et de diverces espèces d'oies, de canards, de poules d'eau, de bécasses, est innombrable en été; entre les petites villes de la province, elle est la principale, par rapport à son commerce, lequel cependant ne consiste qu'en pelleteries que ses environs fournissent et qui sont échangées avec diverses sortes de marchandises communes, qui viennent de Russie et de Chine; de cette ville dépend le couvent de Troitskoye-Mangazeiskoye, situé dans l'endroit où la Nijnia-Toungouska ou Toungouska inférieure 'se jette dans le l'énisseï.

MANGOUTE, (Maneymo.) pet. colonie Grecque, tondée en 1779 par ordre de l'impératrice Catherine II dans le gouv. d'Ecatherinoslaw, sur la petite rivière Voltchey, à 192 w. du chef-lieu du gouvernement; elle devoit être de 200 maisons.

MANGUICHLAK, (Maneumako.) port situé sur le bord, oriental de la mer Caspienne où les marchands d'Astrakhan viennent faire le commerce avec les Tourcomans, les Buchars et les Khivéntzys, d'une manière assez singulière, comme il ne se trouve aucune habitation dans cet endroit, et que celles des peuples qui commercent avec les Russes se trouvent assez éloignées, lorsqu'un vaisseau d'Astrakhan y arrive avec les marchandises, il jette l'ancre et attend qu'un Kirguiss se présente; ce qui ne manque jamais d'arriver presqu'aussitôt, car ces peuples nomades connoissant la saison vers laquelle les vaisseaux arrivent, ont soin de se ten'ir près du port; ce sauvage services et après propose ses qu'on est convenu du prix, il part au grand galop et annonce dans toutes les habitations les plus voisines l'arrivée du vaisseau. : ientôt après on voit arriver les Khivintzys, les Bouchars, les Tourcomans, et mème les Kirguiss avec leurs marchandiscs, et les échanges commenceat. Ce commerce est tout à l'avantage des Russes, et il est même très-considérable, il consiste principalement en toile, oire, savon, cuivre travaillé. étain et ser en barres, acier, vifargent, alun, vitriol, sel ammoniac, sucre, the, cuirs, et quantité d'autres petits objets, contre lesquels ils échangent jusqu'à 300,000 pouds de soie écrue, des feutres de Circassie, du coton en halles et silé, des étosses de coton et de laine, de la garance, des ceintures de soie, de l'encens, des peaux de moutons, du riz et quantité d'autres choses nécessaires et précieuses.

MANITZRAIA STANITZA, (Manuique kancmanique) C'est un petit bourg des Cosaques, situé sur le Don vis-à-vis de l'embouchure du Manytche dans ce deuve; il està 17 w.

de Tcherkask. La principale industrie de ses habitans consiste dans la pèche du poisson qu'ils prennent en quantité, surtout dans le Manytche.

MANCOUP, (Mankynd.) c'était anciennement une grande ville de la presqu'île de Crimée, sondée par les Goths vers le VIII siècle. Les Grecs la nommoient Custron-Gothicon; elle étoit située sar une haute montagne presquinaccessible Elle appartint successivement aux Kkosares, aux (iènois, aux Talares, etc. On y voit encore des ruines considérables; une partie de ces murs est sur pied. On y trouve deux églises et une mosquée à demi-ruinée. Peu de temps encore avant l'occupation de la Crimée par la Russie, la population de cette ville doit avoir été composée de Tatares et de Juiss; mais ces derniers avant quitté cette place en 1800, elle ist devenue entièrement désirte.

MANSELKAO, (Mancential), C'est le nom d'une montaine qui se trouve en Laponie dans le Lapmark de Kemi; elle est entre k golfe de Bothnie et la mer du nord. De ce point élevé, les eaux se juitent d'un côté dans le golfe, et le l'autre dans la mer Glaciale.

la plus méridionale des rivieres qui se jettent dans le Don; elle as source dans le gouv. d'Astralhai cette rivière parcourt un step uni aride et rempli de lacs salaus elle est large et prosonde; mai son cours est si tranquille qui dans certains endroits elle para n'en pas avoir du tout; plusient rivières s'y jettent; la plupa d'entr'elles se déssèchent en elle excepté pourtant le Calaous que est un peu plus rapide.

MARIENBOURG, (Mapienbyres En Lettonien Allohksne, jad petite ville, et aujourd'hui i ville ni bourg, située sur un h

entièrement par des tanneurs et des tisserands. Elle se trouve dans le gouv. de Riga, district de Valk, et appartient à un particulier. Céloit anciennement un châleau bitien 1341 et qui a existé sur me île du lac jusqu'en 1702, qu'il sut pris et rasé par les troupes du maréchal comte Chérémétief, sprès que le commandant Suédois se sut fait sauter en l'air avec sa garnison. Hy a encore un bourg de ce nom dans le gouv. de Vitebsk.

MARIENTHAL, (Mapienmant.) Colonie allemande sur le Volga, au-dessous du grand Caramane; elle sut établie en 1763 dans le gouv. de Saratof, et elle étoit origiusirement composée de 80 familles qui prosessent toutes la religion catholique; elles ont une église de leur rite, an milieu de leur habitation. Il y avoit anciennement dans le gouv. de Revul et tout près de la ville de ce nom un couvent de l'ordre de ste Brigitte qui portoit le nom de Marienthal, ce couvent étoit très-riche; il sut sondé en 1400, il est ruiné depuis long - temps, mais on y voit encore quelques restes de ses bâtimens.

MARIINSKAIA CREPOST, (Mapsunckan=kptnocm\*i)ou fort Marie, il se trouve dans la ligne de défense du Caucase entre le Térek et la mer d'Azof, à 12 w. du fort. Pavlovskoy; il est situé sur une petite rivière nommée Zalouka qui se jette dans la Couma, sa garnison est composée d'un régiment des Cosaques du Volga.

MARIIBNSKOY-KANAL, Maps onекой каналд.) ou canal Marie. L'empereur Pierre-le-Grand, sentant de quelle nécessité il étoit d avoir un second débouché pour les bateaux qui arrivoient à Pétersbourg de l'intérieur de l'em-

> Tom. I.

da même nom et habitée presqu'- pire par le canal de Vichny-Volotchok qui, sans compter l'impossibilité où il étoit de passer plus de 4000 barques, par an, avoit encore le grand inconvénient de ne pas permettre aux bateaux de retourner à cause des cascades de la Msta à Borovitchi, se décida d'en ouvrir un second, Russes, sous le commandement en réunissant, par un canal de communication les rivières Covia et Vitegra. Sa mort survenue bientôt empècha l'exécution de ce projet. Ou le reprit en 1785, et ou fit niveler le terrain qui se trouvoit entre ces deux rivières. Ce ne sut cependant qu'en 1799 qu'on commença les travaux, sur les représentations que fit à ce sujet le comte de Sivers. Ce canal a été achevé en 1805, et reçut le nom de canal de Marie du nom de S.M. l'Impératrice Mère. Le grand nombre de bateaux qu'il porte tous les ans prouve déjà sa grande utilité, il est de 6 w. de longueur entre les deux rivières, et reçoit les eaux du lac Matkozéro par lequel il passe. Ce canal a 712 écluses dont 7 servent à élever les bateaux qui viennent de la Covia et 5 à les redescendre dans la Vytégra. Cette dernière rivière a exigé des travaux beaucoup plus considérables pour devenir navigable; il a fallu 19 écluses et des canaux de détours pour éviter plusieurs cascades qu'elle renferme; en général les travaux de ce canal s'étendent sur une distance de 17 w; saus compter l'utilité dont il est pour l'approvisionnement de la capitale en doublant pour ainsi dire le nombre des bateaux qui y vont, il évite un grand détour aux barques de la Cheksna qui étoient obligées de descendre jusqu'au Volga, et saisoient par là un détour très-considérable.

> MARIOUPOL, (Mapiynons) pr ville du gouy. d'Ecatherinoslav, si

dans le gouv. de Vitebsk, où elle se jette dans la Dvina, après un cours de 150 w. Cette rivière est, partout naviguable au printemps, aussi on s'en sert pour transporter beaucoup de blé qu'on charge à Belsk sur l'Obcha, d'où il entre dans la Méja et va à Riga par le moyen de la Dvina. On y flotte aussi beaucoup de mats et des bois de construction dont le gouv. de Smolensk abonde.

MELERHOVSKAÏA, (Menexosckan.) bourg des Cosaques, sur le Don et a l'embouchure de la Kertchika dans ce fleuve; il est à 54 w. de Toherkask.

MELÉNKI, (Mezennu) p. ville du gouv. de Vladimir et cheflieu d'un district sous le 55° 38, ' 40" de latitude sept. à 141 w. sudest de Vladimir; elle est bâtie sur le bord de la Ounja et traversée par la petite rivière Melenka qui s'y jette, On y trouve une seule église; les habitans de cette ville sont pauvres n'ayant ni commerce ni industric qui leur soit propre, le district dont elle est le chef-lieu abonde en bois; c'est pourquoi on y a établi des verreries, parmi lesquelles celle de MM. Maltzof se distingue par la beauté de leur verre qui le cède sort peu à celui dAngleterre; on trouve aussi dans ce district le fameux établissement des forges de Mr Batachof qui rapportent au propriétaire plus de 150 mille roubles de revenu annuel.

MELITOPOL, (Mexumonoxi.) petite ville du gouv. de la Tauride à 220 w. an nord de Symphéropol; elle a été batie en 1785, sur le bord de la riv. Molotchnié Vodi, sous le 46° 13' de lat. sept. et le 56° 12' de long. orient. On n'y trouve rien de remarquable.

MENA, (Mena-)bourg considérable du gouv. de Tchernigos district de Sosninsk. C'étoit anciennement une ville considérable gouvernée par ses propres princes, elle étoit connue dès le l' siecle. On voit dans not chroniques qu'en 1066 elle fut asiègée et prise par les princes russes Iziaslaw, Sviatoslav, ct Vsevolod fils de Iaroslaw, ses habitans passés au fils de l'épéc, et son prace Vseslaw emmené en captivité à Kief où il fut gardé dans une etroite prison. En 1104 plusieur princes russes réunirent leurs torces pour la prendre, mais ils l'assiégèrent vainement, ils furent obligés d'en lever le siège; en 1115 elle fut encore une fois assiégée par le grand-duc Vladimir Vsevolodovich - Monomakh. (e bourg est situé sur les bords de la Ména qui se jette dans la Desna. On y trouve trois églises et 2000 habitans des deux seres qui font un petit commerce de comestible, et surtout de sel de Crimée. Il se tient ici deux grands marchés par an, le 9 mai et le 8 septembre.

MENZELA, (Mensena.) rividu gouv. d'Orenbourg district de Menzélinsk; elle se jette dans l'Il. On trouve vers le commencement de son cours des mines de cuivre.

MENZELINSK, (Menseauncro.) ville du gouv. d'Orenbourg et ches-lieu d'un district, bâtie sur les bords de la Menzela, dont elle prend le nom. Elle est sons le 55° 21' de lat. sept. et le 70° 5' de long. orient., à 499 w. d'Orenbourg. Ses premiers habitans sont les gueriers de Smolensk qui se sont rendus aux souverains russes après que cette principant est retournée sous leur obéissance, et auxquels on a accordé pour condition de leur donner des terres au-delà de la Cama, où

ils puissent s'établir avec leurs familles. Effectivement ces défenseurs de Smolensk y allèrent uns craindre les peuples Bachlin, qui rendoient cette contrée si dangereuses au peu d'habilaurusses qui s'y trouvoient, et mirent comme de boulevart contre leurs incurssions qui effectirement cessèrent peu-à-peu. Enmite lors de l'organisation de la province d'Orenbourg, on forma deux régimens de dragons parmi les seuls habitans de Menzelensk, et ces régimens ne se completterent long-temps que dans leurs propres familles. Cette ville est assez bien batie, on trouve une plie place au milieu; elle renterme plus de 500 maisons, deux églises et un assez grand nombre de boutiques les habitans vivent dans l'aisance à cause de la grande lertilité de toute cette contrée.

MEREÏKA, (Mepeŭka.) p. riv. du gouv. de Smolensk; elle forme les limites de ce gouv. avec la kussie blanche vers l'endroit où se trouve le bourg de Liady.

MERGOSSLEY, (Mepcocneu.)
pet. riv. du gouv. de l'enza, district de Troitsk elle se jette dans
l'Avgor.

MERI, (Mepil.) On connoissoit anciennement sous ce nom la ville de Rostow (voyez cet article.)

MERIA, (Meps.) C'étoit anciennom d'un peuple nement le Tchoud, il étoit voisin des Crivitchs, possédoit le pays dans lequel sont actuellement les villes de Rostow, Galitch, Iaroslav et Costroma ; poussés par les Slaves, ils se retirèrent peu à peu vers Arzamass, Nijnei; enfin, ils s'établirent pour la plupart entre la Soura et la Tsna, où on les connoît encore actuellement sous le nom de Mordva. Quelques écrivains étrangers les nomment improprement Morduans.

MERLA, (Mepaa.) rivière du gouv. d'Ukraine; elle traverse les districts de Zolotchessk, l'ohodou-khovsk et Crasnokoutsk, avant de se jeter dans la Vorskla. Les chroniques russes disent qu'en 1184 les Russes d'abord après avoir passés cette rivière, livrèrent un combat sanglant aux Polovtzys qu'ils désirent.

MERTVY COULTOUR, (Mepmasi Kynmyro) On nomme ainsi un grand golfe de la mer Caspienne, vers sa partie orientale. Les Kirguiss de la petite horde errent sur ces bords, et leurs domaines s'étendent depuis - la

jusqu'à la mer d'Aral.

MERTYYE VODY, (Mepmone control privière qui a sa source dans le gouv. d'Ecathérinoslaw, district de Novomir-Gorod; elle coule vers le nord-est, puis tournant au sud elle forme les limites des gouv. de Kherson et d'Ecatérinoslaw. Cette pet. rivière se jette dans le Bong, sur sa rive gauche.

Messa, (Meca.) fleuve assez considérable de la Sibérie; il conle du nord au midi dans le gouv. de Tomsk, district de Touroukhansk; puis se tournant vers l'ouest, il se jette dans le golfe que les Russes nomment Tazofskaia-Gouba; son cours est de 300 w. au moins depuis sa source jusqu'à son embouchure.

MESTCHERIARS, (Meщераки.)
pet. peuple tatare formant à-peuprès deux mille familles; ils habitoient sous le règne du Tzar Boris-Féodorovitch Godounoi la contrée qu'occupe aujourd'hui le gouv.
de Nijni-Novgorod, et se trouvent
actuellement dans celui d'Orenbourg, et en partie dans celui de
Perm, dans lesquels ils se sont
retirés; ils s'établirent aussi parmi les Bachkirs à qui ils fournirent quelques impôts, et du trarail en retour du paysqu'ils occu-

vinces qui forment le Royaume de Georgie, elle est située sur le bord oriental de la mer Noire, dans le mont Caucase même, et au-dessus des peuples Abazes; elle occupe presque tout le pays que les auciens connoisoit sous le nom de Les habitans actuels Colchide. de cette province la nomment Odisquie. Elle s'étend sur plus de 200 w. de distance le long. des côtes de la mer Noire et peut avoir 65 à 70 w. de profondeur; le phase ainsi que la Tskhani qui s'y jette la séparent de l'Imiritie. On n'y trouve pas une seule ville; les habitans sont disperséscà et là dans quelques hameaux, au milieu des montagues, on y trouve cependant quelques endroits fortifiés, tels sont Kong, Isagour et Savasse. Le pays est couvert de sorèts.

MINSE, ( Munckan Tybepnia.) (gouv. de) il a été organisé en 1793 après que la Russie eut repris à la Pologne cette ancienne partie de ses domaines, il est borné au nord et au nord-est par-le gouv. de Vitebsk, à l'est par ceux de Mohilef et de Tchernigof, au sud par le gouv. de Volhinie, et à l'ouest par ceux de Grodno et de Vilna, ce gouv. est partagé en 10 districts dont les cheis-lieux sont 10 Minsk qui est en même temps capitale du gouv. 2º Vileika, 3º Dnisna, 4° Borissof, 5° Igoumene 6° Bobrouïsk, 7° Mozyr, 8° Betchitsa, 9° Sloutsk et 10° Pinsk. Ses principales rivières sont la Bérézina et le Pripett qui se jettent dans le Dnepr, la Iatsoldaqui se jette dans le Pripet, ensuite la Chara, la Villié, le Niemen et l'Oulla qui y ent leurs sources. On compte 976,736 habitans males dans ce gouv. Cette population est composée de Lithuaniens, de Polonois, de Russes et de Juiss. Comme ce pays abonde en bois, la principale industrie et le premier commerce des habitans consiste

à équarrir des bois de construction qu'ils transportent ensuite par le moyen de leur rivière dans les ports des Kherson, liga, Kænisberg, etc. Ils tont beaucoup de potasse; l'éducation des abeilles y est aussi une branche d'industrie assez considérable.

MINSK, (Muncko.) capitale da gouv. de ce nom, elle est bâtie sur la Svistoche, à 908! w, de Péterbourg, et 708 w. de Moscou, sous le 54° de lat. sept. et 45° 32' de orient. On ne sait pas précisément quand ni par qui elle iut sondée; on est cependant certain qu'elle saisoit partie du grad empire Russe, et appartenoit à la principauté de Poloisk et quelquefois à celle de Smolensk. En 1066, les princes Russes Iziaslaw, Svitoslaw et Vsevolod, fils du granddue laroslaw, assiégèrent et prorent Minsk; ils en massacrerest tous les habitans males, distribuèrent les femmes et les enlans comme esclaves aux guerriers qui les avoient suivis. Cet acte decrueté sut la suite de la haine quis portoient au prince de Polotsi V sevolod briatchislavitch. Un volt après un prince Russe nomme Gleb Vseslavitch, regner à Minst en 1104, et devenir ensuite prince de Polotsk. Ce même prince eut à soutenir une guerre ca 1116 contre le grand-duc Vladimir II; mais ce dernier ayant pris Orcha et Droutsk, asièges of prince à Mstislaw, et l'y força à implorer sa clémence. Sous le gou-Minsk étoit vernement Polonois le ches-lieu d'un Palatinat et d'un district, elle étoit le siège d'un P2latin, d'un castellan, d'un staroste, et d'un grod, d'une diétine, et tous les deux aus du grand tribunal de Lithuanie. Il y avoit jadis un collége de Jésuites. Cette ville seil encore une sois prise par les Ruses, en 1656, actuellement elle

est le siège d'un archeveque de

la religion grecque, qui prend le titre d'Archeveque de Minsk et de Lithuanie, archimandrite de Sloutsk et Coadjuteur de Kiew. On y trouve aussi un évêque de la religion Romaine. Minsk est le siège da gouvernement. On y trouve un gramse, plusieurs églises grecques et Romaines, une Synagogue, #manufactures de chapeaux, et deux de draps.

Miousse, (Minco.) pet fleuve qui a sa source dans le gouv. d'Ecatherinoslaw et qui coulant da nord au midi traverse une partie des terres des Cosaques du Don pour se jeter non loin de Tapurok dans la mier d'Azof. Il recont dans ses eaux celles de la Aryaka; les bords de cette rivière, linsi que ceux de Miousse, sont waverts de très-belles forêts de thènes et de sapins.

MIRGOROD, (Mupropogo.) pet. ville du gouv. de Poltava, chefha d'un district, et siège du premement ecclésiastique du dicèse de Poltava; elle est à 137 w. de cette dernière ville sur khorol. On y trouve 3 églises. I se tient 4 grands marchés par an ans ce petit endroit, et on trouve rois salpétrières dans son disrict.

la deux pet. villes de ce nom; la remière se trouve dans le gouv. Coursk, district de Soudjensk w le Psiol, à 115 w. de Coursk, tsous le 50° 59' de lat. sept. et :53° 2' de long. orient. Deux aures pet. rivières, la Coudava et Stoudenek y tombent dans le viol. Cette ville est entourée d'un on rempart de terre et d'un fosf. On y trouve 7 églises et plus e 6000 habitans des deux sexes, resque tous cultivateurs. La seonde pet. ville de ce nom se trouve ons le gouv. de Volhinie, district e Novogorod - Volynsky, sur la loutche, à 86 w. de Jitomir.

TOM. I.

MITAU, (Mumasa.), Mitavia et Miloa, en Lettonien Jelgava, chef-lieu du gouv. de Courlande, ancienne capitale du Duché et résidence des Ducs, située sur l'Aa, sous le 56° 39' 10" de lat. sept. et le 41° 23' 30" de long. orient., à 602 w. de Pétersbourg, et à 1103 de Moscou. Cette ville fut prise en 1701 par les Suédois, et reprise sur ces derniers par les Russes en 1706. Elle est assez grande, mais contenant dans son enceinte beaucoup de jardins et des places vides; outre 2 églises luthériennes, savoir l'église allemande principale dans laquelle le sur-intendant des deux duchés étoit premier pasteur de l'église lettonienne, il y en a encore deux, dont l'une est réformée, celle-ci est belle, elle n'a été achevée qu'en 1740, l'autre est catholique. Outre l'école de la ville, il s'y trouve encore un gymnase académique, qui porte le nom du Duc Pierre son fondateur. Il fut ouvert au commencement de 1775. Il a 9 prosesseurs, et possède une assez belle bibliothèque et un observatoire. Hors de la ville, on voit le château Ducal, que le Duc Ernest-Jean commença à bâtir avant sa disgrace, et qu'il a con-MIROPOLIÉ, (Mupononse.) il tinué après son retour, consormément au superbe plan qu'on en avoit d'abord tracé. Il est situé dans un canton agréable, à la place de l'ancien château, et il est haut de deux étages; sur l'une des ailes est un caveau éclairé où reposent les corps des Ducs, la plupart ensermés dans des cercueils de blomb richement ornés en-dedans. Parmi ces cercueils, on remarque avec admiration celui d'un simple paysan également en plomb. Ce généreux serviteur se dévoua à la mort pour sauver la vie au duc Ferdinand que quelques gentilshommes conjurés vouloient assassiner, et qui le prirent pour le due. Dès 1435 Mitau étoit une ville qui avoit son régime propre et son tribunal; à la place des règlemens de police faits en 1590 jusqu'en 1593, le duc Frédéric lui donna en 1626 une police régulière. On compte actuellement 12500 habitans à Mitau. Cette population est composée de Russes, d'Allemands, de Lettoniens et de Juits.

MITCHERASSE, (Mutraco.) Il y a deux p. rivières de ce nom dans le gouv. de Penza, district de Verkhlomovsk, l'une desquelles, après avoir reçu les eaux de l'autre, se jette dans l'Atmisse.

MJA, (Mæa.)pet. rivière du gouv. d'Ukraine sur laquelle la ville de Valki est bâtie; elle se

MOCHA, (Moma.) rivière considérable du gouv. d'Arkhangel. C'est une des plus grandes parmi celles qui se jettent dans l'Onnéga; elle est navigable, et ses bords sont couverts de superbes forêts de Mélèzes qu'on y coupe, pour en transporter les bois dans la Dvina du nord, et par ce moyen jusqu'à Arkhangel.

Mocroi Bourloutchok, (Moκρού Εψραμτοκό.) pet. rivière du gouv. d'Ukraine; elle se jette dans le Donetz sur sa rive gauche, non loin de Tchougouies.

Mocroï-1zumetz, (Μοκροŭusιοπειζο,) pet. rivière du même gouv. et du même district; elle se jette aussi dans le Donetz sur sa rive gauche.

Mocroi-Mertchik, (Morpoŭmepturo.) pet. rivière du gouv. d'Ukraine dans le district de Valk; elle se jette apres un cours de plus de 40 w. dans le Merlo.

Moge, (Mozeo.) rivière assez considérable du gouv. d'Ukraine, qui après avoir traversé les districts de Valk et de Kharkof, vo

se jeter dans le Donetz sur sa rive droite.

MOHILEV, (Moeunes.) (gouv. de) cette ancienne province Russe détachée pendant les troubles et les guerres civiles de la Russie, rentrée un moment sous son obéissance en 1654 par la paix d'Androussowo, enfin définitivement réunie à l'empire en 1772, est située entre le 51° 48' et le 55° 17' de. lat. sept. et le 47° 50' de long. orient.; elle est bornée au nord par le gouvern. de Vitebsk, à l'orient par ceux de Smolensk et de Tchernigof, au midi par ce même gouv., et à l'occident par celui de Minsk, dont elle est séparée par le Dnepret le Drouitz. On évalue à 350 w. sa plus grande longueur du miau nord, et à 300 w. sa plus grande largeur. Elle a été érigée en gouv. en 1778, et comme tel partagée en 12 districts, qui portent chacun le nom de leur ches-lieu, ce sont ceux de 1º Mohilew, 2º Tchaoussy, 3º Staroy-Bykow, ou vieux Bykow 4º Orcha, 5º Pabinovitchi, 6º Copyss, 7° Sennoy, 8° Mstislaw, 9° Tcherikof, 10° Climovitchi, 11° Rogatchof, et 12º Bélitsy; les principales rivières qui l'arrosent sont la Dvina occidentale, ! Dnepr, le Drouitz, la Soja, le Besséte, la Pronia, l'Ostre, la Vekhra, l'Ipout, la Loutchossa, L'orchitsa, et la Lassina. On évalue à 892,000 le nombre des habitans de ce gouv. en comptant les deux sexes. Cette population est composée de Russes, de quelques Lithuaniens et de Juiss. Le terroir y est assez fertile, cependant il exige partout de l'engrais, il produit alors avec abondance du seigle, de l'orge, de l'avoine, du mais, du chanve ct du lin. Ce gouv. abonde et superbes forets; les plus belles s trouvent dans le district de Tche

rikof et sur les bords de la Soja et du Drouitz. Ce sont cellesli qui fournissent ces beaux bois de construction pour la marine; et ces beaux mâts qu'on transportent ensuite à Riga par la Dvina, et dans les ports la mer Noire par le Dnepr. Le gouv. de Mobilev en outre est couvert de marais dans la plupart desquels on trouve presqu'à la superficie de la terre de la mine de ser qui pourroit rapporter un grand bénélice si elle étoit mieux exploitée mais la plupart du temps ce sont de de pauvres Juiss qui s'en occupent, et qui n'ayant ni les movens ni les connoissances nécessures pour cela, se contentent dun petit bénésice en les exploiunt pour en tirer un peu de mauvais ser et du jaune d'ocre qu'ils emploient pour des couleurs; ils consument pour cela ans aucune économic beaucoup de bois qu'on pourroit épargner en dirigeant et en organisant mieux l'exploitation de ces mines. Les forêts de ce gouv. sont remplies de gibier. Ses eaux sont les-poissonneuses et ses prairies, qui sont pour la plupart d'aluvion, abondent en excellens paturages. Cependant son principal commerce cousiste en bois, uont il exporte une grande quantité à Riga et dans toute la l'assie mineure, qui comme on sait en est très-pauvre; il expor-🤃 encore du chauvre qui est tres-beau, du lin, du suif, du miel, de la cire et de la potasse. On trouve dans ce gouvernement des manufactures de draps et de toiles. On y travaille aussi fort bien le cuir. Le clergé de Souvernement se divise en trois rits, chacun desquels est gouverné par un archevêque. Le premier qui est le clergé Russe a son chef qui se qualifie d'ar-

chevêque de Mohilev et de Vitebsk; les catholiques sont sous la
direction de leur archevêque,
qui est en même temps le chet
de toutes les églises catholiques
de la Russie, il se qualific d'archevêque de Russie-Blanche; les
Grecs-Unis ont aussi leur archevêque qui se qualifie d'archevêques des Grecs-Unis de Polotsk;
les Juis ont leurs rabbins. La
capitale de ce gouv. est Mohilev.

Monitev, (Masuneso.) il y a deux villes de ce nom en Russic, première se trouve dans le gouv. du même nom dont elle est la capitale; elle est bâtie sur la rive orient. du Dnepr, sous le 53° 54' de lat. sept. et le 48° 4' de long. orient. à 846 w. de Pétersbourg et à 564 w. de Moscou. On ignore précisément l'époque de sa fondation, on sait seulement qu'elle a constamment appartenu à des princes Russes jusqu'à la fin du XIII. siècle; mais en 1381 la princesse Ouliana, en français Julienne, fille du grand duc de Vitebsk, la porta en mariage avec tout le pays entre les rivières Bérezka et Ougra, au grand - duc de Lithuanie. Depuis cette époque, il n'en est plus parlé nulle part jusqu'en 1514, où on y voit etabli starost George Despote. On en fait encore mention en 1581 à l'occasion d'un combat qui eut lieu non loin de la entre les Russes et les Polonais. En 1609, Sigismond III commença à la fortifier, mais cet ouvrage ne sut achevé qu'en 1633, sous le règne de Vladislav IV, qui y fit un long séjour. Le tzar Alexis Mikhailovitch en fit la conquête en 1654 et y passa quelques jours. Cette conquête lui fut assurée la meme année par la paix d'Androussovo; mais en 1661, pendant la nait du 195 février, les habitans se soulevevèrent et tombant à l'improviste pres de 9000 habitans des deux sur les Russes, qui ne se doutant pas de la trahison, dormoient tranquillement, les massacrèrent tous et emmenèrent leurs chefs prisonniers au Roi Jean Casimir, qui, ayant récompensé ceux de que tous les autres métiers et Mobilev, donna en commémoration de cet événement des nouvelles armes à la ville, elles représentoient une tour en champ d'azur, dont les portes ouvertes étoient gardées par un guerrier armé de toutes pièces tenant une épée nue à la main. Pendant la guerre de Suède Pierrele-Grand honora cette ville de sa présence. En 1708, Charle XII y arriva et sit passer le 5 Août le Dnepr à ses troupes pour courir vers leur perte à Poltava. En 1772, elle sut réunie avec toute la province à l'empire Russe par Cathérine II qui en l'érigea en chef-lieu du gouv. de de ce nom; cette ville se partage en quatre quartiers dont le château, bâti sur une hauteur et entouré d'un rempart de terre, forme le premier ; deux autres quartiers de la ville sont également entouré d'un rempart; le quatrième n'est proprement qu'un faubourg. On trouve à Mohilev deux couvens du Rit grec dont un de religieuses, 20 églises, un séminaire, le collége des Jésuites y sut sondé par le sameux général Polonois Alexandre Corven Gassievsky, pendant qu'il étoit Voévode de Smolensk; les catholiques y ont aussi deux couvens, l'un de Carmes et l'autre de Bernardins et 5 églises. Les Juiss y possèdent deux Synagogues, depuis la réunion de Mohilev à l'empire on y a construit au milieu de la ville une grande place octogone entourée de beaux bâtimens en pierres, un palais pour l'archevèque Russe, etc. On y compte

sexes parmi lesquels 2000 Juis. On trouve dans cette ville 22 tanneries qui travaillent d'assezbeaux cuirs. C'est aussi la principale industrie des habitans car presles arts y sont professés par les Juiss. Les marchands de Mobiler font un commerce assez considérable avec les ports de Riga, Mémel et Dantzig, dans lesquels ils envoient des cuirs de Roussie, du suif, de la cire, du miel, de la potasse, du chanvre, du lin; de l'huile de chanvre, et du bled, on y importe beaucoup de soie écrue. La situation de la ville, ainsi que son climat sont tresfavorables aux arbres fruitiers, aussi les fruits y sont-ils bons et en grand nombre. Cette ville est la résidense d'un archevêque russe et d'un catholique. La seconde ville de ce nom se trouve dans le gouv. de Podolie; elle est petité et bâtie au pied d'une hau's montagne sur la rive occidentale du Dnestre à 127 w. de Caménétz Podolsky; c'est un cheflieu de district; comme avant la conquête de la Moldavie, elle étoit ville frontière, on y avoit établi une quarantaine et un payage.

Moika, (Moŭka.) petite rivière, ou plutôt canal qui sort de la Neva, à Pétersbourg, traverse ! quartier de l'amirauté et retourne à la Neva. Avant le règne de Catherine II, c'étoit pour ainsi dire un bourbier, où l'eau stagnante croupissoit et n'étoit d'aucune utilité à la ville, depuis on l'a creusé, nétoyé et rendu navigable, de manière que les barques chargées de bois, de soin et autres, y viennent jusqu'aux portes des maisons qu'elles fournissent. L'Empereur Alexandre Iez l'a orné de quais magnifiques en granit, et d'une grille de ser tout autour.

Moïsk, (Moŭcko.) C'étoit le nom qu'on donnoit anciennement au lac Ilmen. (Voyez cet article.)

Mojaïske, (Momaŭcko.) ville da gouv. de Moscou et chef-lieu d'un district, bâtie sur la rive droite de la Mojaika qui tout près de la se jette dans la Moskva elle est à 99 w. de Moscou; sa situation sur une hauteur, entourée de deux côtés par des ravins trèsprofonds et de la rivière de Moslva d'un autre, la rend très-propre à être bien fortisiée; aussi anciennement l'étoit-elle. On voit encore un fossé prosond, qu'on a creusé pour joindre les deux ravins et couvrir par ce moyen la ville tout autour; derrière ces fossés on a élevé un rempart de terre et un mur en briques slanqué de tours. Ces travaux s'y voient encore quoiqu'à demi-ruines. On ne connoît pas quand, ni par qui cette ville sut bâtie; elle commence à être citée dans les chroniques Russes de l'année 1231, comme dépendance de la principauté de Tchernigof; car il y est dit, sous la date de cette année, que Jaroslav prince de Péréaslavl, faisant la guerre au prince de Tchernigof est entré sur ses urres, où après avoir fait beaucoup de dégat et brûlé plusieurs villes, il mit le siége devant Mojaiske, qu'il ne put prendre à cause de ses bonnes sortifications. Lette ville appartint ensuite à la principauté de Smolensk, et devint même un apanage de quelques princes de cette maison : le premier qui y régna fut Féodor sils de Mstislav en 1275; en 1293 elle sut saccagée par le Tatar Duden: mais sous le règne de Sviatoslav Glebovitch en 1303, elle fut prise par le grand - duc de Moscou, George Danilovitch, qui emmena le prince en captivité, et réunit à ses états cette petite principauté en 1341. Cette ville sut as-

siégée par le grand-duc de Lithuanie Guedemin, mais courageusement désendue par ses habitans, et les froids de l'hiver se faisant déjà sentir il fut obligé d'en lever le siége. En 1456, elle fut donnée comme apanage au prince André Dmitriévitch de Moscou, et ce n'est que 85 ans après qu'on y construisit le mur de briques dont on voit encore les restes. En 1625 elle fut de nouveau attaquée par le sils du roi de Pologne, mais hien défendue par son voévode Volynski: elle le repoussa. Il reste bien peu de chose de sa grandeur passée; ce n'est actuellement qu'un chétif endroit dans lequel on trouve encore quelques églises, une école et deux magasins, une maison de charité et 4000 habitans des deux sexes. Les marchands de Mojaiske font un petit commerce de planches et de bois, qu'ils sont slotter par le moyen de la Moskva daus la capitale.

Mokcha, (Mokma.) rivière considérable qui a sa source dans le gouv. de Penza et qui après en avoir parcouru une grande partie, entre dans le gouv. de Tambof, par le district de Temnikof, elle parcourt ensuite le district de Elatom, et là elle se jette dans l'Oca. Cette rivière pourroit être navigable dans toutes les saisons, si débarrassoit son cours de quantité de troncs d'arbres et d'autres corps étrangers qui y forment à la longue des bas-fonds, par le limon qui s'y amoncelle; elle se déborde facilement, ses hords étant presque partout fort bas. Au printemps lorsque les eaux sont hautes, les barques qu'on construit sur dissérens points de cette rivière, nommément au-dessous de Cadom, et après sa jonction avec le Vad, partent chargées de blé, et en transportent chaque année au-delà de 500 mille sacs

dans les autres provinces, et par- truisent plus volontiers dans les ticulièrement à Pétershourg. La navigation sur cette rivière dure un mois et davantage, elle est poissonneuse, et ses bords sont presque partout couverts de superbes sorèts de tilleuls.

Mokchane, (Mokiuano) pet. villé du gouv. de Penza, chef-lieu d'un district bâtie sur les deux bords de la Mokcha sous le 53° 44' de lat. sept. et le 62° 46' de long. orient. à 37 w. nord-ouest de Penza. On ne connoît pas précisément l'époque de sa soudation, on sait seulement que c'étoit anciennement une petite ville frontière du côté du step du Couban; on voit encore des restes de remparts'de terre et de fossé qui formoient un quarré parfait autour · de la ville. Elle se désendit vaillamenten 1717 contre une incursion que les Tatares du Couban firent contre elle. On y trouve six églises, toutes construites en bois. Le nombre des habitans peut être porté à 4000, ils sont presque tous cultivateurs.

Morchans, (Mormans.) petit peuple qui habite sur les bords de la Mokcha, dans les gouv. de Penza et de Tambos. C'est une des deux principales branches des peuples que les Russes nomment Mordua ou Morduans; leur langage provient du Finnois, comme ils proviennent eux-mêmes des Tchouds ou Finneis, mais il est mêlé de beaucoup de mots et de constructions tatares; leur dialecte est si dissérent de celui de la seconde branche qu'ils nomment Ersad ou Erdsad, qu'ils se comprennent assez dificilement entre eux. Il y a cependant des villages où la race Mokchanienne vit ensemble avec l'Ersanienne, et s'allient plus voiontiers chacune parmi les siens; les Mokchans sont presque tous chrétiens; ils habitent des petits villages et les consbois. Ce sont d'excellens cultivateurs. Pour ce qui regarde leurs mœurs et leurs usages, j'en traiterai plus au long à l'article Mordva. (Voyez cet article.)

Mologa, (Monosa.) rivière considérable qui a sa source dans le gouv. de Tver, district de léjétsk, qu'elle sépare en partiede celui de Vychni-Volotchok. Elle parcourt ensuite le district de Vèssiégonsk, cusuite elle entre dans le gouv. de Novgorod par le district d'Oustiujuo-Jéleznopolski elle retourne ensuite vers le district de Vessiégonsk, dans le gouv. de Tver, qu'elle sépare dans œt endroit du gouv. de Iaroslav, dans lequel elle entre par le district de Mologa pour s'y jeter dans le Volga. Cette rivière est très-poissonneuse; elle est navigable en toute saison pour les plus gros bateaux, depuis la ville d'Oustioujna-Jéleznopolsk jusqu'à son embouchure. Elle parcourt en tout dans les trois gouvernemens plus de 400 w, et reçoit plusieurs autres rivières assez considérables dans ses eaux, comme par. ex. la Tchagoda, le Sit etc. Plusieurs bateaux prennent celle route en sortant du Volga, pour transporter leur cargaison à Pétersbourg par le moyen de la Mologa, du Tchagoda, de la Gorunia et la Somina, d'où il ne reste plus qu'un transport de 90 w. par terre jusqu'à Tikhvin où on les rembarque; en 1802, on commença à creuser un canal pour réunir la Somina avec le port de Tr khvina, et il est probable que a travail interrompu sera repris.

Mologa, (Mozosa) pet. ville du gouv. de Iaroslav, chef-lieu d'un district; à l'ambouchure de la rivière du même nom, sur sa rive gauche; elle se trouve sous le 5,0 15' de lat. sept. et le 56° 50' de long. orient., à 109 W. nord-ouest

de Isroslav. On y trouve 2 églises et 2200 habitans des deux seses qui sont presque tont le commerce. Le Volga leur falicite beauoup le transport des dissérentes marchandises qu'ils achettent dans hmidi de l'Empire, et revendent jusqu'à Pétersbourg. Le petit people gagne sa vie comme batehers, pilotes et par le flottage des bois qui arrivent du Nord par h Cheksna. Il se tient ici deux grands marchés pendant l'hiver. Les environs de cette ville sont tres-marécageux, ainsi que tout le district.

Moloma, (Monoma.) rivière assez considérable qui sort du gouv. de Vologda et après avoir parcouru une partie de celui de Viatka, vient s'y jeter dans la Viatka.

Molotchnia-vody, (Молотныя-воды.) ce mot veut dire en français les Faux laiteuses. C'est le nom d'une pet. riv. du gouv. de la Tauride; elle se jette dans le lac Molotchnae ou laiteux. La ville de Mélitopol est bâtie sur ses bords.

Molotkovka, (Monomkoska)
pet. riv. du gouv. de Tchernigof, sur les bords de laquelle
se trouve la ville de Mgline.

Mongols, (Mongols) peuples. Les peuples de cette racé qui habitent en Russie, sont les Derbets, les Torgoutes, les Zungors (Voyez Calmouks), et dans la Sibérie les Bouriats (voyez ce dermiez article). Il existe encore une petite portion de Mongols proprement dits en Daourie, sur les frontières de la Chine, mais ils ne dissèrent presque en rien pour les mœurs, les costumes et la sigure aux Bouriats leurs voisins, et qui sortent de la même souche.

Moon ou mone, (Моонбили nono.) pet. île de gouv. de Riga; elle se trouve entre l'île d'Esel

ct celle de Vik. On la nomme en estonien Mucho-ma; elle comprend une paroisse et 132 haakes. Elle appartient presque en entier à la couronne.

Morazes, (Mopassi.) On nomme ainsi les Ostiaks près de Narym. Ils sont issus des Sémoyades, idolátres comme eux, et gouvernés par leurs chamans.

MORCHANSK, (Mopmancko) Ville du gouv. de Tambow, cheflieu d'un district sur la rive gauche de la Tsna, à 88 w. nord de Tambow; elle est sous le 53° 48' de lat. sept. et le 59° 45' de long. orient. On y trouve 3 églises une papeterie, une manusacture de toiles à voiles, et une corderie, des fabriques de suif, un moulin à scie et à foulon On évalue le nombre de ses habitans à 4500 personnes des deux sexes. Il s'y tient un marché annuel le 15 août; il s'y fait un grand commerce de bled, vû les avantages qu'osfre la Tsna pour son transport dans l'Oca et le Volga.

Mordova, (Mordosa.) pet. rivière du gouv. de Penza dans le district d'Inzara, après un cours de 15 w. elle se jette dans la Poletma.

MORDVA - MORDUANS, (Mop-Aca.) Ce peuple est connu dans les anciennes chroniques Russes Meri; avant sous le nom de l'invasion des Tatares, il habibords du Volga toit sur les vers Galitch, Iaroslav et Costroma. Depuis, soumis par les Tatares et comprimé par les Russes, il s'est porté plus bas sur le même fleuve, et il habite actuellement dans différentes contrées aux environs du Volga, de l'Oca, dans les gouv. de Cazan, de Simbirsk, d'Orenbourg, de Nijui-Novgorod et Penza. En 1103, laroslav, prince de Rezan, leur sit la guerre, et en sut battu;

en 1229, conduit par leur khan nommé Pourgane, ils assiégèrent Nijni-Novgorod, mais les habitans ayant fait une sortie pendant la nuit les surprirent et les désirent totalement. Ce peuple se divise en deux branches qui se distinguent facilement par l'habillement des semmes, et surtout par leur langage; cependant elles sont rapprochées davantage l'une de l'autre, depuis que s'étant converties au christianisme, elles se sont mèlées par le mariage. La plus nombreuse de ces deux branches se nomme ont un quart d'aune de France de Ersad, et avec la terminaison largeur; ces robes sont faites comrusse Ersenie, mais l'autre a munément de toile jaune; leur conservé le nom de Mokchad, ou tunique se ferme sur le devant du Mokchans. Il y a encore une 3° cou avec une petite agrasse, et branche, mais beaucoup moindre, avec une grande sur la poitrine, dans le gouv. de Cazan; laquelle il pend à cette dernière un tissu est composée de ce qu'on appelle de grains de corail chargé de boules Carataïs. Les Ersénies habi- tons, de petites chaînes, de jetons tent plusieurs villages dans les de cuivre, de petites clochettes districts d'Arzamas et d'Alatir, etc., de sorte que l'ajustement d'udans les gouv. de Cazan, de Penza ne Morduane est au moins aussi et d'Orenbourg, dissérens villa- lourd que les harnois d'un cheval. ges sur le Tchérémehan et sur le Les boucles d'orcilles entrent dans Volga; les Mokchainiens habitent leur parure journalière. Dans leur en partie la rive orientale de la habillement de cérémonie elles Soura, et en partie dans le dis- ajoutent un bracelet ou gros antrict d'Insara, et des pays semés neau autour du poignet, et de forêts arrosées par la Mokcha. deux ou trois au cou, qui ressem-Les Morduans ont été convertis blent à ceux des semmes Indienpar les Russes de la religion pa- nes. L'habillement des filles est yenne au christianisme; cepen- le même que celui des semmes, dant on leur voit encore beau- mais moins chargé d'ornemens, coup de penchant pour le paga- et elles ne portent point de bonnisme. Les Morduanes mariées net. Presque toutes ont leurs portent un grand bonnet élevé, cheveux tressés, comme les silbrodé en sil ou laine de plusieurs les Russes; elles y attachent et couleurs sur le derrière duquel laissent pendre des rubans et des pend une petite bande garnie de houppes. Anciennement, elles petites chaînes, de plaquettes et partageoient les cheveux de leur degrelots. Leur habillement consiste en une tunique et des jupons de toiles brodées avec beaucoup de goût en laine rouge et bleue; elles mettent par-dessus une ceinture qui soutient un tablier de chargée de jetons et autres ornepeau partagé en deux, et qui pend mens. Des cordonnets de laine

sur le derrière, le tablier est brodé en laine de couleur, et orné de franges, de coraux, de verres, de plaquettes et de grelots. Lorsqu'elles sont en habit de sète, elles attachent à cette ceinture toutes sortes de morceaux d'étosses brodés en couleur, et garnis de franges, elles mettent alors des tuniques plus chargées de broderies et d'un travail plus recherché; pour rendre la parure conplete, elles ont par-dessus le tout une espèce de robe de toile sort ample à manches courtes, qui chignon en huit ou neuf petites tresses, dont elles saisoient passer les deux plus grosses derrière chaque oreille; elles étoient sontenues par une boucle à crochel, Tom. I.

attachés à l'extrémité de ces tres- qui n'ont pas atteint l'age de mases, passoient dans la ceinture. Les jorité, et cela, disent-ils, pour semmes et filles Mardouanes des avoir plus d'ouvriers. Le Calun, rives du Volga se coissent ainsi : ou présent que la siancée sait à elles natent leurs cheveux avec son beau-père, étoit d'usage parde la laine noire dans un large mi eux, ainsi que chez tous les raba de seutre, qui leur pend peuples orientaux. Au moment jusqu'au jarret. Les Morduans, de la consommation du mariage, et surtout ceux de la tribu on mettoit la siancée sur une nat-Ersanienne, sont la peuplade la te au milieu de la famille assemplus sale de l'empire Russe; il blée; on la portoit ensuite dans but cependant leur rendre jus- la chambre de l'époux, auquel tiœ, avouer qu'ils sont très-bons on la remettoit, en lui disant votcultivateurs, et qu'ils sont même tet, vergass outcha. Tiens, loup, plus laborieux que les paysans voilà la brebis. La mariée devoit Russes; ils s'occupent beaucoup alors se tenir sur la réserve et se de l'éducation des abeilles. Ceux montrer aussi revêche qu'il lui qui habitent les contrées forcs- étoit possible. Il faut encore autières emploient l'hiver à chas- jourd'hui que la mariée, en reveser, ils saisissent en général, nant de l'église, où sé donne la toutes les occasions qui se pré-bénédiction, ne sasse que se plainsentent pour améliorer leur sort. dre et se lamenter; quelques-unes Presque tous les Morduans sont prennent si sérieusement la chose, chrétions; il reste cependant quel- qu'elles s'égratignent entièrement ques individus parmi les Ersa- le visage, couvert d'une espèce de niens qui ne sont pas encore voile ou toile brodée. Ils couserconvertis, et ceux-là même ont vent encore l'usage suivant. Le presqu'entièrement oublié leurs lendemain du mariage, le plus anciens usages et opinions; ils agé de la famille va porter en prén'ont cependant jamais eu d'i- sent, avec cérémonie, un pain dole, ni de divinités subalternes, fait exprès, sur lequel on est mais ils sacrifioient uniquement obligé d'incruster uue petite pièce à un être suprême et invisible. de monnoie, et une agrasse que Les Ersaniens l'appeloient Pa- les semmes portent sur la poitriase et les Mokchaniens Schkai, ne; le parent pose trois sois ce nom qu'ils donnoient au ciel. pain sur la tête de la jeune fem-L'orsqu'ils faisoient leurs priè-me, en prononçant ces trois mots res, ils regardoient à l'Orient, qu'il arrange à volonté tactei, ainsi que tous les peuples d'ori- meseï, paveï; il saut que le dergine Tchoude. Les lieux desti- nicr qu'il prononce soit le surnés aux sacrifices étoient enson- nom ordinaire de la jeune semme. cés dans les forêts, ils y immo- On donnoit aux ensans un nom loient des chevaux, des bœuss que le hasard sournissoit, et c'éet du menu bétail. Dans les suné- toit ordinairement une épithète. railles les parens du mort of- Les Morduaus en général connoisfroient des sacrifices sur la tom- sent bien les plantes propres à la be et les femmes pleuroient leurs teinture et utiles à la médecine, manes. Ils faisoient contracter on trouve dans tous les vestibudes promesses de mariage aux les des maisons et particulièreensans dans l'âge le plus tendre, ment chez les Mokchaniens, pluils le font faire encore aujourd'hui sieurs de ces plantes pendues au aux personnes des deux sexes plasond, avec des seuilles de

choux séchées, dont ils se servent tous, pour appliquer sous les miches de pain, en les mettant au four; ils en font sécher uffe grande quantité pour l'hiven Ils ne font point le beurre dans des fours à la manière des Russes, mais ils le battent comme les Finnois et les Tatares, ils font leurs fromages doux dans des pots de terre, suivant la méthode usitée en Russie, et sondent du beurre frais par-dessus, pour les empêcher de couler. Ils construisent aujourd'hui leurs maisons, les uns dans le goût russe, les autres à la mode tatare, avec de larges bancs qui leur servent de lits, selon qu'ils sont plus proches voisins les uns des autres. Les anciennes habitations Morduanes ont toutes, comme la fort bien observé Strahlenberg, la porte tournée à l'est, et le poële placé dans l'angle sud-ouest; elles sont en général fort petites, incommodes, et presque toutes sans cheminées. Ils payent les mêmes impositions à la couronne que les paysans russes.

Moréva, (Moptea.) c'est le nom d'unc ville qui doit avoir appartenu à la république de Novgorod, car il est dit dans les chroniques Russes, sous la date de l'année 1229, que les Lithuaniens ayant fait des excursions sur les terres de Novgorod, prirent et détruisirent les villes de Lubié, Moreva et Sélieguere.

gouv. de Pétersbourg, elle se jet- ayant d'occident en orient 200 # te dans le lac de Ladoga. Ses eaux d'étendue et 220 du nord au mi sont bourbeuses à cause des marais dans lesquels elle prend sa par celui de Tver, à l'orient pa source, et qu'elle traverse dans tout son cours qui est d'une trentaine de w.; elle entraîne un limon noir et boueux, qui ternit lui de Smolensk. Il est régi pi même assez loin de son embouchare les eaux transparantes et pures du lac.

MOROMSK, (Mopozicko.) gro bourg du gouv. de Tchernigof; c'étoit anciennement une petite ville. Cet endroit n'est remarquable dans l'histoire que parce que c'est le premier endroit on le laux Dmitri s'est arrêté en venant de Pologne, en 1604. Il est bâti sur la rive droite de la Desna.

MOSALSK, (Mocandexo.) Ville du gouv. de Calouga et chef-lieu d'un district; elle se trouve sous le 54°, 35' 45' de lat. sept. et k 12° 45' de long. orient., sur deux petites riv. la Gorodenka et la Mojaika à 77 w. ouest de Calouga. Elle formoit anciennement avec son district un apanage des prinde Tchernigof; mais après l'usurpation de cette province par les Lithuaniens, elle resta soumise à un prince de la samille de ses anciens souverains jusquau règne du grand-duc Ivan Vassilièvitch, qui la réunit à ses états. On voit encore quelques restet d'un rempart de terre qui doit avoir servi de désepse à cette ville. On y trouve actuellement églises, un magasin de grains, appartenant à la cotronne, et 1200 habitans des deux sexes. Il se fait ici un comment assez considérable en chanvre, & en huile de chanvre, que les machands portent à Gjatsk où ils l'embarquent pour Pétersbourg

Мовсой, (Московская Гу бернія., (gouv. de) il est situ entre le 53° et le 56° de lat. sept Moria, (Mopsa) p. rivière du et le 54° et 57' de long. orienta di. Ce gouv. est borné au non ceux de Riazan et de Vladimir au midi par ceux de Riazan, Tot la et Calouga, et à l'occident a un gouverneur général et se di vise en 13 districts, qui porter chacun le nom de leursches-lieu

Cesont ceux de Moscou, epitale da gouv. et chef-lieu du district de son nom, 2º Veréa, 3º Bohorodsk, 4º Bronnitzy, 5º Rouza, 6º Colomna, 7º Serpoukhov, 8º Podolsk, 9° Zvenigorod, 10° Mojask, 11° Volocolamsk, 12° Cline, et 130 Dmitrow. Les principales rivières de ce gouv. sont l'Oca, la Moskva, la Cliazma, la Pakhra, l'Istra, la Rouza, la Sestra, la lakhroma, la Lama, la Nara la Lopasnia, et la Cherna. Le terroir y est médiocrement fertile, mais l'industrie des habitans y suplée, et ils vivent généralement dans l'aisance. On en compte 950,000 des deux sexes.

Moscou, (Mockea.) (en russe Moskva). 'C'est la plus grande ville de l'Europe et l'ancienne capitale de l'empire de Russie; elle est sous le 55° 45' 4" de lat. sept. et 550 12' 4" de long. orient. La rivière Moskva traverse en serpentant cette ville, et y recoit dans son sein la laouza et la Neglinnaia. Moscou est à 728 w. de Pétersbourg qui est la capitale actuelle de l'empire. Un parle disséremment de sa sondation, car les uns veulent qu'elle ait été bâtie par Oleg, régent de l'empire et tuteur du jeune Igor fils de Rurik. Ce prince traversant ce pays en 882, pour aller de Novgorod à Kiew, lit construire une petite ville sur la Neglinnaia qu'il entoura d'une palissade. C'est ce même endroit, dit-on, qui, après un laps de temps considérable, devint la propriété d'un riche seigneur de Souzdal nommé Coutchko, qui y résidoit habituellement. A cela Mr de Tatischef ajoute que <sup>30</sup>n nom lui est venu de la riviere sur laquelle elle est bàtie, qui en laugue sarmate veut dire, selon lui, serpentante. Mais ce qui est plus probable c'est que Moscou a été bâtie en 1147

par le grand-duc Iouri II ou George, snrnommé Dolgorouky, fils de Vladimir Monomakh, qui allant cette année de Kiew visiter son fils ainé André, auquel il avoit donné les principautés de Souzdal et Vladimir, s'arrêta dans cet endroit dont les sites enchanteurs lui plurent infiniment, et admirant les beaux villages et les bois des environs, il voulut en connoître le propriétaire. C'émême Coutchko dont nous avons parlé plus haut. Cclui-ci, fier de ses richesses et de sa puissance, au lieu de rendre les honneurs qui étoient dus au, souverain de Kiew, le reçut fort mal et en parla avec mépris. Le grand-duc, justement irrité, le sit amener devant lui, et après lui avoir reproché son insolence, il le sit mourir et jeter dans un étang. Mais touché des larmes et du désespoir de ses trois ensans, Jean, Joachim et de sa fille nommée Oulita, il leur fit rendre de grands honneurs et les envoya à son fils à Vladimir. Après cela il fit entourer de palissades la montagne sur laquelle est bâtie actuellement le Creml, y jeta les fondemens d'une ville qu'il nomma Moskva, du nom de la rivière qui couloit auprès. Un peu plus loin, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le couvent Znamenskoï, il en éleva une autre à laquelle il sit porter le nom de Kitai, d'un surnom qu'avoit eu son fils André dans son enfance. Il les peupla d'habitans pris dans les environs, et de quelques colons de Vladimir. Il alla ensuite dans cette ville, où ayant fait épouser à son sils Oulita, sille de Coutchko, il les emmena avec lui à Kiew. Il y mourut un an après son retour, en recommandant à son sils de peupler Moscou. Le grand-duc André, pour se consormer aux désire de sou père,

fit construire à Moscou l'église toujo - de plus en plus, sa seude l'Assomption, qu'il dota très- le rivate, Tver, perdit bientôt sa richement, et dans laquetle il sit prépondérance par les malheurs placer l'image de la Ste Vierge, de ses princes trop ambitieux et apportée de Constantinople et trop soibles pour résister à la puispeinte par St. Luc, et il envoya sance des Khans Tatares; sa déde nouveaux coloras à Moscou. cadence assura à jamais la gran-Nous ne parlerons pas ici de l'as- deur de Moscou, gouvernée alors sassinat de ce prince par sa sem- par le grand-duc Ivan Davilovitch me et ses beaux-srères, les Cou-surnomé Calita. Il monta sur le tchko, ainsi que de la punition trône en 1328 et gouverna 12 ans qui s'ensuivit par les ordres de sans troubles et sans guerres eté-Vsevolod, frère du Grand-Due, rieures, ce qui lui donna les movems ce sont des faits trop counus, et de se fortisier et d'embellir Mosqui appartiennent plutôt à l'his- cou; ses vertus et sa piété décitoire générale de la Russie, qu'à dèrent St. Pierre, Métropolitain celle de Moscou en particulier. de toutes les Russies, qui jusqu'a-Depuis ce temps, cette ville ap- lors avoit siégé à Vladimir à vepartint à différens princes de la nir s'établir près de lui, à Mosmême samille. Lors de l'invasion cou, quantité de Boyars et de cide Batou-Khan en Russie, elle toyens des autres principautés, sut prise et brûlée, ainsi que la surtout ceux de Tver accoururest plupart des autres villes russes. en soule lui offrir leurs serviçes Elle avoit alors un prince nom- et se déclarèrent ses sujets. Ce mé Vladimir et un voévode avec prince possédoit alors, excepté une forte armée pour la défendre. cette capitale, les villes de Vladi-On ne voit pas dans nos chroni- mir, Péréaslav sur le lac, Colouques le nom de celui qui la fit re- na, Zvénigorod, Mojaiske, Serbâtir, mais il est sûr que lors de poukhov et Perémychl. En 1367 l'invasion du Tatare Duden à le grand-duc Dmitri surnom-Vladimir, et dans d'autres villes, mé Donskoy, au lieu du muren sous le règne de St. Alexandre bois de chêne, qui entouroit le Newsky, elle fut encore une sois Creml en fit construire un en pierprise et saccagée. Ce n'est qu'au res et en briques. Son sils le grandregne suivant du grand-duc Da- duc Vasilii ou Bazile agrandit nilo Alexandrevitch, que cette ses états par la donation que lui ville doit réellement sa renais- fit le Khan Takhtamyche, des sance et sa grandeur; car ce prin- villes qu'il avoit démembrées de la ce l'ayant prise en prédilection, principauté de Souzdal, comme en tit sa résidence habituelle, et Nijni-Novgorod, Gorodetz, Mestdepuis ce temps elle sut toujours chera et Taroussa. Sous le regue considérée comme la capitale de du fils de ce dernier également la grande principauté et la rési- nommé Bazile avec le surnom de dence des Grands-Ducs. Il l'a- Temny ou l'aveugle, qui monts grandit considérablement, y fit sur le trône en 1425 et qui régna construire beaucoup d'églises et 37 ans, les Tatares firent de grande couvens, entr'autres celui de des incursions et dévastations dans Saint Daniel dans lequel il se sit la principauté de Moscou, sans pour moine, et où il est enterré. Il sit voir cependant ni prendre la vilbàtir le Kreml en 1500, mais seu- le ni ébranler sa puissance. Sous lement en bois de chêne. De- ce règne, on démembra de la puis ce règne Moscou s'agrandit principauté de Tver, les villes de

Cachine, d'Ouglitch et autres. Le duché de Riazan etoit tombé dans un état de foiblesse et de nullité à ne pouvoir jamais s'en relever, tant par les victoires des princes de Moscou qué par l'opression des Khans Takhtamyche et Temir-Aksak. La seule Novgorod disputoit encore avec Moscou de puissance et d'éclat, malgré plusieurs victoires sur elle des deux Bazile dont nous parlons. Mais à mesure que la puissance des souverains de Moscou s'affermissoit davantage, la ville s'embellissoit et s'agrandissoit en proportion; de sorte que sous le règne suivant du grand-duc Ivan Vassiliévitch, qui réunit sous sa puissance tant d'états, et qui soumit et humilia Novgorod, prit Cazan et d'autres pays sur les Tatares, la ville de Moscou égala en beauté et en grandeur et en population Novgorod même. En 1505 son fils Bazile monta sur le trone, il maintint et augmenta la puissance que son père lui avoit transmise, et fut le premier qui prit le titre de Tzar (1) Autocrate de toute la Russie, et c'est depuis ce moment que Moscou doit être considérée comme la capitale de l'Empire de Russie. Son fils, le Tzar Ivan Vassiliévitch surnommé Grozny ou le Sévère, le Menaçant, monta sur le trône en 1533, il regna 50 ans et mourut à Moscou, ou il sut enterré, sous l'habit de moine, dans la cathédrale de St. Michel l'Archange. Celui-ci vainquit les Turcs, mit fin anx royoumes de Cazan et d'Astrakhan, et agrandit ses états et sa puissance, au point d'être considéré, même en Europe, comme un des plus grands princes de son siècle, il fut le premier qui en 1564 établit en Russie une imprimerie pour la langue slavonne, forma à Moscou une milice

régulière sous le nom de streltzys. Sous le règne de son fils Théodor, en 1589, on assembla un concile sous la présidence de Jérémie Patriarche de Constantinople pour élire un patriarche à la Russie, ce fut Job qu'on honora de cette dignité, et depuis ce temps, ils résidèrent tous à Moscou. A cette même époque doit être rapportée la construction du mur en pierre qu'on nommoit Beloy-Gorod, ou ville blanche, et qui formoit une troisième enceinte à la ville. Après Théodor, mort sans postérité, Boris Godounos qui avoit déjà sait assassiner le jeune Dmitri frère du Tzar, fut souverain de toute la Russie. C'est à son règne que commencèrent toutes les calamités de l'élat et de Moscou en particulier, car l'imposteur Grégori Otrépies s'étant donné pour le prince Dmitri, soutenu par les Polonois, fut reconnu pour tel dans tout le pays, et s'empara du trône qu'occupoit alors un enfant de 16 aus, le fils de Godounof. Il introduisità Moscou ses protecteurs les Polonois, et commença cette série d'iniquités et d'opression, qui à la fin soulevèrent contre lui les grands et le peuple, le sirent précipiter du trone et massacrer avec quantité de Polonois de sa suite; il régna moins d'un an depuis la mort de Boris Godounof arrivé en 1605, le chef de la conjuration, le prince Bazile Chouisky, sut élu à sa place. Sous son règne ont commencé les guerres civiles et étrangères, un second faux Dmitri ayant paru soutenu des Polonois, remporta quelques victoires sur les troupes du Tzar, qui après un règne de 5 ans fut déposé, et fait moine, ensuité livré aux Polonois qui l'emmenèrent à Varsovie où il fut gardé dans une étroite jusqu'à sa mort arrivée en 1612.

<sup>(1)</sup> Tzar veut dire souverain.

Les Russes se virent obligés d'élire Vladislav, fils du roi de Pologne Sigismond; mais celui-ci arrêté par les lenteurs continuelles de son père ne put jamais parvenir à régner; cependant les Polonois appelés à Moscou y commandoient en maîtres, pilloient détruisoient les églises, s'emparoient des trésors et menaçoient, cette capitale d'une entière destruction; d'un autre côté les Suédois s'emparoient de Novgorod. La malheureuse Russie déchirée de tous côtés par des guerres intestines, et dans un état d'anarchie, ne pouvoit opposer aucune résistance aux usurpateurs qui tous les jours en démembroient quelque portion. C'est aussi à cette époque que les Polonois s'emparèrent de la principauté de Smolensk. Alors on vit paroître les libérateurs de la Russic. Cosma Minine, marchand de Nijni-Novgorod, mu par cet amour sacré de la patrie, qui produit les plus grandes choses, va trouver le prince Dmitri Pojarsky et "l'engage à lever une armée pour chasser l'ennemi et délivrer 'Moscou; il lui osfre pour cela toutes richesses, seul moyen qui soit en son pouvoir et le grand crédit dont il jouit. Le vieux guerrier, tant de sois vainqueur des ennemis de sa patrie, accepte la proposition. Plein de confiance dans les talens guerriers et les vertus de ce général une soule de com- et la soiblesse de son frère Jean hattans se présentent sous ses qui devoit lui succéder au trôdrapaux. Pojarsky assemble son ne, il l'en éloigna en mourant, armée à Cachine, il marche sur ordonnant que ce seroit le cadet Moscou, bat les Polonois dans Pierre, né d'une autre mère, qui différentes rencontres, enfin ga- seroit son successeur. Effectivegne sur eux glantes aux portes même de la voit alors que dix ans fut mis ville, les en chasse ainsi que du sur le trône le jour de la mort Creml, où ils s'étoient sortisiés. du Tzar arrivé le 27 avril de Alors les Boyards, conjointement l'année 1682; mais trois semaines avec lui forment une régence après, la princesse Sophie leur

pendant près de trois ans que dura l'interrègne. Enfin les états assemblés élurent unanimement, en 1613 Michel Féodorovitch de la famille des Romanos qui se trouvoit le plus proche parent des princes Russés de la Dynastie éteinte, étant par sa mère l'arrière-petit-fils du Tzar Ivan Vassiliévitch. Ce souverain renà Moscou son splendeur et l'agrandit encon; son fils, le Tzar Alexis Mikhalovitch lui succéda en 1645; après de grandes viccelui-ci les Polotoires, reconquit sur nois Smolensk, Tchernigof, la Séverie et Kiof; il embellit Moscou et sit construire sur la rivière qui y coule le beau pont de pierre qui existe encore, et qui est le scul, tous les autres u'etant que de radeaux. Ce souverain établit une cour de monnoye dans cette capitale, et c'est sous son règne qu'on srappa en 1654 le premier Rouble d'argent à Moscou. Après sa mort, son fils Feodor Alexievitch monta sur le tròne en 1676; ce prince protéges les sciences et les lettres; il fit venir de Grèce et de Pologne des moines instruits et sonda à Moscou une école pour les ecclesiastiques, sous le nom d'Académie Slavéno-greco-latine. llembellit aussi cette ville par de beaux batimens qu'il y fit construire. Voyant la santé débile une bataille san- ment, ce jeune prince qui n'ade 7 d'entreux qui gouvernèrent sœur aînée parvint à y faire pla-

su déclarée régente et gouverna jusqu'en 1689 où convaincue d'avoir conspiré contre la vie de son frère, le Tzar Pierre, elle fut déposée et enfermée dans un couvent. Le Tzar Jcan abdiqua volon-

cer le prince Jean qui régna 13 de s'embellir journellement; étant ans, conjointement avec son frè- au centre de l'Empire et habitéere, sans jamais se mêler ce- par une nombreuse et riche Nopendant des affaires du gou- blesse, elle sera toujours la vraie vernement; la princesse Sophie capitale de la Russie, malgré la présence de la cour à Pétersbourg: l'éloignement de cette dernière de de plusieurs points de l'Empire empéchera toujours aux seigneurs, et surtout à ceux qui passent une partie de l'année à la tairement et le jeune Pierre, qui campagne à venir s'y établir; d'aildéveloppoit dejà les grandes qua- leurs Moscou est la résidence de lités qui en firent dans la suite plusieurs tribunaux supérieurs de le régénérateur de sa partie, com-, l'Empire, d'un archevêque Métromença sur-le-champ les résor- politain qui prend le titre d'armes et la nouvelle organisation du chevêque de Moscou et Colomna, gouvernement. Des volumes sussi- qui a pour l'aider dans ses soncroient à peine pour décrire tout tions un évêque in partibus, qui ce qu'il sit de grand, bornons - prend le titre d'évêque de Dminous à parler des événemens tros. Si l'on considère l'enceinte de purement relatifs à la ville de cette ville, elle est sans doute la Moscou; en 1703 le Tzar sit éta- plus grande de l'Europe, puisque blir à Moscou la première impri- son circuit en y comprenant les merie russe en caractères ordi- fauxbourg, va au-desà de 40 w. naires, car jusqu'alors on n'avoit On y rencontre à la vérité presimprime qu'en slavon. On y im- qu'autant de chétives, maisons prima aussi en caractères latins et que de belles, mais le nombre Grecs. En 1719 il partagea l'Em- des dernières s'accroît de jour en pire en gouvernemens, et Mos- jour. Moscou se divise en quatre cou devint le chef-lieu de celui de quartiers, rensermés les uns dans son nom. Dès 1703, année où Pé-les autres; ils se subdivisent entersbourg suite en 20 sections. Le quartier cessa d'étre la résidence des sou- du centre appelé Creml est bâti. verains, en 1722 le sénat et le sur les bords de la rivière Moskva peuple décernèrent à Pierre les et de celle de Néglinnaia, et entitres d'Empereur et de Père de la touré de murailles et de tours patrie, qu'il accepta. En 1725 il épaisses et sort hautes, avec un sit couronner sa semme l'Impé- sossé prosond revètu de maçonneratrice Cathérine dans l'ancienne rie du côté du second quartier capitale, et ordonna qu'à l'avenir nommé Kitai - gorod. Cinq porl'étershourg seroit celle de l'Em- tes dont deux du côté de l'orient, pirc. En 1755 l'Impératrice Elisa- deux du côté de l'occident et une beth fonda à Moscou l'Univer- au midi, communiquent avec les sité et deux Colléges qui en dépen- autres quartiers de la ville. On dent; en 1763 Catherine seconde y voit dans cette enceinte l'ancien sonda la maison des Enfans-Trou- palais des Tzars et celui bâti par vés; Sa Majesté l'Empereur Ale- Ivan Vassiliévitch en 1533 nomraudre, actuellement régnant, y mé Granavitaia Palata, les apparétablit une académie de Méde- temens où se conscrvent les jocine et de chirogie; en un mot yaux la garderobe et les trésors Moscou ne cesse de s'agrandir et des anciens souverains Russes, le

ment du sénat et le palais de l'ar- Vassiliévitch et renouveléc et ornée chevêque construits par l'Impé- par Catherine II. On y voit les ratrice Cathérine II, l'arsenal ba- corps des saints Michel et Théti sous le règne de Pierre-le-Grand, odor de Tchernigos ainsi que ceet le bâtiment construit tout nou- lui du jeune prince Dmitri, assasvellement pour y transporter le siné par les ordres de Godounos Musée des antiquités nationales et que l'église Russe a canonisé; et le trésor du Crémlin. C'est les tombeaux de presque tous les aussi dans cette enceinte que se trouvent les 3 principales églises cathédrales de Moscou, la pre-Pierre-le-grand s'y trouvent démière sous l'invocation de l'Assomption de la Vièrge sut commencée en 1525 par le Mitropolitain St. de ces cathédrales la grande tour Pierre sous le règne du grand-duc Ivan Danilovitch Calita, et achevée plus haute de toute la ville, elle en 1327. Le grand-duc Ivan Vassi- est munie de cloches de difféliévitch la fit démolir pour la re- rens calibres, auxquelles on en a bâtir sur une plus grande échelle ajouté une en 1737, qui posoit en 1479; elle sut décorée intérieu- au-delà de quatre cent milliers, rement de peintures à fresque mais que l'incendie de 1737 a misous le règne du Tzar Michel Fé- se hors de service, elle existe enodorovitch en 1644; et renouvelée en 1773 sous le règne de tre aux étrangers comme une cul'Impératrice Cathérine II. On y conserve les reliques des saints, l'Assomption subsiste encore l'an-Pierre, Jonas, Philippe, Cyprien et Photius, tous Thaumaturges de Moscou. C'est dans cette Cathédrale qu'on couronne et qu'on sacre ordinairement les souverains russes. Au milieu de l'église res, et dont plusieurs encore n'ont est suspendue une couronne d'ar- jamais été publiés et l'on y congent mussif, accompagnée de qua- serve d'anciens vètemens pontirante-huit chandeliers, le tout ficaux d'un grand prix à l'usage d'une seule pièce et pesant deux des Patriarches; outre le couvent mille huit cent livres; l'autel est de Tchoudow fondé par St. Aleorné somptueusement et les va- xis Métropolitain de Moscou et ses sacrés sont précieux ainsi que dans lequel la plupart de ses dans toutes les autres cathédrales successeurs ont fait leur résidende Moscou. La seconde est sous ce on y voit encore celui de Voil'invocation de l'Anonciation, on nésensky ou de l'Ascension sonde y voit quatre autels; cette église a par Ste Eudoxie épouse du grandété batie sous le règne et par les ordres du grand-duc Ivan Vassiliévitch. La troisième appellée gieuses; c'est là qu'anciennement Arkhangela Mikhaila ou de l'Arkhange Michel, sut batie par le grand-due Ivan Danilovitch Ca- étoient enterrées. La plupart des lita pour servir de sépulture aux clochers de toutes ces églises sont souverains russes. Cette église fut couverts de cuivre bien doré, leur

nouveau palais, le superbe bâti- agrandie par le grand-duc Iran souverains Russes depuis Ivan Danilovitch jusqu'à l'Empereur posés, cependant Pierre II, mortà Moscou y est aussi on voit auprès appelée Ivan Véliki qui est la core quoique brisée et on la mosriosité. Derrière la Cathédrale de cien palais patriarchal dans lequel se tiennent aujourd'hui les assemblées du St. Synode, il y a une bibliothèque remplie de manuscrits Grecs et Russes très-raduc Dmitri surnommé Donskoy, pour un grand nombre de relitoutes les princesses épouses et parentes des souverains Russes

position élevée, la variété des hâtimens anciens et les belles tours da Creml, tout cet ensemble forme une des plus belles vues qu'on puisse voir, elle est surtout trèspilloresque et d'un grand esset. Le scond cercle ou quartier de la rille s'appelle Kitai-gorod, il est preillement tout bâti en pierre, et confine au Greml, vers l'orient; il communique par 5 portes avec k troisième cercle et sorme un polisone irrégulier dont les murs sort élevés sont flanqués de douze tours, les unes rondes, les autres carrées, ils sont entourés d'un rempart de terre et d'un sossé; on y trouve cette sameuse église, qui, bàtie en 1534 sous le règne du Tzar Ivan Vassiliévitch, fut construite de manière que dès-lors elle en renferma 9, mais il en aut ajouter 11 encore, de sorte temple extraordinaire que ce forme 20 églises ensemble, dans lesquelles ou peut en même temps célébrer le service divin; en quoi on ne peut assez admirer, comment, dans un tel groupe d'églises, la lumière a pu ètre ménagée; elle renserme en outre plusieurs chapelles qu'on nomme en russe predely. La principale de ces églises est dédiée à la fête de Pokrov, une autre à l'entrée du Christ à Jérusalem. L'entrée triomphante que faisoit ladis le patriorche au dimanche des Rameaux et dans lequel le Tzar tenoit la bride de sa mule, commençoit ici, il passoit par la porte de Spaskoy ou du Sauveur dans le Creml, pour se rendre l'église cathédrale. Kitai-gorod comprend 4 grandes rues, 20 églises et 4 couvens, dans l'un desquels nommé Zaikonospaskoi 1st l'académie Slaveno-greco-latine dont nous avons parlé plus haut; parmi les églises celle de Notre - Dame de Cazan est remarquable en ce qu'elle a été batie Tom. 1.

sous le règne du Tzar Michel Féodorovitch, par le sameux prince Pojarskoi, en commémoration de ses victoires sur les Polodélivrance de nois, et de la Moscou. On y remarque encore l'imprimerie du Synode en 1645; elle renferme quelques livres rares; l'hôtel des monnoles avec le principal corps-de-garde, tous les tribunaux de la ville, l'hôtel de la police, l'hôtel de ville, la bourse où se trouve en même temps un dépôt pour toutes les marchandises qui arrivent qui doivent s'y vendre en gros aux marchands, ou bien être conduites plus loin; le magasin public des marchaudises où se trouvent plus de 6000 boutiques voutées et maçonnées; c'est dans ce magasin que se fait presque tout le commerce de la ville, ce qui sait que tout y sourmille d'acheteurs et de vendeurs allant et venant sans cesse. On y trouve en marchandises des richesses immenses. La place du marché dite Crasnaia Plostchad ou la belle place; on voit à son extrémité un échafaud rond et entouré d'un parapet de maçonnerie, lequel nommé lobnoié mesto étoit destiné ciennement à la confection tout ce qui exigeoit de la publicité, les processions dans les cérémonies de l'églisc s'y arrêtoient aussi et y disoient des prières; cela arrive encore aujourd'hui. Le Kitai-Gorod touche, comme nous l'avons dit, immédiatement au d'un autre côté il est environné par la rivière Moskva, du troisième par celle de Neglinnaia; du quatrième elle est renfermée par un mur qui règne d'une de ces rivières à l'autre et qui communique au troisième quartier noinmé Belloi-Gorod. Le troisième quartier entoure les deux premiers, il s'appeloit auparavant 36

Tzarev-Gorod ou la ville du Tzar; sous le règne de Feodor Ivanovitch, en 1586, il sut entouré d'un mur de pierre de l'espèce de celles qui se tirent des carrières qu'on trouve près de Moscou, et qui sont crayeuses et blanches; c'est pourquoi on donne le nom de Belloi-Gorod on ville blanche à cette enceinte. Ce mur qui commençoit à se dégrader, fut démoli sous le règne de l'impératrice Catherine II, étant absolument inutile, forma des boulevarts qu'on planta d'arbres sur le terrain qu'il occupoit, et cet espace est devenu actuellement un des plus beaux endroits de la ville; la Neglinnaia traverse ce quartier du nord au sud. On n'y rencontre presque plus de maisons de bois, et il est même désendu d'y en bâtir, on y trouve au contraire quantité de beaux palais et d'autres édifices remarquables, entr'autres l'Université, l'Académie de Médecine et de Chirugie, la maison des Enfants-Trouvés, le comptoir de la banque, la fonderie des canons, l'hôtel de la poste, les archives du collége des affaires étrangères, l'hôtel des gouverneurs-généraux, la maison du club de la noblesse, etc. On trouve dans ce quartier 9 couvens dont 5 de religieuses, 72 églises rnsses et une arménienne. Le quatrième cercle ou quartier s'appelle Zemlianoi-Gorod, qui veut pelle Zemlianoi-Gorod, qui veut le palais impérial, celui du grand-dire, une ville entourée de rem- duc Constantin, le palais ci-departs de terre, comme elle l'est effec- vant Golovinskoi ou de Golovin, tivement; ces remparts étoient dont on a sait depuis des caserpalissades en 1592, on y entroit nes, et qui vient d'être donné à par 34 portes de bois et deux l'Université. Ce bâtiment superportes de pierre bâties postérieu- be communique avec l'hôpiul rement et qui subsistent encore impérial militaire par un pont dans leur entier, toutes les autres ont été brûlées ou sont tombées en ruines; il y a au- blissement de cette espèce qui dessus d'une de ces portes, appe- se soit sait en Russie, et il doi tée Soukhareva Bachnia, une école son existence à l'ierre-le-Grand

de mathématique, où l'on instruit quelques centaines de sils de soldats dans la marine et l'architecture militaire. Ce quartier renferme les trois précédens; on y trouve deux couvens, cent trois égliscs paroissiales, la chaucellerie de la police, un parc d'artillerie, un magasin de vivres, les marchés aux bois. Autour de ces principaux quartiers de la ville se trouvent les fauxbeurgs dans lesquels on compte plus de 60 églises paroissiales, 8 cmvens. Ces derniers sont entourés de murailles et de tours, ils sont presque tous bâtis dans des sites charmans et pittoresques; les plus remarquables sont les couvents de moines (tous trois immédiats) Novo-spaskoi, Done koi, et Simonow, et le couvent de religieuses Novo-Dévitchi, qui renferme de grandes richesses en vases sacrés, chasubles, etc. Cost dans ce dernier que fut enfermée et finit ses jours la princesse Sophie, sœur de Pierre-le-Grand. La partie des fauxbourgs dans bquelle se trouve la colonie allemande apciée Nemétskais-slobeda, est la plus belle, elle està une bonne demi-beure de demin du Creml et à l'oricut & ce quartier entre la laousa d petites rivieres Coukai et Routchéek, il s'y trouve, outre plusieurs maisons de pierre, quelques grands édifices, tels que de bois construit sur la laous. Cet hôpital est le premier été

qui le sonda en 1706, il contient quelques centaines de lits pour les soldats malades qui y sont parlaitement entretenus et soignés; le jardin de la cour qui est d'une grande heauté se trouve aussi dans ce quartier, il est attenant au palais impérial, il sert de promenade au public certains jours de la semaine pendant la helle saison. La Slobode allemande renferme aussi deux églises luthériennes, une réformee et une catliolique. C'est dans les fauxbourgs de Moscou que se trouvent les prisons de la ville; elles sont renfermées dans une espèce de fort flanquée de tours elles sont vastes, bien aérées et les prisonniers y sont aussi bien qu'il peuvent l'être; tous les fauxbourgs sont entourés d'un fossé. Moscou renserme en outre quantité de beaux établissemens dont la plupart sont dus à la munificence et aux bontés de S. M. l'impératrice Mère; telles sont les instituts des demoiselles nobles et bourgeoises, où elle les fait élever à ses irais et avec un soin vraiment maternel; l'hôpital des veuves, une maison pour les accouchehôpital mens; un pour les pauvres, ou non-sculement ceux de la maison, mais les étrangers peuvent prendre des drogues. Le bel hôpital fondé par le prince Dmitri Gallitzin, et qui renserme plus de cent lits; La maison de Charité, et l'hôpital' sondé par le comte Chérémétics; l'hospice pour de vieux Invalides, sonde par les princes Kourakin, etc. etc. La population de cette ville immense doit être portée en hiver à plus de 400,000 habitans, en été elle n'est que de 250,000. On y compte en tout 142 grandes rues, 514 petites, 14,000 maisons, 307 églises, dont 2 luthériennes, une résor-

mée, 2 catholiques, 1 arménienne, 24 couvens dont 9 de religieuses, 6 hôpitaux, une maison pour les invalides, une de charité et une de correction, une université, une Académie de médecine, 2 écoles pour le commerce, 20 écoles primaires et une d'arrondissement; 4 imprimeries attachées à des établissemens publics, et 3 particulières, dont une se distingae par la beauté de ses éditions; plusieurs 'sociétés savantes, 3 promenades publiques, un jardin botanique, un fort beau théatre. On y trouve aussi manufactures de soie où l'on travaille toutes sortes d'étoffes, comme velours, satin, tassets, etc. etc.; 17 manufactures de rubans, 23 de draps, 2 de papiers peints, une de bas de soie, 5 de chapeaux, 6 d'étosses de coton, 2 de napages, 10 où l'on travaille le fil d'or et les galons; 49 fabriques de cuir, une de sel ammoniac, 60 brasseries, etc. etc. Moscou fait un très-grand commerce et peut être considéré comme le principal entrepôt de tout celui qui se fait dans l'intérieur de l'empire, ainsi que de celui de la Chine, dont les marchandises sont premièrement apportées ici et ensuite transportées dans les dissérens ports et les foires de l'empire. La police y est bonne, et rues sont éclairées pendant la

Moskva, (Mockea.) riv. du gouv. de Moscou sur laquelle cette ancienne capitale est bâtie; elle prend sa source dans le district de Mojaisk, non loin des limites du gouv. de Smolensk, et parcourt ensuite les districts de Rouza, Zvénigorod, Moscou, Bronnitzy, et Colomna, où elle se jette dans l'Oca. Les bords de cette rivière présentent dans beaucoup d'endroits des sites enchan-

teurs, et en général ils sont trèspittoresques; la Moskva est navigable, surtout au printemps la fonte des neiges rend ses eaux très-hautes; ce qui est d'un avantage inappréciable pour la ville de Moscou, qui voit arriver alors dans ses murs les plus gros bateaux chargés de toutes les denrées que les bords du Volga et de I'Oca peuvent fournir. Comme il y a une cascade sous le pont même de la ville, les bateaux ue peuvent remonter plus haut; malgré cela, la partie supérieure de cette rivière est d'une utilité aussi majeure à cette ville que l'inférieure, en lui apportant tout le bois nécessaire à son chausage et aux constructions, car le pays qu'elle parcourt de ce côté est rempli de belles forêts. Pendant l'été cette rivière est si basse surtout au milieu de la ville de Moscou, que des eufans la passent à pied ayant à peine de l'eau jusqu'à la ceinture. Elle n'est pas fort poissonneuse et le poisson qui s'y trouve n'a pas trop bon goût, ce qui provient probablement de ses caux crayeuses qui ont encore le désavantage de produire la pierre à ceux qui en boivent habituellement, aussi les habitans de Moscou emploient - ils généralement l'eau des fontaines pour leur usage. Les principales rivières qui s'y jettent sont l'Inotcha, l'Iscona, la Rouza, l'Istra, la Pakhra, la Séverka, et la Coloménka; on trouve sur ses bords et près de Moscou des carrières de pierres de grès et de pierres crayeuses, qu'on exploite avec profit, et qui sont d'une grande utilité dans les constructions nombreuses qui se font dans la capitale.

MOSCOVSKAIA CREPOST, (Moсковская крапосты.) petit fort qui appartient à la ligne du Caucase et se trouve dans le district de Stavropol, sur un ruisseau qui

se jette dans le Jagorlik; sa garnison consiste en un régiment de Cosaques et quelques compagnies de troupes réglées.

MOTCHA, (Moza.) petite rivière du gouv. de Moscou, elle tombe dans la Pakhra; une sutre rivière de ce nom coule dans le gouv. de Saratof, entre ensuite dans celui de Simbirsk, où elle se jette dans le Volga.

MOUJITSA, (Mymuya,) pelite rivière du gouv. d'Ukraine, elle se jette dans le Seim.

MOURHAVITSA, (Myxaeuua) rivière qui se jette dans le Boug près de Brestlitofsky; elle estremarquable en ce qu'elle sert de communication, moyennant un canal qu'on a creusé par ordre du dernier roi de Pologne, Stanislas-Auguste pour la réunir à la Pins, par conséquent au Pripet et au Dnepr avec le Boug, mais cette communication ne sera vraiment utile que lorsqu'on aura contruit 9 ou 10 éclases pour conserver en été l'eau dans le capil, qui sans cela se dessèche proqu'entièrement.

MOUNGOUTE, (Myneymb.) nvière du gouv. d'Irkoutsk, dans le district de Nijni-Oudinsk; on trouve sur ses bords une montagne considérable qui porte le même nom et qui est remplie de mines de plomb, d'argent et de cuivre.

MOURAKHVA, (Mupaxea) Hy a deux bourgs de ce nom, l'an dans le gouv. d'Ukraine, district de Crasnokoutsk et l'autre en Podolie, district de Jampol, le premier a plus de 3000 habitans, et il s'y tient deux grands

marchés par an.

MOURAVITSA, (Mypasuua) petite ville du gouv. de Volhinie. à 249 W. de Jitomir.

Mourmanskoï-béreg, (Mypneancroŭ-õepesõ.) 'Ou la còle Mourmane; on donne ce nom's cette partie de la côte de l'Océan

da nord qui commence dans le district de Cola, depuis le village de Panoa jusqu'à la Laponie danoise; elle est toute de roche nue, et très-escarpée, malgré quoi on trouve, à de très-petites distance, des enfoncemens et des baies, où les bateaux se mettent en sureté. C'est à 10 w. et jusqu'à 50 de cette côté qu'on fait les plus abondantes pèches de morues et de harengs.

MOUROME, (Myponio,) Ville du gouv. de Vladimir, et cheflieu d'un district, elle est batie sur une montagne, au bord de 10ca, sous le 58° 54' de lat. et le 55°, 20', 30", de long. orient., à 120 w. de Vladimir. On croit remarquer que l'Oca se retire de plus en plus tous les ans de la rive élevée, sur laquelle est située cette ville. Les vieillards assuroient même en 1768 qu'il y avoit eu padis une église et plusieurs maisons au même endroit, où étoit alors le milieu de la rivière, dont au reste le sable porte avec lui quelques particules d'or. L'origine de Mourome remonte au-delà des temps historiques de la Russie; on sait seulement que c'est une colonie de Sarmates, qui vinrent s'y établir et qui après un laps de lemps très-considérable adoptèreat les mœurs et la langue des indigènes du pays, de manière qu'il ue reste plus aucune trace de leur ancienne origine. Nos chroniques commencent à parler de Mouroin vers la fin du X° siècle. On voit dans le partage que fit Vladimirle-Grand de ses états à ses enfans qu'il donna Mourome à son fils Cleb, qui vint s'y établir avec sa samille; ce prince l'agrandit, la peupla et la fortissa, mais il ne put réussir à convertir les habitans au christianisme; effectivement on voit par nos légendes, que ses habitans ne furent bapusés que long-temps après par

le prince Constantin Sviatoslavitch, qui y sit batir une église dans laquelle il est enterré ainsi que ses deux sils, Michel et Theodor, que l'église a canonisés. Dans la suite Mourome fut long-temps un apanage des cadets des princes de Kiow, ensuite de ceux de Vladimir et de Rostow. Cétoit ane ville frontière du côté des peuples Bolgares, et c'est pourquoi elle a eu si souvent à souffrir de leurs excursions. En 1038 elle fut prise et entierement ruinée par eux. Lors de l'invasion de Batou-Khan cette ville subit le sort de presque toutes les autres villes russes; mais elle eut plus à soussirir à cause de son voisinage avec les Tatares. Ce n'est qu'à la foudation de Nijni-Novgorod que Mourome doit le peu de tranquillité dont elle jouit depuis; malgré cela elle ne put jamais se relever entièrement et revenir à cet état de prospérité dont elle jouissoit sous ses princes. Cette ville est la patrie d'un des plus illustres chevaliers de ces temps héroïques de la Russie, Ilia ou Elie, surnommé Mourometz ou de Mourome, vécut dans le X me siècle sous le règne de Vla• dimir, il se distingua par sa piété, son courage et sa force surnaturèlle, il étoit le désenseur de la veuve et de l'orphelin et le fléau des Pétchenègues et des Polovizis dont il réprimoit les brigandages. La ville de Mourome, telle qu'elle est actuellement se partage en trois quartiers, dont l'un 🍻 nomme le Creml, à cause d'un rempart de terre qui l'entoure et le sépare des autres. La cathédrale, qui est un assez beau monument du XVIº siècle s'y trouve presqu'au milieu sur les bords de l'Oca. La ville renserme en outre 3 couvens, dont un de Religieuses, et 17 églises; ou y trouve aussi quelques, sabriques de toile et plusieurs de cuirs; le nombre

des habitaus est de 4,500 personnes des deux sexes, ils font un petit commerce de cuirs de Roussie qu'ils portent à Pétershourg, et de bled sur l'Oca. Il s'y tient un grand marché annuel au mois de juin, qui dure pendant dix jours. Environ à 25 w. au-dessus de Mourome sur la rive orientale de l'Oca, on trouve de riches mines de ser, et 60 w. au-dessous de cette même ville il y en a d'albâtre, qui s'étendent jusqu'à Nijni-Novgorod.

Mourome, (Myponio.) C'est le nom d'une petite rivière qui se trouve dans le gouv. d'Ukraine, district de Voltchansk, elle se jette dans le Kharkof.

Moussyre, (Mycupo.) C'est le nom de la Xº île de l'archipel des Courills, on la nomme aussi Egatko; elle est à 35 w. de la 9° qu'on nomme Tchirine-Coutane, clle est presque ronde et a 3 w. de long sur autant de large. On n'y trouve aucune autre cau, que celle qui sc rassemble dans quelques cavités de rochers après la la pluie. Cette île n'a pas de port. Russe, deux Arménienes et une ni de baie assez sûre pour les ha-· teaux, elle manque également de bois; aussi les insulaires qui y viennent sont obligés d'apporter avec eux l'eau et le bois nécessaire pour cuire leurs alimens, elle abonde au contraire en veaux marins et en autres auimaux et oiseaux aquatiques, que les Courills vinnent y chasser chaque année.

Mcutors, (Mymoph.) C'est le nom d'une petite tribu de Sémoyades, vivant en Sibérie, ils suivent le chamanisme comme ces derniers.

Moutova, (Mymosa.) ou Matova, on appelle ainsi la XIIº ile de l'archipel des Courills; elle est à 45 w. de la XI°; son étendue est de 50 w. de long sur presqu'au tant de large; sa partie méridio- gouv. de Minsk, et ches-lieu d'u

nale est montagneuse, on y trouve même un Volcan. Cette ile renferme plusieurs plantes qui Iui sont propres. On y trouve des bois de taillis dans lesquels on chasse le renard, et c'est le soul animal qu'on trouve sur l'île. Elle renferme quelques petites rivières qui n'ont pas de poissons. Le nombre de ses habitans peut monter à 250 personnes, payant tribut à la Russie.

MOUVALKA, (Mysanka.) pet. riv. du gouv. de Penza, district de Gorodistchi, elle se jette dans la Téchniar.

Mouzda, (Mysza.) petitervière du gouv. de laroslaw, district de Pochékhonsk; elle se jette dans la Cheksna.

Mozdoc, (Mosgord.) petite ville du gouv. du Caucase, forteresse et chef-lieu d'un districh elle fut bâtie en 1763, sur la rive gauche du Térek, sous le 43° 43' de lat. sept. et le 62° 42' de long. orient.; c'est par elle que se un mine la ligne militaire dite du Térek. On y trouve une église Catholique; la population de cette ville, qui peut monter à 3000 per sonnes des deux sexes, est presque toute composée d'Arméniens, de Géorgiens et de Circassiens baptisés. Les Russes et les Grecs y sont en petit nombre. Tous ces habitans de Mozdoc, vivent du produit de leurs vignobles et de quelque fabriques de maroquins et d'eaude-vie de raisins, qu'ils envoient en Russie, ils élèvent aussi de vers-à-soie, mais leur principal occupation est le commerce qu'il font avec les montagnards du Can case, auquels ils portent toute les choses de première nécessit et de luxe qui manquent entière ment chez ces peuples. Mozdo est à 107 w. de Georgiessk.

Mozyn, (Мозырь.) pet. ville di

district sur la rive gauche du Pripet; elle est sous le 52° 5' de lat. sept. et le 46° 45' de long. orient., à 336 w. de Minsk. On n'y trouve rien de remarquable; cette ville appartenoit anciennement à la principauté de Kiow. On trouve dans les chroniques russes, sous la date de 1155 que le grand-duc louri en sit don à Sviatoslav Olgovitch; sous le gouvernement polonois elle étoit le siège d'une diétine, d'un grod et d'un starost.

MSTA, (Mcma.) riv. qui a sa source dans le gouv. de Tver, district de Vychni - Volotchok, où elle sort du lac Mstine; elle eutre ensuite dans celui de Novgorod dont elle parcourt une partie avant de se jeter dans le lac Ilmen. Visà-vis de la ville de Barovitchi, elle a des cascades qui nuisoient autresois beaucoup à la navigation, mais des travaux qu'on y a fait depnis, les ont rendus beaucoup moins dangereuses, nonobstant cela, elles empêchent toujours les bateaux qui vont à Pétersbourg de pouvoir revenir en remontant ses eaux. Pour faciliter la navigation sur cette rivière on a construit des écluses à sa sortie du lac Mstine; on creuse des canaux qui lui apportent les eaux des lacs latchinsk el Berézovsk, et d'autres écluses encore sur des petites rivières qui s'y jettent, et dont les principales sont la Valdaïka, la Kholova, l'Ouver, la Bérézaika et la Kemka. Depuis long-temps, on avoit le projet de réunir la Pola avec le lac Seliguer pour établir une nouvelle communication du Volga avec Pétersbourg et éviter par là les cascades de la Msta; les observations de l'ingénieux Peri, envoyé pour cela sur les lieux en 1711 ne surent pas favorobles à ce projet. Le grand-maître d'artillerie général Vilboa en présenta un nouveau que le sénat sit examiner et qu'on rejeta également; on adopta ensuite celui du Général Dédénes, qui vouloit réunir par un canal de 76 w. de long, et au moyen de 13 écluses, la Colpo et la Cheksna. On a également creusé un canal qui réunit la Msta et le Volkhow pour éviter aux bateaux les dangers de la navigation sur le lac Ilmen.

MSTISLAVL, (Мстиславль.) ville du gouv. de Mohilev, et cheflieu de district, sous le 54° 10' de lat. sept. et le 50° 2' de longit. orient.; elle est bâtie sur une petite rivière qui se jette près de là dans la Soja, à 94. w. de Mohilew. vers l'orient. Elle porte le nom de son fondateur Mstislav. sans qu'on sache précisément lequel des cinq princes de ce nom l'a fait bàtir; mais il est plus probable que c'est, ou Mstislav Ier fils de Vladimir-le-Grand, qui eut en partage la principauté de Tmoutarakan, et qui est venu régner ensuite à Tchernigof, ou Mstislav IV de Tchernigof, qui régna aussi à Smolensk vers l'an 1202, qui l'ont sondée; car ils régnèrent tous deux très-près de la. D'autres prétendent avec beaucoup de vraisemblance qu'elle a été batie en 1180 par Romane prince de Smolensk, qui lui a donné le nom de son sils Mstislav, auquel elle échut en partage. Quoqu'il en soit, on voit dans la chronique de Smolensk, qu'en 1359 elle fut démembrée de cette principauté par Olguerd, grand-duc de Lithuanie, et donnée par lui à son fils Skirigail dont le fils George prit dans la suite le titre de prince de Mstislaw. Cette principauté fut bientôt après portée en mariage par Julienne fille unique de ce George dans la famille des princes de Tchaslavsk. En 1386, le prince de Smolensk vint l'assiéger, mais il sut repoussé avec perte, et obligé d'en lever le siège, les princes de Lithuanie étant venus à son secours. En 1440 le grand-duc Casimir Jagelon donna cette ville au prince Iouri Séménovitch Lougvenew qui étoit revenu de Novgorod, mais il ne la garda pas long-temps, car ayant voulu joindre à ses états Smolensk, Polotsk et Vitebsk, il tut bientót dépossédé de Mstislaw. En 1446, le roi de Pologne la donna à Vassilei-Iaroslavitch qui s'étoit enfui de Moscou. En 1507 elle fut brûlée et saccagée, en 1514 tous les villages des environs surent ravagés par les troupes du grandduc de Moscou Vassilei Ivanovitch qui faisoit alors le siège de Smolensk; le prince Teodor Mstislavsky, qui gouvernoit alors, voyant que ce petit état étoit toujours exposé aux incursions des troupes de Russie, étant si voisin des leurs, et du même côté du Dnepr, se décida à se soumettre, ce qu'il fit en 1526; mais il se révolta bientôt après et retourna sous la domination polonoise. En 1569 on érigea cette petite principauté en Voevodie, en elle fut le théâtre de plusieurs combats entre les Russes et les Suédois qui cherchoient à pénétrer en Russic. Enfin cet ancien patrimoine des souverains russes fut définitivement réuni à sa mère-patrie sous le règne de Catherine Il en 1772, et cette souveraine ordonna qu'on metroit dorénavant parmi les titres des empereurs de Russie celui de prince de Mstislaw. Cette grande souveraine fit rebâtir cette ville que les guerres et les troubles continuels de la Pologne avoit réduit à rien. On ne voit aucune trace de ses anciennes fortifications, quelques chétives chaumières en ont pris la place. On trouve à Mstislaw un beau Collége des Jésuites, deux couvens Catholiques, dont un de Carmes, et l'autre de Bernardins, 4 égli-

ses russes et une de Grecs-Unis; il s'y trouve aussi une synagogue. Le nombre de ses habitans peut être porté à 5000 personnes des deux sexes parmi lesquels on doit compter 800 Juiss. Cette petite ville fait un commerce assez considérable avec le port de Riga en chanvre et bled. Il s'y tient deux

grands marchés par an. MTSENSK, (Muthcko) Ville da gouv. d'Orel et chef-lieu de district sur les deux bords de la Zoucha, et à l'embouchure de la Mtsena qui lui a donné son nom. Cette ville est sous le 53° to' de lat. sept. et le 56°8' de long. orient. à 53 w. d'Orel. On y trouve 12 églises, un couvent et 5000 hahitans des deux sexes; les environs de cette ville, ainsi que toute la province, sont très-fertiles; aussi, le principal commerce des habitans consiste-t-il en hled et et chanvre; ils l'embarquent dans la ville même, sur la Zoucha qui est navigable, et par le moyen de l'Oca dans laquelle elle tombe non loin de là, ils transportent leurs marchandises dans tout l'empire. On connoît fort peu de faits retatifs à la fondation et à l'histoire de cette ville, les fréquentes incursions des ennemis, et les iucendies ayant brûlé les archives et les monumens qui pouvoient les attester, on se voit réduit à ne rapporter que ce qu'on a pu rassembler ailleurs. En 1152, les troupes de Rostoi, de Souzdal, de Mourom et de Riazan, suivant le prince Iouri Vladimirovitch, pour faire la guerre au grand-duc de Kiew, Iziaslaw, prirent Mtsensk. En 1423, les habitans de cette ville se jetèrent à l'improviste et surprirent l'armée du Roi tatare Borache qui revenoit dans ses états chargé d'un butin immense. En 1430, étaut sous la domination des Lithuaniens, elle fut assiégée sans succès par le prince tatare Aydar. En 1493 les généraux du grand-duc de Moscou Ivan Vassiliévitch, la prirent aux Lithuaniens, et en 1509 elle sut entièrement cédée aux Russes par un traité de paix.

MYCHRINE, (Mosumuno.) pet. v. du gouv. de Iaroslav et chei-lieu d'un district; elle est sous le 57°, 47'de lat. sept. et le 57° 5' de long. orient., sur la rive gauche du Volga, à 92 w. de Iaroslav, vers l'occident. On y trouve une seule église et un peu plus de mille habitans des deux sexes qui jouissent d'une certaine aisance à cause de la facilité que leur donne le fleuve de faire un petit commerce dans tout l'intérieur de l'Empire.

MYLSK, (Moissero.) C'est l'ancien nom de la ville de Radomysl. (Voyez cet article.)

MYTISCHY, (Мытищи.) C'est uvillage à 18 w. de Moscou, dans

lequel on a découvert des sources limpides et saines, et en si grande abondance, que l'Impératrice Catherine conçut le projet d'en saire cadeau à cette capitale qui en général manque de bonne cau; ella ordonna donc qu'elles y seroient amenées par un aqueduc qu'elle fit construire et des canaux couverts qui parcourent plus de 20 w. avant d'arriver dans cette ville où elles se distribuent par plusieurs branches dans dissérens quartiers. Cet ouvrage immense et utile n'a été achevé que sous le regne de l'Empereur Alexandre Ier. L'aqueduc qui passe par-dessus la rivière Yaouza est de 21 arches d'une belle architecture et d'une construction solide. L'exécution de cet ouvrage a été confiée au général Antoine Gerhard, qui y a mis autant de savoir que d'activité, et à qui on en doît principalement la réussite.

FIN DU TOME PREMIRR.

• ,

# DICTIONNAIRE

GÉOGRAPHIQUE-HISTORIQUE

DF

L'EMPIRE DE RUSSIE.

Печащать дозволяется съ тъмъ, чтобы по напечатавін, до выпуска въ продажу, представлены были въ Ценсурный Комитетъ: одинъ вкземпляръ сей книги для Ценсурнаю Комитета, другой для Департамента Чинистерства Просвъщенія, два вкземпляра для ИМПЕРАТОРСКОЙ публичной библіотеки и одинъ для ИМПЕРАТОРСКОЙ Академін Наукъ. Мая 8 двя, 1811 годя. По назначенію Ценсурнаго Комитета, при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Московскомъ Университетъ учрежденнаго, книгу сію разсматривалъ Ординарный Профессоръ

никифорб ЧЕРЕПАНОВЬ

# DICTIONNAIRE

## GÉOGRAPHIQUE - HISTORIQUE

DE

### L'EMPIRE DE RUSSIE,

CONTENANT

Le tableau politique et statistique de ce vaste pays; — Les dénominations, les divisions anciennes et nouvelles des Contrées, Villes, Bourgs; — Leur position géographique, leur histoire, leurs productions naturelles et industrielles, leur commerce, leur climat, la population, les mœurs, coutumes, religions des habitans de cet Empire;

PAR N. S. VSÉVOLOJSKY,

AONSEILLER D'ETAT ACTUEL, CHEVALIER DE L'ORDRE MILITAIRE DE SAINT-GEORGE.

Comer second.



### MOSCOU, L'IMPRIMÈRIE DE L'AUTEUR.

. 1 • • • • · •

м

•

. .

•

1

i

•

# DICTIONNAIRE

#### GÉOGRAPHIQUE-HISTORIQUE

PE

#### L'EMPIRE DE RUSSIE.

#### N.

NAHAIBATSKAÏA GREPOST, (Haрейбатская крвпость.) се реhit fort se trouve dans le gouv. d'Orenbourg, à 400 w. de la ville de ce nom, sur le grand themin de Moscou. Il a été mostruit en 1756, à cause de le révolte des Bachkirs, et son som lui est venu de celui du Bachkir Nahaibak qui avoit son bibitation dans cet endroit. La riv. Ik coule auprès du fort. Il matient 120 maisons, et ses forhications consistent en un rempart palissadé. Le terroir des mvirons est d'une extrême fertilité.

NAKHITCHEVANE, (Haxuze-sanê.) p. ville du gouv, d'Ecatherinoslaw, dans le district de Roslow; elle est bâtie à 5 w. de cette
dernière sur la rive droite du
Don. Sa fondation ne date que de
l'année 1780, lorsque l'Impéralrice Catherine II lit transporter
de Crimée tous les Arméniens
qui l'habitoient pour les établir
là ; aussi composent-ils seuls la
population de Nakhitchevane. Ils
possèdent encore 5 villages des

environs. Ce peuple industrieux y a établi avec beaucoup de succès la culture du mûrier, et le vers-à-soie y réussit fort bien. Ils ont aussi des manufactures d'étolles de coton d'une qualité supérieure.

NA-OUGRAD, (Ha-Yepazz) C'est le nom que les Tcheremiss et les Tatares, donnent à la ville de Viatka, l'ancienne Klinow des Russes aparemment, parce que c'est une colonie qui s'y est établie de Novgorod, vers la sin du XII siecle. (Voyez VIATKA.)

NA-OUR, 'Ha-Yod.) pet. fort qui se trouve dans le gouv. du Caucase, district de Mosdoc, sur le Térek. C'est en même temps une stanitza ou bourg des Cosaques qui en font la garnison. On y trouve une église.

NAOUROUZOVSTZY, (Haypycosust.) ou Navrouss-Aoul, pet.
peuple de la race des Tatares
Nogais; ils habitent actuellement
dans les montagnes du Caucase,
de l'autre coté du Couban; ils
sont au nombre de 2000 familles

sont venus des bords da Volga tuyant la domination russe après la chute du royaume d'Astrakhan. Errans long-temps dans les steps et vers le Couban, ils ne cessoient de harceler nos frontières, et pilloient souvent les caravanes, et même les habitations qu'ils pouvoient surprendre; mais entièrement vaincus en 1771, par le général Démédem, ils se soumirent à la Russie, lui jurèrent obéissance, et donnèrent des otages. En 1790 ils passèrent presque tous de l'autre côté du Couban, où ils aujourdh'ui, encore tantôt sur les bords du Laba, tantôt sur ceux du Couban.

NARA, (Hapa.) riv. assez considérable qui a sa source dans un lac du gouv. de Moscou, district de Véréa, qu'elle traverse avant d'entrer dans le gouv. de Calouga, où elle parcourt le district de Borovsk, et retourne ensuite dans le gouv. de Moscou, vers Serpoukhof pour se jeter dans l'Oca sur les frontières du gouv. de Toula.

NARGUENE, (Hapeenb.) C'est le nom d'une pet île du golfe de Finlande, située vis-à-vis du port de Reval, à deux milles à-peuprès de cette ville. Elle a 8 w. de long sur deux de large; ses habitans sont quelques pècheurs Finnois et Suédois qui y cultivent la terre et possèdent d'excellentes prairies. il se trouve tout près de cette île, vers l'orient, une autre plus petite appelée Vouls.

NARMA, (Hapma.) rivière assez considérable du gouv. de Riazan qui pourroit être navigable, si ses bords n'étoient pas aussi bas et marécageux, de sorte qu'il est impossible d'en approcher pour traîner les barques.

NAROVA, (Haposa.) Ce sleuve du gouv. de Pétersbourg, n'est

proprement qu'un écoulement du lac Peipus, dans le golse de l'inlande; il sort du lac pres d'un petit village nommé Sirensk, à 60 w. de Narva, et à la place duquel se trouvoit jadis le château de Neuscholss, dont on voit à peine quelque trace; il passe ensuite près de Narva, et va se jeter 12 w. plus bas dans le golle; ce qui lui fait en tout un cours de 72 w.; il n'est navigable que depuis la ville jusqu'au golse, encore est-il si peu profond à son embouchtre, que les vaisseaux qui prennent plus de 7 pieds d'eau ne peuvent y entrer. Son cours, depuis le lac jusqu'à 3 w. pres de la ville, est rempli de cascades qui en rendent la navigation irisdangereuse, et la dernière qui est de 12 pieds de haut, ne permet plus à aucun bateau de passer outre. Malgré cela, ce sleuve est d'une grande utilité pour le commerce des bois, car la Pluss, qui vient s'y jeter au-dessus de Narva, y apporte tous ceux qui viennent du gouv. de Norgored. Il est en outre très-poissonneus: des saumons et des anguilles de ce sleuve ont beaucoup de réputation, et s'y prennent en grande quantité.

NAROVICHATE, (Hapostamb) pet. ville du gouv. de Penza, chef-lieu de district, sous le 53° 59' de lat. sept. et le 61° 15' de long. orient. Elle est bâtie an confluent de deux petites riv., la Cheldaisse et la Lapygevka, qui font tourner deux moulins. Elle est à 125 w. de Penza. On y trouve 3 églises et 2500 habitans des deux sexes. Il se tient annuclement trois grands marchés dans cette petite ville.

NABTCHINE, (Haptuno.) pet. ile de la mer Caspienne, non los de Bacou.

NARVA, (Hapsa.) ville et pert du gouv. de l'étersbourg; ancien-

nement les Russes la nommoient Rougodiv ou Rougodéw; elle est sous le 59° 15' 27" de lat. sept. et le 45° 55′ de long. orient., à 145 w. sud-ouest de Pétersbourg. Avant qu'on l'eût annexé à ce gouv., elle n'appartenoit à aucun et ne dépendont que du sénat dirigeant, du collége de justice, et du comptoir des finances de Livonie, Esthonie et Finlande à Pétersbourg. Lelle ville est située sur la Narova qui sort du lac Peipus, et se jette, à deux milies de la ville, dans le golfe de Finlande. Ce sleuve, dont les eaux sont très-rapides, forme à une w. et demi audessus de la ville, une cascade de la hauteur de 12 pieds; ce qui est cause que les marchandises venant par le lac Peipus, sont déchargées en cet endroit et menées par terre jusques dan's la ville. Il est à présumer que c'est du sleuve Narova qu'elle a reçu son nom. On la divise en ville ancienne et ville neuve. La première fut bâtie en 1223, par Valdemar II roi de Danemark, et gratisiée des mêmes priviléges que ceux que le roi firic accorda à Reval. Elle est separée de la ville neuve par une muraille. Les fortifications extérieures de Narva sont en bon état. Elle est pourvue d'une garnison suffisante. Le circuit n'en est pas grand. La ville ancienne est bâtie de bonnes maisons de pierres ; eelles de la ville neuve ne sont que au culte des Luthériens allemands.

neuve une église suédoise et finlandoise bâtie en bois. On appelle Hakelverk le faubourg non fortisié, qui est, pour la majeure partie, babitée par des Russes. Entre le château d'Ivau-gorod en Ingrie, et l'ancienne ville de Nar-'wa, on trouve , au-delà de la Narova, un pont bâti sur pilotis, et sortement lié par des crampons de fer. Cependant le grand chemin de Pétersbourg ne passe point par ce pont en hiver, mais on descend alors la rivière beaucoup plus bas; on entre d'abord dans le faubourg ouvert d'Hakelverk; de là, par les fortifications, dans la nouvelle ville, et ensin daus l'aucienne à laquelle aboutit le château. Autresois Narva étoit au nombre des villes anséatiques, et faisoit un grand commerce, qui est beaucoup déchu dans les derniers temps, quoiqu'il soit pourencore considérable. Les principaux objets d'exportation sont du hois et du lin. La ville perçoit l'accise de l'eau-de-vie, du malt et du gros bétail qui vient d'Esthonie et de Livonie, ainsi que le péage des marchandises de bois, le pontenage, et les deux droits appelés pfalgeld et tonnengeld. On compte à Narva 2600 habitans des deux sexes. Cette ville a été en bate à beaucoup de malheurs. Le Tzar Ivan Vassiliévitch la prit d'assaut en 1558, pendant qu'elle étoit en slammes. de bois et les fondemens de pier- Les Suédois s'en rendirent maires. Il se trouve deux églises dans tres en 1581. Les Russes l'assiéla ville ancienne, dont l'une au- gèrent en 1590. Elle sut réduite tresois allemande, appartient ac- en cendres en 1659. Les Russes tuellement aux Russes; l'autre l'attaquèrent encore très-vivequi étoit suédoise sert maintenant ment en 1700, mais le roi de Suède, Charles XII, la dégagea; On trouve de plus dans la ville ils mirent de nouveau le siége deancienne la maison de ville, la vant cette ville en 1704 commanbourse, une école allemande avec dés par Pierre-le-Grand en perquatre instituteurs, un château sé- sonne, et la prirent d'assaut. Les paré de la ville par un fossé et habitans ayant été transportés en un arsenal. On voit dans la ville Russie en 1708, parce ca'on ne

partie reviut en 1714, le reste en 1718, et ils furent rétablis dans la possession de leurs anciens privièges. En 1773; la plus grande partie de la nouvelle ville fut détruite par les flammes, l'incendie n'épargna qu'un petit nombre de maisons. On la nommoit autrefois Narva livonienne, en opposition d'van-gorod qu'on nommoit Narva rasse; cette épithète ne se met

plus aujourd hui. NARYM, (Happinio.) pet. ville du gouv. de Toinsk, chei-lieu de district, elle est située sous le 59° 13' de lat. sept. et le 98° 58' de long, orient, à 335 w. de Tomsk, sur la rive droite de l'Ob, et à l'embouchure de la Keta; la pet. riv. Narymka la traverse. C'étoit originairement un simple endroit palissadé ou ostrog, qu'on avoit bati en 1596, non loin de l'endroit où se trouve la Narym d'à-présent, mais qui à cause des marais profonds qui l'entoure, à été transportée à l'endroit où elle trouve actuellement. On y trouve une église et une centaine d habitans qui ne sont là que pour prélever les tributs sur les différeus peuples errans du voisinage.

NASTISTAK, (Hacmucmard.) c'est le nom de l'île que forme deux bras de la Léna, à son embouchure dans l'Océan glacial.

NASVA, (Hacsa.) pet. riv. du gouv. de Pskov, dans laquelle on trouve quelquetois des perles.

NATALIINSKAÏA-CREPOST (Hamaneunc an-kphnocms.) G'est
le nom d'un petit fort qui appartient à la ligne de défense ci-devan d'Ukrainc, il se trouve dans
le gouv. d'Ecatherinoslav.

NATEHIKINE, Hazukuno C'est un ostrog ou endroit palissadé dans la presqu'île du Camtchatka, situé sur la rive méridionale de la Grande-Rivière (Bolchaïa Rez ka), près duquel on trouve des sources très-abondantes d'eat chaude. Le colonel kozlow, commandant de la presqu'ile, y sit établir des bains en 1787. Le consul de France Lesseps en fait aussi mention dans sou Journal de voyage.

NATCHILOVA, Haturosa.) petriv. du Camtchatka; renominée par la quantité de perles qu'ouy trouve; elles ne sont cependant pas d'une bonne qualité.

NAVOLOC, (Hasonord) la assez considérable du gouv. de Tver, dans le district de Vychui-Volotchok.

NAZIA, (Hasia) riv. qui se jette dans le lac, ou plutôt dans le canal de Ladoga, non loin de Schlusselbourg; elle coule du midi au nord.

NAZIM, (Hasumo.) Il y a deux rivières de ce nom en Sibérie, dans le gouv. de Tobolsk, district de Bérézof; elles se distinguent en grand et prit Nazim. La seconde se jette dans la première, et celle-ci, après un cours de plus 250 w. du nord-est va se jeter dans l'Ob.

NECRASSOVSKIA COSAQUES, (Htкрасовскіе Козаки.) C'est une colonie de Cosaques du Don, qui lors de la rebellion du traitre Mazepa, se sont enfuis sur le Couban; ils habitent à 30 w. de la mer Noire, entre Taman, la Imoutarakan d'aujourd'hui, et Copyle Ils sont au nombre de 600 feax répartis en trois villages. Ces émigrés ont conservé les mœurs et les usages des Cosaques et même la religion chrétienne, mais privés d'instructions et long-temps sans pasteurs, il s'est introduit des opinions parmi eux, qui les lont regarder avec justice comme des schismatiques. Avant la réunion de la Crimée à l'empire, iis étoient soumis aux Khans de celte presqu'île et leur fournissoient un certain nombre de combair

tans. Leur nom vient de Necrassoi leur chef, au temps de leur émigration.

NEDREMANNOÏ, (Недреженной.) redoute qui se trouve dans le gouv. du Caucase, non loin du Couban; un régiment de Cosaques du Don y tient garnison.

Nedrigaillow, (Недрисай-2000.) pet. ville du gouv. d'Ukraine, dans le district de la ville de Soummy, à 64 w. de tette dernière. Elle a été batic vers la fiu du XVIII siècle, sur la rive gauche de la Soula, et les bords de la Ivanka et de la Nedrigailovka; deux ruisseaux qui la traversent Un y trouve 3 églises et plus de booo babitans des deux sexes qui sont presque tous cultivateurs. Le tabac réussit sort bien ici, aussi en sement-ils en grande quantité pour l'exporter dans l'étranger.

NEER-MILLEN, (Heŭepo-Muленб.) Ancien château-fort, bati par l'évêque Albert en 1204, et actuellement bien seigneurial avec une église, à 11 w. de Riga.

NEGLINNAIA, (Heenuhhan.) pel rw. ou plutôt ruisseau qui coule dans la ville de Moscou, et qui se jette dans la Moskva, près du Aremi.

NEISCHLOT, (Heuwsomb) arx nova, en Finlandois Savolina, sur le lac Outrous, qui se réanit au Jac Saïma. Cette petite ville du gouv. de Vibourg est sous le 61° Russes par celle d'Abo. En 1780 gue, et la Silésie; on peut même

on y a établi une foire annuelle fixée au 15 septembre.

Neiva, (Heusa) riv. du gouv. de Perm, elle sort d'un lac et entre dans le district d'Irbit, où s'étant joint au Réche, ils prennent ensemble le nom de Nitsa, sous lequel ils entrent dans le gouv. de Tobolsk par le district de Tourinsk, et se jettent dans la Toura. Les bords supérieurs de cette riv. sont renommés par la quantité de belles mines de fer qui s'y trouvent, et sa partie intérieure par la sertilité de son terroir, qui est cause qu'il s'y est établi beauconp de colons.

NEJEGOL, (Hemesons.) peta riv. qui commence son cours dans le gouv. de Coursk, district de Corotchensk, et entre ensuite dans le gouv. d'Ukraine par le district de Volchansk, où elle se jette dans la Coréa et celle-ci dans le Donetz.

NEJINE, (Hexund) ville du gouv. de Tchernigof, et chef-lieu d'un district. Elle est située sous le 51° 3' de lat. sept. et le 50° 2' de long. or., sur la rive gauche de l'Oster, à 74 w. sud-est de Tchernigof. C'étoit auparavant une des quatre villes de garantie pour la Russie mineure; il y avoit toujours garnison russe, qui se tenoit dans la citadelle. Cette ville est environnée d'un rempart de terre; elle a de belles églises dout on purte en tout le nombre à 15, 52' de lat. sept. ct le 46° 56' de deux couveus, plus de mille mailong. orient, à 250 w. nord de sons, parmi lesquels il y en a Vibourg. Elle a été batie par les beaucoup en pierres. En général Suedois en 1474 Le château qui Néjine passe pour la plus jolie ville est placé tout pres de là, sur un de la Russie mineure. Il y derocher au milieu du lac, et qui meure, outre les Russes et les porte proprement le nom de Neis- Cosaques, beaucoup de familchlot, est très-hien fortisié par les Grecques, qui y jouissent de la nature et par l'art. Les Russes grands privilèges, ainsi que des s'en rendirent maîtres en 1714; Arméniens. Ces deux dernières à la paix de Nistadt, elle sut ren- nations sont un commerce considuc aux Suédois, et retourna aux dérable avec la Turquie, la Polodire que tout le commerce de Néjine, qui est assez slorissant, est entre leurs mains. Il se tient trois marchés par an dans cette ville.

NELEDINA, (Неледина.) pet. riv. du gouv. de Iver, qui se jette

dans la Mologa.

NEMYCHLIA, (Hensulan.) pet riv. du gouv. d'Ukraine, qui après un cours de 12 w. va se jeter dans le Kharkof sur sa rive gauche.

NENASYTETZ, (Henacumeub.) (l'insatiable.) C'est le nom qu'on donne à la 7° cataracte du Dnepr; elle se trouve dans le gouv. d'Ecatherinoslav, à une w. de la 6º et à 5 de la 8º cataracte.

NEREKHTA!, (Hepexma.) pet. riv. du gouv. de Costroma; elle se jette dans le Volga ; à 3 w. de son embouchure se trouve une terre noire imprégnée de vitriol, avec laquelle on fait de l'acide sulphu-

rique.

NEREKHTA, (Hepexma.) v. du gouv. de Costroma, et chef-lieu de district, sous le 57° 22' de lat. sept. et le 61° 58' de long. orient., à 42 w. sud+ouest de Costroma. Cette ville est bâtie sur la riv. du mème nom, et sur la Solenetsa qui se jette aussi dans le Volga. On y trouve 7 églises et 1200 habitans des deux sexes. Les marchands de cette ville sont un commerce assez considérable en toile qu'ils vont vendre en Russie mineure, et en silature qu'ils portent aux sabriques de laroslav et de Costroma. Cette pet. ville possède une sabrique de toile, et il slaw dans le Volga. Au printemps; s'y tient deux grands marchés par lorsque les eaux sont hautes, on

du gouv. de Vitchsk dans le dis- trouve près de Iaroslaw, les batrict de Rezitza. Elle se jette dans teaux entrent dans le Volga; ce la Dvina.

deux riv. de ce nom, qu'ou dis- denrées dans l'intérieur de l'Emtingue entre elles par l'épithète de pire et jusqu'à Pétersbourg. grande et de petite. La grande Nerl prend sa source dans le gouv. riv. du gouv. de Perm, qui se

de Vladimir, district de Pereslavl; elle sert du lac Pléstchéew, mais jusqu'au lac de Somine où elle entre ensuite, elle porte le nom de Veska; ce n'est qu'après sa sortie de ce dernier qu'elle se nomme Nerl, elle coule du lac Somine dans les frontières du goude Tver, district de Caliazin, et se jette près de la ville de ce nom dans le Volga. Cette rivière est assez poissonneuse, mais elle n'est pas navigable. La petite Merl prend également sa source dans le gouv. de Vladimir et dans le même district de Percslavl; elle sort d'un marais et coule vers le gouv. de saroslavl, dans lequel elle entre un moment, puis elle en ressort et coule de nouveau dans celui de Vladimir à travers le district de Souzdal l'espace de 95 w., pour aller se jeter dans la Cliazma, près du couvent de Boholubow, dans le district même de Vladimir. Son cours en ton est de 222 w.

NÉRO OU NÉRA, (Hepo unh Hepa.) C'est le véritable nom da lac qu'on nomme communément lac de Rostow, à cause du voisinage de celle ville bâtie sur ces bords. Il a 12 w. de long sur 7 de large, et sa circonférence est de 42 w. (e lac regoit dans son sein deux riv. la Gda et la Sara, et il n'en sort qu'une qui est la Velsa. Celle-ci en se réunissant dans le district de Iaroslavl avec la Oustié, forme la Cotorost qui se jette près de laropeut naviguer depuis Rostow, et NERETA, (Hepema.) pet. riv. au moyen d'une écluse qui se qui facilite aux limbitans de ces NERL, (Hepad.) On connoît bords les moyens de porter leurs

NEROMKA, (Hepomra) pet.

jette près de la ville de Verkhotourie dans la Toura. Son nom
lui vient d'une ancienne forteresse des Vogoules qu'on nommoit en langue Ziriane NeromCara, et sur les ruines de laquelle
Verkhotourie est bâtie.

NERTCHINSK, (Hepzuncko.) pet. ule trontière de Sibérie, du côté de la Chine; elle appartient au gouv. d'Irkoutsk, dans lequel elle est chef-lieu du district de son nom. Cette ville est sous le 51° 56' de lat. sept. et le 134° 30' de long. orient., sur la Nertcha qui se jette dans la Chilka, à 961 w. d'Irloutsk. Elle a été batie en 1658 comme ostrog ou simple endroit palissadé; ce n'est qu'en 1781 quon en tit une ville. Elle est remarquable par le traité de paix qui y sut conclu avec la Chine en 1684, le 28 août. Lorsque les caravanes destinées pour le commerce avec les Chinois passoient ici, la ville de Nertchinsk jouissoit d'une certaine aisance qu'elle a penin depuis qu'elles passeut par Selenguinsk et le step des Mongols. Le peu de marchands qui restent dons cette ville font un petit commerce de pelleteries, surtout de Sobl et de petit-gris qui sont ici d'une qualité supérieure. Les environs, quoique très-montagneux, ostrent d'excellens paturages ; c'est pourquoi l'éducation des bestiaux y est d'un très-grand avanlage. On compte à Nertchinsk deux églises et 150 maisons. C'est dans son district et les montagnes qui l'entourent, que se trouvent os sameuses mines d'argent et de plomb dont la couronne retire un si grand bénésice, et pour l'exploitation desquelles on envoie les mallaiteurs auxquels le Souverain ayant fait grace, a commué la peine de mort en un exil dans ces contrées. Les mines les plus remarquables sont celle de Nertshinsk même sur l'Argouna, on

l'exploite depuis 1704; celle de Doutcharsk sur la Barza, depuis 1763;de Coutomarsk dans la même année, sur la Coutomara; d'Ecatherininsk sur la même rivière à quelques w. plus has; d'Alexandrow, sur la Barza; de Chilka, sur la Tchalboutcha; ensin de Gazimour, sur le Gazimour. On exploite dans toutes ces mines de L'argent mèlé de plomb ; elles produisent année commune 40,000 pouds de plomb, duquel on extrait 250 pouds d'argent pur. On envoie 25,000 pouds de ce plomb aux mines de Colyvan, 10,000 pouds au dépôt d'artillerie, et le reste se vend à des particuliers, L'administration de ces mines, comme celle de Colyvano-Voscrésensk, est régic directement par le cabinet impérial. C'est ici que sont établis des barrières et des postes mobiles de Cosaques et de Toungousses sur les frontières chinoises. On trouve aussi dans le district de Nertchinsk le bourg de Stchouroukhaitaevsk, dans lequel il a été convenu , par le traité de 1727 avec les Chinois, d'avoir un commerce d'échange pendant toute l'année; mais comme on a trouvé des deux côtés beaucoup de dissicultés pour l'exécution de ce point, il ne s'en fait que lorsque les commissaires chinois y passent en visitant les frontières, et y apportent avec eux quelques marchandises. Alors les Russes y viennent aussi de Nertchinsk avcc des pelleteries et les échangent avec les Chinois; mais on n'y voit jamais de véritables négocians, ni Russes ni Chinois.

NESVIGE, (Hecoumo.) pet, ville du gouv. de Minsk, dans le district de Sloutsk sur la Lipa qui se jette dans le Niémen, à 100 w. de Minsk. Elle appartient à la maison de Radzivill, chet-lieu de leur principauté, et majorat confirmé en 1589. Un prince de cette mais-

son ayant émigré en Russie, y est devenu la souche de la famille des princes Nesvitsky, qui jusqu'à ce jour ont conservé les armes des Radzivills. On trouve dans cette petite ville un collége jadis des Jésuites, et abbave de bénédictins réguliers. Les Sucdois détruisirent ses sortifications en 1706.

NETCHÉRZ, (Hezepad.) riv. du gouv. 'de Vitebsk; eile se jette

dans la Lipa.

NETTEBOURG, (Hemebypso.) C'est le nom que portoit, sons les Suédois, la torteresse qui se trouvoit dans le lac de Ladoga, vers l'eudroit où la Neva en sort, et que Pierre-le-Grand prit en 1702, et nomma Schlusselbourg. (Voyez cet article.)

NEY ou NEVO, (Heed und Heso.) (l'et le nom qu'on donnoit parties basses de la ville; à 10, il anciennement au lac de Ladoga.

NEVA, Hesa.) sleuve qui coule dans le gouv. de Pétershourg, et sur les deux bords duquel cetts capitale est bâtie. Il prend sa source dans le lac de Ladoga, près que quelques heures. Les inonde Schlusselbourg et parcourt en dations les plus remarquables out tout un espace de 60 w. avant de eu lieu en 1721, le 5 novembre, se jeter par plusieur, bras dans où l'eau est montée à 7 pieds ( le golse de l'iniande. Son cours pouces; en 1726, au 1er octobre, est d'Orient en Occident. La Neva où elle étoit à 8 pieds 2 pouces; est rapide, navigable et très - en 1756, le 10 septembre, l'est large, car à Pétersbourg, vis-à- convroit toute la ville, cn 1777, vis du couvent des Demoiselles également au 10 septembre; elle Nobles, elle a 400 toises, et vis-à- étoit à 10 pieds 7 pouces, c'étoit vis le palais impérial 500. Dans la plus haute, la tempete avoil la ville même de Pétershourg, ce continué pendant deux jours de fleuve se divise en plusieurs bras, suite dans le golfe, et le vent parmi lesquels on distingue la soutfloit constamment d'occident grande et la petite Néva, la gran- avec de légères variations au sud; de et la petite Nevka, la Carpovka, l'eau a continué de monter jusqu'à ctc.; ces bras forment plusieurs 9 heures, où le vent tomba un îles dont quelques-unes sont par- peu, alors on la vit diminuer tie de la ville, comme le Vassileï- avec une telle vîtesse, qu'à midi Ostrow, ou l'île Bazile; le côté le sleute étoit déjà rentré dans de Pétersbourg ou le Pétersbourg son lit. Ce débordement a cause proprement dit, sur laquelle est de grands dommages dans la partie bâtie la sorteresse; les autres, occidentale de la ville, il n'y eut comme celles de Caminnoi - Os- que deux quartiers qui en surent trow, où est un Palais Impérial, exempts. On vit des vaissesus

Pétrovskoi, Crestovskoi etc. sont couvertes d'habitations charmantes, de jolies campagnes, et de jardins appartenans à 'des particuliers. Les caux de ce fleuve sont limpides et salubres; pendant un temps calme, sa hauteur varie rarement d'un pied ou deux à son embouchure; lorsqu'il regne un vent d'orient bien sort et longtemps soutenu, qui chasse piu rapidement ses eaux vers le golie, elles baissent de 3 à 4 picds; mis lorsqu'on éprouve des tempétes dans le golte, qui sont accompagnées d'un vent violent d'occident, alors les eaux montent dans le fleuve quelquetois de 5, 10 pieds et davantage au-dessus de sa bauteur habituelle. A 5 pieds, elle sort déjà de ses bords dans les ne reste que la partie la plus èlevée, qui est l'orientale, qui ne soit pas submergée: Ces accidens arrivent fort souvent, et toujours en automne, mais ils ne durent

transportés au milieu des rues; on plusieurs personnes et d'une quans Abaza. tité d'animaux domestiques. Derecoit du côté de l'Ingrie les petites rivières d'Ijora et de Tosna, du côté de la Carélie l'Okhta, et des deux autres côtés plusieurs autres rivières de moindre grandeur.

Névéja, (Hesema.) riv. considérable du gouv. de Vilna, elle rejette dans le Niémen. C'est par son moyen qu'on a le projet de faire une communication entre ce fleuve et le port de Riga. La Néveja est déjà navigable pour de gros vaisseaux jusqu'à la ville de (adani, mais plus haut elle devient trop rapide, et lorsqu'on voudra la joindre à la Dvina, il hudra nécessairement construire des écluses.

NEVEL, (Heseas.) pet. ville du gouv. de Vitebsk, ches-lieu d'un district, elle est située sous le 55° 48' de lat. sept. et le 48° 10' de long. or., sur le lac de Nével, qui lui a donné son nom, et les deux bords de la pet. riv. Emenka, à 100 w. de Vitebsk. On y trouve 2 convens dont un russe et l'autre du rit romain, 6 églises parmi lesquelles une de Grecs-Unis, et une école juive. Cette ville renscrme 2700 habitans des deux sexes. Ils y tient quatre grands marches par an.

Tom, II.

MEVINNOMYSSKOY - REDOUTE. en trouva même un chargé de (Невинномысской - Редуто.) pommes et appartenant à un Lu- C'est le nom d'un fort qui se troubequois, que l'eau en baissant ve sur le Couban, et dans lequel avoit laissé dans un bois à 15 toi- on entretient une compagnie de es des bords du fleuve. Ce mal- chasseurs et quelques Cosaques heur commença pendant la nuit, de garnison. Il n'est pas loin des œ qui fut cause de la perte de terres des peuples de la petite

NICOLAÉF, (Hunonaesb.) ville puis cette époque, on sit un rè- du gouv. de Kherson; elle est siglement par lequel il a été ordon- tuée dans une plaine fertile, entre né d'observer la cruc des eaux, l'Ingoul et le Boug, qui se réuet à une certaine hauteur on aver- nissent enspite immédiatement tit les habitans par des signaux dans un angle que fait le Boug qu'on réitère aussi long - temps de l'ouest à l'est, Elle seroit deque les caux montent. La Néva venue une des plus belles de l'empire, si on avoit continué à batir et à l'embellir avec le même zèle qu'on avoit en en commençant. Ce sut en 1791 qu'on jeta ses premiers fondemens dans une place absolument nue, En 1792, le prince Potemkin donna l'ordre à M. Faléief de s'occuper de la construction de cette ville, à la suite de quoi on bâtit 450 maisons. L'année suivante on n'ajouta presque rien à ce qui avoit été fait; mais en 1794, le nombre des maisons augmenta, par les soins de l'amiral Mordvinoi, jusqu'à celui de 700, et la ville prit d'autaut plus d'extension qu'on y place encore l'amiranté de Kherson, qu'on a eu soin de bâtir dans la partie supérieure de la ville sur l'Ingoul. La place du marché eșt ornée des plus belles maisons le long de la même rivière, Toutes les autres maisons sont divisées par quartiers en rues régulières. Les plus béaux bâtimens sont sur la place, tels que l'église d'un style moderne, construite avec une noble simplicité, et dont le sanctuaire représente un temple soutenu par huit colonnes, et orné de parties richement dorées et de belles peintures; puis l'hôtel-deville avec deux belles colonnades sur les ailes, dont une sert de

bourse au commerce; la douane, lesquelles on doit emarquer les les maisons des amiraux Mord-légendes suivantes: IEPA 6E0 vinos et Ribas, etc. L'amirauté. forme un grand carré sermé près de la campagne, et le chantier est placé vers une telle courbure que les bâtimens en le quittant entrent aussitôt en descendant l'Ingoul dans le Boug. On doit regretter que l'endroit mauque de bonne eau, parce que les vents de mer rendent saumâtre celle des fleuves, et on est obligé pour en avoir de bonne, de se la procurer à 2 w. d'ici, dans des sources qu'on trouve près du Boug. Toute cette contrée manque aussi de bois. Nicolaef est à 59 w. de Kherson, elle a 9 à 10 mille habitans, presque tous marins; il y a queiques Juis parmi ce nombre. Les environs du Boug au-dessous de la ville sont encore remarquables sous le rapport des vestiges d'antiquités grecques qu'on y trouve. En descendant le courant du fleuve, dans une étendue d'à-peuprès 20 w., où l'on voit un petit lac salé on trouve tout près de la rive droite les restes d'une ville grecque, dont on peut encore voir des voutes et des ruines. D'après les médailles qu'on y a trouvées et dont la majeure partie présentent d'un côté une tète avec une couronne de laurier, et sur le revers un vautour avec la légende bien distincte d'Olbiopolis. Ces traces indiquent la colonie milésienne d'Olbia, qu'il faut chercher ici. On a trouvé dans ce même lieu une clef de voûte qui porte une inscription grecque et que l'on garde présentement dans l'église de Nicolaef, où l'on conserve aussi une grande table avec un bas-relief, également grecque. M. le Professeur Asonine, demeurant à Nicolaef, a décrit plusieurs autres antiqui- qui sut démoli d'après un article tés trouvées dans cette contrée, du traité de paix conclu sur le et beaucoup de médailles, parmi Prut.

AHOAAONO, une autre, OABIA IPIBE (Olbia, élève-toi), et beaucoup avec la légende OABIOIIO-AITIKIN.

NICOLAEFSKAÏA-CRÉPOST, (Huколаевская-крвпость.) Се fort se trouve en Sibérie dans le gouv. de Tobolsk, district de Tarsk; il sait partie de la digne d'Ichime. On y trouve une église et 150 maisons. Situé au milieu d'un marais et entouré de bois, cet endroit est si mal sain, que rarement un été se passe sans qu'il n'y ait quelque épidémie parmi les animaux; les habitans eux-mêmes sont sujets à des sièvres intermittentes, et ils sont si incommodés de mousquites et de cousins en été, qu'ils sont obligés de porter continuellement des voiles de gaze ou de réseaux bien sins pour s'en garantir.

NIKOLSK, (Hukondeko.) Ville du gouv. de Vologda, et cheflieu d'un district; elle est située sous le 59° 57' de lat. sept. et le 63° 20' de long. or., sur la rive droite du Youg, à 632 w. à l'est de Vologda. On y compte 300 habitans males.

( Hukozi-NICOLSKOI-CHAR, ской-Шарб.) On donne ce nom à un bras du fleuve Iénisséi, sur lequel la ville de Touroukansk est bâtie.

NICOPOL, (HUKONOAL) pet ville du gonv. et du district d'Ecaterinoslaw, bâtie nouvellement sur le bord occidental du Dnepr, à l'endroit où les Cosaques Zaparogues entretenoient un bac, et qu'ils nommoient Nikitine-Rog, et vis-à-vis le fort que Pierrele-Grand avoit sait batir et qu'il nomma Camennoi - Zatone, sort

de la presqu'ile du Camtchatka; et n'est remarquable que parce que c'est sur ses bords que les premiers Russes se sont établis pour passer l'hiver.

<sup>1</sup>NIDER-MONJOU, ( Huzepo -Monxy.) colonie allemande du gouv. et du district de Saratof sur le Volga, elle a été fondée par le baron de Beauregard. On y

compte 88 familles.

NIECHANTZ, ( Нишанцо.) Chanz-Terniene, en suédois Landis-Crone, étoit une petite sorteresse située à l'endroit où est actuellement le village d'Okhta, près de Pétersbourg, sur la Néva, ct à 7 w. de son embouchure. Elle sut hatie en 1300 par les Suédois sur un terrain appartenant à la république de Novgorod; c'est pourquoi l'année suivante les tronpes de cette république, conduites par leur prince André Alexandrovitch, la prirent d'assaut; depuis ce temps elle appartint tautôt aux Russes, tantôt aux Suédois, seloa les avantages que les unsou les autres avoient dans leurs guerres sans cesse renaissantes. En 1655 elle fut prise par le tzar Alexis Mikhaïlovitch, qui cependant la rendit aux Suédois par la paix de Cardiss, en 1661. Cette ville étoit bien fortisiée, un pentagone régulier dont le parapet avoit 9 toises de hauteur et de bons sossés; les Suédois ajoutèrent en 1702 beaucoup de fortifications extérieures qui la rendoient très-sorte, ce qui n'empécha pas Pierre-le-Grand de la prendre l'année suivante. Ii y établit une colonie de charpentiers et d'autres ouvriers pour la marine, et la transforma ainsi en un bourg qui prit le nom d'Okhta, d'une pet. riv. de ce nom qui s'y jette dans la Néva. Cette colonie augmentant toujours

NICOUL, (Hukyas) pet. riv. et sorme le grand et le petit Okhta. Les restes de l'ancienne forteresse elle se jette dans le Camtchatka, sont au milieu. On y voit un jardin et une scule habitation, qui est celle du jardinier.

NIEMEN, (Hiemens.) En allemand Memel. Ce sleuve, un des plus utile de ceux qui coulent dans la Russie curopéenne, a sa source dans le gouv. de Minsk, d'où il entre dans ceux de Vilna, puis de Grodno, il sort ensuite des frontières de l'empire pour entrer dans la Prusse polonaise, où il se jette par plusieurs bras dans le golfe de la mer Baltique qu'on appelle Curich-Haaf. Nos anciennes chroniques le posent comme limites des possessions russes. En 1066, les princes Iziaslaw, Sviatoslaw et Vsevolod, fils du grandduc Iaroslaw, remportèrent sur ses bords une grande victoire sur le prince de Polotsk Vseslaw Briatchislavitch. Il se fait un commerce considérable de toute la Lithuanie et d'une partie de la Volhinie par ce sleuve. Au moyen du canal d'Oginsky, la communication entre l'Ukraine, la Russie mineure, la mer Noire et la mer Baltique sera établie. Plus de 600 barques le descendent annuellement avec des productions russes, et reviennent chargées de marchandises étrangères. Il s'y trouve cependant quelques cascades et bas-fonds qui embarrassent un peu la navigation. Sous le règue du dernier roi de Pologue, on avoit cssayé d'en débarrasser le cours de la rivière, mais ces travaux mal dirigés n'ont eu aucun succès. Les principales rivières dont les eaux se réunissent à celles du Niémen, sont la Nova, la Doubitza, la Névéja, la Villia, la Mcrétcheika et la Chara.

NIJNAIA-DOBRINKA, (Humman Добринка.) Colonie allemande du s'étendit des deux côtés du fort, gouv. de Saratof, dans le district de Camychine; elle est située sur la rive droite du Volga, à 133 w. de Saratof, en suivant le cours du fleuve. On y compte 83 familles luthériennes.

NIJNAÏA - OZERNAÏA CRÉPOST, (Hukhar-osephar kpinocms.) ou fort inférieur des lacs; ainsi nommé à cause des lacs qui l'entourent. Il se trouve dans le gouv. d'Orenbourg, à 82 w. au-dessous de cette ville; sur les bords de l'Oural. Ses murs sont en bois. On y compte 150 maisons et il a

été háti en 1754. NIJNÉ-CAMTCHATSK, (Humhe-Ka.utamcko.) ville du gouv. d'Irkoutsk, dans la presqu'île du Camtchatka; elle est sous le 56° 43' de lat. sept. et le 177° 40' de long. orient. C'est proprement un ostrog ou endroit palissadé. Il est sur la rive gauche du sleuve Camtchatka; environ à 30 w. de son embouchure. Le sort est un carré long. de 42 toises sur 40 de large. Outre l'église, il renferme les casernes et le magazin des marchaudises. Hors de ses murs est encore une église, la maison du commandaut et celles des habitans. C'est le siège d'un protopope, qui a l'inspection sur tout le clergé de la presqu'île, ainsi que sur tout ce qui a rapport au christianisme.

NIJNÉ-DÉVITSK, (Ημπμε-Δεεμμεδ.) pet. yille du gouv. de Voronej, et chef-liéu d'un district;
elle est située sous le 51° 59′ 30′′
de lat. sept. et le 56° 27′ de long.
or., au confluent de la Devitsa et
de la Esenka, qui vont se jeter
dans le Don. Elle est à 57 w. S O.
de Voronej. On y trouve 2 églises
et 1900 habitans des deux sexes.

NIJNEI, ( Humneŭ. ) Vojez NIJNEÏ-NOVGOROD, gouv. et ville.

NIJNÉI-LOMOF, (Humneu Ao-2008) pet. ville du gouv.de Pen-2a, chef-lieu d'un district, sous le 53° 45' de lat. sept. et le 616 22' de long. or., à 96 w. vers l'ouest de Penza, sur la Lomovà qui se jette dans la Mokcha. On y trouve un couvent de moines sous l'invocation de Notre-Dame de Cazan, et 3 églises paroissiales. Le nombre des habitans peut être porté à 3600 personnes des deux sexes. Ils y tient une grande soire le 8 juillet, jour de la fête de Notre – Dame de Cazan, à laquelle il s'assemble beaucoup de marchands sorains de toutes les provinces de l'empire Les environs de la ville sont extrèmement sertiles en bled.

NIJNEI-NOVGOROD, (Hukhei-Hoseopogo.) (gouv. de) On dit en russe gouv. de Nijegorod. Il est situé entre le 54° et le 58 de lat sept. et le 60° et 65 de long. orienti Il s'étend du midi au nord à 350 w., et de l'occident à l'orient à 40b. Il est borné au nord par le gouv. de Costroma, à l'orient par ceux de Cazan et de Simbirsk, au midi par ceux de l'enza et de l'aubow, et à l'occident par ceux de Tambow et Vladimir. Le Volga le traverse et y reçoit dans sou sein l'Oca et la Soura, les autres riv. considérables qui l'arrosent sont la Techa et la Piana. Ce gour. se divise en 11 districts qui prennent chacun le nom de leur cheflieu. Ce sont Nijni - Novgorod; Arzamasse, Bolakhna, Vasil, Gobatof, Macarief, Ardatof, Loucoyanof, Sergatche, Kuiahinine, et Seménos. Ce gouv. est un des plus avantageusement situés, étan: 4d centre de l'empire, et baigné par trois grandes riv. toutes navigables, qui lui sacilitent les moyens d'approvisionnement et d'exportation de ses denrées. Le terroir y est sertile et les habitans industrieux. Hormi les Russes; on y trouve des Tatares, des Morduans, des Tcheremyss et des Tchouvaches qui sont presque tous convertis an chriscialismo

La population peut être portée à 8.6,145 ames. La navigation de l'intérieur de l'empire qui se conccutre pour ainsi dire ici, et la grande soire de Macaries, y attirent une quantité de monde qui y répand beaucoup d'aisance. Ce gouv. abonde en belles forêts de chenes et de tilleuls; elles sont presque toutes sur les bords de l'Oca et de la Soura qui en faciliteut le transport dans le reste de l'empire. Il est également riche en gibier et en poissons. L'industrie y a sait de grands progrès, aussi trouve-t-on dans ce gouv. des fabriques de toute espèce, et particulièrement de toiles, dont il se tabrique ici au-delà de 120 milhons d'archines. La capitale est

Aquei-Aorgorod.

NIJNEI-NOVGOROD, (Humheü-Hoseopozo.) Capitale du gouv. de son nom. On l'appelle communement Nijnei, sans y ajouter le mot de Novgorod qui supposé sous-entendu. Le mot de Aijnei voulant dire en russe inferieure, lui a été donné pour la distinguer de Novgorod la grande. Lette ville est située sur les bords très-élevés du Volga, an confinent de l'Oca, sous le 20° 20' de lat. sept. et le 61° 40' de long. or., à 1120 w. de Pétersbourg et à 390 de Moscou. Lile sut bâtie en 1222, d'autres disent en 1227, par Jouri ou George Vsevolodovitch III, et a été long-temps la résidence des princes de Souzdal et de Nijnci-Novgorod, dont plusieurs y sout enterrés. Les principaux faits qui concernent son histoire sont qu'en 1227 le prince George V sevolodovitch châssa les peuples Morduans des environs de cette ville, après avoir ruiné leurs établissemens, il en donna la propriété à des colons russes. En 1303, ces peuples revinrent porter la guerre dans ces con-

trées, et faillirent surprendre Nijni-Novgorod, mais les troupes que le prince Dinitri Constantinovitch y envoya sous les ordres de son frère Boris et de son fils Siméon, ainsi que les secours edvoyés par le-Grand-Duc de Moscou Dmitri Ivanovitch arrivèrent heureusement à temps pour chasser et disperser ces barbares. En 1317; le prince talare nominé Arapcha vint de la grande horde pour attaquer cette ville, mais ayant appris que le grand-duc de Moscou marchoit à son secours, il se retira. Le grand-duc après avoir laissé quelques troupes à Nijneï retourna dans sa capitale. Alors Dmitri Constantinovitch envoya à la poursuite du Talare ses deux fils Jean et Siméon, qui arrivés jusqu'aux bords de la Piana avec leurs troupes ; apprirent que l'ennemi s'étoit déjà retiré au-delà du Volga ; n'espérant plus l'atteindre, ils s'arrètèrent là , s'amusant à la chasse dans cette contrée si abondante en gibier de toute espèce. Dans ce temps les princes Morduans Ottaii profitèrent de leur sécurité, en donnérent avis aux Tatares de la horde Mamaï, qui vinrent sondre de tous côtés sur les Russes qui n'eurent pas même le temps de prendre les armes, et s'enfuirent vers la Piana poursuivis par les Tatares; ils furent presque tous massacrés. Le prince Jean fut llu nombre des tués avec une grande partie des Boyards, et des nobles de son armée. Le prince Siméon voulant se sauver en passant la Piana à la nage y périt avec beaucoup de monde. Cette assaire eut sieu le 2 d'août. Après cette victoire si sanglante, les Tatares revinrent sur Nijnéi, où le priuce Dmitri Constantinovitch u'espérant plus se défendre, se retira vers son troisjème fils à Souzdal. Les habitans de la ville l'abandonnérent en grande partie,

remontant dans leur fuite l'Oca et le Volga vers Gorodetz et Mourom. Ne trouvant plus de résistance, les Tatares massacrèrent le reste. des habitans', ils brûlèrent et pillèrent la ville et les églises, sacragèrent les villages voisins; où après avoir tué les habitans, ils emmenèrent les fèmmes et les enfans en captivité. En 1370, le prince Boris Constantinovitch fit eutourer les murs et les tours de la ville d'un fossé. Il y eut cette même année une nouvelle irruption des Tatares dans les terres de cette principauté. En 1378, la ville fut encore une fois surprise, dans l'absence de ses princes,. par les Tatares, qui la brûlèrent et la saccagèrent. En 1391, le Khan de la grande horde Takhtamyche donna au grand-duc Vassilei Dmitrievitch, l'investiture. de la principauté de Nijneï-Novgorod avec les villes de Gorodetz, Mestchera et Taroussa. L'année suivante, le prince Siméon de Souzdal, cherchant, avec quelques auxiliaires Tatares, à recouvrer Nijuei, il vint l'attaquer, mais ayant eté repoussé par le voévede du grand-duc, il sit la paix avec ce prince le 25 octobre. Les Tatares de son armée, violant le traité, entrèrent cependant dans la ville et la pillèrent; mais apprenant l'arrivée du grand-duc avec ses troupes; ils la quittèrent et s'enfuirent au-delà du Volga. Cette ville eut à souffrir encore, plusieurs années après, la famine, ensuite de fréquens incendies la réduisirent presque à rien. Les Tatares de Cazan saisoient aussi des irruptions multipliées sur ses terres. En 1612, Nijnei-Novgorod vit arriver dans ses murs le prince Dmitri Mikhailovitch Pojarsky, qui venoit y lever une armée. Les habitans chargèrent leur prévôt, Cosme Minime, de l'assister dans ette opération. On sait comment

ces deux grands hommes sauverent la patrie. En 1672, cette ville fut érigée en archevêché. Son fort ou Grémi n'a été entouré de mus de briques et de tours qu'en 1508, sous le règne du grand-duc Vassilei Ivanovitch. On trouve actuellement dans cette ville 2 églises cathédrales bâtie dans le Creml. Les anciens souverains de cette ville y sont enterrés. On voit dans telle sous l'invocation de la transsigurations (Préobrajénie), parmi les tombeaux des archevêques de celle ville, celui du fameux citoien Cosme Minime, qui offrit tous ses biens, ses ensans et lui-même pour la désense de la patrie, opprimée par les usurpateurs et les mauvais citoyens qui entretenoient l'anarchie. Il eut le bonheur dy réussir conjointement prince Dmitri Pojarsky. Pierrele-Grand honora ses manes en visitant son tombeau. S. M. l'Empereur Alexandre sit plus, il ordonna un monument superbe en bronze, auquel on travaille dejà et qui doit être placé dans cette ville. Il représentera les deux figures en grandeurs colossales, celle du prince Pojarsky et celle du Prévot Minime, jurant de sauver la patrie. Nijnei a en outre 26 églises, 3 couvens; elle est la résidence d un archeveque qui prend le titre d'archevêque de Nijegorodsky et d'Alalyr. On y trouve un seminaire et une école de la première classe. Les boutiques ysont riches et nombreuses, cette ville pouvant être considérée comme le centre de la navigation intérieure de l'empire, et par consequent de son commerce, celui le bled surtout, dont les marchands de cette ville s'occupent de préserence. Elle possède une corderie très-considérable, des sabriques pour la silature, des brasseries, des distilleries, etc. On y comple 10,000 habitans des deux sexes.

Ce nombre augmente si fort pendant certaines saisons par l'arrivée des bateliers et des marchands des autres provinces, qu'on en compte alors jusqu'à 70,000. Les environs de la ville sont agréables et fertiles, sa position géographique au centre de l'empire, et au confluent des deux plus grands fleuves, la rendent digne d'en être la capitale.

NIJNÉ - OUDINSK, (Humne-Y, uncho.) pet. ville dugouv. d'Irloutsk, chef-lieu d'un district, sous le 55° 10' de lat. sept. et le 116° 34' de long. or., sur l'Ouda, à 4,6 w. nord-est d'Irkoutsk. Cette ville est entourée de rochers et de sorêts; on y trouve une église et 10 maisons dont le peu d'habitans ne s'occupe que d'agriculture.

NIKHTSA, (Hukua.) pet. riv. du gouv. de Vitebsh, dans le district de Polotsk, elle s'y jette dans la Drissa.

NIKITOFSKAÏA, (Huxumosckar.) Cest le nom d'un des 7 forts qui composent la ligne de désense du Dnepr, il se trouve dans le gouv. et le district d'Ecathérinoslav, sur les bords de la Conskaïa. (Voyez LIGNE DU DNEPR.)

NIKITSK, (Hukumcko.) pet. ville du gouv. de Moscou, à 37 w. de cette capitale, sur les deux bords de la Pakhra. On y trouve une église et 747 habitans des deux sexes presque tous cultivateurs. Ils ont près d'eux des carrières de pierres qu'ils exploiteut et vont vendre à Moscou.

NILOVA - POUSTYN, (Ниловапустынь.) Ermitage de St. Nil. Ilse trouve dans le gouv. de Tver, district d'Ostachkof; il est bâti sur une île au milieu d'un lac très-considérable. La grande affluence de pélerins, les richesses du couvent, et ses nombreux bâtimens rendent cet endroit remarquable.

NIMENKA, (Humenka.) pet. fleuve du gouv. d'Arkhangel, il se jette dans la mer Blanche.

NITSA, (Huya.) Les riv. Neïva et Réja, en se réunissant dans le gouv. de Perm, district d'Irbit, forment la Nitsa qui coule alors dans le gouv. de Tobolsk, où elle se jette dans la Toura. Les bords de cette riv., et la contrée qu'elle parcourt, étant très – fertiles, y a attiré un nombre considérable de colons russes, qui s'y sont établis depuis le dernier siècle et qui vivent dans l'aisance.

NIVA, (Husa.) pet. fleuve du gouv. d'Arkhangel dans le district de Cola; il prend sa source dans le lac Démandra et se jette dans la mer Blanche. Ses bords sont inhabités. On voit cependant près de son embouchure un couvent de moine.

Nogai, (Hoeaŭ.) Tatares. C'est une des principales branches des Tatares. Elle doit son origine au petit-sils de Gengis-khan, nommé Nogaï, que son pere Batou -Khan envoya vers la fin du XIII. siècle, avec un gros corps de troupes, pour conquérir les régions situées au-delà du Pont-Euxin. Ce chef subjugua les nations depuis le Don jusqu'au Danube. Il secoua entièrement le joug des khans du Kaptchak, et devint le fondateur d'un empire puissant, qui s'écroula peu après sous ses successeurs. Malgré l'anéantissement de cet état, le nom de son fondateur continua d'être porté par la nation qu'il avoit gouvernée. Il est très-probable que les Nogais se répandirent depuis le Volga jusqu'à l'Oural, et de la encore jusqu'à l'Irtyche (1)

<sup>(1)</sup> Il existe encore dans le territoire de la ville d'Oufa un chemin appelé la route de Nogaï; et sur l'Irtycle, il ya un désert qui porte le nom de step Nagaïeu.

ils furent chassés de ces régions par les Calmouks à l'époque de la souveraineté des Russes. habitent maintenant les sleps au nord des montagnes du Caucase et du Pont-Euxin, jusqu'à l'antre côté du Danube. Ils consistent en plusieurs tribus, plus ou moins considérables, qui changent quelquesois le lieu de leur résidence, et même de nom d'après celui des endroits qu'ils habitent. Les Nogaïs sujets de l'empire de Russie, vivent en partie dans ce qu'on appeloit anciennement le Nogaï oriental, ou le step de Crimée; en partie dans le Couban, et en partie dispersés autour du Volga, et dans d'autres régions de l'empire. Le Nogai oriental forme la plus grande moitié septentrionale du gouv. de la Tauride, appelé auparavant par les Russes, le step de Crimée. Il est environ deux sois aussi grand que la péninsule taurique, et étoit anciennement beaucoup plus considérable encore. Déjà par la paix de Belgrade, en 1739, il en échut plus de la moitié à la Russie; cette partie dépend aujourd'hui du gouv. d'Ecatherinoslav. Le reste passa aussi à l'empire lors de la prise de possession de la Crimée en 1783. Cela forme aujourd'hui les districts de Mélitopol et de Dnéprovsk, dans le gouv. de Tauride. Le Nogai oriental a eu les mêmes destinées, et a été habité par les mêmes peuples que la Crimée (voyez cet article). Les Tatares appelés Nogais sont ceux qui s'y établirent les derniers, et ils forment encore la majorité de sa population. Jusqu'en 1770 les tribus de Yédichkoul et de Djimboulai y résidèrent. La horde de Djimboulai habitoit ancinnement sur la Emba ou Yemba, dans le step des Kirguiss, où elle fut subjuguée par un khan des Torgo-Duts. Au commencement du der-

nier siècle, des Nogaïs libres 🗫 roient encore dans cette région, Le fameux Ayouk, Khan des Calmouks, les rejeta dans l'ouest audelà du Volga et de l'Onral. Picrre - le - Grand les rénuit alors à leurs autres races sur les bordsdes fleuves Couma et Couhane, à l'exception de la horde Nogai - Condorof, qu'il déclara sujets des Calmouks et qu'il leur renvoya. Pendant les troubles qui s'éleverent parmi les Calmouks, à la mort d'Ayouk-Khan, les Nogais de leur voisinage souffrirent tellement, que les hordes de Djimboulai et de lédisan, au nombre de plus de dix mille familles, jugerent à propos de se retirer dans le Coubane, et se mirent sous la protection de la Porte (en 1715). La plus grande partie se transporta ensuite dans le Nogai oriental, où ils furent suivis peu d'années après par le reste des hordes, Pendant la guerre de 1770 entre la Russie et la Porte, les deux hordes retournèrent dans le Couban sous la souveraineté de la Russie, et cet exemple sut bientôt suivi par les Yédichkouls et par les hordes d'Akarmen et de Belgorod. Par la paix de Coutchonk. Kainardji, ils forent tous cedes au khan de Crimée, et lors de la prise de possession de ses états, ils retournèrent à l'empire de Russie en 1785. La seconde, et actuellement la seule habitation considerable des Nogais, est le Couban, où ils vinrent avec le fameux Nogai et Mangou-Timour-Khan en 1277. Par le traité de paix de 1783, la Russie obtint, outre la Crimée et le Nogaï briental, la partie septentrionale du Couban qui sait aujourd'hui partie du gouv. da Caucase. Les Nogais du Conhan, appelés petits Nogais, Nogais noirs Cara-Nogais, sont distribués en dissérentes hordes ou tribus. Les Cassais-Aouls et les Narous-Aouls

Russie, d'autres colonies de Noforment une horde considérable, nomadisant sur un bras du Volga nommé Akhtouba. Ils sont composés d'environ 1000 yourts on tentes. Il y a encore plusieurs corps de Nogais dispersés parmi les autres Tatares de l'empire. Le la Russie est par conséquent très laille moyeune, ont le visage plat, à-peu-près comme les Calmouks, es yeux petits mais viss, la bouche bien faite, le nez court et applati, les oreilles grandes; ils ont presqué tous les cheveux noirs. lls sont affables sincères, sérieux, hospitaliers, cependant un peu ous la langue tatare ou tourcoma-

sont les plus remarquables: ils ne, mais ils ont dissérens dialectes composent environ dix mille sa- dans lesquels ils mettent beaucoup milles. Ce pays est encore habité de mots arabes et mongols; pludepuis long temps par une partie sieurs hordes ont de la peine à se des hordes de Yédichkouls et comprendre, tant leur dialecte est Dimboulai, et par une tribu du différent. Ils sont tous Mahométans nom de Kiptchak. En 1770 les de la secte des Sunnites. Ceux d'Asbordes du Boudjaks, Yedissan - trakhan sont plus instruits, ils ont l'édichkoul et Djimboulai, quit- 15 mosquées, d'assez bonnes écoterent, comme on l'a vu, l'autre les, un prêtre principal qu'ils coté du Don pour venir s'y établir. ne nomment pas Agoune comme Elles y étoient encore en 1783 lors-les Tatares de Cazan, mais Casque les Russes prirent possession sye, il est subordonné au muplidu Couban. La force de ces quatre ti, d'après les nouveaux règletribus est estimée à 70,000 archers. mens. Une partie de ce peuple no-Un peut évaluer sans exagération madise dans les steps, l'autre hala population de tous ces Nogais bite des villages dont plusieurs orientaux et du Couban, à 300,000 réunis forment ce qu'ils appellent familles. Il existe encore, dans Taboune; cependant ceux qui sont différentes parties de l'empire de errans forment le plus grand nombre, et ils nomment leurs petits gais De ce nombre sont les Ta- campemens A-oul et Taboune. Ils tares d'Astrakhan, qui forment ont une noblesse héréditaire, dont actuellement la principale tribu les principaux se qualifient de des Nogais, dont nous avons dé- princes, et ont sous eux des nojà parlé. Les Nogais-Coundorofs bles ou Mourzes; le peuple leur cst soumis, paye la dixme et les suit à la guerre. Les maisons, dans leurs villages, sont faites de claics ou de nattes de jonc, reconvertes de terre glaise. Leurs tentes sont comme celles des Kirguiss, rondes avec une ouverture au milieu pour nombre total des Nogais soumis à laisser échapper la sumée; elles sont recouvertes de nattes de jonc considérable. Ces peuples s'al- ou de sentre. Leurs ustensiles de lient disticilement hors de leurs ménage consistent en quelques races, même avec les autres Ta- chaudrons de ser ou de cuivre, en lares vivans sous la domination écuelles de bois, en vases de cuirs des Russes. Les hommes parmi ou de courges. Tout cet attirail eux sont pour la plupart d'une est chargé sur une charrette à deux roues, qu'ils nomment Arba. Ils out des couvertures de seutre, quelques haches, couteaux, etc. Leur oostume est à-peu-près le même que celpi des Tatares de Cazan, à quelques petites disserences près. La principale richesse des Nogais, tant domiciliés dans et portés à la rapine. Ils parient steps, consiste en troupeaux; cependant ils ne pouvent pas entrer.

en concurrence pour cela ni avec les Kalmouks ni avec les Kirguiss, beaucoup plus riches qu'eux. Un mourze, parmi eux, qui auroit mille chevaux, 500 bêtes à cornes, 2000 brebis, 200 chèvres et 20 chameaux (car telle est la proportion qu'ils observent dans leurs troupeaux), seroit réputé excessivement riche, tandis que chez les Calmouks et les Kirguiss, cela ne scroit point extraordinaire. Ceux qui vivent dans les villages s'occupent un peu d'agriculture; ils sement de l'orge, du millet, du froment, quelqueiois du chanvre et du liu; dans le Coubane quelques-uns sèment le riz et le tabac. Ils sont tous chasseurs passionnés, mais ne s'occupent pas du tout de la pêche. Ils mangent de la viande de leurs roupeaux, du lait, du fromage, du beurre; ils aiment beaucoup le mets turc nommé pilaw et le gruau; ils mangent très-peu de pain et presque jamais de poisson. Ces peuples ont quelques artisans parmi eux, tels que des cordonniers, des corroyeurs; ils aiment beauconp à voler les troupeaux de leurs voisins. Leurs cérémonies de mariage et d'enterrement se sont à peu-près comme chez les Tatares de Cazan, (Voyez set article.)

Noli ou Nolinsk, (Hoau nam Нолинско.) pet. ville nouvellement crigée dans le gouv. de Viatka, chef-lieu d'un district. Elle est situee sous le 57° 38' de lat. sept. et le 68° 18' de long. pr., sur deux petites rivières, la Voé et la Doubrovka, qui se reunissent ensuite et se jettent dans la Viatka. Cette pet, ville est à 135 w. au sud-est de Viatha.

NORLA, (Hopna.) colonie allemande dans le gouv. de Saratof, ovest et se jette dans la mer d'Utdistrict d'Atkarsk. On y compte hotsk. La chaine des montagnes 212 samilles de la religion résor- Nouktchane-Ounine, qui lui dosmée; elles lorment une popula- ne naissance, et qui se trouve?

tion de 957 personnes. On y trouve unc église de leur culte

NORTSY, ( Hopuss. ) Nestor prétend que c'est le nom que portoient originairement les Slaves, habitans la Syrie et la Paphlagonie, que ce n'est qu'après leur émigration d'Asie, lorsqu'ils sont venus s'établir sur les bords du Danube et plus Laut, qu'ils adoptereus différens noms, d'après ceux de leurs princes, des lieux ou des rivières sur lesquels ils s'établissoient, ou bien de quelques événemens qui leur étoient particuliers, tels étoient les *Moraves*, les Tchekh, les Korvats, les Seibes, les Dnepriens, les Bougains, les Khoroupans, les Lekhs, les Loutshuis, les Mazorchiens, les Pomoriens, les Drevliens, les Sevériens, les Sauliens, les Rousses et les Varioges, etc.

NOTCHEA, (Horka.) pet. riv. dq gouv. de Penza, dans le district de Gorodistchis; elle se jette dans

l'Inza.

Notenbourg, (Нотенбуред)

Voyez Schlusselbourg.

NOTOZERO, (Homosepo.) Cest le nom d'un grand lac dans le gouv, d'Arkhangel, district de Cola, qui donne naissance au fleuve Cola.

NOUDOLE, (Hyzond.) pet riv. du gouv.de Moscou, dans le district de Voskresensk; elle se jette dans la Moskva; lorsque les eaux sont hautes au printemps, elle sert à tlotter beaucoup de bois à Noscou,

NOUGRR, (Hyepo.) pet. riv. du gouv. d'Urel, sur les bords de laquelle se tronve la ville de Bolkhow; elle se jette dans l'Oca.

NOURTCHANE, (Hyxtano.) pet. fleuve du gouv. d'Irkoutsk, district d'Igiguinsk. Il coule du nord-

30 w. de son embouchure, sert de démarcation ou de séparation aux peuples Coriaks et Toungousses ou Lamoutes.

Noura, (Hypa.) riv. du gouv. de Volhiuic, dont il est fait mention dans les anciennes chroniques.

Noussis, (Hyccuco.) C'est une paroisse en Finlande, à 3 milles d'Aobo, elle est remarquable par le tombeau de l'Eveque Henri, qui precha le premier le christianismeen Finlande, et qui y fut assassiné, en 1158.

Novaïa-Frislandia, (Hosak-Фризланділ.) оп Nouvelle - Frise; on donne ce nom à une des deux presqu'îles qui forment l'île de Spitzbergen, dans l'Océan du pord. (Voyez Spitzbergen.)

NOVAÏA-LADOGA , (Hosas-Au-Anca.) Voyez LADUGA - NOVAIA.

Novaïa-Serbia, (Hosan-Cep-6:a.) ou Nouvelle-Servie. On appéloit ainsi une partie de la Russie mueure, celle nommément qui forme actuellement le gouv. d'Ecatherinoslav, entre le Duepr et le Boug, près de l'ancienne froutiere polonoise, et le long des rivieres Tiasmine, Ingoul, Vissa et Sinioukha. Ce pays sut donné aux colonies des Serviens en 1753 et c'est de là que lui étoit venu le nom de Nouvelle-Servie.

NOVAIA - ZEMLIA, (Hosan-3enine. ) ile que les géographes français appellent Nouvelle Zemble, et dont le nom russe signisie terre neuve. Elle se trouve dans l'Océan du Nord, vis-à-vis de la chaîne du mont Oural, entre le 70° et le 78° de lat. sept. et le 68° et le 95° de long. or. On lui donne 950 w. de long, 520 de large, et 3090 de circonférence, sans suivre les sinuosités. Le détroit de Vaigats la sépare de la terre ferme du gouv. d'Arkhangel. Les caps et les baies sont en grand nombre

les pêcheurs russes ont trouvé nouvellement que ce n'étoit pas une seule île, mais deux séparées par un détroit peu large, qu'ils ont nommé Matotchkine, du nom de celui qui l'a découvert, et qui en séparant cette île de l'est au nord-ouest, en deux parties àpeu-pres égales, en fait par conséquent deux ites. La Novaia Zemlia n'est pas habitée, sa partie oceidentale n'est même presque pas connue. Du côté du Nord, elleest totalement entourée de montagnes de glaces. Parmi les lacs en grand nombre qu'on y connoit, il s'en trouve un d'eau salée. Cette île est bien arrosée d'eau douce, mais elle est pleine de rochers arides et dépourvue de bois. A pcine y rencontre-t-on un petit nombre d'arbustes rabougris, et quelques plantes des régions polaires; mais, d'un autre côté, elle abonde en rennes, ours blanes, renards bleus ét blancs, et ses rivages sont couverts de toutes sortes d'oiseaux aquatiques et d'animaux marins. Les pécheurs et les chasseurs russes de Mézen et d'Arkhangel la fréquentent tous les ans; ainsi, lorsque d'autres Européeus en passant par hasard près de cette ile, ont vu des hommes, ces hommes appartenoient aux barques russes, qui, lorsqu'ils font ce voyage, s'habillent à - peu - près comme les Sémoyades. Le froid extreme qui règne ici la plus grande partie de l'année, devient encore plus piquant par le vent du nord; les vents d'ouest et de sud amènent la neige et la pluie. Pendant trois mois cette île est enveloppée dans les ombres d'une nuit très - obscure Ou perd ordinairement de vue le soleil vers le 5 novembre, et on l'aperçoit ensuite vers la sin de janvier, après avoir eu un crépuscule qui dure ordinairement 14 jours. L'horreur dans cette ile; les voyagenrs et cette longue nuit est un peu di-

minuce par les aurores boréales; qui ne paroissent dans toute leur splendeur et leur magnificence que dans les régions Polaires. Pendant l'obscurité impénétrable qui ' dure quelquelois plus de huit jours de suite, d'estroyables tempètes, accompagnées de violentes pluies, et plus souvent d'une neige sine et épaisse, empêchent les pauvres pecheurs de sortir de leurs cabanes ensumées, dans la crainte de ne pouvoir plus les retrouver. Pendant cette nuit polaire, ils marquent la succession des jours par le moyen de leurs lampes, qu'ils remplissent d'huile de poisson toutes les 24 h. La vie inactive, indolente et sédentaire qu'ils sont obligés de mener pendant un hiver long et rigoureux, l'impossibité même dans laquelle ils se trouvent souvent de renouveler l'air de leur hute pendant des semaines entières, les exposent aux attaques du scorbut, dont ils meurent tres-souvent. Ils ont pourtant avec eux des remedes qui les en délivrent: le plus eslicace est le sang tout chaud du renne. L'académicien Ozérétskolskoï, ayant donné une description tresexacte de la manière dont se sont les chasses dans les mers du Nord; nommément dans la Novaia-Zemlia, j'en parlerai d'après lui dans cet article. Les Russes qui vont à la poursuite des vaches marines et d'autres animaux de cette espèce, sont des gens loués à cet esset par un maître ou armateur de navire, qui presque toujours, est un marchand de Mézen ou d'Arkhangel. Celui-ci leur fournit non-seulement les vaisseaux; et les barques nécessaires, les provisions, munitions et tous les objets indispensables à ce voyage, mais il s'engage outre le prix convenu et qui rarement est très-haut, à leur donner une part dans le produit; cette part est evalues ordinairement au quart,

qui se partage ensuite entreut d'une manière déterminée, c'està-dire, le chef du bàtiment a ut tiers de ce quart, le second che la moitié du tiers, et le reste 📽 partage par portion égale chire les chasseurs et les autres materois Les pecheurs des vaches marinet preunent ordinairement avec eut pour un an de provisions, parce qu'ils sont souvent obligés de pass ser l'hiver à bord de leurs vaisseaux. Chaque navire a son jour pour cuire le pain et les alimens, à l'esset de quoi bit embarque 🗷 bois nécessaire. La seule boisson qu'ils emportent avec eux est de l'eau pour faire du Kvas. Le temps du départ varie selon les circonstances. Quelques-uns mettent à la voile du commencement de l'été; lorsque la nier Blanche est débarrassée de glaces; d'autres, au contraire, ne partent qu'en automag. surtout lorsqu'ils projettent de passer l'hiver dehors: Le plus grand péril auquel ils sout exposés en mer, est de se trouver pris entre des masses flottantes de glaces. Lorsque les pecheurs sont arrivés heureusement au lieu de leur destination, leur prémure opération est de placer leur vaisseau dans un mouillage sur, oa ils trouvent ordinairement de petites cabanes qui ont été construtes par leurs prédécesseurs dans ces expéditions basardeuses. Molitant ensuite dans de petites barques (chaque navire en porte une ou deux), ils vout chercher les monstres de l'Océan pour leur le vrer combat. Ils choisissent ordinairement le premier beau jour, parce qu'alors les vaches marines aiment à se reposer sur la terre ou dur les glaces. Elles abandonnent quelquefois pour long-temps leur élément naturel pour se livrer à la copulation qui, pour ces monstres, dure pendant un mois on deux; où pour déposer leurs petits, ob

bien encore pour éviter la morsure des poux de mer qui les tourmentent perpétuellement en été; elles nont d'autres moyens de les éviter qu'en se rétugiant dans un autre élément qui prive de vie ces insectes. Toutes ces causes les réunissent fréquemment sur le rwage où sur les champs de glace en nombré prodigeux. Quand les pécheurs découvrent un de ces troupeaux, ils doivent avoir la précaution de né point approcher contre le vent: ces animaux ont Indorat si fin, qu'ils sentent les bounces à une grande distance; el sè jettent immédiatement à l'cau, tandis que dans le cas contrare, ils restent tranquilles quoiquas aperçoivent la barque qui savance vers eux. En outre, les pecheurs out encore l'avantage de decouvrir plutôt le lieu qui rassemblé leur proie, car ces animaux, charges de graisses, surtou en été, repandent au loin une puanteur horible. Lorsqu'ils sont parvenus, les pêcheurs simpiement armés de leurs lances, quittent immédiatement leurs burques, coupent aux vaches marines le chemin de la mer, et percent celles qui s'avancent les premières pour se sauver dans l'eau. monstres montent ordinairement les uns par-dessus les autres en cherchant à s'échapper; forme bientôt un rempart de leurs corps, qui terme tout-à-coup le Passage aux vivans. Alors le massacre continue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. La boucherie a été quelquetois si grande, que les vaisseaux ne pouvant contenir que les têtes ou les dents, ou est obligé de laisser la graisse; où l'huile, e: les peaux. Mais s'il est sacile

aux perleurs de vaincre ces animaux sur terre, il est bien dangereux de les combattre dans leur élément. Il sussit de se rappeler que la vache marine est communément de la taille d'un gros bœuf, et qu'outre ses dents aiguës; elle est encore munic de longues et fortes défenses, pour juger quelle manière doit se passer un combat naval de cette espece: Lorsque quelques-uns de ces monstres s'échappent et fuient dans la mer, pour ne pas être tués; les pêcheurs sautent sur la glace avec des harpons qu'ils cherchent à leur enfoncer dans la poilrine bu dans le ventre, et à chacun desquels et attachée une longue corde. Ils fixent ensuite un pieu dans la glace, autour duquel ils éntortillent l'autre bout de la corde, et l'île nottante qui les porte est alors entraînée par l'animal jusqu'à ce qu'il ait perdu ses forces; les chasseurs le fetirent aiors sur la glace, par le moven de la corde, et achevent de lui ôter ce qui lui reste de vie. Oatre les vaches marines, les chasseurs prennent aussi des Narhwals(1), cachalots; de la cervelle desquelles on prépare le blanc de baleine; des chiens de mer (2); des dauphins; des marsouins (3); des requins (4); des lamentins (5); des ours marins (6); des lions marins (7); et des loutres marines (8); sur terre; ils chassent l'ours blanc, le reune et l'isatis. Deux vaisseaux Hollandais se virent obligés d'hiverner sur cette ile en 1596. Un voyageur très-moderne, et connu par des découvertes importantes (9), soupconne que la Novaia-Zenilia pourroit être une continuation de la terre polaire décou-

<sup>(1)</sup> Monodon, Mohoceros. (2) Phoca vitulina. (3) Delphinus phocana. (4) Squatus cascarias. (5) Trichecus manati. (6) Phoca ursina. (7) Phoca Iconina jubata. (8) Lutra marinu.

<sup>(</sup>y) Le professeur Michel Adams.

verte par Gedenstroem en 1809, et nommée par lui Nouvelle-Sibérie, ou que s'il existe un détroit, il ne peut être très-large.

Novgorod, (Hoseopogo eyбернія.) (gouv. de). Il a été organisé tel qu'il est actuellement en 1776. Sa position géographique est entre le 57° et le 62° de lat. sept. et le 47° et le 58° de long. orient. Les gouvernemens qui le bornent sout ceux d'Olonetz et de Pétersbourg au nord, de Vologda et d'Iaroslav à l'orient, de Pskow et de Tver au midi, et de Pétersbourg et de Pskow à l'occident. Il a du sud-ouest au nord-est 550 w., et 300 du nord au sud. Les principales rivières qui l'arrosent sont le Volkhow, la Cheksna, la Msta, la Mologa, l'Atchégoda, le Chélone, la Sias, la Tikhvina, la Kholova, etc. On y trouve quatre grands lacs, qui sont l'Ilmène, le Bélozéro, le Voja et le Valdai. On divise le gouv. de Novgorod en 10 districts, qui portent les noms de leurs ches-lieux, ce sont: Novgorod, Crestzy, Staraïa-Roussa, Valdaï, Borovitchi, Tikhvine, Oustioujna, Bélozersk, Tchérepovetz et Kirilof. On évalue le nombre de ses habitans à 621,680, en y comprenant les deux sexes. La pius grande partic sont Russes, les autres sont des Finnois. Ces dernièrs habitent pour la plupart dans la partie septentrionale. Le gouv. de Novgorod est assez fertile, surtout dans sa partie méridionale, car l'autre étant remplie de marais et de lacs, rapporte sort peu, et n'est guère susceptible d'une bonne culture. : l produit da bled du lin et du chanvre en assez grande quantité pour pouvoir en exporter une partie. La quantité de soin qu'on porte d'içi à Pétersbourg en fait une branche de contmerce très-lucrative, ainsi que des bois de construction,

chaussage et des planches. Ce gouv. est rempli de superbes sorêts. On y trouve des sources salines, des mines de ser et des carrières de gypse et de pierres à chaux qu'on exploite avec avantage.

NOVGOROD, (Hoseopogia) surnommée anciennement Veliki, la grande, pour la distinguer des autres villes de co nom, comme, par ex., Novgorod en Russie majeure surubmmée Nijni-Novgorod; cu Russie mineure, nommée Séverskoie, et la Novgorodka de Lithuanie. Celle dont nous parlons est une des plus anciennes et des plus célèbres villes de la Russie. Elle est située sous les 58° 23' de lat. sept. et le 49° 15' de long. or., à 180 w. de Pétersbourg et 548 de Moscou, dans une belle plaine et arrosée par le Volkhow, qui sépare la ville en deux parties. Celle qui se trouve sur la rive droite sé nomme Torgovaia, ou du marché, à cause du grand commerce qui 8'y faisoit autrefois; l'autre côté s appelle Sophiiskaia, ou de Sophie, du nom de l'église cathédrale quis'y trouve et qui est sous l'invocation de Ste. Sophie. Cette partie de la ville est entourée d'un rempart très-élevé, d'un mur en pierre et d'un sossé. L'époque de la fondation de Novgorod n'a jamais été bien déterminée; l'opinion de quelques-uns de nos historieus, qui la fixent à la même année que celle de Kiow, paroit cependant être assez probable: ils croyent qu'elle tut bâtie par les Slaves qui revenoient des bords du Danube, et ce sont ceux-là qui ayant agrandi leurs domaines par des conquêtes, et introduit l'usage de la langue slave, qui doivent être considérés comme les véritables ancêtres des Russes vu Slavenno-llusses. Les chroniques de Novgorod font mention d'une grande ville habitée par les Slaves et nommée Slavensk, qui a da exister presqu'au même

endroit que Novgorod, seulement à une werste plus haut sur le sleuve. Des épidémies et la guerre l'ayant presqu'entièrement détruits, ceux qui restèrent allèrent chercher fortune ailleurs, et soulurent s'établir parmi leurs compatriotes du midi, et allèrent jusqu'au Danube. Après un laps de temps considérable et vers le miliea du V e siècle, ils revinrent dans la contrée qu'avoient habitée leurs pères, et construisirent une vii equ'ils nommèrent Nouvelle-Ville (Novgrad), pour la distinguer de l'ancienne Slavensk dont on voit encore l'emplacement nommé Staroé Gorodistché (emplacement de l'ancienne ville. Au reste, les anciens écrivains ont nommé Novgorod Holmgard, et la Russie Garderik ou Ostrogard, avant que le mot de Russie ait prévalu(1). Long-temps Novgorod se gouverna en république, sit la guerre aux dissérens peuples du nord; à la sin, ses dissentions, et l'anarchie qui en est la suite, la rendirent tributaire des Varègues, Ils seconèrent ce joug quelque temps après, mais les guerres civiles ayant recommencé, ils se virent forcés d'appeler en 862, pour les gouverner, trois princes étrangers qu'ils choisirent parmi les Varéguo-Russes. Ce furent Ruric, Sinav et Trouvor. Le premier étant resté seul souverain des Russes, par la mort de ses deux frères, agrandit Novgorod et la choisit pour capitale de ses états et sa résidence en 862. Son fils Igor, encore en bas age, lui succéda sous la tutelle de son parent Oleg, qui trapsséra le siège du gouvernement à Kief qui devint la capitale de ses vastes états. On envoya deslors des lieutenans ou vice-rois à

Novgorod, qui la gouvernèrent jusqu'en 970. Cette année, Sviatoslav légorevitch, donna cette principauté en apanage à son troisième fils, avec la restriction de lui paver un tribut. I'n 080, Nladimir ler étant monté sur le trône de Kiew, envoya son premier ministre Dobrynia pour gouverner Novgorod. Celui-ci éleva un temple à Peroune, le Jupiter des Slaves, sur les bords du Volkhow. Mais le grand-duc s'étant sait chrétien en 988, envoya la même année un Khersonite nommé Joachim, qui sut le premier évêque de cette ville et y batit en bois l'église cathédrale de Sainte Sophie. Les immenses possessions des Novgorodiens dans le Nord, car ils étoient les maîtres de toute la Carélie, de l'Ijorie, du pays qui forme actuellement les gouv. de Novgorod et d'Arkhangel, d'une partie du Viatka, et tous ces pays étoient beaucoup plus peuplés qu'ils ne le sont actuellement; la grandeur de leur ville, la valeur de ses habitans, tout lui donnoit une prépondérance marquée dans le Nord, au point qu'on disoit communément en parlant de sa puissance. Qui peut contre Dieu et la grande Novgorod. Cette puissance et ses richesses se prouvent encore par les guerres fréquentes qu'elle eut à soutenir seule contre les princes Russes voisins de ses états, contre les Polonais et les Suédois; par les sommes quelle payoit quelquefois pour éparguer le sang de ses concitoyens. Les villes anséatiques y avoient des comptoirs et contribuoient beaucoup par leur alliance et leur commerce à maintenir l'abondance et la richesse dans cette ville. En considérant sa grande population,

<sup>(1)</sup> Gard, dans le langage des peuples du Nord, vouloit non-seulement dire Ville, mais aussi Pays; ainsi Ostrogard vouloit dire pays oriental.

il n'est pas probable de lui assi- rité sur le peuple. Les Boyards gner l'étendue qu'elle a maintenant; ainsi ces traditions qui veulent que tous les couvens qui se trouvent à présent à 20 v. hors de la ville, ayent été compris dans son enceinte, et que les relais de chevaux qu'on prenoit en entrant dans la ville étoient changés à la sortie, ce qui suppose une distance de 30 w. en longueur, ne sont pas si dénuées de vraisemblance. Op sait, an en pouvoir douter, que Novgorød rensermoit de belles ct riches églises, de vastes maisons habitées par ses citoyens, et de grandes places. L'ancienne Novgorod étoit divisée en 5 quartiers, chaque quartier avoit son chef, et chaque rue son ancien qui veilloit à la surcté publique, au bon ordre et à l'exécution des Iois. Le chef du gpartier rendoit compte de tout, et recevoit les ordres du tribunal suprême, Toute la république se divisoit en 5 provinces, dont quelques villes éloignées ou conquises ne saisoient pas partie, et se gouvernoient par des délégués. Le gouvernement y étoit populaire, toutes les grandes affaires se traitoient et se décidoient sur la place publique, par l'assemblée du peuple nommée Vetcha. Les juges étoient également choisis par le peuple, et n'osoient rien inpover sans lui. Leurs dignitaires étoient les suiyans: le Stépennoï Possadnik, elu pour un temps limité, étoit le premier magistrat de la république, une espèce de cousul on de Bourgue-maître; il en conservoit le titre toute sa vie et il étoit rééligible; Tysiatskoie Glava, ou ches millaires, étoient des magistrats élus comme commettans de plusieurs mille citoyens pour veiller à l'inviolabilité de leurs droits et de leurs personnes, et pour que les Stépennoï - Possadhiks n'abusassent pas de leur auto-

étoient des citovens élus pour juger dans les tribunaux, c'étoit des juges ou des officiers comme les Rats-hers dans les villes libres d'Allemagne; Les Jvive Lioudi étoient les riches bourgeois notables, parmi lesquels on élisoit les Boyards. Ensuite les citoyens et les marchands, puis les Tchernyé-Lioudi (hommes noirs), c'étoit la partie la plus pauvre du peuple, les artisans, les journaliers, etc. Au-dessus de tous ces magistrats étoit le lieutenant du grand-duc ou vice-roi. Mais il ne l'étoit que de nom, car par le fait il n'avoit aucune autorité, et japiais le peuple et ses magistrats ne le laissoit s'immiscer dans aucque affaire; les égards qu'on avoit pour quelques-uns d'entr'eux, soient qu'on demandoit quelquefois leurs avis dans les assaires portées du tribunal suprême à la sanction du Possadnik. En 1019, le grand-duc laroslaw donna le premier code de lois aux Novgotodiens, et en 1932 il y sonda une école et accorda des priviléges considérables à la ville. Il étendit les frontieres de cette république jusque dans l'intérieur de l'Esthonie et de la Livonie. En 1036 il èleva sur le trône de Novgorod son fils Vladimir, mais il restreignit ses droits à un certais tribut à prélever sur le peuple et seux des citoyens dont il augmenta les privilèges. Voici actuellement la cause du mécontentement toujours renaissant des princes russes contre le république de Novgorod, et de la désobéissance et souvent de l'insprrection de cette dernière. Nous avons yn plus hant que dès qu'igor eut transséré sa résidence à Kiew, Novgorod commença à stre gouvernée per des lieutenans du grand-duc-Les souverains russes malgré cels, envisageant cette ville comme leur

choient toujours d'en tirer les revenus, tantôt par la persuasion, tantôt par la sorce des armes. Les Novgorodiens au contraire, soutenoient leurs droits, et se désistoient le moins qu'ils pouvoient des tributs qu'ils leur devoient. Vladimir ayant partagé l'empire i ses douze sils, les républicains profitèrent de leurs mésintelligence et de leur affoiblissement reciproque, pour secouer quelque façon entièrement le joug. Ils se firent une règle de nobéir qu'au prince dont l'ambition et les qualités ne leur paroissoient pas à craindre, et qu'ils choisissoient eux - mêmes parmi les souverains russes, sans avoir égard au droit de naissance et de succession. C'est ainsi qu'ils qu'ils resuserent souvent de recevoir parmi eux les licutenans renus de la part du prince pour les gouverner, et qu'ils massacroient les troupes que les grands - ducs envoyoient pour les réduire à l'obeissance. Le prince qu'ils olisoient avoit très-peu d'autorité, souvent même il ne résidoit point dans la ville, et y envoyoit un gouverneur. Il étoit obligé de se contenter du titre de grand-duc de Novgorod, et d'un tribut que la république lui payoit. C'est ainsi que Novgorod se gouverna Jusqu'au règne du grand - duc lvan-Vassiliévitch ler. En 1021, le prince de Polotsk, Briatchi slaw, surprit la ville de Novgorod, y entra sans résistance, enleva les plus riches citoyens, el pilla la ville, mais en revenant à Polotsk, il sut rencontré sur les hords de la Soudoma par le grand-duc laroslaw, qui, l'ayant entièrement désait, rendit à Novgorod ses citoyens et une partie de ses richesses. En 1055, le grand-duc Iziaslaw nomma Stro-TOM II.

patrimoine et leur propriété, ta- ce fut le dernier qui le devint par la nomination du prince, car depuis les citoyens s'en réservèrent l'élection. En 1095, Vladimir, en envoyant son sils Mstislaw aux Novgorodiens, exigea d'enx un serment par lequel ils s'engageoient à le recevoir et à le garder toutesa vie avec honneur, à lui porter respect et obéissance, et à ne jamais appeler sur leur trône un autre prince que lui et ses descendans, ce qu'ils jurèrent tous sur la croix. En 1114, le prince Mstislaw agrandit lee fortifications de la ville, et ordonna au Possadnik Paul, de transporter la ville de Ladoga p'us has sur le sable et d'en saire les fortifications en pierre. En 1118, les Novgorodiens prêtèrent serment à Vladimir II, lui jurèrent de ne jamais avoir d'autres souverains que ses descendans, s'engageant en outre de payer leur tribut d'après la loi de laroslaw à l'ainé de ses ensans, et ainsi de suite par droit de primogéniture, quand même ces princes ne résideroient point à Novgorod. Ils signèrent tous ce serment. En 1128, pendant une disette qui eut lieu à Noveorod, le grand-duc Mstislaw leur envoya un Possadnik de son choix, ce fut Daniel. En 1135, ils déclarérent la guerre à ceux de Rostow, dont le prince Jouri les avant entièrement désait, ils s'en retournèrent à Novgorod, où honteux de leur désaite ils s'en prirent à leur prince Vsevolod, qu'ils déposèrent, et qu'ils gardèrent avec son épouse peudant 2 mois prisonnier. Son acte d'accusation portoit; 1°, qu'il n'aimoit pas le peuple et ne protégeoit que les grands; 2°. que son dessein étoit d'humilier Novgorod et d'aller régner à Péréaslavl; 5°, qu'en marchant avec eux contre ceux mil possadaik de Noygorod, et de Rostow et Souzdal, il s'étoit

mal battu et avoit un des premiers quitté le champ de bataille; 4°. qu'il étoit trop dissipé, pré-· sérant ses chiens, ses saucons et le jeu à ses devoirs; 5°, que leur avant sait contracter une alliance avec le prince V sevolod-Olgovitch, il leur enjoignoit à cette heure de la rompre. A la suite de quoi, ils le renvoyèrent à son oncle laropoik à Kiew, et appelèrent pour régner sur eux le prince Sviatoslaw de Tchernigof; mais en 1138 ils le chassèrent et prirent Rostislaw Jourievitch. Celui - ci les quitta après 4 ans, mécontent de ce que les Novgorodiens lui resusèrent des secours contre V sévolod Olgovitch; mais ils le conjurèrent de retourner parmi eux, et il y consentit à la fin. Il arrivoit fréquemment des interrègnes dans cette république. En général les Novgorodiens étoient turbulens, légers, inconstans, manquans volontiers à leur parole, hauts et intraitables dans la prospérité, mais bas et humiliés à la moindre adversité. En 1149 ils firent une invasion sur les terres de Rostow, il s'ensuivit un combat sanglant, dont les deux partis s'attribuèrent victoire qui ne servit qu'à les attoiblir réciproquement. En 1159 ils se mutinèrent sans aucun sujet contre leur prince Sviatoslaw Rostislavitch, le gardèrent prisonnier, et ensermèrent son épouse dans un couvent, après avoir au grand-duc, trop puissant enchaîné ses serviteurs et pillés alors pour s'en saire un ennemi. tous ses biens. C'est en 1165 que Ils choisirent donc des ambassa-Novgorod sut érigée en archevêché, deurs qu'ils lui envoyèrent ares jusqu'à cette époque elle n'a en leurs soumissions, le bribut, et que des évêques, on en compte dix dans l'espace de 275 ans. I.n. 1168 ils chassèrent leur prince Rostislaw; en 1170, les receveurs des péages de Novgorod ayant massacre à Belo-ozero ceux du grand-duc André, la guerre s'al- cordèrent la permission d'un comluma entr'eux. Les troupes du merce libre et sans payer de

grand-duc prirent Torjok et Low ki qu'elles brûlèrent ; elles saccagèrent ensuite tout le pays qu'elles traversèrent jusqu'à Novgorod; après avoir battu et lait prisonniers deux voévodes ou généraux que la république envotroupes, elles yoit avec des mirent le siège devant la ville. N'ais comme le pays étoit déjà dévasté, et que d'ailleurs il y avoit cette année une disette de blé, el que le pou de comestibles qui restoit avoit été transporté par les Novgorodiens dans la ville, les troupes du grand-duc manquèrent de tout et surent obligées de lever le siège, et de s'en retourner après avoir beaucoup soussert de la saim et des satigues qui sirent périr quantité de monde. En 11891 ils se lassèrent de leur prince Mstislaw Davidovitch, qu'ils renvoyèrent pour mettre à sa place Iaroslaw Vladimirovitch. Fn 1190, ils chassèrent celui-ci. Alors le grand-duc Vsévolod Jouriévitch leur sit dire qu'il étoit las de leurs dissentions continuelles, et surtout de cette inconstance qui, et leur faisant changer sans cesse de souverains, semoit la division et multiplioit les haines parmiles princes russes; qu'ils eussent à s'amender et rappeler leur prince, sans quoi ils se mettroient dans le cas d'une punition exemplaire Après bien des débats, ils sentirent cependant la nécessité d'obeit les présens accoutumés, et mp pelerent laroslaw Vladimirovitch Les Novgorodiens firent alliance avec les villes anséatiques; 1226, ils recurent les ambassadeurs des Lubecquois, et leur ac-

douane, mais ils leur refusèrent celle de batir des églises de leur religion. Le prince Michel de Tchernigot, appelé pour réguer sur oux fut le premier qu'ils obligéreut de leur prêter serment de maintenir la charte et les priviléges du grand Iaroslaw, ce qu'aucun prince n'avoit fait avant lui. Mais en 1230; Iaroslaw Vsevolodovitch, en acceptant le trône, refusa le serment et ne consentit à les gouverner qu'aux mêmes conditions que ses prédécesseurs. Cette même année il y cut une sédition dans la ville, on pilla les maisons et les propriétés, on massacra même des citoyens; la famine venant à ajouter à ces calamités, une soule de citoyens émigrèrent en dissérens pays. En 1276, les villes anséatiques étaburent un comptoir à Novgorod, et donnèrent par - là une grande extension à leur commerce, ainsi qu'à celui de la ville. En 1420 on trappa la première monnoie d'argent; au coin de la république. C'est ainsi que les Novgorodiens profitant des dissentions des princes russes, et de leurs calamités sons le joug des Tatares, empiétoient tous les jours sur leurs droits, et s'agrandissoient à mesure que ces derniers s'assoiblissoient davantage, jusqu'à ce que le grand-duc Ivan - Vasiliévilch [er, après avoir secoué le jong des Tatares et délivré la Russie de ces oppresseurs, résolut elles furent mutiles auprès d'eux, deux batailles sanglantes, et s'empara de la ville même de Novgorod, dans laquelle il laissa un

son nom. Mais en 1477, les Novgorodiens s'étant révoltés, il marcha encore une fois contre eux, reprit la ville, abolit la liberté du peuple, aiusi que la magistrature des Tyssiatskia, espece de tribuns du peuple, comme nous l'avons vu plus haut, et soumit les possadniks ou bourgue-maitres aux gouverneurs établis par lui. Il sit aussi enlever la sameuse cloche du Tocsin, nominée Vetchévoic Colokol, à cause que le peuple accouroit à son signal à la Vetcha ou assemblée pour les affaires publiques. Il la sit transporter à Moscou et placer au Créml. Il fit punir les principaux auteurs de la rébellion, entr'autres la fameuse María possadnitsa, qui s'étoit mis à la tête de la république pour lui rendre sa liberté; elle fut entermée pour le reste de ses jours. 50 familles des plus riches négocians et plus de mille boyards et citoyens les plus marquans, surent transportés à Moscou et dans d'autres villes de l'empire. Ces mesures sevères n'éteignirent cependant pas encore l'amour de la liberté dans le cœur des Novgorodiens. Privés de leurs principaux défenseurs, des têtes les plus sages de l'état, ils se révoltèrent de nouveau contre le Tsar lvan Vassiliévitch, surnommé le Sévère. Il marcha contre eux en 1569, les Républicains se délendirent avec le courage du désespoir. Cette lutte inégale dura d'abaisser l'orgueil de la républi- cependant jusqu'en 1578, où la que de Novgorod; et l'obliger à ville sut prise, brûlée et pour reconnoître son autorité. Il em- ainsi dire détruite. Dès - lors on ploya d'abord pour cela les voies dit que Novgorod ou son ombre de la persuasion, mais comme put être considérée comme entièremeut soumise. Elle commença il entra avec une armée sur leurs cependant à se rétablir un peu par terres, désit leurs troupes dans le commerce sous le règne de Boris Godounos. Mais en 1611 elle retomba dans une misère encore plus grande, par l'entrée des lieutenant pour la gouverner en Suédois, sous le commande ment

du général la Gardie, dans ses murs. Ces étrangers, sous prétexte de marcher au secours des Polonais qui étoient à Moscou, et des Russes qui tenoient leur parti, étoient entrés dans la ville, ils la pillèrent entièrement, et y agissant en maîtres, ils pensoient déjà à se l'approprier, lorsqu'ils en furent expulsés par les troupes russes. Cette invasion des Suédois mit la dernière main au désastre de la malheureuse Novgorod, qui depuis ce temps ne s'est plus relevée. Cette ville naguères une de plus tlorissantes de l'Europe, n'est plus, dans ce moment-ci, qu'une chétive bicoque, qui à peine mérite le nom de ville du troisième ordre en Russie. Les seuls restes de sa grandeur passée, qu'on voit encore sont ses murs de pierres, et l'église cathédrale de Ste-Sophie. La Novgorod actuelle est située, comme l'ancienne, sur les deux rives du Volkhof, sur lequel est un beau pont de hois. Le quartier de Sophie est entouré d'un rempart de terre, d'un sossé assez prosond, et d'un mur de pierre qu'on nommoit anciennement Créml. Il sut bati en 1044 par le grand-duc Vladimir Iaroslavitch, et restaure et embelli en 1490 par les ordres du trar Ivan Vassiliévitch par un architecte italien nommé Amourol Aristote. On y trouve la cathédrale de Ste-Sophie qui à donné son nom au quartier. Cette église possède les corps de plusieurs saints, et les tombeaux de quelques princes russes qui ont régné à Nov- voit en cette meme année donner gorod, le palais de l'archeveque, cette ville au Général du grandle consistoire et les tribunaux s'v trouvent aussi; dans le second quartier, dit du marché, sont batis le palais impérial et les boutiques. On compte à Novgorod 2 couvens, 62 églises, et à peine

3000 habitans des deux sexes, qui iont un commerce assez considerable, par le moyen du Volkow; en blé, lin et chanvre. On y trouve aussi quelques tanneries et des briqueries. Il s'y tient 2 grands marchés par an. Cette ville est la capitale du gouv. de son nom, et la résidence du gonverneur , d'un évéque in partibus, qui régit au nom de l'archevèque de Novgorod et de Pétersbourg, demeurant ordinairemeut dans cette dernière ville.

Novgorob - Nijnei, (Hosto-

родо - Нежней) Voyez Nijnei. NOVGOROD-SEVERSKOIE; (Hose вородо - Северской.) ville du gouv. de l'chernigost, et chef-lieu d'un district. Elle est située sous ie 51° 54' de lat. sept. et le 51° 3' de long: or., sur la rivedroite de la Desna, à 173 W. de Tchernigoss. Cette ville qui a été jusqu'en 1523 la capitale d'une principaute apanagée des souverains de Liow, a été nommée Seversk à cause de sa position au nord de Kiew (1), et par la raison que la contrée où elle est située a été habitée par les Slaves nommés Sévériané ou du nord. Elle a été batie en 1044 par le gr: nd-duc laroslaw, à son retour d'une expédition en Lithuanie. En 1095, elle fut gouvernée par le prince Mstislaw. En 1146, elle fut assiégée par les princes lziaslaw et Mstislaw de Tchernigof, qui livrèrent un combat très - meurtrier aux portes même de la ville, à Sviatoslaw Olgovitch. Celui-ci probablement demeura vainqueur, car on le duc Jouri Vladimirovitch; Ivanla Jouriévitch, que le grand-duc lui avoit envoyé. En 1152 ses fortisications surent brulées et détruites par le grand - duc de Kiew Iziaslaw. En 1183, les Polovus 

<sup>(1)</sup> Sever, en susse, veut dire Nord.

saccigérent les environs de cette ville. Elle fut ensuite prise par ks Tatares, et successivement par les Lithuanien's et les Polonais. En 1604, le prince Troubetskov, géneral des troupes de Moscou, défit sous ses murs l'armée du faux Dmitri, Grichka Otropies. Cette ville sut encore une fois prise par les Lithuaniens, mais définitivement rendue et réunie à la Russie par le traité de Déoulina. Lors de la nouvelle organisation des gouternemens, en 1782, on en avoit érigé un de son nom, et dont cette ville étoit devenue la capitale, mais d'après la nouvelle organisation elle vient d'être annexée au gouvernement de Tchernigos. On t voit un couvent, plusieurs églises et une école. Les habitans font un commerce assez considé-Table en chanvre, blé et chaux dont on brûle ici une grande quantité. Il s'y tient trois grands marchés par an, auxquels se rendent souvent des marchands étrangers, el particulièrement des Grees et des Vénitions.

NOVO-I)VINKA O# NOVO-DVIN-BEAIA CRÉPOST, (HOSO-AGUNKA или Loco-Даинская. ) lorieresse balle en 1701 par Pierre-le-Grand, daus une ile à 15 w. d'Arkhangel. On compte 60 w. depuis cet endroit jusqu'à la mer, ou à ce qu'on appelle Bar. On y trouve une Calise et une douane.

NOVGRAD-VOLINSKI, (Hose Радо - Волинский.) ville de gouv. de Volhinie, chef-lieu d'un district, sur la rive gauche de la Sloutche, à 84 w. à l'ouest de Jitomir.

NOVOGLADKA; (HOSOZZAZKA) Pet bourg des Cosaques Grébenskie dans le gouv. du Caucase, district de Kizlar. Il est situé sur la rive gauche du Térek. Ce bourg est sortisé et muni d'une bonne artillerie. On y trouve une église el un établissement de la couronne pour l'éducation des vers-à-soie et la culture du mûrier. On trouve dans la plaine voisine, de l'autre côté du fleuve, plusieurs sources d'eau chaude, très-fréquentées par des malades.

Novogroudek, ( Hosoepy-Aoxo.) ville du gouv. de Grodno, et chef-lieu d'un district; elle est à 158 w. de la capitale du gouv. Sous le régime polonais, elle étoit le ches-lieu d'un palatinat, et le siége du Palatin, d'un castellan de premier rang, d'une staçostie, d'une diétine et d'un tribunal provincial. Elle alternoit tous les ans avec Minsk, par rapport à la tenue du grand tribunal de Lithuanie qui duroit 20 semaines. Cette ville n'est pas grande, elle est bàtie sur une montagne et renserme plusieurs couvens catholiques grecs et romains, on y voyoit aussi un collége de Jésuites. Cette ville a été saccagée en 1340 et en 1390.

Novoi - Oskol , (Hosoŭ-Ocколо.) ou Nouvel-Oscol. pet. ville du gouv. de Coursk, et chef-lieu d'un district. Elle est située sous le 50° 27' de lat. sept. et le 54° 44' de long. or., sur les bords de l'Oscol, à 174 w. au sud - est de Coursk. Cette ville a été bâtie en 1656, et peuplée par différens colons pris du Vieux - Oscol et d'autres provincès. On y trouve 3, églises et 2700 hábitans des deux sexes. Le pays qui environne cette ville est d'une très-grande fertilité.

NOVO - KHOPERRSK, (Hoso-Xonepcko.) Voyez Khopersk.

NOVO-MESTE, (Hoso-Mecmo.) pet. ville du gouv. de Tckernigoss, et chef-lieu d'un district. Elle est hatie sur l'Ipout, sous le 52° 24' de lat. sept. et le 42° 57' de long. or., 135 w. de Tchernigof, dans uné contrée extrêmement sertile. Cette ville étant toute neuve (car elle n'est bâtie que depuis 1782), ne contient rien de remarq uable; c'étôit auparavant un village ordinaire de la Russie mineure.

Novd-Mirgorod, (Hoso-Mup-\*opozo.) ville du gouv. d Ecatherinoslaw, dans le district d'Eli-Babetgrad; elle est sous le 480 50' de lat. sept. et le 49° 47' de long. or., à 275 w. d'heathermoslaw, sur la pet. riv. Vissa qui se jette dans la Sinioukha. C'étoit auparavant un très-petit endroit appartenant à la Russie mineure; mais depuis que le général Khorvat y établit les colons Serviens qu'il avoit amenés, cette ville prit une grande extension. On y construisit des sortifications qui consistent en un pentagone régulier, entouré d'un sossé sec et ayant plus de 100 toises de diamètre. On y trouve 2 églises 600 maisons, et a-peu-près 3000 habitans, qui cultivent la vigne dans leurs jardins avec beaucoup de suc-CCs.

Novo-Moskovsk, (Hoso-Mocroscro.) pet. ville nouvellement organisée dans le gouv. d'Écathenoslaw, elle est chef-lieu d'un district, et se trouve sous le 480 23' de lat. sept. et le 44° 24' de long. or., sur la Samara, à 6 w. de son embouchure dans le Dnepr, et à 29 à l'est d'Ecatherinoslaw. C'étoit un petit fort qu'on nommoit auparavant Staro-Samarskaïa-Crépost. Le prince Bazile Gallitzin, en marchant en 1687 contre les Tatares de Crimée, y avoit déja bati un fort qu'il nomma Bohoroditsk, mais il fut rasé consormément à un article du traité mer à un mille de la ville, et sordu Proute. Le maréchal Munich le rebâtit en 1736, sous le nom de Samarsk, et v établit les Cosaques Zaporogues. Mais en 1784 il fut érigé en ville et nommé Novo-Moscovsk. On y trouve une église et 4 à 500 habitans.

Novo-Pavlovsk, (Hoso-Masnoscko.) Voves PAVLOVSK.

NOVORJEV, (Hosopiceso.) ville du gouv. de Pskow, chei-lieu de district, auparavant Poustaia-

Rjéva et Zavolotchié, et appar tenant au gouv. de Novgorod. Celte ville est située sons le 56° 53' de lat. sept. et le 46° 45′ de long. or., entre trois lacs, le Podtso, l'Archo, et le Résso, à 136 w. de Pskow. La riv. Vélikaïa la traverse. Elle ne renserme rien de remarquable. Ses habitans sont pour la plupart de vicux soldats qui ne font aucun commerce. On y trouve cependant une église et quelques boutiques.

Novo - Sergiefskaïa, (Hoso-Cepsueschan. ) fort à 136 w. d'Orenbourg, il renserme une église et une cinquantaine de maisons.

Novosil, (Hosocuad.) pel ville du gouv. de Toula, chef-lieu d'un district sur la Zoucha, elle est sous le 53° 15' de la ti sept. et le 54° 30' de long. orient., à 169 w. au sud-ouest de Toula. Novosil est située dans une contrée trèsfertile, aussi les habitans y jouissent - ils de beaucoup d'aisance. On y trouve 3 églises et près de 2000 habitans des deux sexes.

Novy-Torg, (Hosbiu-Topea) Vovez Torjor.

Nusga, (Hiocea.) grande riv. du gouv. d'Irkoutsk, dans le district d'Olekminsk, elle coule da sud et se jette dans l'Olekma.

NYKARLEBY, ( HUKAFACOU.) (Neocarolina) ville de la Finlande dépendante du district de Vasa; elle est situé au bord du sleure Lappayoki qui se jette dans la me un hon port. Elle sut bâtie par le roi Gustave-Adolphe, et privilégiée en 1620. Son commerce en goudron est avantageux.

NYLANDB, (Holango.) C'est un canton de la Finlande situe au bord du golfe de Finlande; n'étoit autresois habité que par les Finnois; mais ayant ensuite reca des habitans de la Suède et du Hælsinglande, il sut pour cela appele Nylande. Sa longueur est de 27

certaine distance, par le grand. nombre de huttes qui y sont construites pour servir de magasin aux pelleteries qu'on y rassemble comme tribut des Sémoyades. Il réside à Obdorsk un officier Cosaque le gouvernement y a préposé pour être tuteur des peupks Ostiaks et Samoyèdes; il a is Cosaques sous ses ordres. Les bords du fleuve Ob, dans cet endroit, sont couverts de montagnes egres. Ces montagnes ne portent moune végétation, et en général les environs d'Obdorsk sont démarvas de bois; on trouve quelques broussailles sur la rive gauthe de la Polonia. L'été de ce climat rigoureux, quoique très-court, m assez agréable: le soleil y est resque toujours sur l'horison, et amais on ne voit de jours nébueut. Malgré cela on a inutilement essayé d'y cultiver quelques ksumes, rien n'y a réussi. Les animuz domestiques qu'on a voulu y mtroduire y ont toujours péri : jamais un cheval n'y a pu vivre plus dun au, une vache cinq; on est donc réduit aux ronnes, seul et mique ressource de ce pays boréal.

OBER-MONJOU, (Obepo-Mon-∡y, ou Monjou supérieur, colome allemande du gouv. de Saratof, <sup>tur</sup> la rive gauche du Yolga, à -dans la Loutchesse. 41 w. de la capitale du gouv. Un ! trouve 300 personnes des deux se-Les, loutes de la religion catholique; ils yont une église de leur culte.

OBER-PALLÉN, (Obepo - IIa-खलें.) C'étoit anciennement un chikau fort, et actuellement une <sup>6rigneurie</sup> dans le gouv. de Riga, district de Fellin, sur la rive droile de l'Endel. Ce château à été bàli en 1272. Les guerres fréquens que le pays a essuyées l'ontruine. Apres que Pierre-le-Grand eut conquis la Livonie, ce chaleau a été réparé et rendu habiable. Il se tient une espece de loire tout près de la. Ton. II.

OBNORA, (Obugpa.) riv. qui a sa source dans le gouv. de Vologda, d'où elle coule dans celui de Iaroslaw, dans le district de Lubime qu'elle parcourt sur un espace de plus 100 w, avant de se jeten dans la Costroma.

OBOIANE, (OGORHO.) ville du gouv. de Coursk et chef-lieu d'un district; elle est située sous le 519 20' de lat. sept. et le 54° de long. orient., sur l'Oboianka et le Psiol, à 59 w. au sud de Coursk. Cette ville a été bâtie sous le règue du Alexis Mikhailovitch, 1650, pour désendre de ce côtéla les frontières des éruptions des Tatares de Crimée. On y trouve 2 églises et près de 5000 habitans deș deux sexeș. Les marchands de cette ville font un commerce assez avantageux de bétail, de cire et de soie de cochon, et il s'y tient 5 grands marchés par an:

OBOIANKA, (Обоянка.) pet. riv. du gouv. de Coursk; elle se

jette dans la Psla.

QBOLE, (Oboad.) riv. du gouv. de Vitebsk; elle prend sa source dans le district de Gorodetz qu'elle sépare de celui de Polotsk, ensuite elle se jettedans la Dvina. Il y a une antre riv. de ce nom dans le gouv. de Mohilef; celle-ci se jeue

OBSCAIA-GOUBA, (O6ckar -Γ46a.) on golfe d'Ob., il appartient à l'Océan du nord et prend son nom du fleuve Ob qui y a son embouchure. Ce golfe se trouve dans le gouv. de Tobolsk; ses côtes méridionales et occidentales appartiennent au district de Lérézoisk, et les côtes orientales à celui de Touroukhansk; il se réunit à l'Océan sous le 72° 50' de lat. sept. et le 900 de long. orient.

OBSC-TATARES, Obsk-Tamaры.) Ce petit peuple habite dans le gouv. de Tomsk, sur les bords de l'Ob, et ceux des rivières qui y jettent, depuis l'embouchure

de la Toma, jusqu'au Narym. Leurs mœurs et leur langage ne paroissent dissérer en rien de celui des Tatares de Tobolsk et de Tomsk, aussi ont-ils probablement la même origine. Ils se partagent en 16 tribus, dont 12 ont des habitations fixes et 4 nomadisent hiver et été sur les bords du Tchoulim insérieur. On compte dans les 16 tribus 1700 males 54 villages. Ils répandus dans s'occupent très-peu d'agriculture et de l'éducation du bétail, mais ils s'adonnent, à l'exemple des Ostiaks, à la pêche et à la chasse. Ils payent leurs impositions au gouv. en peaux de rennes et de daims. Leur habillement long, quoiqu'à la manière des autres Tatares, ressemble cependant à celui des Yakoutes. Tous ceux qui habitent les villages sont convertis au christianisme, depuis l'année 1720, les autres sont des Mahomé ans, ignorant absolument les principes et les dogmes de leur religion.

OBVA, (Obsa) riv. du gouv. de Perm, qui se jette dans la Cama; elle est navigable et de gros bateaux chargés de blé la descendent tous les ans pour entrer

dans cette dernière.

OBVA ou OBVISNSK, (OGGA MAM OGGUNCHO.) pet. ville du gouv. de Perm, dans le district de Solicamsk, sur la rive gauche de l'Ohva, et à 50 w. au nord de Perm. On y trouve un couvent, deux églises et quelques cents habitans qui sont presque tous agriculteurs ou chasseurs,

Oca, (Oxa.) deux grandes riv.
porteut ce nom: la première
preud sa source dans le gouv.
d'Orel, district de Malo-Arkhangelsk, à 62 w. d'Orel; elle coule
de là vers le sud pour entrer dans
le gouv. de (alouga, de là elle traverse une partie du district de
Serpoukhot, dans le gouvern. de

Moscou, se jette ensuite dans celui de Touia pour traverser le district de Cachira, rentre dans celui de Moscou, dans le district de Colomna, traverse le gouv. de Réan, une partie de ceux de l'ambowet de Vladimir, et sinit son cours dans celui de Nijni-Novgorod, où elle se réunit, près de la ville de C'est une ce nom, au Volga. rivière considérable, navigable presque des sa naissance, elle reçoit les eaux d'une multitude de moindres rivières, et effectue ainsi une communication très-importante entre plusieurs des gouv.de l'intérieur de l'empire. Elle est poissonneuse, assez rapide et ses eaux sont plus salubres que celles du Volga. Les principales rivièm qui s'y jettent sont, l'Ongra, la Moskva et la Cliasma sur sa gauche, l'Oupa, l'Osétz et la Moicha sur sa droite. L'autre rivière de ce nom coule en Sibérie, elle prend sa source dans les moulagnes des frontières de la Chim, puis coulant de là vers le nord traverse un espace de 700 w., sar lequel elle réunit à elle plusieurs grandes rivières, après quoi elle se réunit à l'Angara, et prend avec elle le nom de Tongousla.

OCHTA, (Ouma.) pet. riv. qui se jette dans le lac Onéga., elle est remarquable par un chantier de gros bateaux qui se construisent à son embouchure.

Ocolo-Varm, (Ocoao-Baent)
fleuve du Camtchatka qu'on nomme aussi Outco-Loca. On tronve dans la mer, près de son embonchure, une île sur laquelle s'étoient réfugiés les Coriaks qui avoient tué les 7 matelots russes envoyés par le commandeur Bèring pour chercher des guides; ces misérables y turent cernés et tous pris-

Occulovskaïa, (Oryzosckas.)
c'est le nom d'un petit tort qui se
trouve dans le bouy. de Perm.

district d'Ecatherinebourg, sur les bords du Sinar.

OCTOCARAGAIE, (Okmokapasaŭ.) C'est une chaîne de montaques boisées dans le gouv. d'Orenbourg. Elle s'étendent au sud dans la lande ou step des Kirguiss, et separe avec le Abik-Caragaie, les ruisseaux de l'Iaik d'avec ceux qui jettent dans le Tobol. L'Iaik ou Oural est de tous les sleuves qui coulent à l'ouest, et prenuent leur source dans les monts Ourais, le scul qui ait la sienne dans la partie orientale de ces montasurs, et qui traverse, pres de Gouberlinskaia, ces mêmes montaines métalliques; l'Obstchéi -Syrt qui perce entre l'Oural et la Samara, et sépare les ruisseaux qui se jettent dans ces deux rivieres, n'est, à proprement parler, qu une montagne de rocs stériles; elle doit être cependant regardée comme име branche de la chaine de montagnes à gangues horisontales, quoiqu'elle passe communement pour la véritable continuation de l'Oural. On peut assurer qu'elle sorme les limites entre l'Asie et l'Europe jusqu'à la mer Caspienne, et qu'elle leur sert de demarcation très-distincte jusqu'à la mer Glaciale et l'embouchure de l'Ob. Le chemin de Pétropavlosskoi à Caragaiskaia traverse une partie de l'Octo-Caragaie, qui paroit être composée de couches dune roche sablonneuse grise.

ODENSHOLM, (Ogenceonemo.)

pet île inhabitée dans le golfe de finlande, elle est tout près des côles et appartient au gouv. de Reval, district de Garienne.

ODESSA, (OACCCA.) ville du 30uv. de Kherson, port sur la mer Noire, sous le 46° 29' 30" de lat. sept. et le 48° 34' 42" de long. or., à 164 w. de Kherson. C'étoit anparavant un village tatare nommé Hadjibey. Les inconvéniens que présentoient le port de Kherson,

joints à l'insalubrité de son air, étoient depuis long-temps sentis; l'unique moyen d'y obvier étoit de faire un autre choix pour bâtir un port, et la Russie ayant conclu en 1792 la paix avec la Turquie, par laquelle elle porta ses frontières du Boug au Duiestre, et acquit par le dernier partage de la Pologne, les provinces de ce royaume qui sont le plus à portée de la mer Noire, on eut toute la latitude nécessaire pour le faire, Ou dut penser aussi à procurer fertiles provinces nouvellement acquises en Pologne un débouché pour leurs productions, qui fût plus à leur portée que Kherson. La baie de Hadjibey fut reconnue propre à remplir ces deux objets. Il n'y avoit alors qu'un petit fort turc et le village de Hadjibey, mais de tout temps les bâtimens qui naviguoient dans la mer Noire, venoient y chercher un abri en hiver, ou contre les orages. Ce nouvel établissement consié aux soins de lamiral Ribas, occupa toute la sollicitude de l'Impératrice Cathérine II. En 1796, elle lui douna le nom d'Odcssa, et lui avoit déjà conféré divers priviléges, qui lui avoient amené une population et des affaires de commerce assez importantes. Depuis la mort de l'impératrice (en 1796), jusqu'à l'avénement de S. M. l'Empereur Alexandre ler, Odessa sit peu de Le traité de Lunéville progrès. veuoit de pacilier le continent, lorsque Alexandre I er monta sur le trône. Bientôt après, les différens existans entre l'Angleterre et la Russie, et les relations commerciales de celles-ci avec la France surent rétablies par le traité du 8 octobre 1801. Au traid'Amiens qui se conclut au commencement de l'année suivante, succéda celui de la France avec la Porte, par lequel les batimens francais furent assimilés à le dermier en partie sur des allécen's des nations les plus favorisées en Turquie, et obtinrent en conséquence la liberté de naviguer dans la mer Noire. Bientôt après, les Anglais, les Prussiens, les Espagnols, les Napolitains, les Ragusains, les Hollandais et la république des Sept-Isles obtinrent pour eux le même avantage. Cette époque mémorable assranchit la mer de la domination des Turcs. Cette mer rentra dans le domaine commun, et devint le centre de très-grandes spécula- gne et de Turquie, qui arrivoient tions; Odessa sut le point où elles aboutirent principalement. gouvernement qui s'occupe avec succès et une sollicitude particuliere de la prospérité de cette contrée, apprécia l'importance de ce mouvement général du commerce. Il l'encouragea surtout en maintenant la remise du 25 pour cent, sur les droits de douane, d'entrée et de sortie, que l'Impératrice avoit déjà accordée à tous les ports de la mer Noire. Odcssa, comme le plus essentiel, occupa particulierement la bienveillance de l'Empereur; qui lui en donna une preuve éclatante en 1803, en nommant M. le duc de Richelieu gouverneur-général, avec des attributions très-étendues. 900 bâtimens entrèrent cette année-là dans la mer Noire, et sur ce nombre 536 vinrent à Odessa. La plupart étoient sur leur lest, quelques-uns apportoient divers articles d'Espagne, de France, d'Italie et du levant; tous chargèrent du blé, qui alors étoit à-peuprès le seul article demandé et le seul aussi qu'Odessa put sournir, n'ayant pas encore des relations suivies avec l'intérieur de l'Enipire. Ce blé étoit tiré des gouvernemens de Podolic, de Volhinie, Kiovic et de celui de Kherson. Les trois premiers transpor- dixième du produit des dominisent leur blé à Odessa par terre, On lui assigna de nouveaux louds

ges qui descendent le Dnepr, et portent la marchandise jusques sur la rade d'Odessa. En fixant la partie moyenne de chaque batiment à 1200 tchetverts, on exporta cette année 643,200 tchetverts; qui, au prix commund'alors de 6 mubles et ! laissèrent dans le pays une somme de 4,000,000de roubles. On peut hardiment afsirmer que la moitié de cette somme sut payée comptant, en decats d'Hollande, piustres d'Espapar Brody, ou que les bâtimens apportoient aux-mêmes. Une pareille masse d'affaires suppose une population assez nombreuse. hu 1803 elle s'élevoit déjà à 8000 ames, mais la ville n'étoit que tracée; il n'y avoit que peu de maisons, petites, mal baties, incommodes, moins encore de magasins pour les murchandises, point d'établissemens publics, une quarantaine très - impartaite, et une seule jetée sur la rade, qui ne gerantissoient que soiblement des vents sud-est qui la rendoient quelquefois dangereuse. Les cavirons étoient incultes et déserts, dans un rayon d'a-peu-près vingt lieues. Les relations de commerce sbuffroient de cet isolement, les habitans de la ville fournis du necessaire manquoient de fruits, de légumes et d'autres objets d'agremens, l'eau douce même n'étoit pas toujours en quantité sulfisante pour l'abreuvage des nombreut bestiaux qui transportoient le blé, à Odessa. Le nouveau gouverneur éclaire sur les besoins de la ville, vint à son secours avec un enpressement vraiment paternel. !! obtint du gouvernement de lui lor mer un revenu, allouaut le produit de la serme de l'eau-de-vie, pour la consommation de la ville, et d'un

pour subvenir anx dépenses nécessaires; il obtint des sommes que le gouvernement mit à la disposition du comité d'administration de la ville, pour prêter à l'intérêt de 6 p. cent par an aux habitans qui voudroient faire batir des maisons. Les bénélices du commerce et cette sacilité déterminèrent un grand nombre de constructions particulieres, mieux faites que celles qui evistoient. La ville de son côté commença les, travaux d'un port commode et sûr, d'une nouvelle quarantaine, vaste, mieux située pour la sauté publique et les commodités du commerce; elle jeta les fondemens d'une église cathédrale russe, d'une église catholique, d'un gymnase, d'un hôpital, d'un théatre, et en général de tous les établissemens qui maintenant acherés, assimilent Odessa aux grandes villes de l'Europe. Les envirous attirerent en même temps l'attention de l'administration : elle y établit plusieurs colonies de Bulgares, Hongrois, Sclavons et Aliemands, qui abandonnoient volontairement leur patrie, pour s'en faire une nouvelle en Russie. Des-lors Odessa commença à jouir des soins éclairés de son administrateur. La ville étoit sournie des artisans nécessaires, les déserts des environs se défrichoient, et fournissoient déjà quelques productions d'agrément; le commerce étoit plus particulièrement proleur ville naissante, et observoient avec reconnoissance que l'admiles plaines qui auparavant ne pré- 6 millions de roubles à-peu-près,

sentoient ni arbres ni habitations, se couvrir de villages et de vergers; les tentatives pour l'amélioration des toisons indigênes par l'introduction des races à laine fine, furent faites avec succès; on y apporta 1200 béliers et brebis mérinos qui y multiplièrent beaucoup. Déjà les vues de l'administrateur éclaire d'Odessa s'étendoient au-delà de la prospérité particulière de la ville; il avoit senti que cette prospérité étoit essentiellement liée avec celle de toute la Nouvelle Russie. Le gouvernement, pour mieux identifier ces deux objets si importans, les ramena à un centre commun en 1805, en nommant M. le duc de ' Richelieu gouverneur-général des geuvernemens d'Ecatherinoslaw, de Tauride et de Kherson. La Turquie, privée depuis la guerre des suits, beurres et blés que lui fournissoient auparavant la Moldavie et la Valachie manquoit totalement de ces articles; les blés de la Morée ne pouvoient plus arriver à Constantinople, à cause du blocus des Dardanelles; l'Egypte étoit presque sans relation avec cette place, la Natolie étoit dans l'anarchie.... Ces causes puissantes réunics à plusieurs autres réduit Constantinople; avoieut Smyrne et autres places du Levant, à la seule ressource des côtes russes sur la mer Noire. C'est ce qui préparoit au commerce tése, sa marche locale plus régn- d'Odessa la brillante année de lière, ses relations avec l'intérieur 1808. Si l'on présentoit un tableau plus étendues et plus suivies; les détaillé de tout le commerce de habitans eux - mêmes voyoient la mer Noire cette année, l'on avec étonnement les progrès de croiroit à paine que dans un espace aussi borné et en parcilles circonstances, il ait pu y avoir un nistration s'occupoit de toutes les mouvement aussi considérable de institutions capables d'assurer leur capitaux. La seule ville d'Odessa prospérité sur des bases les plus a reçu et expédié 399 batimens, solides. La culture du mûrier sut qui ont importé en articles du introduite et encouragée; on voyoit Levant pour la Russie la valcur de

et pour environ so millions de roubles on transit. Ils ont exportés pour à-peu-près 6 millions de roubles en articles de Russie, tels que blé, suif, beurre, chandelles, caviar et autres objets inconnus jusqu'alors au commerce d'Odessa. L'après tout ce que nous avons dit sur la naissance et les progrès du commerce de cette ville, on conclura avec raison que la ville a dû prendre un accrossement considérable. Les personnes qui l'habitoient il y a quelques années ne s v reconnoitroient plus, et tout-à-coup on transportoit milieu des fetes publiques qui ont lieu dans cette ville, ou des soirées de ses sociétés, un des primitifs habitans d'Odessa, ou bien un des Tatares qui, il y a 25 ans, erroient dans les déserts de la Bessarabie, l'un et l'autre croiroient à l'effet d'un enchantement. L'air d'Odessa est sain et vif, les rues sont larges et alignées, toutes les maisons bâties en pierre, la plupart à deux étages, et d'apres le goût européen. Les magasius se sont multipliés au point de pouvoir conserver en ville plus de 300,000 lchetverts de blé; les caves en pierres sont aussi trèscommunes. La population de la ville s'élève à 18 ou 20,000 babitans sixes. D'après les états annucls, les naissances sont dans la proportion de 11 à 30; elles s'élèvent au double des morts. Les euvirous, à 100 w., comptent 50 à 60 villages peuplés de 30 à 40,000 ames. La campagne fournit à la consommation de la ville, nonseulement les productions potagéres, mais eucore divers articles de commerce; tels que beurre, suif, laines et plus de 100,000 tchetverts de blé dur dit arnaoute, haricots, pois, pommes de terres et autres légumes. Les travaux du port sont achevés; depuis quelques années le gymnase esten acti-

vité, et renserme, outre les classes publiques, un pensionnal particulier de 80 pensionnaires. L'étude de la langue nationale, des langues étrangères, des sciences exactes et physiques, de l'histoire et des beaux-arts occupe les élèves. Pendant deux ans, l'on a eu un théâtre provisoire; sur lequel on jouoit des pièces en langue russe, polonaise et allemande. Le théatre public vient d'etre construit sur un très-beau plan. L'humanité et le bon ordre réclamoient un hôpital, depuis deux ans il est achevé. L'agréable n'a pas été négligé par l'empressement avec lequel on travailloit à l'utile: plusieurs plantations d'arbres ont été faites et disposées en allées sur les places publiques, et dans quelques rues on a tracé des trottoirs pour diminuer aux gens à les inconvéniens de la bouedans les rues non pavées. Un jardia particulier, fort joli pour le pays, a été acheté par la ville, qui employe de nouveaux fonds pour en faire un jardin public.

Odoef, (Odoeso.) ville du gouv. de Toula et chef-lieu d'un district; elle est située sous le 53. 58' de lat. sept. et le 53° 5' de long. orient., à 76 w. ouest de Touls, sur la rive gauche de l'Oupact les deux rives de la Soukhaia-Clèvenka qui la traverse. Une partie de cette ville est entourée d'un rempart de terre qui lui-même l'est par un sossé et la Cléventa. On y trouve 7 églises, un hospice, une école et 1400 habitans des deux sexes. Il s'y tient trois grands marchés par an. Cette ville est ancienne, elle étoit autretois va apanage de la branche ainée des

princes de Tchernigolt.

OESTER - BOTTEN, (Ocmpo-Bomnia) ou Bothnie orientale. C'est une partie de la Finlande cidevant suédoise; elle est située vers le nord, à l'orient du gols \_ (

capitainerie d'Uleaborg. Sa longueur par la grande route est de 89 milles et 3, et sa largeur de 40; il en est qui ne lui donnent que 66 milles suédois de long, sur 40 de large. La nature a séparé cette contrée des autres pays adjaceus par des montagnes qui règnent le long de la mer Baltique, et donnent naissance à plusieurs fleuves, qui se déchargent, soit dans la mer Blanche par la Laponie, soit dans les goltes de Bothnie et de Finlande. Le pays, surtout vers le midi, aux environs de la mer, et dans quelques autres endroits, est presque toujours uni, mais rempli de parties marécageuses. Le terroir de la paroisse de Paldamo est stérile et l'agriculture tres-imparfaite. Les mauvaises années sont fréquentes, et les étés froids sont d'autant plus nuisibles, gable. que les semailles ne peuvent se faire que vers la sin du mois de mai et au commencement de juin. In revanche, la partie nommée Swedjé (terres brûlées) produit une récolte très-abondante. Les prairies ne sont pas dans un meilleur état que les terres labourables. La quantité de goudron que I'on y fait, et dont on exporte aunuellement 3000 tonneaux, diminue considérablement les forêts. Tout le bétail est d'une petite espèce, et les ours causent un dominage inexprimable. On y rencontre beaucoup de forèts, de lacs, de sleuves poissonneux, et l'on y peche du saumon. On peche dans quelques-uns des perles, parmi lesquelles il s'en trouve de trèsgrosses. On y rencontre aussi plusieurs forges. Les côtes sont garnies de rochers sort étendus. Les habitans qui demeurent sur le bord de la mer parlent suédois, les autres parlent finlandois. Leur commerce consiste en poutres, planches, goudron, huile de ba-

de Bothnie; elle comprenoit la leine, ainsi qu'en bétail, saumon, beurre et autres denrées. Ils tirent leur principale ressource de la culture des terres, de l'entretien du bétail, du goudron, de la chaux, des tuiles, de la chasse, et de la pêche de chiens marins, de la construction des vaisseaux et du produit des sorets. La pèche du saumon et du stræmling se fait ici avec degrands avantages.Le pays se divisoit en deux fiets, qui sont ceux de Cajana et d'Uléaborg.

> OGHER, (Osep &.) riv. assez considérable du gouv. de Riga; elle commence son cours dans le district de Venden, et le sinit dans celui de Riga, en se jetant dans la Dvina sur sa rive droite Tout le cours de cette riv. est obstrué de pierres, de sorte qu'il n'est pas possible de la rendre navi-

> OGOULTZY, (Osyabithe.) pet. riv. du gouv. de Kharkof, district de Valk; elle se jette, apres un cours de 15 w. seulement, dans la Moje.

OGUINSKI-CANAL, (OEUHCKOŬ Kanand.) Ce canal de compunication entre les riv. Chara et Yatsolda, pour réunir le l'inepr et le Niémen, a été commencé par le Comte Oguinsky, maréchal de Lithuanie, dont il porte le nom; mais les travaux ayant été interrompus, on les reprit sous le gouvernement russe en 1798, et ils viennent d'etre terminés. Les grands avantages qu'il présente pour les débouchés des denrées et marchandises de toute espèce aux provinces les plus fertiles, telles que la Podolie, la Volhinie, Minsk, etc., rendent son utilité inappréciable; mais elle sera encore beaucoup plus grande, lorsqu'on aura terminé un autre canal qui réunira le Niémen et la Dvina par le moyen de la Névéja et de la Lavenna. Alors les productions de ce pays n'auront plus besoin d'avoir reçours aux ports de la Prusse pour être vendues, elles se porteront directement à celui de Riga, et les droits de sorties et les douanes resteront dans

le pays.

OKHANE, (Oxano,) pet. ville du gouv. de Perm, et chef-lieu d'un district; elle est située sous le 57° 40' de lat. sept. et le 78° 15' de long. or., sur la rive droite de la Cama, à 67 w. sud-ouest de Perm. On y trouve une église et 600 habitans des deux sexes. Dans le district de cette ville se trouvent quelques mines de cuivre et de fer, ainsi que des usines pour trayailler ces métaux.

OKHOTA, (Oxoma.) pet. sleuve de la Sibérie, dans le gouv. d'Ir-koutsk. Il coule de l'Ouest-nord-ouest, et se jette dans la baie de Coukhtouïe par trois bras. Il n'est remarquable que par le port d'Okhotsk, bâti à sou embouchure. Il n'est navigable que pour de petits bateaux vides, encore ne peuventils le remonter qu'à un mille de son embouchure; car il y a plusieurs endroits où il n'y a guere qu'un pied et demi à deux pieds d'eau, et quand la mer est haute, il y en a six ou huit pieds tout au plus.

OKHOTSK, (Oxomero.) ville et port du gouv. d'Irkoutsk; elle est située sous le 59° 20' de lat. sept. et le 160° 52' 30" de long. prient., à l'embouchure de l'Okhota, à 3602 w.d'Irkoutsk. Cette ville est construite sur une langue de terre qui se prolonge droit à l'est, dans un espace de 5 w. et a depuis 15 jusqu'à 50 toises de large. Cette langue de terre est un composé de sable, de débris de bois et d'herbes que le ressac a accumulés en cet endroit. La mer la borne au sud età l'est, et la rivière d'Okhota au nord. La ville qui a environ une werste de long, ne contient que cent trente et quelques mai-

sons de bois. On y trouve une église avec un clocher, quelques magasins et un double rang de boutiques où l'on vend des monchoirs, des soieries, des draps, des cuirs, de la quincaillerie, des jambons, du beurre, de la farine, du riz et divers autres articles. Le port d'Okhotsk est formé par la riv. d'Okhota qui vient se jeter dans la baie de Coukhtouie. Cette baie a 14 w. de long et 4 de large, est remplie de hauts - fonds et reste à sec dans plus des trois-quarts de son étendue, lorsque la mer est basse. Elle tire son nom d'une rivière qui y a son embouchure à l'extrémité nord - est immédiatement.au-dessous des montagnes de Muriaka. Cette riv. et l'Okhota, toutes deux très-rapides, semblent ne se joindre que pour changer les hords de la baie. Elles les déplacent, elles les reculent, elles en créent de nouveaux. L'onverture qui communique à la mer semble être un ouvrage de l'art. Sa direction est au sud. Elle a 250 toises de large, 150 de long, et 6 ou 7 de prosondeur. C'est de ce port que se fait la principale communication avec le Camtchatka; c'est ici quon embarque toutes les provisions destinées pour cette presqu'ile, pour les îles et les établissemens de la compagnie américaine; et c'est aussi là qu'on apporte les marchandises qui proviennent du commerce de la compagnie. C'est ordinairement en automne que se font les exportations, tant à cause des vents qui soufflent dans cette saison presque toujours de la côle, que parce que ce n'est qu'à celle époque que les marchandises et les provisions destinées pour Okhotsk y arrivent de Yakoutsk. Les importations au contraire, surtout celles du Camtchatka, y aprivent presque toujours au printemps. L'air est extremement mal-sain à Okhotsk, le vent froid, les brouil-

lards et l'humidité qui y règnent constamment sont cause que la terre ne peut rien produire à moins de 5 w, de la mer. A cette distance on commence à voir quelques melèzes rabougris et flétris; à 10 w. ilyen a davantage; et à 15 w. on trouve une chaînt de montagnes pen élevées, qui semble opposer une barrière invincible aux funcstesessets de l'air de la mer. Derrière ces montagnes les arbres croissent bien, et on voit de riantes prairies. Quelques Yakoutes vivent dans ces cantons, et prennent soin. d'un petit nombre de chevaux et de vaches, qui pour la plupart appartiennent aux habitans d'Okhotsk. A l'exception de deux prètres, et des officiers des cours de justice, les habitans d'Okhotsk sont des marins ou des Cosaques avec leurs femmes et leurs enfans.

OKHTA (Oxma.) pet. riv. qui re jette dans la Néva, du côté de la Carélie, tout près de Pétersbourg.

ORHTA (Oxma.) bourg assez considérable sur le bord de la Néva et à l'embouchure de l'Okhta. On y trouve 3 églises. Ses habitans sont presque tous des charpentiers qui travaillent à l'amirauté de l'étershourg. Leurs femmes gagnent beaucoup d'argent en venlant du lait et de la crême à Péterslourg. Cette colonie s'est établie sur l'emplacement de Niechantz tuiné (Voyez cet article.)

Othvate, (Oxeamo.) lac assez considérable et profond du sonv. de Tver dans le district Ostachkof. C'est de là proprenent que la Dvina prend sa source, w. plus loin se trouve le lac én que traverse le Volga, et c'est ci que se trouve la plus courte istance entre ces deux grands leuves.

OLA, (OAC.) pet, fleuve du amtchatka; il est remarquable par pétrole qu'on trouve près de embouchure.

Tom. IL

OLCHANA, (O. 15 mana.) riv. du gouv. de Kharkof; elle coule dans le district de Lehedinsk, où après un cours de 28 w. elle se jette dans le Psiol.

OLCHANSKAIA, (Onbulanckan) c'est une petite sorteresse régulierement bâtie qui sait partie de la ligne militaire de Samara; elle se trouve dans le gouv. d'Orenbourg sur l'Olchanka, pet. riv. qui se jeue tout près de là dans la Samara et entre les forts de Borskaia et Bouzouloutskaia, à 18 w. de ce dernier, et à 177 d'Orenbourg. On y trouve une église et plusieurs rues toutes tirées au cordeau. La garnison y est assez considérable et consiste en troupes régulières et en Cosaques qui y sont domicilies. Les habitans de cette pet. ville sont des soldats vétérans qu'on y a établis.

OLECHNA, (Onewha.) colonie allemande du gouv. de Saratof, district de Camychine sur le Caramyche. On y compte 172 familles en partie catholiques et luthériennes. Cet établissement est à 86 w. de Saratof.

OLECHNIA, (Oneima) c'est le nom de deux rivières, dont l'une coule dans le gouv. de Coursk, où elle traverse la ville de Soudja, elle se perd bientôt après dans un marais. La seconde rivière de ce nom se trouve dans le gouvern. d'Ukraine, district de Soummy, où elle se jette dans le Psiol.

OLECMA, (Onexaea.) grande riv. du gouv. d'Irkoutsk elle coule du sud au nord plus 800 w. avant de se jeter dans la Léna 13 w. audessous d'Olekminsk. Plusieurs autres rivières ont leur embouchure dans l'Olekma; on distingue parmi elles le Tsguir et la Nugsa. Avant l'établissement des Russes en Sibérie, les forêts des bords de cette rivière abondoient en zobles, actuellement on n'en trouve presque plus.

OLEKHINSK, (Ozekanincko.) pet. ville du gouv. d'Irkoutsk, et chef-lieu d'un district, depuis .1783. Elle est située sous le 60° 23' de lat. sept. et le 137° 14' de long. orient., sur la rive gauche du Léna et à 13 w. de l'embouchure de l'Olekma qui lui a donné son nom. Elle està 1997 w. de distance au nord-est d'Irkoutsk. Olekminsk n étoit originairement qu'un ostrog qu'on avoit établidans cet endroit pour prélever et y garder le tribut de fourrures que 1823 ames de Yacoutes étoient obligés de payer à la Russie. On y trouve actuellement une église et une vingtaine de maisons dont les habitans, quoique tous Russes d'origine, ont presque oublié leur langue et ne parlent que celles des Yakoutes dont ils ont même adopté les mœurs et les usages. La belle saison étant excessivement courte dans cette contrée, et les gelées y commençant de bonne heure, on ne peut y semer que de l'orge, dont les semailles et la récolte se font dans un espace de 7 semaines; aussi les habitans ne s'occupent-ils guère d'agriculture, mais ils s'adonnent beaucoup à l'éducation des bestiaux, les paturages y étant excellens.

OLÉNÉE, (Onenero.) sleuve qui coule dans le gouv. d'Irkoutsk, et qui se dirigeant toujours du sud au mord, parcourt un espace de mille w., et reçoit dans son sein plusieurs rivières considérables avant de se jeter dans l'Océan glacial.

OLENSK, (Ozencho.) pet. ville du gouv. d'Irkoutsk, nouvellement érigée en chef-lieu de district; elle est située sur l'Olénék, à 3198 w. au nord d'Irkoutsk.

OLGOPOL, (Unsconons.) pet. ville du gouv, de Podolie, chef-lieu d'un district, à 271 w. de Kamérnetz-Podolsky; elle est bâtie sur la rive gauche de la Savranka qui se jette dans le Bong. On trouve dans

son ditstrict des salpétrières et des distilleries considérables.

OLICA, (Ozuxa.) pet ville da gouv. de Volhinie, dans le district de Doubno. C'étoit le chef-lieu d'un duché et un majorat appartenant à la maison Radzivill; elle a un séminaire, une école de la première classe; et un chapitre collégial. Cette pet. ville sousirit beaucoup en 1752 par les incendies.

OLONETZ, (OAOHEYD) (5087. d') il est situé entre les 60° et 68° de lat. sept. Son étendue du sud 24 nord est de 700 w. et autant de l'est à l'ouest. Il est borné au nord par le gouv. d'Arkhangel, à l'orient par ce même gouvernement, la mer Blanche et le gour. de Vologda, au midi par les gouv. de Novgorod, de Pétersbourg, aiqui que par le lac de Ladoga, et i l'occident par la Finlande. Son est extraordinairement terroir pierreux, couvert de lacs et de marais impraticables, ainsi que d'immenses sorèts. Il est, à caus de cela, et de la rigueur de sot climat, peu susceptible de cultur; aussi les babitans s'en occupent-ils fort peu. Ils se tournissent de paix dans les autres gouvernemens de l'empire. On trouve dans les montagnes, entre les lacs de Ladoga et d'Onéga, des carrières de marbre et de porphyre que les habitans exploitent avec avantage; on J trouve aussi des mines de ser et de cuivre. Les principales rivières de ce gouvernement sont l'Onéga, Svir et la Vaga, toutes trois navigables; parmi les lacs cenz de Ldoga et d'Onéga sont les plus grands. On y compte 198,584 bbitans, dont moitié Russes et moitié Caréliens, ces derniers parient un dialecte sinnois qui leur est particulier. Ces habitans prokssent la religion catholique greque, comme tous les Russes. L gouv. se divise en 7 districts, qui

ches-lieux, ce sont: Pétrozavodsk, capitale du gouv., Olonetz, Ladeimé-Polé, Vytegra, Cargopol,

Poudoje et Povénetz.

pav. du même nom et chef-lieu d'un district, sous le 60 ° 53' de hi. sept. et le 50° 32' de long. wient. Les rivières Olonka et Mégréga traversent cette ville, qui si à 150 w. au sud de Pétrozarodsk. On y trouve 8 églises et 1000 habitans des deux sexes. Cet tudroit est encore remarquable en rque Pierre-le-Grand y plaça le remier chantier de vaisseaux pur Pétersbourg, et on y consreisoit déjà auparavant des baimens. On trouve dans son disrict des mines de fer et de cuivre. OLONEA, (Ozonka) riv. qui traverse la ville d'Olonetz, et se ette ensuite dans le lac de Laloga.

OLTA et ALTA, (Ozman Azma.) l'est le nom d'une rivière qui mule dans le gouv. de Poltava, mès de la ville de Péréaslavl; elle e jette dans, le Troubéje. Son om est souvent cité dans l'hisoire de Russie, et c'est sur ses ords que s'est commis le meurtre lu prince saint Boris par les orlres de son frère Sviatopolk. Vlalimir II fit construire une église ur cette place en 1118. Il aimoit raucoup cet endroit et y passoit ouvent plusieurs mois; c'est neme là qu'il est mort. Dans la ule on y fonda un couvent.

OLUTORA, (Oxmopa) fleuve posidérable de la Sibérie; il pale dans la presqu'île du Camchatka. Les habitans du pays l'apellent Qui - Quléne. Il se jette ans l'Océan oriental. Les Russes nt vu deux fois leur ostrog consruit sur les bords de ce tieuve rulé par les Coriaks qui se trou-Dient génés par ce voisinage; à tha ils s'y sont maintenus, et y

portent chacun le nom de leurs rassemblent les tributs qu'ils pré-

lèvent sur ces peuples.

OLUTORS, (Oxomopu.) Petit peuple de la race des Coriaks; on les nomme Olutors, parce qu'ils OLONÉTZ, (Ononeus.) ville du habitent sur les bords du fleuve de ce nom. Ils vivent aussi sur les côtes de la mer du Kamtchatka et du golfe de Pengin. Ils suivent strictement le chamanisme; ils construisent des bateaux, qu'ils nomment baïdary, avec des peaux de veaux marins, qui sont préférables aux bateaux construits en bois par leur légéreté et en même temps par leur solidité. Il y en a qui peuvent porter jusqu'à 30 hommes. Ce peuple est peut-être le scul au monde qui se soit avisé de prendre la baleine au filet. Ils en font avec des courroies qui sont de la grosseur du bras, et qu'ils nattent avec des peaux de vaches marines. Ils étendent ce filet à l'entrée du golse en fixant fortement un côté au fond de l'eau avec de grosses pierres et laissent flotter l'autre bout. Lorsque la baleine, en poursuivant les poissons, vient s'y embarrasser, ils se jettenten grand nombre dans leurs canots de peaux et tirent le filet vers le bord; les femmes, les enfans accourent sur le rivage, et font un sacrifice à la manière des chamans; des cris de joie se sont entendre de tous côtés, les femmes chantent et dansent en sélicitant les vainqueurs. Après avoir sixé leur capture à terre, tout le peuple court s'habiller des plus beaux habits qu'il possède; on sort d'une hutte une baleine de bois de deux pieds de long; on lui construit un nouveau logement ou hûtte en guise de temple, et après l'y avoir installé on allume une lampe dont le seu doit être religieusement entretenu depuis le printemps jusqu'à l'automne, c'est-àdire pendant tout le temps de la peche. On procède ensuite au partage et aux apprets de la baleine,

qui se font de la manière suivante: on sèche la chair au soleil et sur un petit feu, afin qu'elle ne se gate pas; on détache la peau qu'on travaille de suite avec des battoirs, pour ch faire des semelles quine s'usent presque jamais; ils fument la graisse, nétoyent les intestins, et y versent ensuite cet!e graisse qui découle lorsqu'on découpe l'animal, ou en la fondant dans des chaudrons. Au printemps, lorsque la saison de la peche approche, ils sortent leurs filets avec de grandes cérémonies hors du magasin. Nouveaux sacrifices alors, ou tue des chiens en chantant et frappant sur une espece de tambour; ils apportent leur baleine de bois avec des hurlemens eilrovables, et l'enferment dans un terrier où il n'entre aucun jour, et pendant que les chamans l'y portent, tout le peuple crie: La valeine s'est enfuie dans la mer, etc. elc.

OLVIOPOL, (Ozoionożo.) ville du gouv. de Kherson, et cheflieu d'un district, elle est située à l'embouchure de la Sinioukha dans le Boug. Cette ville se nommoit auparavant Ekathérinenschants; elle fut peuplée après l'avant-dernière guerre avec les Turcs, de Grecs amenés de Crimée et de quelques émigrés Moldaves. Comme elle étoit alors une ville frontière, il y avoit une douane qui n'y est plus dans ce moment.

OLYM, (OLLES.) pet riv. du gouv. de Voronéj; elle coule ensuite dans celui d'Orel, où elle se jette dans la Sosna, à 30 w. de distance de la ville de Livny.

OM, (O.20) riv. assez considérable du gouv. de Tomsk; elle sort d'un marais qui se trouve dans le step des Barabines; elle coule de l'est au sud-est en sèrpentant, et après avoir traversé le district de Caïnsk, elle entre dans celui d'Omsk où après un

cours de 150 w. elle se jette dan l'Irtyche, sur sa rive droite, dan la ville d'Omsk même. Cette ri vière arrose un pays partout ser tile et susceptible d'être cultu avec un grand avantage.

OMECONE, (Omenono.) ris considérable du gouv. d'Irkoutsk elle prend sa source dans le distric d'Okhotsk, entre énsuite dans ce lui de Zachiversk, pour se jete dans l'Indiguirka. Cette rivièr reçoit les eaux de plusieurs autre assez considérables.

OMOLONE, ( OMOROND ) grau de riv. de la Sibérie; elle coule d sud au nord plus de 800 w. dan le gouv. d'Irkoutsk, district d'ij guinsk, et se jette dans la Colyma après avoir reçu quantité d'autre rivières dans son sein. Les habit tans de ses rives sont presque tot des exilés, et les seuls de ces con trées qui aient les traits européens Ils construisent des cabanes pre de l'embouchure de cette rivier pour y saire la pêche pendant mois de juin seulement. Ces presque leur unique occupation avec la chasse et la recherche de dents de mamouths. Ils sont ansi un petit trasic avec les Corialis les Toungouss.

OMSK, (OMECKO.) ville fortifice du gouv. de Tomsk et chef-liet d'un district; elle est située sou le 54° 58′ 5″ de lat. sept. et le 91 40' de long. orient., sur la rin droite de l'Irtyche et les deux bords de l'Om qui s'y jette dans la ville même, à 693 w. de Tobolsk. Ges une ville frontière avec la Chine et c'est par elle que finit la ligne militaire d'Irtyche et que commence celle d'Ichim qui défend l'Empire du côté des Kirguis-Caïssaks. Elle doit son nomà la re vière d'Om, étant placée à son embouchure dans l'Irtyche. L'ar cienne forteresse a été batieen !;10 également sur l'Irtyche, mais audessus de l'Om. Ses sortifications

cien corps-de-garde, et de l'autre côté la maison du commandant général de toutes les lignes des limites. Le quartier-général résidoit toujours & Omsk. On voyoit à l'entour de cette église plusieurs vicilles maisons habitées par les officiers. Celle du commandant est un ancien bătiment, où demeure aujourd'hui le commissaire du bourg Omskaia; qu'on a réuni à Tchernolouk. Ce dernier édifice a servi de temple aux prisonniers suedois. Le nombre de l'ancienne sorteresse monte à près de deux tents. Le bourg étoit situé autreinis au-dessous de l'Om; la plupart de ses habitaus l'ont abandonné pour s'établir dans des villages qu'ils ont formés. Près de cette place étoit un terroir qui iominoit entièrement la contrée, et que le général Springer a choisi en 1766 pour y construire la sorteresse actuelle, l'ancienne étant entierement ruinée. Les fortisications de cette nouvelle place sont fort bien exécutées à la moderne. Elles forment un polygone régulier flanqué de 5 bastions; les fortifications sont contigues à l'irtyche, elles sont revêtues d'un hou rempart de terre gazonnée, el entourées d'un large fossé sec. la maison du général est trèsbelle, elle a sur un de ses côtes le batiment de la chancellerie de la guerre, les bureaux des vivres. le corps-de-gardé devant lequel ou a placé des canons, et une maison où loge l'aumonier. Les officiers occupent plusieurs rangs de maisons bien construites et les soldats ont leurs casernes. L'églisc voit aussi l'école militaire où l'on clie prend sa source à peu des Cosaques, et un logement jette dans le Bélo-Ozéro. Le relais

de bois étoient garnies de bastions pour les étrangers de distinction, et entourées de sossés. On n'y ainsi que la maison du commanvoyoit qu'une église de bois, en dant; celle du général est entre sace de laquelle se trouvoit l'an- ces bâtimens. Le presbytère du pasteur protestant de la division de Sibérie s'y trouve aussi. Le magasin de vivres est enclos dans un retranchement particulier près de l'Irtyche, et dans l'enceinte de la place. On a fait plusieurs beaux puits sur la grande place, en un mot, le plan en a été supérieurement conçu, et Omsk est devenue une ville agréable. On a établi un petit faubourg de chaque coté de l'Om, où logent les Gosaques et les militaires réformés; ils sont entourés d'un simple retranchement. Ce n'est qu'en 1782 que cette sorteresse sut érigée en ville de district. Excepté le militaire qui y est très-nombreux, à peine y trouve-t-on 800 habitaus des deux sexes. Cette ville étant située au milieu d'un step ouvert manque absolument de bois de chaussage, et ce n'est pas un article de peu de conséquence, vû les longs hivers qui règnent dans ces contrées.

> Ona, (Ona.) riv. du gouv. d'Irkoutsk, district de Bargouzinsk ; elle sort des montagues et se divise en trois branches, qui prennent toutes des noms dissérens chez les Louriats. Lette rivi se jette dans l'Ouda.

ONÉCOTANE, (Onekomano.)

Voyez Anacotane.

Onega, (Oneea.) (lac d') cette masse immense d'eau se trouve dans le gouy. d'Olonetz, entre le lac de Ladoga et la mer Blanche. Sa longueur est de 200 w., et sa largeur de 60 à 80. Comme le Ladoga, il contient quelques îles formées de marbre, et lui ressemble beauconp à tous égards. La Vytéest en pierre et fort belle. On y gra s'y décharge au sud-est; enseigne les ensans des soltats et distance de la Covja, qui se

de Badoga est situé sur la Vitégra, éloignées l'une de l'autre d'à-peuprès 40 w. Or, comme la riv. navigable de Svir court de l'Onéga dans le Ladoga, et que du Bélo-Otéro, la Cheksna tombe dans le Volga, pour communiquer la Néva avec le Volga, on a construit le fameus canal de Marié (Voyez Mariinskoi - canal). Les principales rivières qui se jettent dans l'Onéga sont la Vytegra, devenue très-importante par sa navigation depuis la construction du nouveau canal, la Mégra, l'Ochta, l'Andoma; ces trois dernières ne sont pas navigables, la Volda la plus grande de celles qui se jettent dans le lac; elle est malheureusement remplie de cataractes; l'Empereur Pierre-le-Grand avoit eu le projet d'établir par son moyen une communication entre les ports d'Arkhangel et de Pétersbourg mais ce projet s'est trouvé dans la suite impraticable; la Talabitza, la Philipi et la Tizla, toutes les trois d'aucune utilité pour la navigation; la Poventza qui depuis sa source dans le Vods - Ozéro jusqu'à son embouchure dans le lac Onéga n'est pour ainsi dire qu'une seule cataracte; d'autres pet. riv. comme la Moumbacha, le Coum, la Tchobina et la Limcha sont tout-à-sait insignifiantes. Le lac Onéga est très-poissonneux, et les eaux sont limpides.

Onéga, (Oneca.) ce tleuve prend sa source dans lac Latché du gouv. d'Oionetz; il coule de là vers le nord à travers une partie du gouv. d'Arkhangel, où il se jette dans un golfe de la mer Blanche, cinq werstes au-dessous d'Onéga; il seroit navigable sans le grand nombre de cascades dont il est rempli; malgré cela, au printemps, lorsque les eaux sont hautes, beaucoup de radeaux de bois de mélèze et autres le descendent, ainsi que quelques barques, pour se rendre

ù la ville d'Onéga. Les principales riv. qui s'y jettent sont les deux Voloksa, le Kene et la Mocha.

ONÉGA, (Onesa) ville du gour. d'Arkhangel et chef-lieu d'un district, elle est située sous le 63° 36' de lat. sept. et le 54° 52' de long. orient. sur la rive droite de l'Unega, à 229 w. sud-ouest d'Arkhangel et à 5 w. seulement de la mer. Elle est toute nouvelle, car elle ne date que de 1780 : c'étoit auparavant un village appelé Oustinskoye. On y trouve deux rues dont les maisons sont régulièrement bâties; cette ville a un port et un chantier, ses habitans, encore peu nombreux, sont un commerce assez étendu en poisson qu'ils achettent des habitans de la côte, ou qu'ils prennent euxmèmes, et particulièrement des harengs qu'ils vont revendre à Pétersbourg, et dans d'autres villes de l'intérieur. Ils exportent aussi du blé en Norvége, et en général fout en petit à-peu-près les mémes exportations qu'Arkhangel. La culture de l'orge y réussit fort bien, ils sèment aussi un peu de seigle et d'avoine, le terroir des environs étant fertile.

Onoma-Yougane, (Onoma-Hosano.) riv. du gouv. de l'obolsk, district de Bérézof; elle se jette dans le Sobi

ONONE, (Onond.) riv. considérable de Sibérie, dans le gouv. d'Irkoutsk, district de Nertchiusk; elle prend sa source au-delà des frontières de la Chine, et coulaut de la vers le nord traverse les districts de Doroninsk et de Nertchinsk, où se réunissaut à l'Ingoda, eltes forment ensemble la Chilta qui elle-même réunie sur les frontières chinoises avec l'Argounia forme l'Amour. L'Onone traverse un pays de montagnes, son lit est pierreux et ses eaux jetteut sans cesse sur ses bords une quantité de cornalines, de chalcédoine et des

tragmens de jaspe de toutes couleurs, d'une qualité supérieure. Il est sûr que si on exploitoit les montagnes qui forment les bords de cette rivière, on trouveroit des blocs précieux de ces différentes pierres. Cette rivière est très-poissonneuse, et on y trouve même des espèces inconnues dans les autres rivieres de la Sibérie, et qui sont particulières aux eaux de la Daourie. Les bords de cette rivières, escarpés et dégarnis de grands arbres, sont cependant très-agréables à la vue, étant tapissés de distérens arbustes sleuris : le Rhodedendrum Daouricum y croît en Plusieurs rivières se quantité. jettent dans l'Onone. On voit trèspeu d'habitans russes sur ces bords; quelques Bouriats et Toungouss très-pauvres nomadisent dans ces contrées, au reste fertiles et susceptibles d'une bonne culture.

Onouie, (Onyŭ.) Voyez A-

OPALA, (Onasa.) fleuve assez considérable du Camtchatka dans le district de Nijne - Camtchatsk; il prend sa source tout près de la montagne nommé Opalskaïa-Sopka, que les habitans du pays ont en grande vénération. M. Steller écrit que les Courills qui vivent sur les bords de l'Opala, prétendent que cette montagne est habitée par des génies qu'ils nomment Nammouls, ce qui leur inspire une si grande peur, qu'ils n'osent se hasarder d'y monter. Ils l'ont cependant assuré qu'il existe un lac au sommet de cette montagne dont les bords sont couverts d'os de baleine, ils croyent que c'est parce que les nammouls se nourrissent de la chair de ce poisson. Ce qu'il y a de sur c'est que cette montagne est la plus haute de toutes celles qui sont dans cette contrée, qu'on la voit très - loin

en mer, et que par ectte raison elle est d'une grande utilité aux navigateurs qui peuvent facilement s'orienter sur elle.

Orochnia, (Onomha.) c'est un bourg très-considérable du gouv. de Poltava, et qui est fort agréablement situé sur les bords de la Vorskl, dans le district de Zenkof. Il s'y tient 4 grands marchés

par an.

OPOTCHEA, (Onotka.) pet. ville dugouv. de Pskow, et chef lieu d'un district; elle est située sous le 56° 37' de lat. sept. et le 46° 55' de long. orient. à 137 w. au sud de Pskow, sur une île de la riv. Vėlikaia. On ne connoit pas l'origine précise de cette ville, mais il est probable qu'elle fut bâtic par ceux de Pskow. Dans l'histoire du Tsar Ivan Vassiliévitch, on la voit citée sous la date de 1535. Cette ville est entourée d'un rempart de terre ; les bàtimens du gouvernement et l'église cathédrale se trouvent dans cette enceinte; les maisons bourgeoises sont bàties sur la rive droite de la rivière, Le principal commerce de ses habitans consiste en sin qui est réputé fort beau dans ces environs.

OPRANE, (Onpano.) pet. riv. du gouv. de Toula, district de Cachira; elle se jette dans la Bez-pouta qui tombe dans l'Oca.

OR, (Opo.) riv. qui coals dans le gouv. d'Orenbourg et se jette dans l'Oural. On la remonte pour se rendre dans les hordes des Kirguiss et des autres peuples pomades de ces contrécs, et plus on approche de ses sources, plus son cours se rallentit, de sorte que ce n'est plus que de petits lacs stagmans qu'un ruisseau réunit en coulant de l'un à l'autre.

ORANIENBAUM, (Opanienbay.246.) pet. ville du gouv. de Péiersbourg, et chef-lieu d'un disd'exportation. outre des sabriques de chandelles, qu'elle est maintenant, s'étend de cuirs, des verreries, des distilleries, quelques forges, des haras de beaux chevaux, etc.; quelques districts de ce gouv sont riches en bois, nommément ceux de Briansk, Troubtchefsk et (.aratchef, d'autres en manquent presque totalement. On évalue le nombre des habitans à 996,720 personnes des deux sexes. Le clergé y est régi par un archevéque qui prend le titre d'archevéque d'Orel et Sévsk, il réside à Orel.

OREL, (Openo.) ville capitale terre jusqu'à Gjatsk où il est emdu gouv. du même nom; elle est située sous le 56° 32' 40" de lat. sept. et le 55° 37' de long. or., sur ville, sont les vius qu'elle tire des les deux rives de l'Oca et de l'Or- provinces du midi et qu'elle relyk, qui se réunissent dans la vend dans l'intérieur, le suif, le ville, et à 367 w. de Moscou. On beurre, les soies de cochons et ne sait pas précisément quand ni les cuirs, ainsi que le miel, la par qui elle fut batie, mais elle cire et la laine qu'elle achette en existoit déjà avant le XVII siècle, Petite-Russie. Cette ville peut etre car elle fut presqu'entièrement considérée comme le centre du détruite à cette époque par les commerce de blé, surtout eu Lithuaniens. Sous le règne du égard à Moscou, dont le princi-Tzar Vassilei Ivanovitch Chouïsky, pal approvisionnement se fait ici. elle eut beaucoup à soussirir des Aussi les habitans jouissent-ils Polonais et des Tatares de Cri- d'une grande aisance. On trouve mée. Ensuite Otrépief, le faux dans la ville et dans son district Dmitri . l'avant prise, y sit mas- quelques sabriques et manusactosacrer tous les bons citoyens qui res, comme des corderies, des fs'étoient opposés à son parti. A - latures de drap, etc. Il y a dans peu - pres vers la meme époque le gouv. de Perm, district de Sole prince Kourakine y sut envoyé licamsk un pet. endroit qui porte pour la désendre contre une nou- aussi le nom d'Orel et qui apparvelle attaque des olonais; mais tient à la famille des Strogonoss. l'avant jugée trop soible, il se C'étoit même le ches-lieu de leurs d'v contenta secours et alla ses troupes dans Caratchef beau- rivée des Russes Guerguédane, le coup plus forte et qu'il désendit avec succès. Orel fut donc de nouveau occupée par les ennemis. Sous le regne de Michel L'éodorovitch elle fut encore une fois prise par le Polonais Lisotsky, d'Alexiopol. Il est situé à l'enmais le prince Dmitri Pojarsky bouchure de l'Orel dans le Duepr; l'ayant battu, l'obligea de ce re- cet endroit a appartenu aux Za-

On y tronve en tirer vers Cromy. La ville, telle plutôt en longueur sur les rives de l'Oca qu'en largeur entre cette riv. et celle d'Orlyk. Elle se divise en trois quartiers. On y trouve 18 églises et deux couvens. Le nombre de ses habitans peut être porté à 15,000 personnes en comprenant les deux sexes. Orel fait un commerce très - considérable en blé et en chanvre, dont il s'exporte des quantités énormes pour Moscou et d'autres provinces par le moyen de l'Oca, et pour Pétersbourg en le transportant par barqué. Les autres objets de commerce et d'exportation de cette jeter quelques premiers établissemens dans cette s'eusermer avec contrée; il s'appeloit avant l'artzar Ivan Vassiliévitch en sit don en 1564 à cette samille.

OREL OU ORLIK, (Openous) Opauko.) C'est un bourg du gour. d'Ecaterinoslav dans le district guers et de chevaux sauvages.

ORELI, (Openu.) riv. assez considérable du gouv. d'Ecaterinos lav; elle prend sa source non loin du Donetz dans le gouv. des Slobodes d'Ukraine, district de Tchougoules. Elle coupe la ligne d'Ukraine près du sort de Fedorofsloy, et continue à couler le long de cette ligne, jusqu'à Orlik où elle se jette dans le Duepr. Son cours est lent et ses eaux sont houeuses. Elle parconrt les districts de Slaviansk, dr catherinoslav, de Constantinograd et d'Alexiopol, et reçoit beaucoup de rivieres de moindre grandeur dans son sein.

ORENBOURG, (Openbypeb.) (gouv d') il est borné au nord par ceux de Viatka et de Perm, à l'orient par celui de Tobolsk et le step des Kirguiss-Caïssaks dont il est séparé par les fleuves Oural et Uném, au midi également par le s'ep des Kirguiss-Caïssaks et le gouv. d'Astrakhan, et à l'occident par les gouvernemens de Saratol, Simbirsk et Cazan. Parmi le grand nombre de lacs qui s'y trouvent on distingue pour leur étendue le Therpopad et le Saryoulk. Les principales rivières sont Mural, la Cama, le Tobol, la Belaia, la Sakmara, l'Oufa, l'Oui, la Samara, le Kincl et le Mass. Ce gouvern, se divise en 12 disdans le pays. Sa partie sept. est étant remplies des plus riches mines

porogues. On trouve dans le step habitée, non-seulement par les qui l'entoure beaucoup de san- Russes, mais encore par des Tatares, des Morduans, des Tchérémys, des Tchouvaches, des Votiaks, des Bachkirs et des Teptiaris, qui tous sont agriculteurs? et élèvent beaucoup de bestiaux. Sa partie sud-est au contraire n'est presque habitée que par des pruples nomades, tels que les Calmouks, les Kirguiss et les Mestchériask. Ce gouv. est un des plus montagneux de l'empire, la partie la plus élevée du mont Oural s'y trouve, elle s'étend particulierement entre les rivières Bélaia et l'Oural, et va se perdre dans le step des Kirguiss, en prenant le nom de montagnes Gouberlinsk; les monts nommés Obstchei - Syrt, sont aussi une branche de la grande chaine des Elle commence monts Ourals. entre la partie supérieure de la Samara et l'Oural, et continue à l'occident vers le Volga. Malgré cela, ce gouv. est très-sertile, il produit du blé en quantité sussisante, non-seulement pour la consommation de ses habitans, mais encore pour en exporter dans le gouv. d'Astrakhan et une partie de celui de Cazan. On en échange aussi à Orchbourg et à Troitz pour l'exporter hors des frontières. Les forêts y sont nombreuses, les pàturages excellens, aussi y trouve-t-on des troupeaux innombrables; parmi les animaux tricts qui portent chacun le nom domestiques qu'on y élève, on de leurs chefs - lieux, ce sont : doit compter le chameau. L'Edu-Orenbourg, Sterlitamatsk, Birsk, cation des abeilles y fait une bran-Menzélinsk, Bouhoulma, Pou- che d'économie tres-lucrative. 20ulouk, Troitsk, Verkho-Ou-Les pêcheries sur les bords de ralsk, Tcheliabinsk, Bouhourous- l'Oural y sout aussi d'un grand lane, Belebeie et Oufa qui est la rapport. Ce gouv. exporte une ca itale du gouv. On y trouve quantité énorme de gros poissons, beaucoup de forts établis le long de caviar et de colle de poisson des frontières du côté du step des dans l'intérienr de l'empire. Ses hirguiss, pour empécher ses montagnes sont également une peuples de faire des incursions source de richesses inépuisables,

exploite tant pour le compte de la La cour des échanges, qui est sur couronne que pour celui des par- l'Oural, renserme 246 boutiques ticuliers qui en possèdent. De et 140 greniers. Il s'y fait un plus, ce gouv. renferme du sel commerce très-considérable avec gemme et des lacs salins ; le nom- les différens peuples de l'Asie. Il bre de ses habitans est évalué à se trouve à Orenbourg 2000 mar-639, 426 habitans des deux sexes. chands et bourgeois saisant le

ville du gouv. de ce nom, et jus- part des Tatares. Ce commerce, qu'en 1702 sa capitale, actuelle- asiatique pourroit prendre la plus ment ches-lieu d'un district, sous grande extension, si on étoit le 510 46' de lat. sept. et le 720 46' rassuré contre les pirateries des de long. or. Elle est bâtie sur la peuples nomades des steps, car rive droite de l'Oural, à 351 w. il est prouvé que les caravanés de d'Ousa. Cette ville sut d'abord chameaux vont en 20 jours d'0bâtie en 1734 à l'embouchure de renbourg à Khiva, en 30 à Boul'Or, à la sollicitation d'Aboul- khara et en trois mois de temps kair, khan des Kirguiss; en 1739 aux grandes Indes. Presque tout elle sut transsérée à 182 w. plus le commerce d'Orenbourg avec bas, sur le bord de l'Oural, d'a-les marchands d'Asie se sait par près les représentations du con-échange; mais pour le saire prosseiller intime Tatisches. Le séna- pérer davantage et rendre la ville teur Neplues s'étant transporté plus slorissante, il saudroit comsur les lieux; rendit compte à la mencer par y établir des manncour des obstacles qui s'oppo- factures pour les objets qui mansoient à la construction de la quent aux nations asiatiques, il nouvelle ville. L'Impératrice Eli- faudroit encore la peupler de marsabeth, ayant égard à ses repré- chands habiles, et asses riches sentations, ordonna en 1742 de pour établir et diriger ces manutransferer encore cette capitale factures. Orenbourg seroit alors à 70 w. plus bas, et dans le lieu où une des plus importantes villes elle est aujourd'hui. La première ville prit alors le nom de forteresse grande partie de son commerce de l'Or, la seconde celui de Cras- s'y fait par des marchands qui nogorskaia, èt la troisième conserva celui d'Orenbourg. Orenbourg est dans une vaste plaine; la ville forme un ovale, les fortifications en sont régulières, elle est revêtue quent avec le profit; ou bien ils y d'un rempart et d'un sossé et de deux demi-hastions. Elle a quatre portes. La cathédrale est hàtie sur un roc de jaspe rouge, arrondi et assez élevé. On y remarque le gouv., l'hôtel de la police, une chancellerie et un hôpital. La cour de commerce est un bâtiment carré, qui a 104 sagènes de longueur, sur 94 de largeur; les boutiques au nombre de 150 sont voutées; la dottane est couverte

de cuivre et de ser, que l'on en tôle vernie-avec du goudron. ORENBOURG, ( ορεκδηρεδ. ) commerce, ce sont pour la plude l'empire, tandis que la plus s'y rendent des villes les plus éloignées de l'empire, et qui s'en retournent aussitot qu'ils ont fait leurs échanges, et par consévendent leurs marchandises et en emportent l'argent. Ils viennent par caravanes, à chaque printemps, avec des marchandises qu'ils ont tirées de fort lois, et avec celles des manufactures étrate gères qu'on pourroit sabriquer ici et dans les environs. Les principaux objets d'exportation sont des draps de différentes qualités, et et surtout ceux qui sont teints en rouge et en écarlate, des velours,

des toiles blanches et des toiles bleues, des cuirs de Russie, des ustensiles de fer et de cuivre, tirés des forges de la Sibérie les plus éloignées, des aiguilles, des dés à coudre, de la verroterie, des grains de wrail, et d'autres objets irivoles qui servent à orner les habillemens et équipemens des chevaux, ainsi que tout ce qui est nécessaire aux Arguiss. Ce commerce fournit encore tous les ingrédiens propres à la teinture, tels que l'indigo, le pastel, la cochenille, l'alun et le vitriol. Le sucre, quelques pelleteries et particulièrement des peaux de castors et de loutres, entrent dans les échanges que font les Russes avec les Boukhares qui leur tournissent beaucoup d'indennes communes et d'autres étoffes et toiles de coton très-recherchées des Kirguiss. Le goût de ceux-ci pour ces indiennes et as étosses, prouve combien de pareilles manufactures seroient avantageuses à la Russie, quand on seroit même obligé d'acheter les matières premières des Bouportrat déjà le coton cru en grande quantité, et présérablement à tout autre article. Les principaux articles que les caravanes asiatiques échangent contre les marchandises dont je viens de faire l'enumération, sont de l'or et de largent monnoié, en plus grande partie au coin de Perse, et en roupies, du sable d'or, un peu de lapis-lazuli, des rubis-balais et autres pierres précieases; une grande quantité de coton cru et silé; beaucoup d'indiennes; de grosses étolies de coton, des mousselines ordinaires et des mousselines.des ludes; des perses de moyenne qualité, des étofses demi-soie, des robes de chambre toutes faites ou Khalates de différentes qualités; des peaux d'agueaux de Boucharie très-bien frisées, de cou-

leur noire et grise, qui se vendent très-cher; deux espèces de peaux de chats-tigres, appelés manoul et poulau; des peaux de tigres, et autres choses semblables. Les Boukhares y apportent aussi quelquesois du salpetre natif, qui se forme en abondance dans les endroits de leur pays où il y avoit autresois des villes et des cimetières. Jusqu'à présent l'importation des soies écrues et de belles marchandises des Indes, a été pen considérable; je ne sais si c'est parce qu'il n'en vendent pas assez aux maichands russes, ou bien parce que leur prosit n'est pas assez considérable sur cette espèce de marchandises qui courent de grands riques dans le transport, et qui nécessitent deux échanges. J'ajouterai en outre que ce n'est pas dans la partie septentrionale de l'Inde que se trouvent les meilleures manufactures; que les marchandises de la première qualité abondent et se fabriquent dans les contrées méridionales et maritimes. On ne Mares et Khivintsys, qui y ap-' doit donc pas espérer d'avoir de plus belles marchandises et à meilleur prix que les nations européennes qui font ce commerce par mer, quand même les commissionnaires ou facteurs Boukhares feroient tous leurs efforts pour cela. Il ne faut pas omettre plusicurs petits articles de commerce avec les Boukhares qui concernent l'histoire naturelle. Ils apportent de leur pays des fruits secs, tels que des abricots sauvages, des péches, une espèce de d'un goût admirable, raisin qu'ils appellent Kichmiche, ils sont le plus souvent sans pepins, et ils n'en ont jamais qu'un seul qui est très-gros; des noix d'una espèce de hètre nommées tchinar, et de la semence contre les vers, appelée darmaca, c'est la même dont on fait usage en Europe, ils

la tirent des Indes, et ils s'en servent pour détruire les vers et les chenilles des canaux qui arrosent leurs jardins et plantations. branche la plus importante notre commerce avec les Boukhares seroit l'importation des matières écrues qui nous manquent, et parmi celles-ci, la plus avantageuse, qui est celle des soies a été la plus négligée jusqu'ici. Calmouks et les Kirguis apportent beaucoup de poils de chèvres et de chameaux. On pourroit les travailler dans l'empire ou vendre écrus à l'étranger avec ua très-gros bénéfice. Outre ces branches de commerce qui pourrout devenir plus thorissantes, l'échange des bestiaux est un des plus forts articles. Les Calmouks et les Kirguiss, qui errent dans les steps, échangent annuellement de 40 à 60 mille montons, et près de to mille chevaux dans la seule ville d'Orenbourg; les chevaux se transportent en Russie. On consomme anjourd'hui les moutons à Orenbourg, dans ses environs et dans les villes situées sur le Volga. Le suif foudu est envoyé dans les ports de mer de l'empire, où il se vend très-cher; on l'exporte de là chez l'étranger, sous le nom de suif de Russie. En été, la viande de mouton est à très-bas prix à Orenbourg, parce que ceux qui sont ce commerce gagnent déjà sussisamment sur les suiss. Les peuples uomades sont trèspeu versés dans la pratique du commerce, ils recoivent en échange des marchandises communes ct des bagatelles fabriquées ici ou dans les environs; aussi ceux qui commercent avec eux gagnent-ils beaucoup. Ils deviennent cependant plus instruits et plus rusés de jour en jour, et peutêtre par la faute des marchands russes. Voici une autre branche singulière de commerce:

Russes vendent dans la cour des échanges beaucoup d'aigles dorés (falco chrysaetos), appelés birkout par les Tatares. Ces oiseaux sont sort recherchés des Kirguiss, qui les dressent pour la chasse du loup, du renard et de la 'gazelle. i)'après certaines marques et certains signes de cet oiseau de proie, les Kirguiss jugent de sa bonté et de ses dispositions à être dressé pour la chasse: ils ne sont pas tous susceptibles d'instruction; un Kirguiss donne quelquefois un trèsbon cheval pour un aigle qu'il reconnoîtra être de bonne allure, tandis qu'il ne donne pas un monton pour un autre dans lequel il ne trouve pas les qualités requises. On les voit assez souvent rester deux heures entières devant on aigle pour observer ses qualités et ses défauts. Les-Bachkirs et les Calmouks élèvent beaucoup de chanteaux qu'ils vendent aux Boukhares qui commercent à Orenbourg, et qui s'en retournent souvent beaucoup plus chargés que lorsqu'ils arrivent; ils se désout volontiers de leurs penis ànes qui leur servent de mouture, mais ils ne trouvent pas facilement des acheteurs, les Russes ne se souciant pas de cet animal ainsi que du mulct, qui seroit cependant si utile en temps de gnerre. On trouve dans la ville d'Orenbourg, outre les batimens que j'ai déjà cité plus haut, plus de 2000 maisons, dont plusieurs sont bâties en briques, 9 églises, les rues y sont droites et bien percées. Sa population est considérable.

CRGITSA, (Opacuua.) riv. du gouv. de Poltava, elle prend sa source dans le district de Priviatine coule de là du sud-ouest, et traverse celui de Loubensk. puis va se jeter dans celui de Aborel dans la Soula.

ORLIK, (OPAUKO.) Voyez OREL ou ORLIK.

ORLOV, (Opnoso.) pet. ville du gouv. de Viatka, et ches-lieu d'un district; elle est située sous le 58° 15' de lat. sept. et le 67° 35' de long. orient., à 51 w. à louest de Viatka, sur la Viatka et deux autres pet. riv., la Vorobiika et la Plestikha.

Orlov, (Opnoso.) il y a deux gros bourgs de ce nom; le premer se trouve dans le gouv. de Voronéje sur l'Ousman, à 30 w. de Voronéje. C'étoit long-temps une ville de district, originairement batic par le Tzar Alexis Mikhaïlovitch vers le milieu du XVIIe siecle, pour désendre les frontières de ce côté - là contre les incursions des Nogais. On y trouve encore une église et 3500 habitans des deux sexes. Il se tient dans ce hourg une soire très-renommée pour la quantité de chevaux qui s'y vendent. Le second bourg de ce nom est dans le gouv. de Vologda, district de Véliko - Oustioujsk, sur la Malénga; il est entouré d'un rempart de terre et d'un sossé de 8 tolses de prosoudeur; il renserme également une église.

ORLOVA, (Opaosa.) pet. riv. de la presqu'ile du Camtchatka, qui se jette dans la Elovka.

ORLOVSKAÏA, (OPROGERAR.) colonie allemande dans le gouv. de Saratof, district de Volsk, à 61 w. au-dessus de Saratof, sur le Volga. Elle est composée de 82 familles luthériennes.

ORLOVSKAÏA, (OPROBEKAR.)
c'est un petit sort de la ligne
d'Ukraine; il se trouve dans le
gouv. d'Ecatherinoslaw, district
de Constantinograd, sur la rive
droite de l'Oréli, entre les sorts
d'Esremos, et d'Ivanossk, à 24½
w. de Constantinograd. Il y a un
autre sort du même nom dans le
gouv. d'Orenbourg, il fait partie
de la ligne d'Orsk, il se trouve

sur la rive droite de l'Oural, entre les forts Tanalytskoie et Ourdasymskoie.

ORSKAÏA, (Openan.) forteresse dans le gouv. d'Orenbourg; elle est située sur une colline baignée par l'Oural, et dans la lande des Kirguiss, à environ deux werstes de l'embouchure de l'Or. On a bâti au milieu de cette colline une très-belle église en pierres, qu'on découvre de très-loin ; cette église est encore remarquable en ce que les pierres qui ont servi à sa construction sont du jaspe rouge trèsbien veiné. Près de là est un observatoire où M. Euler a fait ses observations sur le passage de Vénus. Les maisons entourent la colline, celle du commandant est la seule qui soit un peu passable. Les fortifications consistent dans une redoute de terre couverte de gazon. Près du fleuve est une antre redoute plus étendue qui desend ce côté. Elle doit son origine à la ville d'Orenbourg qui fut batie d'abord à cette place. Des maisons et des cabanes de terre sont éparses dans l'enceinte et au-dehors de l'ancienne redoute, jusqu'au tleuve; la redoute tombe en ruines. Les caravanes asiatiques qui vont à Orenbourg, passent ordinairement le sleuve près d'Orskaia; on plombe ici leurs marchandises; on leur permet cependant d'en vendre une petite partie pour payer les voitures nécessaires à la décharge de leurs chameaux, qui sont épuisés de fatigue. La colline sur laquelle la forteresse d'Orskaïa est bâtie, est toute de jaspe. On voit sur toute sa cime des rochers de jaspe à découvert. On a commencé à en tirer des morceaux dans plusieurs endroits. Ce jaspe est disposé en couches qui se sendent aisement; elles s'inclineut de l'ouest à l'est, en formant un angle aign. La superficie ne sournit qu'un jaspe gros-

sier, qui tient beaucoup du roc dans celui de Rézan, où. elle se commun, mais plus on pénètre, jette dans l'Oca. plus il est fin et beau en couleur. Il est communément d'un vert ville du gouv. de Vilna, chef-lieu pale assez agréable, ou d'un rouge-brun soncé; le plus commun est un jaspe ondé, ou moucheté, de rouge , de blanc , de gris , de jaune et même de ncir.

ORTCHIK, (Optuko,) pet. riv. qui a sa source dans le gouv. d'Ukrainė, district de Valsk, et qui entre dans celui d'Ecatherinoslav,

pour se jeter dans l'Oréli.

Oscol, (Ockord.) riv. considérable qui prend sa source dans le gouv. de Coursk, district de Time; elle coule devant les villes du nouvel et vieil Oscol auxquelles elles donnent son nom, et entre dans le gouv. de Voronéje, où elle arrose les districts de Volouisk et de Coupensk; elle ' en sort ensuite pour entrer dans le gouv. d'Ukraine dans lequel elle se jette 12 w. au-dessous de la ville d'Izum dans le Donetz sur sa rive gauche, Cette riv. est navigable et très-poissonneuse, elle parcourt un pays partout riche et tertile.

NOUVELLE et Oscol VIEILLE (Voyez Novoi - Oscol et STAROI-USKOL.

Oscolétz, (Ockoneijo.) pet. riv. du gouv, de Coursk qui se jette près de la ville de Staroi-Oscol dans l'Oscol.

OSÉNOVKA, (Ocenoska.) colonie allemande du gouv. et du district de Saratof, sur la rive droite du grand Caraman, à 39 w. de Saratof; on y compte 100 individus de la religion luthérienne.

Osereda, (Ocepega.) riv. du gouv. de Voronéje, elle se jette dans le Don, dans la ville de Pawlovsk.

OSETR, (Ocempo.) riv. qui prend sa source dans le gouv. et le district de Toula, coule ensuite

OSMIANA, (Ogminha.) pet, d'un district; elle est bâtie sur une pet. riv. qui se jette dans la Villia, et à 49 w. de Vilua. Sous le gouv. polonais elle étoit également ches-lieu de district, siège de la diétine, du grod et de son starost.

Osouga, (Ocysa.) pet. riv. du gouv. de l'ver qui se jette dans la Tvertza , non loin de Torjok.

Ussa, (Oca.) pet. ville du gouv. de Perm, nouvellement érigée en chef-lieu de district; elle est située sous le 56° 59' de lat. sept. et le 710 49' de long. or., sur la rive gauche de la Cama, à 113 w. sud-ouest de Perm. Elle est entourée d'un vieux mur de bois. On y trouve une église, un hospice pour les pauvres et les infirmes, et 152 maisons. Le distriot de cette ville est très-sertile, et surtout frès-riche en mines de ier et de cuivre.

OSSANNES, (Occanus) Un nomme ainsi un petit peuple de la race des Sémoyades. ( Voyes SI-

MOYADES.)

Ossetes, (Occemunum) en russe Ossetintzys. C'est un peuple des montagnes du Caucase; ils se donnent eux-mêmes le nom d'Ir, Irones, et celui d'Ironistan à la contrée qu'ils habitent, sur la partie nord du Caucase. Ils ont pour frontières à l'ouest l'Ouroup, et à l'est le Térek, sur celle du sud, le Rion ou Phase des anciens à l'ouest, et l'Aragva à l'est. lis se divisent en come' districts, el Ce peuple peul cou villages. mettre 10,000 cavaliers en campague pendant la guerre. Leu langue toute particulière tient beaucoup du persan, ils ont cependant quelques mots esclavous et même finnois. C'est un peuple rude, pauvre, enclin au pillage.

qui a rendu de tout temps dangereux les chemins qui conduisent en Georgie par leurs montagnes. Les Circassiens et les Tatares les. nomment Coucha. Ils ont été en grande partie soumis par les Georgiens, et sous leur domination ils etoient chrétiens. Révoltés depuis, à peine voit-on quelque trace de christianisme parıni eux. Ils ne sont proprement d'aucune religion, soumis à la Russie, ils ne lui restent sidèles que tant que les otages qu'on garde à Mosdoc sont entre nos mains; mais sitôt qu'ils meurent ou s'échappent, les Osseles ne manquent pas de recommencer leurs incursions et leurs pillages; ils sont, il est vrai, bientot réprimés et punis, mais cela n'en prouve pas moins leur turbulance et leur inclination à la rapine. Leurs villages se composent rarement de plus de cent individus, ils changent souvent de place, se nourrissent du produit de leur bétail, et cultivent aussi la terre. Les Ossétes out, comme le reste des peuples des montagnes, leurs petits princes et leur poblesse héréditaire.

USTACHROF, (Ocmaukosb.) ville du gouv. de Tver et chef-lieu de district ; elle est située sous le 56 40' de lat. sept. et le 51° 50' de long. orient., dans un endroit tres-bas et marécageux, entourée de trois côtés par le lac Seliguer qui lui forme une espèce de presqu'ile. Cette ville est à 186 w. à l'ouest de Tver; elle est entourée de forêts; on y trouve un couvent de semmes, et un autre d'hommes hors de la ville dans lequel on a organisé une école primaire pour 200 jeunes gens qui passent de la au séminaire de Tver; quatre églises, une chapelle; les différens tribunaux de la ville bàus en briques, une école primaire, une autre école établie en 1777, pour les enfans des mar-TUM. II.

chands et des riches bourgeois; un hospice pour les ensans trouvés, un autre pour les infirmes des deux sexes; un hôpital, des magasins de sel et d'eau-de-vie; les boutiques de la ville sont réunics dans un scul bâtiment bâti également en briques ; des fabriques de cuir et de suif, etc. Cet endroit, avant d'avoir été érigé en ville, a appartenu aux patriarches de la Russie. Il s'y tient trois grands marchés par au. Les marchands de cuir sont riches et sont un commerce fort étendu dans tout l'intérieur, en quoi la proximité des principales communication de l'empire par eau leur est d'un grand secours. On compte à Ostachkof 7000 habitans des deux sexes.

OSTER, (Ocmepo.) ville du gonv. de Tchernigof et chef-lieu d'un district; elle est située sous le 51° 56′ de lat. sept. et le 48° 55′ de long. orient., sur l'Oster qui lui a donné son nom, à une demiwerste seulement au-dessus de son embouchure dans la Desna, et à 178 w. de Tchernigof. On y trouve 4 églises et 2 ou 500 maisons. Cette ville a été florissante et beaucoup plus peuplée sous le gouv. polonais, on le voit par les ruines de plusieurs couvens catholiques qu'on y découvre, et par celles de plusieurs palais appartenans ci-devant à des seigneurs qui les habitoient. Elle est encore renommée par le grand commerce qui s'y fait de bois de construction, par ses pècheries, et la quantité de moulins qui se trouvent dans son district.

Oster, (Ocmepo.) riv. Oa l'appelle aussi Ostr, et anciennement Ostra, et souveut Stra; elle prend sa source dans le gouv. de Tchernigof, non loin de la ville de Borzna, elle traverse ensuite les districts de Néjine et de Cozéletz et va se jeter tout près de la ville d'Oster dans la Desna. On voit dans l'histoire russe que V ladimir I fonda plusieurs villes sur ses bords, et qu'il les peupla de Slaves, de Tchouds, de Crivitches et de Viatitches. On trouve une autre riv. de ce nom dans le gouv. de Smolensk, celle-ci sort du district d'Eluine, traverse celui de Roslavl, entre ensuite dans le gouv. de Mohilev où elle se jette dans la Soja.

OSTIARS, (Ocmanu.) peuple qui habite la Sibérie. Son nom lui vient des Tatares, qui, ayant fait la conquête d'une grande partie de ce pays, donnèrent par dérision le nom d'Ouchtiaks, qui siguisie en leur langue inhospitaliers, sauvages à ses habitans; de là est veuu par corruption le mot Ostiaks et Otiaks que leur donnent actuellement les Russes. Ces derniers étendent cette dénomination à trois peuples dont l'origine et la langue sont entièrement dif-. férentes. Les Ostiaks des bords du Jénisséi paroissent appartenir aux petites peuplades de Crasnovarsk, qui sout les Arrines, les Cotves, etc., et comme ceux-ci sont de race Samovèdes, on devroit réunir ces Ostiaks aux derniers. Parmi les Ostiaks des bords de l'Ob, ceux qui vivent vers les parties supérieures de ce tleuve, à l'embouchure de la Toma, jusqu'au Narym, dissèrent aussi un peu de ceux qui habitent vers la partie inférieure, dans le district de Bérézoff et l'Obdorie. Cette dissérence consiste dans leur langue qui cependant a beaucoup de rapport, quant aux usages et aux mœurs ils sont les mèmes. Le troisième peuple auquel les Russes

donnent aussi le nom d'Ostiaks, sont les habitans des envirous de Sourgout; mais c'est très-improprement, car ils appartiennent pour sûr à la samille des Sémoyades. N'ayant pas de notions bien justes sur les Ostiaks du lénissei, nous nous bornerons dans cetarticle à d'écrire ceux de l'Obi, dont les mœurs, les usages et le langage ont été fort bien étudiés par différens Voyageurs et savans Russes. Les Ostiaks de l'Obi (1) sont une des premières nations de la Sibérie découvertes et soumises par les Russes. Ainsi que tous les peuples de cette vaste région, leur nombre a diminué depuis qu'ils ont été conquis: la petite vérole d'autres maladies qui leur étoient anciennement inconnues, ont fait de grands ravages parmi eux. Cependant ils forment encore une nation nombreuse; c'est la plus considérable de toutes celles qui habitent le territoire de Bérézof; ils s'étendent le long de l'Ob, jusqu'à Narym et Sourgout. La plupart des Ostiaks sont d'une taille médiocre, plus petits que grands, peu robustes; ils ont surtout la jambe maigre et elliée, ils ont presque tous la figure désagréable et le teint pale, aucon trait ne les caractérise; leur chevelure communément rougeatre ou d'un blond doré, les rend encore plus laids, et principalement les hommes qui la laissent flotter sans ordre autour de la tête. On voit peu de sigures agréables parmi le sexe, surtout lorsque les femmes avancent en âge. Les Ostiaks sont fort simples, craintifs et remplis de préjugés; ils ont le cœur assez bon; leur vie est pe-

<sup>(1)</sup> Les Ostiaks d'Obdori se donnent le nom de Condischo, cho signifie dans leur langue une personne. Les Samoyédes les nomment Tchabé, et appellent Fagist les Vogouls. Les Toungousses de l'Iénisséi les nomment Ostiakes et les Vogouls Mansi, qui est leur nom propre.

nible et nullement agréable; quoiqu'adonnés au travail dès l'ensance, ils sont très-portés à l'oisiveté, lorsque leurs besoins ne les excitent pas à travailler, et surbut les hommes. Ils sont tresmal-propres et même dégoûtans dans leur ménage. L'habillement des hommes et des femmes n'a presque rien de commun avec celui des autres nations. Il consiste principalement en peaux d'animaux préparées par eux-mêmes; les riches sont les seuls qui ayent des chemises: les autres portent leur habit de cuir sur la peau, L'habillement des hommes est une fourrure de dessous, étroîte et à manches, appelée Mavliza, qui va à peine à la moitié des reins, avec une ouverture vers le haut pour passer la tête, elle est fermee par-devant et par-derrière. Cette espèce de gilet est sait communément avec les peaux de rennes aui naissent au printemps; ils y laissent le poil qui se met sur la peau. La fourrure ordinaire de dessus se nomme parga, on la porte aussi en été torsqu'il fait des rents froids, elle ressemble à leur Mwlizi; près du trou où l'on passe la tête est un capuchon rond un sert de bonnet. Cette fourrure et le capuchon sont bordés de peaux de chiens; ils la mettent quelquesois en été pendant les chaleurs, mais ils quittent alors leur gilet. En hiver, ils portent une autre fourrure beaucoup plus ample et plus longue, à laquelle pend aussi un capuchon qu'ils mettent sur la tête par-dessus l'autre; celle-ci s'appelle Gous; elle est saite de peaux de gros rennes à longs poils, et pour cela ils ne dépouillent ces peaux qu'en hiver. Ceux qui donnent dans le luxe sont, pour l'été, un movliza de petits morceaux de draps de dissérentes couleurs cousus ensemble, sans doublure, et

de peaux de chiens chamarré blancs ou de queues de renards du nord. Ceux qui habitent les rives de l'Ob portent un manteau de peaux de loutres qui leur sert de nourriture dans les momens de disettes , ils le tont cuire dans un chaudron et le mangent. Les culottes que les hommes portent habituellement joignent bien sur la cuisse, mais elles ne descendent pas jusqu'aux genoux ; elles sont faites de peaux de rennes apprétées qu'ils appellent Covdougui, ou bien de peaux de loutres. Ils portent par - dessus des bottes, pimi, faites avec les pattes de rennes découpées par bandes, qu'ils rassemblent ensuite en les cousant. Ils prennent pour les semelles les parties en poil de brosses qui se trouvent eptre les ergots de l'animal; ils les cousent ensemble parce qu'elles en sont plus solides. Ce poil hérissé les empêche de glisser sur la neige. Les lemmes Ostiakes portent sur la peau des robes de chambre de sourrures, par - devant, qui ne ouvertes sont pas très-amples, mais assez cependant pour que l'un des côtés puisse ètre rabattu sur l'autre; elles les fixent avec de petitos courroies. C'est leur unique habillement, et quoiqu'elles ne portent pas de ceinture, on ne voit jamais aucune partie de leur corps à nu. Elles n'ont point de caleçons, ni même de bas en été, elles sont toutes nues sous cetté robe de chambre. Elles mettent en hiver des bas de peau corroyée en cheveux forment blanc. Leurs deux tresses, qui pendent sur le dos, elles sont fixées ensemble par un cordon qui les traverse. Les femmes riches out dans leurs chedeux longues bandes de drap jaune, qui tombent jusqu'aux jarrets; elles sont ornécs de petites figures ou platine de cuivre ou de laiton; celles qui n'ont

pas beaucoup de cheveux se font autour de la tête une couronne avec une bande de drap soutenue sur le crane par deux petites bandes qui se croisent. Les filles ont sur la tête une couronne garnie de petites plaques d'où pendent de larges bandes fixées ensemble par un ruban qui les traverse. Ges bandes tombent plus bas que les reins. Les femmes et les filles portent toutes de longs pendans d'oreilles, composés de petits coraux colorés, ensilés dans du sil de laiton. Toutes les femmes et les filles mettent un voile sur leur tete, aussitot qu'un étranger et même un parent entre dans leur Yourte; elles n'ont le visage découvert que devant leur mère. Ce costume est maintenu par une pudeur naturelle chez les femmes et les silles Ostiakes; lorsqu'une personne quelconque entre dans leur yourte, elles en sortent aussitôt, ou elles se cachent dans un coin. Le principal ornement des femmes est d'avoir le dos des mains, l'avant - bras, et le devant de la jambe tatoués. Les hommes ne s'incrustent sur le poignet que le signe\_par lequel ils sont désignés dans les livres ou l'on enregistre les tributaires; ce signe sert aussi de signature chez les peuples de la Sibérie qui ne savent pont écrire. Dans 'les maladies, les hommes se font incruster toutes sortes de sigures sur les épaules et autres parties du corps, et ils attribuent autant de vertu à ce remède que les Européens à l'application des ventouses. Les semmes Ostiakes ont adopté des femmes Camtchadales un usage aussi ridicule que bisarre: elles ont continuellement dans la partie naturelle de leur sexe une mêche torse d'écorce de

saule ratissée et amollie; elles l'y introduisent aussi avant qu'elies peuvent, l'en retirent pour satisfaire à leurs besoins et en changent souvent par propreté. Comme cette mèche se déplaceroit à chaque monvement, et qu'elle tomberoit même par terre, elles ont inventé, pour la retenir, une ceinture dont une bande passe entre les cuisses; elles y affermissent un morceau d'écorce de bouleau coupé d'une sorme particulière, et propre à l'usage auquel il est destiné. Cette invention leur est cependant utile dans les temps périodiques, puisqu'elles ne portent ni chemises ni caleçons. les Ostiaks peuventêtre regardés comme une nation de pécheurs, car la pêche est leur principale occupation pendant tout l'été et une partie de l'hiver. Le poisson est leur nonrriture babituelle; ils chassent et prennent des or seaux au lacet lorsqu'ils n'ont pas d'autres occupations. La peche les oblige de mener une vieux peu errante; ils passent en été arec des Yourtes portatifs dans des contrées poissonneuses, mais ils ont des habitations sixes en hiver, où ils se rendent tous les ans. Leurs yourtes d'été sout d'une cons truction très-facile et très-simple. ils emportent avec eux des bandes d'écorces de bouleau consues essemble, pour servir à la couverture de la cabane. Comme il y a des sorèts dans presque toute la contrée, ils trouvent partout des perches et des lattes pour la monter, ils lui donnent une sorme pyramidale. Lorsqu'ils vont dans des contrées dépourvues de sorèis, ils mettént dans leurs gros canots (1) les perches et lattes nécessaires. Ils se rendent ainsi à la péche:

<sup>(1)</sup> Ces canots sont saits avec un arbre évasé auquel ils ajoutent des planches de bateaux pour leur donner plus de grandeur.

ils emmènent leurs femmes, leurs enlans, leurs chiens et tout ce qu'ils possèdent. Les Ostiaks qui demenrent au - dessus de Bérézof nont pas adopté cet usage. Ils habitent l'été et l'hiver des yourtes de charpentes, où ils couchent sur des bancs. Les Russes les out accontumés à mener une vie plus gréable, et à habiter des demeures stables. Les Ostiaks choisissent le voisinage des fleuves et des lieux secs et éleves pour y établir leurs habitations d'hiver. Leurs cabanes carrées ressemblent beauconp aux maisons de charpente russes, mais elles sont beaucoup plus basses, et quelquesois à moitié enterrées et sans toit; ils les chargent de terre pour les couvur, ne leur laissent qu'une seule ouverture qui sert de senètre. Pour ator plus de chaleur en hiver, ils la bouchent avec un glaçon qu'ils y laissent geler; la cabane reçoit par ce moyen quelques rayons de lumere. Plusieurs lamilles habitent une même cabanc, aussi pratiquent - ils le long des murs autant de séparations (nary) qu'il yade tamilles. On voit qu'il ne Peut régner aucun ordre dans l'intérieur de ces ménages. Les Ostaks étant aussi serrés, les leaunes qui ont de petits enfans suspendent les berceaux, ou les Differt devant leurs loges. Lorsquils sont un peu grands, ils coutheot sur un tas de foin étendu par terre et couverts de peaux de rennes. Leurs chieus de bonne raco, et surtout les chiennes qui ont des petits, conchent sous les hancs qui servent de couchet-Les chieus communs, c'est-à-dire ceux qu'ils attèlent à leurs traîneaux, couchent en-dehors de la cabane, et n'y entrent pour manger que lorsque la famille se propose de voyager. On entretien un feu au milieu du jourte, il est commun à tous

ceux qui l'habitent, chacun y va faire la cuisine quand bon lui semble. Les Ostiaks n'ont pas d'heure réglée pour leurs repas, la saim seule les y décide. Ce seu de communauté sert aussi à faire griller les débris des poissons qu'ils donneut à leurs chiens. Ce grillage continuel remplit tellement le toit de leurs cahanes d'une suie grasse, qu'elle y peud par flocons. On sèche aussi près de ce feu le poisson superflu qu'on prend en hiver. Cette préparation doit occasionner une grande mal-propreté. On se fera facilement une idée de la puanteur, des vapeurs fétides et de l'humidité qui règnent dans leurs yourtes, lorsque l'on saura que les hommes, les femmes; les enfans et les chiens y satisfont leurs besoins, et que rarement on a soin d'enlever les ordures. Rien n'est aussi dégoûtant que la manière de vivre de ce peuple; ils ne se lavent jamais les mains, à peine les femmes en ôtent-elles une partie de la crasse lorsqu'elles ouvrent les poisson ou qu'elles le retirent du chaudron; elles n'out pour e suie - mains que leur fourrure, On n'y lave jamais la vaisselle, quoiqu'elle serve aux hommes et aux animaux. Leur chevelure est remplie de vermine. Plusieurs Ostiaks riches ont cependant pris tant de goût pour la propreté, qu'ils composent eux-mêmes un savon pour se laver, ne pouvant en avoir que très-difficilement de la Russic. Celui qu'ils emploient est plus propre à enlever la crasse collée sur la peau parce qu'il est plus mordant. La principale cause de leur mal-propreté, c'est que les femmes sont surchargées d'ouvrage, les hommes les regardent comme leurs esclaves. Les femmes montent et démoutent les cabanes, préparent le manger, ont soin des habillemens des hommes, et sont entièrement chargées du ménage,

Elles nétoyent et apprêtent le gibier et le poisson, lorsque les hommes reviennent de la chasse et de la pèche. Ceux - ci ne font que chasser, pècher et préparer les instrumens, qui leur sont nécessaires pour ces deux objets. Les peaux préparées par les semmes Ostiakes ne se gatent jamais à l'humidité (1). Les Ostiaks riches sont seuls qui ayent des troupeaux de rennes; ceux qui babitent les contrées méridionales voisines de Lobolsk, possèdent des betes à cornes et des moutons. Ceux de cette contrée qui sont peu aisés forment le plus grand nombre; ils se nourrissent uniquement de la peche; grands et petits s'en occupent tout l'été. Ils habituent leurs ensans, lorsqu'ils ont l'age requis, à pêcher à la nasse, et de toutes les manières qui ne demandent pas beaucoup d'adresse. Pendant l'été ils se donnent rarement la peine de faire bouillir ou griller le poisson, ils présèrent le manger cru, sortant de l'eau. Ils le coupent par bandes, l'humectent avec le sang qui sort abondamment des piqures qu'on leur fait dans la queue. Ils mordent dans ces bandes de chair, en coupant adroitement la bouchée avec le couteau près de la lèvre inférieure. La bouche et les habits des Ostiaks infectent pendant l'été; ils sentent plus mauvais que les marchés où l'on vend de la marée. En hiver, ils mangent de préférence le poisson cru lorsqu'il est gelé, en grattant peu-à-peu la chair qui est dessus les arctes. Des gens beaucoup plus instruits qu'eux assurent que le poisson gelé est un excellent préservatif contre le scorbut. Les Cstiaks emploient jusqu'aux boyaux des poissons ; en tirent par la cuisson la graisse nécessaire

à leur ménage, et vendent le reste aux Russes qui l'emploient à différens usages. Les hommes chassent pendant tout l'hiver; ceux qui ont beaucoup d'ensans capables de conduire la pêche s'en occupent aussi l'été. L'époque où les neiges commencent à tomber est le temps favorable à la chasse des élans et des rennes. Lorsqu un Ostiak tue unt piece de gros gibier, il la mange avec ses amis et ses voisius. Il mangent crus les rognons, la fressure et la moelle des os; on lait cuire une partie de la viande, 👊 fume le reste pour le consommer dans le ménage ou en saire des présens. En hiver, les Ostiaks pé netrent fort avant dans les landes et les forèts désertes; ils se servent de raquettes pour marcher sur 🕊 neige. Ces courses durent souvent plusieurs mois. Chaque Ostial si charge d'une provision de vivres; qu'il traine après lui sur un petit traîncau. Ils se servent de plusieurs espèces de flèches pour chasse. Ils en out une dont pointe est en forme de sourchettes une autre, dont la pointe est chi os, ne forme le crochet que d'us côté. Ils en ont une particulière pour le petit gibier, dont le bout, qui est d'os, forme une cross émoussée. Ils prennent des zibelines, des écureuils, et dans les contrées ouvertes situées plus at nord, des renards rouges et blancs. Lorsqu'ils tuent de grosses béles, ils les écorchent et les enterrent dans la neige, en marquant la place, afin de venir les enlever avec des rennes ou des chiens. Ils mangent les ours, les renards, écureuils et même la charogne. le tabac est une grande ressource pour les Ostiaks dans ces chasses d'hiver, puisqu'ils sont exposés :1 froid le plus violent, à toutes le

<sup>(1)</sup> Voyez les procédés qu'elles emploient pour cela dans les Voyages en Siberit des Académiciens et autres savans de Pétersbourg et de Moscou.

63

incommodités, et quelquesois à la avec d'autres. Ils connoissent peu ne le trouvent jamais assez mordent ; ils le mèlent avec de la cendre d'agaric ou excroissances fonqueuses qui croissent dans les fents des bouleaux ou des trembles: ætte cendre est très - alkaline. Après s'ètre bien rempli les narises de ce tabac, ils les houchent me des copeaux d'écorce de saule. le montant de cette poudre se tmuvant ainsi concentré, leur Musionne une espèce d'inflammation sur tout le visage, qui les prantit du froid, et il leur gèle res-rarement quelque partie de a figure. Les oiscaux de passage fur fournissent, au printemps, meautre occupation et une nouelle nourriture. Les Ostiaks missent d'une très-bonne santé, quoiqu'ils ne se nourrissent que de muvais alimens, et que l'eau mit leur unique boisson; ils se proprent quelquesois un peu d'eauk-vie des Russes. Ils ne sont pas mets aux maladies tant qu'ils ont dans la fleur de l'age, mais orsque les années on quelques acommodités les empêchent de mirre leur vie active, ils ont comnunément des maladies chronipes, scorbutiques et nerveuses contils ont peine à se tirer. La Mite vérole fait quelquesois de grands ravages; elle est un des plus grands obstacles qui s'oppo-Ent à leur population. Cette maladie doit être nécessairement très-meurtrière avec leur genre de vie; lorsqu'elle se maniseste dins un yourte ou dans un village, elle enlève les grands et les petits. On voit cependant des Ostiaks qui ne l'ont jamais euc. Les maladics vénériennes sont assez communes. Une chose singulière, c'est qu'elles ne se gagnent pas facilement, quoique plusieurs Ostiaks qui en sont sort insectés communiquent

sim. Ils en sument, mais ils pré- les remèdes; l'application des serent le prendre en poudre; ils ventouses est le plus usité contre les douleurs de jointures, les enflures et les inflammations, maauxquelles ils sont trèsladies sujets; ou bien ils font brûler sur la partie affectée un morceau d'agaric de bouleau, de la même manière que les Chinois et les Japonnois le pratiquent au moyen du Ils prétendent que l'application doit se faire sur la place mème du mal, si on veut en ressentir l'esset : ils prennent un charbon bien allumé qu'ils approchent de la partie souffrante, ils le changent de place jusqu'à ce qu'ils en trouvent une où le malade ne sente pas tout de suite l'action du seu. Ils appliquent à cette place le vrai caustique, qu'ils laissent agir. Le' malade doit souffrir cette opération jusqu'à ce que la peau soit brûlée et percée. lls guérissent les constipations en faisant avaler de grandes cuillerées de graisse de poisson; dans les cas graves, ils prennent de la noix vomique. Ces deux remèdes agissent comme vomitifs et purgatifs. Ils attribuent beaucoup de vertu au siel et au cœur de l'ours, et surtout au fiel des ours blancs. Ils l'emploient dans les maladies des enfans et dans la collique; ils en font aussi usage pour guérir les maladies syphilitiques. Les Ostiaks, et surtout ceux qui demeurent au-dessous de Bérézof, sont encore payens; ils ont autant de femmes qu'ils en peuvent nourrir. Ils épousent la veuve de leur frère, leur belle-mère, leur bellefille, ou toute autre parente du côté des semmes. Ils se marient de préférence avec les deux sœurs. dans la conviction où ils sont que cela porte bonheur à leur ménage. Hs regardent comme une grande faute et même comme une tache, d'épouser une semme de leur sa-

mille et de leur nom. Ils comptent seulement leur généalogie sur la ligne masculine. Lorsqu'une femme mariée dans une autre famille a fait une sille, le frère de la mère, ou les ensans de celui-ci peuvent l'épouser. Au surplus, tous les mariages sont bons, pourvu que les pères des deux époux soient de races dissérentes. Lorsqu'un Ostiak veut se marier, il choisit dans ses plus proches parens et dans ses amis, des compagnons de service, du même age, et il en nomme un pour être son entremetteur. Il se rend ensuité avec eux dans la cabane du père de la fille dont il a fait choix. Quand le père d'une fille nubile voit arriver cette compagnie, il n'a aucun doute sur l'objet de la visite, et régale ses hôtes sur-lechamp. Le repas sini, les convives se rendent dans un autre yourte. L'amant envoie son entremetteur vers le père de la fille pour faire la proposition de mariage, et savoir le prix qu'il y met. L'entremetteur court d'une cabane à l'autre jusqu'à ce que les parties soient d'accord. Le marché conclu, on s'en retourne; le futur revient quelque temps après, pour remettre au père la moitié du calim fixé. On l'acquitte rarement en une seule fois, parce qu'on le sait monter autant qu'on le peut, selon la richesse de la fiancée et de son futur. Le calim d'une sille riche monte communément à 100 peaux de rennes, et en outre à beaucoup de fourrures de toute espèce. Après avoir acquitté la moitié du calim, le futur annonce au père de la fille qu'il couchera chez lui le lendemain, et le prie d'avoir sa fille à la maison. Si le père est content du marché, et accepte l'à-compte de la dot, le prétendu vient le soir indiqué, et couche dans le lit qu'on lui a préparé. Quelques heures après,

la future vient se melire dans m lit voisin; elle y reste scule jusqu'à ce que les lamières et les leux soient éteints. Le lendemain au matin, la mère de la joune femme demande au mari sil est content; s'il répond oui, il donne à sa belle-mère une robe de pesu de renne. Celle-ci prend alors k peau de renne sur laquelle les époux ont couché, la coupe par petits morceaux, et les éparpile en triomphe. Lorsque le marié niest pas satisfait, la mère de l'a pouse est obligée de lui donver un renne. Des ce moment, les époux vivent librement ensemble, mas l'homme n'ose emmener sa femine jusqu'à ce qu'il ait payé le calm en entier. Une sille mariée évite autant qu'il lui est possible la présence du père de son mari, tett qu'elle n'a pas d'enfant, et k mari pendant ce temps n'ost pas paroitre devant la mère de sa femme. S'ils se rencontrent par hazard le mari lui tourne le dos, et la femme se couvre le visage. On ne donne point de nom aux tilles Ostiakes; 1015quelles sont mariées, les houmes les nomment Imi (semme). Les femmes, par respect pour leurs maris, ne les appellent par par leur nom, elles se servent de mot Thaé (homme). Les Ostals ne regardent, pour ainsi dire, leurs femmes que comme des ant necessaires; maux domestiques ils leur disent à peine une parole de douceur, quoiqu'elles soient chargées de tous les travaux penibles du méuage; ils ne lear infligent cependant aucun châtiment corporel, sans le consentement du père, quelque grave que puis être leur faute. Si la semme et maltraitée, elle se sauve ches un parens; elle oblige alors son pere de rendre le calim à son mari, 'l de lui faire épouser un autre homme. Les Ostiaks appellent

chalas les lieux de leur sépulture. Ils enterrent leurs morts aussitöt sprès qu'ils ont rendu le dernier sospir; une personne morte le matin est déjà enterrée à midi. On fait une losse d'une archine & profondeur au plus; parce que k sol qui est gelé presque parbut ne permet pas de pénétrer plus avant. Ils revêtent le mort de ses meilleurs habits. On l'expose en mettant à côté de lui un couteau, une hache, une corne remplie de tabac. On n'y joint pes la pierre et le briquet, mais out à leur place des modèles de bois. Pendant la courte expoation du mort dans le yourte, 🏞 parens, ses amis et voisins , se rassemblent autour de lui; ils le pleurent en poussant des gémisrmens épouvantables. Les femmes sont assises, le visage voilé, is hommes sont debout. Au lieu de cercueil, on le met dans un Mit canot dont les deux pointes mi été coupées. On y ajoule les objets ci-dessus et on le porte en terre, accompagné des personnes Jui l'entouroient. Si c'est un homr, les hommes seuls vont à l'entrrement, quand c'est une semme es semmes scules y assitent, mais les sont accompagnées de quelpes hommes pour faire la fosse. senierrent leurs morts sur des auteurs; ils leur tournent tousurs la tête du côté du midi. orsque c'est un homme, on fait nivre le convoi par les quatre plus caus rennes que possédoit le ésunt, bien harnachés et attelés des traineaux. Après que le bot est enterré, on attache une parroie à chaque pied de derrière ces rennes; deux hommes les rent ainsi en avant, tandis que latre autres les suivent avec des cux épointés, en les enfonçant tous côtés dans le corps de ces maux. Quand le mort est riche, ra tue plusieurs autres, en leur TOM. II.

passant des cordes au cou et aux jambes, et en les frappant avec des perches sur le dos, jusqu'à ce qu'ils tombent morts sous les Ces animaux immolés coups. aux manes du défunt restent sur la tombe. On pose les harnois sur un petit échafaudage, construit également sur la tombe, avec des branchages d'arbres, contre lequel on place les traineaux renversés. On prépare ensuite un repas près de la sépulture, et après s'être rassasié, on emporte toutes les viandes qui restent pour les distribuer aux voisins en mémoire du désunt. Avant la conquête saite par les Russes, les Ostiaks avoient de petits princes ou chefs héréditaires. Leurs descendans jouissent encore de cette dignité, mais, à l'exception de quelquesuns, on a peu d'égard pour eux : ils sont obligés de vivre de leur travail ou de leurs possessions comme les simples Ostiaks. Lorsqu'un chef meurt sans hérities male on choisit pour lui succéder une personne d'une des samilles les plus anciennes et les plus respectées. Les Ostiaks ont recours à leurs princes, ou bien ils se choisissent parmi eux des juges pour terminer leurs disputes. Si le procès passe à un tribunal russe, et que l'assaire soit tellement embrouillée qu'elle ne puisse être jugée, on a recours à la prestation du serment. On apporte une de leurs idoles de bois; on fait sentir à l'accusé ou à celui que l'on croit coupable, le danger auquel s'expose celui qui prête un faux serment. On l'oblige de prendre une hache ou un couteau pour couper le nez à l'idole, ou du moins l'endommager en récitant le serment usité, qui est lu par un interprête. Voici le contenu de ce serment: « Je veux que mon nez a périsse de cette manière, que « cette hache me coupe, qu'un

« ours me dévore dans la forêt, « et qu'il marrive enfin tous les « malheurs possibles, si je ne dis « pas la vérité dans la cause pour u laquelle je comparois ici. » Les préjugés de ce peuple le font obéir à de pareils sermens; il est fort rare d'en voir prêter de faux à un Ostiak; quand cela arrive, sa conscience le lui reproche, et la terreur s'empare de son ame, éprouve toutes sortes de malheurs que les autres attribuent à la colère de leurs divinités. Lorsqu'ils sont obligés de rendre foi et hommage à un nouveau souverain, on les rassemble par petits cercles, au milieu desquels on place une hache avec laquelle on a tué un ours; faute de hache on y met une peau d'ours; on présente à chaque Ostiak une bouchée de pain au hout de la pointe du couteau, en lui faisant préter le serment suivant: «Si dans le cours de ma « vie je deviens insidelle à mon «Tzar (ou à ma Tzarine); si je « me détache volonts rement de « lui (ou d'elle); si je ne paye « pas exactement mon tribut; si « je déserte de la contrée qui m'est « assignée, ou si je commets quel-« que autre infidélité, je veux qu' « un ours me dévore; que ce pain « que je mange m'étousse; que « cette hache me coupe la tête, et « que ce couteau me poignarde, « Si on les sait mettre à genoux devant une peau d'ours, chaque Ostiak est obligé de mordre dans la peau, après avoir prononcé le scrment; il arrive que quelques Ostiaks, pour témoiner leur ferveur, en arrachent du poil avec les dents. La prestation du serment en sace d'une peau d'ours est usitée par la plupart des peuples idolatres de la Sibérie. La langue des Ostiaks de l'Obi a beaucoup d'affinité avec la langue finnoise ou tchoude; mais elle en a davantage avec la Vogoule. Le

morduan est de tous les dialectes finnois les plus éloignés, celui qui a le plus de ressemblance avec l'ostiak. Une grande idolâtrie est cucore la religion principale de œ peuple. Ceux parmi lui qu'on a baptisés sont secrètement chrétiens. Les payens ont des idoles particulières dans leurs calianes, et sont dirigés par des devins. Les semmes ont aussi leurs idoles; ce sont des statues à figure humaine, ou pour mieux dire des poupées grossièrement taillées en bois, dont plusieurs sont revêtues de chiffons. On les place dans l'angle le plus propre du yourte; on met un petit cossrct devant cette poupée pour y déposer les offrandes de celui qui lui rend un culte. Il y a toujours près de ce cotiret une corne remplie de tabacen poudre et de minces copeaux d'écorce de saule, pour que l'idole puisse en prendre et se boucher ke narines conme les Ostials. Ils ont soin de barbouiller souventla bouche de l'idole avec de la graisse de poisson, et de lui rendre toutes sortes d'honneurs. Malgre la venération et le respect qu'ils ont pour leurs idoles, malheur à elles lorsqu'il arrive quelque désagrement à l'Ostiak, et que l'idole n'y remédie pas: il la jette alors par terre, la frappe, la maltraite et la brise en morceaux. Cette correction arrive fréquemment. 12 même colère est commune à tous les peuples idolatres de la Sibérie. Le culte public est adressé à des idoles de la première classe, lenites par leurs devins. Ils co avoient autrescis dans un grand nombre d'endroits; ils montre cours dans leurs malheurs, ou lorsqu'ils appréhendent des dugers. Les devins jouent alors # principal rôle. Leurs ruses sonmettent l'Ostiak, et le sorcent : leur jurer une obéissance avengk. L'idole pour laquelle les Ostists

de l'Obi et les Samovèdes voisins ont le plus de vénération, est dans la contrée des Yourtes des Vokurskoié, à 70 w. au-dessous d'Obdorsk. Elle est placée dans un Tallon boisé, et soïgneüsement gardée par les Ostiaks, qui cherchent à en cacher aux Russes toutes les avenues. Ils s'y rassemblent iniquemment par communauté pour y faire leurs 'offrandes. Cette idole représente deux personnes, l'une est habillée en homme, et l'autre en femme, à la mode des Ostiaks. Ils n'épargnent rien pour la beauté de leurs habits : ils les sont avec le meilleur drap et les plus belles fourrures. Leurs habits sont ornés de toutes sortes de figures d'animaux en plaques de laiton et de ter blanc. Chacune d'elles est dans une cabane particulière, construite près d'un arbre; le tronc de ces arbres est upissé de draps et d'étoffes; le sommet est garni de lamines de er blanc, auxquelles est suspendue une clochette que le vent fait mouvoir, etc. Les Ostiaks ont différentes marques pour ne point s'égarer dans les contrées dédiées à leurs idoles, telles que les tieuves, les ruisseaux, etc. Leur vénération pour elles s'étend méme jusqu'aux contrées: ils n'y sauchent aucune herbe, n'y abattent aucun arbre, ils n'y chassent point, ils n'osent pas même les arrosent, de peur de déplaire à leurs divinités; ils évitent avec une égale attention d'aborder trop près du rivage avec leurs canots, quand ils voyagent par eau dans ces contrées, ils ne le touchent pas même avec la rame. Si le trajet est considérable, ils font leur provision d'eau avant d'entrer dans le pays consacré à l'idole, et s'ils y manquoient ils endureroient la soif La plus cruelle plutôt que de puiser de l'eau dans la rivière. Leurs

chamans ou devins sont les seuls qui les dirigent dans leur croyance. Ces fourbes savent profiter adroitement de toutes les occasions pour tromper le peuple et tirer parti des offrandes. Ils sont remplis d'astuce, et ont grand soin de se faire une réputation par leurs fables et leurs prédictions, asin de parvenir à cette place d'honneur; le corps les instruit alors dans la nécromancie, ou plutôt dans l'art d'escroquer. La superstition agit tellement sur l'imagination des Ostiaks, que le moindre objet les remplit de terreur. S'il arrive un accident à un Ostiak, s'il fait un rève affreux, s'il est malheureux à la chasse ou à la pêche, il a recours aux devins, ceux-ci font usage du tambour de basque, ainsi que les chamans de Sibérie. Lorsqu'ils exercent leur art, ils se mettent dans la cabane devant un grand feu; ils font des grimaces et des contorsions horribles, jusqu'à ce qu'ils ayent renvoyé le diable qu'ils ont cité, et obtenu. réponse de lui-même. Tous ceux qui assistent à cette cérémonie font un bruit épouvantable en battant sur des chaudrons et de la vaisselle, ou autrement, et en jetant des cris jusqu'à ce que leur imagination les porte à voir une fumée bleue s'élever au-dessus de la tête du devin. Celui-ci fait y boire de l'eau des ruisseaux qui alors semblant d'être hors d'haleine et épuisé de fatigue. Les sacrifices de rennes qu'ils font à leurs idoles sont accompagnées de beaucoup de cérémonies; ils en sacrifient quelquefois un grand nombre et c'est toujours un devin qui dirige ces sacrifices et qui y trouve ordinairement son compte. Les danses des Ostiaks sont remarquables et particulières à ce peuple. Je ne puis mieux les comparer qu'à des pantomimes burlesques, à cause du grand nombre

de figures risibles. Les hommes et les jeunes garçons sont les seuls qui dansent. Ces danses très-pénibles et très-fatiguantes demandent beaucoup de souplesse et d'agilité. Elles représentent, par les diverses positions, les pas ct gestes du danseur, les allures des distérens oiseaux et animaux lorsqu'on les chasse, et ceux des poissons lors de la pêche. Par d'autres danses, ils contresont adroitement leurs voisins, en conservant toujours avec exactitude la cadence que le musicien a soin de varier, d'après les sujets que le danseur veut représenter. Ils rendent la chasse de la zibeline, les allures de la grue et du renne, le vol de la bondrée et la manière dont elle saisit sa proie, la posture et les gestes des semmes russes, lorsqu'elles lavent à la rivière, et diverses actions aussi plaisantes. Tout est copié de manière à se pamer à force de rire. Les danses et les chansons ne sont pas leurs seuls divertissemens: ils s'amusent à saire de petits contes, la plupart sont des récits d'amourettes, ou des histoires romaneques de leurs héros. Leurs instrumens de musique sont la Lombra et le dernoboic. Le premier de ces instrumens a la forme hommes sur pied au service de la d'un canot, couvert d'une table république de Pologne, et que harmonique, sur laquelle est po- après l'extinction de la ligne marsé un chevalet; sept cordes de culine de sa maison, ce majorat boyaux sont tendues dessus. Le seroit transformé en commandemusicien le tient sur ses genoux rie de l'ordre de S. Jean, qui seroit et joue des deux mains. Le second conférée à un chevalier de cet doit son nom à la harpe: il con- ordre, élu par les palatinats. Lu siste en une longue caisse harmonique, garnie d'un long manche, qui ressemble au cou d'un cigue, avec une petite planche tres-mince, qui serme l'angle du triangle que sigure l'instrument, L'intérieur de cette caisse est mon- lui consérer la possession de cette té d'une trentaine de cordes; le commanderie, et le choix tomba musicien les pince des deux mains, sur le prince Jérôme Lubomisty.

avec de pouce la petite planche pour donner de la vibration aux tons, et sormer des tremblemens. Les Ostiaks sont très-hospitaliers envers les étrangers, et sont tout leur possible pour les bien traiter; ceux qui ont des rennes en tuent un sur-le-champ, et serveut à leur hôte la langue, la cervelle, la poitrine et les filets de l'animal, mets qu'ils estiment être les plus délicieux: ils leur sont des présens après le repas, selon leur fortune. Ils ne se conduisent pas ainsi dans l'espérance de réciprocité, leur libéralité est parlaitement désintéressée.

Ostrog, (Qcmposo.) ville du gouv. de Volhinie, chef-lieu d'un district; elle est située sur la rive gauche de la Gorynia qui se jette dans le Pripet, et à 174 w. de Jitomir. Elle a appartenu anciennement aux Russes et saisoit partie de l'apauage du prince Igor, ainsi que Breste, Doubao et Tchertorisk. Sous la domination des Polonais, elle étoit le cheslieu d'un duché qui engloboit une grande partie de la Volhinie, et dont le dernier duc Janouch, castellan de Cracovie, statua en 1600 que chacun des ses successeurs seroit tenu de mettre 600 conséquence de ce réglement, des qu'Alexandre Ostrogsky fut mort, en 1673, sans laisser d'héritiers males, la noblesse du palatinat de Cracovie procéda à l'élection d'un chevalier. de St. Jean, pour en pressant de temps à autre Le prince Joseph Lubomirsty

s'en empara bientôt, sous prétexte que son éponse étoit de la maison d'Ostrog. Après sa mort et orlle de son fils, sa fille, de l'agrément du roi Auguste II., la porta au prince Sangouchko son mus. Ce prince en avant voulu émembrer les possessions en 1751, ce que le fondateur n'avoit po moins défendu que son aliénation, cela occasionna de grands mouvemens. Le roi ordonna que les choses resteroient in statu quo jusqu'à la diéte prochaine; mais les débats auxquels cette affaire don-De occasiou causèrent la rupture de la diète. Sur cela , le roi , à la vollicitation de 36 sénateurs, ordonna que les revenus de cette enlination seroient administrés, ttil établit pour cela une commisnon et une administration. On assigna une somme de 12,000 flouns de Pologne par an à chacun de 10 commissaires, et 8000 à ducun des einq administrateurs, k tout pris sur les revenus de fordination; et il fut statué que on paveroit une autre somme de 100,000 dorins au prince Sangoublo, et que ce qui resteroit deshis revenus seroit envoyé en dépot à Varsovie. Les affaires res-Grent en cet état jusqu'en 1758, que le roi remit le prince Sangouthin en possession de ces terres arec ses auciens Droits. En 1766, il lut réglé par la diète que le possesseur de la commanderie seroit kan dedonner tous les ans 300,000 llorius polonais, qui seroient em-Ployes à l'entretien d'un régiment Pour le service de la république; el la diète suivante, en 1773, nomma des commissaires pour mettre ce réglement à éxécution, sur quoi l'ordre de St Jean, soutenu de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse, forma de nouveau des prétentions sur les biens de ce doché. La république établit une commission pour examiner les

droits de l'Ordre, et quoique l'examen ne leur fût pas favorable, on régla toutefois que sur les 300,000 florins, qui devoient être tirés de ces hiens, 120,000 seroient employés à la fondation d'un priorat et de six commanderies pour la noblesse de Pologne et de Lithucale, les 180,000 autres florins restans pour l'entretien du régiment projetés Les trois puissances intervenues garantirent cet arrangement. Ostrog avoit un collège de la noblesse, et un autre qui a appartenu aux Jésuites. C'est actuellement la résidence de l'achevêque russe de Volhinie et qui prend le titre d'archevêque de Volhinie et de Jitomir. On trouve dans cette ville plusieurs églises et couveus; les Juiss y sont un commerce assez considérable. C'est ici que fut imprimée la première bible en langue Slavonne.

OSTROGOJSK, (Ucmposomcko.) ville du gouv. de Voronéje et cheflieu d'un district. On l'appelle aussi vulgairement Rybna; son nom Ostrogojsk lui vient de la rivière de ce nom au confluent de laquelle et de la Sosna elle est bàtie, et celui de Rybna du lac de ce qui se trouve à quelques werstes de la ville. Elle est située sous le 51° 40' de lat. sept. et le 56° 23' de long. or., à 95 w. au midi de Voronéje. Il y avoit originairement sur l'emplacement qu'occupe cette ville, un ostrog ou fort palissadé qui s'appeloit aussi Ostrogojskoj-Ostrog. Toute cette contrée étant sans cesse exposée aux incursions des Tatares, le Tzar Alexis Mikhailovitch agrandir et fortisier cet ostrog, et y amena de Pologne 1000 Cosaques qu'il y établit pour le défendre. Il leur accorda des priviléges, entr'autres celui de faire et de vendre à leur profit les eaux-de-vie de grains, de commercer dans l'empare sans payer les douanes, et

ensin celui d'acheter des paysans. Les ancieus habitans de la nouvelle forteresse jaloux de ces priviléges, voulurent les usurper pour eux, et de là des plaintes, des procès, qui obligèrent entin le gouvernement de les établir ailleurs et de laisser cette ville aux nouveaux venus. Des-lors cette ille s'agrandit beaucoup et ne tarda pas à s'enrichir par les priviléges dont ses habitans jouissoient. En 1664, ils formerent à eux seuls un régiment de Cosaques régulier qui porta le nom de la ville; l'année auivante on organisa un régiment d'hussards', et des ce moment elle fut annexé au gouv. des Slobodes Ukrainiennes. En 1779, lorsqu'on réorganisa les gouv., elle fit partie de celui de Voronej, retourna un moment en 1779 à celui d'Ukraine, et appartint définitivement à celui de Voronéj. On y trouve 10 églises, des magasins, une école primaire, des boutiques bâties ça briques, et 11,000 habitans des deux sexes. Il se tient 3 grands marchés par au dans cette ville, auxquels il arrive beaucoup de marchands forains de l'intérieur de l'empire. Le principal commerce qui s'y fait est en bétail, car on y amène de toute l'Ukraine une quantité prodigieuse de chevaux et de bêtes à cornes, que ces marchands achettent et qu'ils menent vendre à Moscou et l'étersbourg, Le suif est aussi un objet de commerce considérable ici. On trouve à 5 w. de cette ville, sur les bords de la Sosna, une colonie allemande, composée de plus de 300 individus, tous de la consession d'Augsbourg, venus du palatinat et du pays de Virtemberg, qui vivent dans l'aisance et sont presque tous des ouvriers de différens métiers. Ce village porte le nom de Colonie d'Ostrogojsk.

Ostrojétz et Ostropol, (Острожецо и Острополо.) Ce sont

dont le premier est à 261 w. et le second a 105 w. de Jitomir.

OSTROV, (Ocmposo.) ou Ustrovsk ; ville du gouv. de Pskowet chef-lieu d'un district, sur la riv. Vélikaïa et la petite riv. Lipeula elle est située sous le 57° 8' de late sept. et le 46° 11' de long orient Son nom d'île (car Ostrov veut des re cela en russe), lui vient de of qu'elle est bâtie sur une ile de Vélikaïa, plus rapprochée de 🕰 rive droite que de sa gauche; 🖦 est à 56 w. au sud. de Pskow. 👊 peut diviser Ostrov en deux parq ties qui sont formées par le châtes bati sur l'île et la ville qui est 👊 la rive droite. Ces deux quarties se réunissent par un pont de bod Le château qui est fort ancien 🗬 entourée d'une muraille de pient res slanquée de deux tours. Ou trouve l'église cathédrale, sur dome de laquelle on lit une ins cription qui atteste qu'elle a eq batie il y a plus de 500 aus. Le murs du château se dégradent vi siblement, et quoiqu'ils sor éloignés de 40 toises au moins in bords de la rivière, les baud eaux du printemps et les glacod qu'elles charrient les minent sea siblement. On trouve dans la villa deux églises ; mais en général, 🖪 maisons du château et de la rille sont chétives et d'une pauvre 🦖 parence elles sont toutes blink en bois. Le district d'Ostrov prodait du bled et d'excellent lin; mais la principale richesse dei habitans de la ville sont les bois de construction qui croissent su les bords des rivieres Outrois. Coukhva et Viada, qui tombas. toutes les trois dans la Vélikais. le cilitent leur transport à Narva, de

Ostrovskala - Stanith,
(Ocmposchar-Cmanuya) bomi
des Cosaques du Don sur la rin
gauche de la Medvéditza, non lois
de son embouchure dans le Don.

OTCHAROF, (OTCHOOO) Celte ei-devant sorteresse des Turcs, si celebre par sa force et les deux sièges qu'elle a soutenus, n'est plus qu'une chétive bicoque; elle appartient au gouv. de Kherson. Sistuation est sous le 47° 35' de lat. sept. et le 46° 30' de long. or. Ille se trouve sur une élévation al embouchure et sur la rive droite du Duepr. Les anciens la nommoient Olbis - Boristhènes, et les l'urcs Caaglew-Ossi. Elle fut prise pour la premiere fois en 1737 par les Russes sous le commandement du célèbre maréchal Munich. Cette même année, elle Int inutilement assiégée par les Turcs, auxquels elle ne fut rendue qu'en 1739 par le traité de belgrade. La seconde fois elle fut prise d'assaut par le maréchal prince Potemkiu, en 1788, au cœur de l'hiver après un siége opiniâtre et meartrier. Depuis cette époque elle est restée à la Russic. On y voit encore quelques restes des murs naguère si forts qui faisoient ધ délense. La forteresse depuis la montagne sur laquelle elle étoit as-<sup>šise</sup>, s'étendoit jusqu'au fleuve, auquel elle s'appuyoit par un côté; elle étoit carrée, et avoit 100 toises de face du côté de la rivière, aiusi que du côté opposé, et 180 sur les faces latérales. Il y avoit <sup>un</sup> retranchement autour de cette enceinte. On voit encore dans l'interieur la maison de pierre du Pacha, deux portes de la ville resties entières et une troisième à demi - ruinée, au bas de la monagne près du Liman se voit enco-Pe une mosquée ruinée et transformée en magasin et un bâtiment ture dont on ignore l'ancienne destination. Le fauxhourg commence près de la porte de la ville, et s'étend à droite en suivant le Liman ou les bords du sleuve, il ne consiste plus qu'en une cen-

glaise et blanchies, dont quelquesunes encore sont de construction turque. Ses habitans sont des Ukrainiens, des Juiss de Pologne et quelques Grecs qui s'y sont rassemblés. On y voit aussi une ancienne mosquée transformée en église grecque. Les environs de faubourg éloient couverts de vignobles et de jardins, dont il ne reste plus la moindre trace après l'hiver rigoureux de 1788, et le siège que la ville a soutenu cette même année. Les belles sontaines qui abondoient à Otchakof n'existent plus, à peine reste-t-il un ou deux puits pour les besoins des habitans. Le château-fort de Hassan-Pacha, qui s'est encore long - temps détendu après la prise de la ville; et qui a coûté beaucoup de sang aux deux partis, se trouve tel qu'il étoit et même restauré et mieux sortisié; il est à une werste de la ville sur l'embouchure du fleuve, et en même temps sur le bord de la mer; il est carré, ses murs sont de pierres et très-épais, il n'a que 15 toises de face, et on ne trouve dans l'intérieur que la maisonnette du pacha, actuellement occupée par l'ossicier qui y commande. La Russie y entretient une bonne artillerie. Ce château commande l'entrée du fleuve; on voit vis-à-vis l'île de Bérézane.

OTIAKS, (OMAKU.) Voyez Os-

Otrogofka, (Ompososka.)
Colonie allemande du gouv. et
district de Saratof, sur le grand
Caraman; on y compte 50 familles
catholiques, on y trouve une
église de leur culte.

OTVEL, (Omoens.) pet. riv. du gouv. de Penza, district de Gorodichtchensk; elle se jette dans le Vade.

Liman ou les bords du seuve, il Ou, (y) riv. assez considéne consiste plus qu'en une cen- rable qui a sa source dans le gouv. taine de petites maisons de terre de Tomsk, et qui coulant de la d'orient en occident, entre dans le gouv. de Tobolsk pour se jeter dans l'Irtyche, sur sa rive droite; tout son cours est de 200 w.

Ouara, (*yapa*.) riv. du gouv. de laroslaw, elle traverse les districts de Pochekhonie et de Rybinsk, et se jette dans la Cheksna.

Ouba, (1/6a) grande riv. do Sibérie qui se jette dans l'Irtyche du côté de l'orient, 90 w. au-dessous de la sorteresse d'Oust-Caménnogorskaia. On voit sur ses bords plusieurs minières très-riches appartenantes aux mines de Colivano-Voskrésensk. Il y avoit à son embouchure un sort qui a existé depuis 1719 jusqu'en 1722, mais il a été abandonné, comme étant inutile. On voit cependant encore non loin de cette embouchure le poste d'Oubinsk qui appartient à la ligne supérieure de l'Irtyche, et duquel commence déjà la ligne de Colyvansk.

OUBEDA, (Y6eAa.) pet. riv. du gouv. de Tchernigof, sur la-quelle est batie la pet. ville Sosnitsa, et qui se jette dans la Desna.

OUBIENNA, (Yūienna.) pet. riv. elle coule dans l'île d'Atta, une des Aléoutes.

OUBINSKOÏE-PASSE, (Usuncnou Macco.) pet. fort du gouv. de tobolsk; il est bâti sur les rives d'un lac dans le step des Barabines, sur le grand chemin qui mène de Tara à Tomsk, et dépend de cette dernière ville.

OUCHAIRA, (Ymaŭka) riv. du gouv. de Tomsk, elle traverse la ville de ce nom pour se jeter dans le Tom.

OUCHITZA, (Ymuna.) pet. ville du gouv. de Podolie, chef-lieu d'un district, batie à l'emboy-chure de la riv. du même nom dans le Dnestr, elle est à 50 w. de Caménetz - Podolskoie; on trouve dans son district quelques fabriques de draps et - ptusieurs distilleries d'eau-de-vie.

OUCHNA, (Yunta) rivière de gouv. de Vladimir qui arrose les districts de Mélenkot, de tou-dogda et de Mourom; elle se jette dans ce dernier dans l'Oca.

bourg du gouv. de Volbine, i 65 w. de Jitomir.

OUCHSTRA, (Ymemka.) riv. du gouv de Pskow; on a le projet de réunir, au moven de cette riv., la Dvina et la Lovat qui se jette dans le lac Ilmen.

riv. du gouv. de Pskow, elle se

jette dans la Toropa.

Oucli-Caragaiskaïa, (Ukalla Rapasaückar.) c'est un des loris qui composent, dans le gour. d'Orenbourg, la ligne militaire d'Ouisk. Il est situé sur le lac Oucli.

OUCRATE, (Yrpamo.) pet. riv. du gouv. de Penza, district de Chechkeef; elle se jette dans l'Otma.

Ouczalomp, (Orsusosinh)
pet ile du lac de Ladoga, dépendante du gouv. d'Olonetz, district
de Serdobol; le lac jette sur la
côte, vis-u-vis de cette île, beaucoup de petites pierres d'agate
noir dont les habitans font d'escellentes pierres à fusil.

Ouda; (yaa.) quatre rivières portent ce nom. La premiere coule dans le gouv. d'Irkousk, canton d'Yakoutsk; elle se jette dans la mer d'Okhotsk, non loia de sea sources, et à l'endroit où la petite rivière Ana s'y jette, ks marchands russes font chaque année un petit commerce d'échange avec les Tatares Bratslie et d'autres peuples de ces contrées, ils leur achettent principalement des sourrures, etc. La seconde riv. de ce nom coule également dans ce gouv.; elle reçoit dans son sein l'Oca et la Consba, et se jette elle-même dans la 🗠 lenga, non loin de la ville de Ver-

lhuć-Oudinsk. La troisième prend la source dans le même gouv., elle coule du midi au nord, et entre dans le gouv. de Tomsk, district de lénisseisk, tourne un peu vers l'ouest, et après avoir men dans son sein les riv. Khan-Arsi, Khaï et Itchy, elle prend k nom de Tchouna; après cela elle réanit à elle les rivières Birioussa et Tasséeva, et sous ce derzier nom elle se jette dans la Toungouska. La ville de Nijni-Ondinsk est båtie sur ses bords. La quatrième coule dans le gouv. de loursk, elle entre ènsuite dans çelui d'Ukraine, traverse les disricts de Zolotchevsk, de Kharkof et k Zmievsk pour se jeter dans le Sérernoi-Donetz, sur sa rive droite.

OUDAÏ, (YAaŭ.) riv. qui preud source dans le gouv. de Tcherigof, et qui entre ensuite dans telui de Poltava, passe devant les tilles de Prilouki et de Piriatina,

a se jette dans la Soula.

Oudinsk, (Yjuhcko.) Voyez Verkhné-Oudinsk.

Oddinskoi, ( Удинской.) Voyez Nijné-Oddinsk.

OUDORIE, (YAOPIA.) On nomnoit ainsi anciennement toute la contrée où se trouve la ville d'Archangel, et particulièrement celle le Mézen, d'après la riv. Oudor

sai y coule.

Outh,  $(y \phi a)$  ville capitale da goav. d'Orenbourg, et cheflieu d'un district. Elle est située ions le 54° 42' de lat. sept. et le 73° 33' de long. or. sur la Bélaia et au-dessous de l'embouchure de l'Ousa dans cette riv. Ousa est à 2021 w. de Pétersbourg, et à 1293 de Moscon. Elle a été bâtie, sous le regne du tzar Ivan Vassiliévitch, une vingtsine d'années après la prise de Cazan, c.-à.-d. dans l'année 1573, à la prière des Bachkirs qui demandoient qu'on batit une ville au milieu de leurs domaines, pour leur servir de ré-Tox. II.

fuge en cas d'une invasion des Kirguiss, et pour leur éviter la peine d'aller loin de chez eux porter le tribut auquel le tzar les avoit imposé. On prétend qu'il y avoit autresois une grande ville des Talares sur l'emplacement de l'Ousa actuelle; qu'elle étoit la résidence dés Khans Nogais; que le dernier, nommé Tezia-Babatou-Classow, l'abandonna à l'approche des Russes vers Cazau, et qu'il se retira dans le Couban. Plusieurs monumens voisins de la ville prouvent essectivement que ce pays étoit soumis à un autre peuple que les Bachkirs. Deux mosquées construites en briques existent encore en-deçà de Dioma; on y voit plusieurs pierres sépulchrales remarquables: les unes sont des inscriptions arabes, et d'autres des inscriptions cusiques, par conséquent elles ne doivent point leur origine aux Bachkirs. La ville actuelle est batio dans un site assez désagréable: une partie se trouve dans une gorge qui ressemble à un chaudron; . il paroît que cette gorge a été formée d'un côté par des neiges sondues et par les caux de pluie qui s'y rassemblent, lorsqu'elles tomélévations voisines; des bent l'autre côté l'a été par la courbe que décrit la rivière. Ces mêmes eaux et les pluies du printemps ont formé, sur la rive escarpée de la Bélaia, des fonds ou rawins prosonds, appelés en russe Avragui. Ces cavités augmentent de jour en jour, et elles sorment une espèce de ruisseau qui intercepte le passage vers les collines. Ce ruisseau appelé Soutoloca, se jette dans la ville, construite sur la pente de la rivière. Ces eaux qui se rassemblent au-dessus et au-dessous de la ville, contribuent à sa sûreté, quoiqu'elle n'ait plus rien à craindre des Bachkirs et des Kirguiss: les limites d'ailleurs

ont été fort reculées, et l'on a eu soin de les fortisier, aussi a-t-on laissé ruiner en grande partie les fortifications d'Ousa, ainsi que la ligne de palissades qui s'étendoit à plus de 6 w. On en voit encore quelques traces, et les foibles débris d'une tour d'observation construite en bois. Cette fortilication formoit des coudes dont plusieurs étoient à 6 ou 7 w. de la ville. L'autre partie d'Oufa forme un amphithéatre par la nature de son site. On trouve dans cette ville 2 couvens, dont un de religieuses, 7 églises, et près de 1000 maisons, un séminaire, une école primaire et une école d'arrondissement. Le nombre de ses habitans peut être porté à 2500 personnes des deux sexes. Oufa est la résidence d'un archevêque qui porte le titre d'archevêque d'Orenbourg et d'Oula.

OUFA, (Y pa.) riv. considérable qui prend sa source dans le gouv. de Perm, district d'Ecatherinbourg; elle y parcourt un pays montagneux et fertile, et après avoir réuni à ses eaux celles de la Biserte, elle entre dans le gouv. d'Orenbourg, où elle se jette près de la ville d'Ousa dans la Bélaia. On trouve sur les bords de l'Ai et du Yourezen, qui se jettent également dans l'Ousa, de riches mines de ser.

Ouf A ( Tatares d'), ( ! филискіе Татары.) Ils sont alliés de ceux de Cazan , mais ils occupent depuis long-temps ce district dans le gouv. d'Orenbourg. Ils forment un corps assez considérable, surtout dans le canton situé entre la Bélaia et l'Ik. Cette dernière riv. se jette dans la Cama, Ces Tatares sont de tous les habitans de la province d'Orenbourg, les cultivateurs les plus laborieux, et les plus vigilans; la plupart sont trèsaisés. Leur travail joint à leur grande économie, doit être récompensé, dans des contrées ser- part de ces l'atares n'ont qu'une

tiles, douées des plus beaux paturages, abondantes en foréts,, propres à l'éducation des abeilles, et très-avantageuses pour la chasse et la pèche. Les Tatares d'Oula choisissent de présérence la proximité des villages pour l'emplacement de leurs champs. Ils les divisent en trois portions par communauté, chacune reste en jachère à son tour, et sert à faire parquer les bestiaux. Elles sont entourées d'une haie légèrement palissadée. Par ce moyen, les campagnes de ces contrées conservent leur sertilité pendant plasieurs années. Elles sont trèspropres à la culture du froment, qu'ils soignent beaucoup. Lorsque ces terres perdent leur scrilité, et que les landes voisines ne sont pas susceptibles d'être défrichées et mises en valeur, le village ou la communauté entiere démolit ses maisons de bois, et se transporte dans une autre contrée. C'est à cause de ces émigrations qu'ils ne font pas clorre les cours de leurs habitations. En hiver, leurs bestiaux parquent prodes villages, dans des lieux fermés, où l'on cultive le chanvre en été. Ils ne font pas leurs meules de grains comme les Russes, ils les mettent sur un échafaudage de pieux, elles sont donc élevées et à l'abri de la voracité des souris. Ces Tatares sont assez propres dans leur ménage. Les riches ou! à côté de leurs maisons un peut bâtiment composé d'une sente pièce, qui leur sert de sallon d'ité, et pour recevoir leurs convives. Cette pièce correspond à la maison par une gallerie que plosieurs fout couvrir. On voit diss cette pièce une chèminée à 4 bachkire et un banc très-large Presque tous les villages ont & Abisses ou maîtres d'école, par l'éducation de la jeunesse. La plo-

femme, quelques-uns en ont deux, mais rarement davantage. L'habillement d**es femm**es diffère beaucoup de celui des femmes des Tatares de Cazan. L'habit ordinaire est, ainsi que celui des Tchouvaches et des Backhirs, de grosse wile cousue à points de poignet anto**ur du c**ou et sur les bords des manches. Les femmes et les filles ne se montrent qu'avec leur plus belle Les premières laissent pendre sur le dos les extrémités brodécs d'un voile appelé tastar. Leur bonnet paroit collé autour de la figure; il est échancré sur le front et attaché sous le menton avec un bouton. Presque tous leurs bonnets sont garnis d'anciens copeiks (sols) d'argent, ou de petites plaques d'étain taillées en forme de cette monnoie, de manière qu'il en est presque tout couvert; mais le devant du bonnet et les bandes qui tombent sur les joues sont ornées d'une broderie de grains de corail rouge, de l'épaisseur de deux doigts. Deux autres rayons de grains prennent du sommet de la tête, et bordent les deux bandes mentonnières. Ces bonnets ont parderrière une autre bande large de trois doigts, qui tombe jusque dans la ceinture, où elle est fixée par des lamines et de petites monnoies. Le bout est garni de grains de coraux et de franges, et il se termine au-dessous du jarret. comme les bandes même. Ces nets ronds et sans échancrure. et elle resta dans cet état jusqu'au

La pièce qui tombe sur la poitrine est petite et étroite; elles n'ont que deux bandes étroites sur le dos, et même toutes ne les portent pas. Ainsi que les semmes, elles ont les cheveux tressés en deux nattes qu'elles laissent pendre', mais en les cachant soigneusement dans leur tunique. principaux bijoux consistent communément en grains de corail; le mari achette les bijoux qui doivent servir à la future avec le calun, c'est-à-dire la dot. Excepté cette petite dissérence dans le costume, on n'en distingue pas d'autres quant aux mœurs et à la langue, entre les Tatares d'Oufa et ceux de Cazan. Ces derniers sont venus peupler quelques villages de la province d'Orenbourg, et viveut confondus avec les autres.

OUGANOK, (Ye THOKE,) c'est une des îles de l'océan oriental qui se trouvent entre la Sibérie et l'Amérique; on la nomme aussi Ounimak. (Voyez cet article.)

OUGLITCHE, (Yenuth.) ville du gouv. d'Iaroslaw, et cheflièu d'un district; elle est située sous le 57° 27 de lat. sept. et le 56° 9' de long. orient., sur la rive droite du Volga, à 101 w. d'laroslav. On la partage en 2 quartiers: le premier est entouré d'un rempart et d'an fossé et s'appelle Zemlianoie-Gorod (ville ou fortification de terre); le second se nomme Possad (le bourg). Deux autres bandes étroites et or- aussi entouré d'un rempart de nées de monnoies pendent égale- terre, mais n'a pas de sossé. De ment jusqu'à la ceinture, où elles l'autre côté du fleuve se trouve sont fixées par des franges. Elles un faubourg qu'on nomme Pzarportent un Sacul ou pièce qui nia. On ignore par qui et quaud leur couvre toute la poitrine de- cette ville sut sondée; elle étoit pais le menton. Elle tient par le fort grande et riche avant l'invamoyen de deux bandes qui sont sion des Lithuaniens, en 1607, derrière les oreilles, et est garnie car on y comptoit 150 paroisses, 12 couvens et 30,000 habitans pièces sont plus ou moins longues mâles. Les Lithuaniens la brûlèel larges. Les filles ont des bon- rent et la ruinèrent entièrement, règne du trar Michel Féodorovitch qui la releva et y envoya 5000 colons pour la repeupler. Cette vil**le** étoit anciennement une principauté apanagée de Rostof, mais en 1218, le grand-duc de Vladidimir Constantin Vsevolodovitch, surnommé le Sage, ayant fait le partage de ses états donna larosláv et Ouglithe, avec toute la contrée, à son fils Vsevolod (Jean) qui fut tué par les Tatares en 1237. Son frère Vladimir y régna jusqu'en. 1249, ensuite ses ensons et les princes de Rostof occupèrent ce trône jusquen 1261. Alors il fut réuni à la principauté de Vladi-1434, le grand-duc mir. En Vassilei Vassiliévitch, Temniou l'Aveugle, donna Ouglithe en apale prince nage à son cousin 1) mitri louriévitch, surnommé Chémiaka, qui y mourut en 1454. apanage élant revenu au grand-duc, il le donna en mourant, en 1462, à son fils André, avec toutes les villes et villages qui en dépendoient. Des raisons de politique l'en ayant sait dépossé der, sous le règne du grand-duc Ivan Vassiliévitch, il sut mis en prison avec ses deux sils Jean et Dmitri; Ouglitche fut annexée alors à la principauté de Moscou, et se régit par des gouverneurs que les grand-ducs y envoyèrent. En 1505, le grand-duc Ivan Vassiliévitch donna cette ville avec ses dépendances à son petit-fils Dmitri Ivanovitch, stipulant quels seroient dorénavant les droits des princes et les attributions des gouverneurs envoyés de Moscou; celuici mourut en prison en 1509. En 1584, le tzar Féodor Ivanovitch donna cet apanage à son frère Dmitri encore en bas age, qui alla y demeurer avec sa mère la tzarine douairière; mais ce malheureux prince, dernier rejeton en ligne directe de la maison régnante de Rurik y sut assassiné

par les ordres de l'ambitieux Godounof en 1591. C'est à cette époque qu'on doit assigner la décadence et ensuite la ruinc entière de cette ville; car Godounof rejetant la laute du meurtre sur le peu de soins que la tzarine avoit eu de son fils, fit faire recherches simulées des meurtriers, et exila sous ce prétexte une partie des habitans en différens lieux et jusqu'en Sibérie, obligea la malheureuse mère du jeune prince à se faire religieuse dans un couvent au-delà du Bélo-Ozero, et dispersa les principaus habitans. Le règne d'Otrépiel ou du faux Dmitri ajouta aux calamités de cette ville; ensuite les Polonois y mirent le comble en la saccageant et la brûlant, comme nous l'avons vu plus haut. Après la mort de l'usurpateur Otrépiéf, on transporta en 1606 le corps du jeune prince Dmitri d'Ouglitche dans l'église cathédrale de Moscou. On trouve dans ce moment à Ouglitche 2 couvens, 25 églises paroissiales, une école pour les ecclésiastiques, une autre pour les Orphelins, frais des marchands de la ville, 3 hospices pour les pauvres, ditférentés fabriques, nommément de cuirs, de papiers, de chandelles, etc., plusicurs boutiques et 5500 habitans des deux sexes. On voit encore la maison de briques et les appartemens voûtés et peints à la fresque dans le goût d'alors, qu'occupoit le jeune prince Dmitri avec sa mère la tzarine douairière. Les habitans d'Ouglitche sont industrieux, vivent dans l'aisance, et font un commerce considérable dans l'interieur de l'empire. Il se tient ici deux grands marchés par an.

OUGLITCHIS, (Yeautu.) c'étoit le nom d'un peuple de race sarmate qui vivoit sur le Duepr, entre les riv. Vorskia et Samara (dans le gouv. d'Ecatherinoslav actuel) Le nom d'Ouglitchis leur est venu de la riv. Ougla actuellement Orel, sur laquelle étoit située leur principale ville Perésetchéne.

OUGRA, (Yepa.) riv. assez considérable qui prend sa source dens le gouv. de Smolensk, district de Jouklinov, et qui coule ensuite dans le gouv. de Calouga ou elle se jette dans l'Oca. Au printemps et en automne, lorsque les caux sont hautes, on fait flotter beaucoup de bois de construction et autres par cette riv. dans les villes situées sur ses bords.

on, (yi.) riv. du gonv. d'Orenhourg, qui prend sa source non
bin de celle de l'Onral, dans les
montagnes nommées Caratache
montagne noire); elle se jette
lans le Tobol et u'est remarquable
que par la ligne militaire qu'on a
lantie le long de ses bords et qui
par cette raison prend son nom:
Ouïskaïa linia ligne d'Ouï. Il v
taussi un fort de ce nom parmi
aux qui composent cette ligne de
léfense.

OURHTOMA, (Ymmoma) II 1ª plusieurs riv. de ce nom, l'une st dans le gouv. de Vladimir, elle mind sa source dans le district de Souzdal, en parcourt une partie, unsique de ceux de Chouia, et Corrol, entre ensuite dans le gouv. de Costroma , où elle se jette dans le l'éza. L'autre se jette dans le <sup>Bélo</sup> - Ozéro, dans le gouv. de Morgorod. Une troisième prend a source dans le gouv. de Vologda, entre dans celui de laroslav, et se réunit à la Sagoja dans le district de Pochekhousk. La quatrième appartient aussi au gouv.de Vologda, elle se jette sans la Dvina.

Oulba, (UAGA.) riv. qui coule e long de la frontière dans le ouv. de Tomsk et sur les bords de aquelle on a établi une chaine de etites fortifications.

OULCANE, ( YAKOHO.) riv. de Sibérie dans le canton de Yakoutsk, elle se jette dans l'Aldane.

OULEABORG, ( Yreabopeb. ) (Ouléo, Oleo.) ville maritime de la Finlande, située dans une presqu'ile près de l'embouchure du fleuve Ouléa.Cette ville, bâtie en 1610, est la plus grande de toutes celles de la Bothnie arientale, ses rues sont droites et très-longues, elle a des basses - classes, un très bon port et une belle pêcherie de saumons. Les troupes russes la prirent en 1714, en 1773 elle souffert deux grands incendies qui l'ont presque entièrement ruinée. Sous le régime suédois elle étoit la quarantième à la diète. Planmann a fixé sa position au 64° 59'; près de la ville, dans uno pet. île, est le château d'Ouléaborg, bâti et bien fortitié 1590.

Ouleima, (Yzeŭzia.) riv. du gouv. d'I-roslaw; elle traverse une partie du district d'Ouglitche pour se jeter dans la Youkhot.

OULF ou WOULF, (Улфо или Вулфо) C'est le nom d'une île qui se trouve dans le golfe de Finlande tout près de Reval, et qui dépend du district de Virland.

Oulla, (Yana.) riv. navigable; elle prend sa source dans le gouv. de Vitebsk et se jette dans la Dvina. On a établi une communication au moyen des rivières, Berésina, des lacs Péto, avec la riv. Esso et le lac Bebé où la riv. Oulla prend sa source, en construisant des écluses et des réservoirs, de manière que la mer Noire communique avec la Baltique, et que productions des provinces méridionales de la Pologne, du gouv. de Minsk et de la Russie Blanche sont transportées au port de Riga.

Ouloma et Slavenka, (Улома и Славенка.) Ce sont deux riv. qui sortent du gouv. de Vologda, et se jettent dans la Cheksna. Leurs sources étant très-près
du lac Coubensk, duquel découle une des principales branches de
de la Dvina septentrionale, le gouv.
a décidé d'établir, en creusant
deux canaux, une communication
entre la mer Blanche et la Baltique, c'est-à-dire entre Arkhangel et Pétersbourg; le nivellement
a été exécuté, et les plans ont
été soumis au conseil; il faut espérer que ce projet si utile sera
bientôt mis à exécution.

OULOUKEMA, (Ynykema.) riv. qui sort du mont Aitay dans la Mongolie et qui en se réunissant avec la Beïkema forme le lénisséi.

pet. ville du gouv. de Kief, et chef - lieu d'un district, bâtie sur la rive gauche d'une pet. riv. de son nom, qui par le moyen de l'Iltrana se jette dans la Siniou-kha. Cette ville est à 243 w. de Kiew Elle appartenoit ci-devant au comte Pototsky. On y trouve de belles boutiques bâties en briques, une école pour la noblesse, de beaux bâtimens appartenans au comte Pototsky et à d'autres seigneurs; elle est peuplée surtout de Juiss qui y sont en grand nombre.

OUMNAK, (Uzunako.) C'est une des îles de l'océan Oriental qui appartiennent à celles qu'on appelle îles des Renards; elle a 100 w. de longueur sur 7 à 15 de largeur; on trouve au milieu de cette île un volcan; les sources d'eau chaude qui en découlent servent aux habitans à cuire leur viande, leur poisson, etc. On n'y trouve de bois que quelques petits buissons rabougris qui ne sont d'aucune utilité; mais il y a beaucoup de renards de toute espèce, dont la chasse est très-importante à cause de leurs belies fourrures. nombre des habitans payant tous tribut monte à 80 personnes; ils sont doux et hospitaliers.

OTNALACHRA, ( Unazawka.) (Agoun-Aliaska, ou comme les habitans l'appellent eux-mêmes, Nagounalaska.) C'est une des plus grandes îles de l'archipel des Aleoutes, elle appartieut à celles quon nomme iles des Renards. Ounalachka est sous le 53° 56' de lat. sept. et le 2100 de long. orient; elle s'étend du sud-ouest à l'est, à 140 w. et sa plus grande largeur au milieu est de 35 w. Elle se termine à l'ouest vers l'île d'Ounnak, par une pointe très-étroile. Elle a plusieurs golfes qui entrent tres-avant dáns les terres. Les trois plus considérables sont le golie d'Ougadiak ou du Castor (hobrovoi), à l'orient, de Makouchine à l'occident, et du Capitaine au nord. Ces trois golfes, qui savancent chacun plus de 20 w. daus les terres, en forment d'autres plus petits; ils sont très-profouds cl d'un mouillage sûr. Toute l'ile est formée de hautes montagnes, dont les sommets sont nus, et dont l'une au milieu de l'île est un volcan. Toute la partie méridionale de l'île est bordée de rochers presqu'inabordables. Les vallées offrent d'excellens paturages. Elles sont presque toutes arrosées par des ruisseaux qui descendent des montagnes. Il y croit dissérentes sortes de baies et de racines nourrissantes. Il y a fort peu de bois dans l'ile, quelques saules, l'aulnier et le chèvre-seuille sauvage y croissent cependant en asser grande quantité. On n'y trouve, excepté les renards et une espece de souris à courte queue, aucus animal terrestre; mais les Amphybies, tels que le castor et les animaux aquatiques y sont en grand nombre. On y trouve des aigles, des vautours, des perdris et plusieurs espèces de moineaux; les poissons sont très - nombreul dans les baies de cette île. Ounalachka étoit ci-devant très-peu-

plée, mais des maladies épidémiques et la disette ont détruit une grande partie de ses habitans; à peine y reste-t-il 300 individus établis sur les côtes orientales, septentrionales et occidentales, et répartis sur 14 villages. La côte méridionale est inhabitée. Les habitans de cette île sont doux et hospitaliers. Ils sont régis pas la compagnie impériale d'Aniérique qui y a un établissement dans le golfe du Capitaine. Les mœnrs, les usages et la religion de ce people sont décrits avec beaucoup d'exactitude dans l'ouvrage inlitulé: Voyage fait par les ordres de l'Impératrice Catherine II dans le Nord de la Russie Asiatique, elc., depuis 1785 jusqu'en 1794 par le commodore Billings, rédigé par Sauer.

OUNALGA, (IJHanea.) Cette île se trouve à l'orient de la précédente ; et n'en est séparée que par un canal de 5 w. Elle a 10 w. de long sur une à-peu-près de large; on n'y trouve ni bois, ni ruisseaux. Au nord-est de cette île se trouve celle d'Acoutane, séparée par un canal de 20 w.

Oundebesse, (Ундебесь.) riv. assez considérable qui coule en Sibérie dans le gouv. de Tomsk et se jette dans le Tchoulym.

Ounschma, (Ynemma.) pet. fleuve qui se jette dans la mer Blanche; il coule à travers des marais impraticables. Il y a quelques cabanes de pécheurs à son embouchure, qui servent même temps de stations de poste.

OUNIMAK, (YHUMUKO.) C'est une des îles Aléontes, située près de celle d'Ounalachka; sa position géographique est sous le 53° 58' 6" de lat. sept., de son extrémité occidentale elle s'étend en s'inclinant, de 18 milles, au sudest 630; et de la même extrémité à la pointe septentrionale, elle

s'étend de 19 milles dans une direction nord-est 62°. Elle est élevée, inégale; ses bords sont escarpés, et on y distingue trois grandes montagues. La première de ces montagnes a un sommet très-irrégulier, la seconde forme un conc parfait, s'élève à une excessive hauteur et il en sort continuellement une très-grande suméc. Le sommet de la troisième, qui est celle que les indigènes appellent Caïguinak, semble être fendu et tronqué, il est couvert de neige et s'élève au-dessus des brouillards, qui cachent souvent les flancs de la montagne. Cette île a 100 w. de long, sur 25 à 30 de large, elle n'est séparée du continent de l'Amérique septentrionale du cap Aliaska que par le détroit d'Issanok, qui a depuis 3 jusqu'à 7 w. de largeur. Cette île contient trois habitations; on y trouve des ruisseaux d'eau douce, dont un sort d'un lac qui est dans l'île, et dans lequel il entre heaucoup de poisson au moyen de ce ruisseau dans le temps de hautes marces. Il y a peu de bois sur l'île, et excepté le saule et l'aulue, qui même ne s'élèvent pas fort haut, on n'y trouve aucun arbre. Ceux que les indigènes emploient pour la construction de leurs cabanes et de leurs canots leur sont jetés par la mer. L'île renserme des animaux de plusieurs espèces, tels que l'ours, le loup, le sanglier, la loutre, le daim, le castor et d'autres.

Ounja, ( Uhaka.) riv. du gouv. de Costroma; elle coule du nord au sud, prend sa source dans le district de Solgalitsch, reçoit plusieurs riv. dans son sein, et va se jeter dans le Volga près de Yourief-Povolsk.

Ounja, (Yuma.) Gros bourg et ci-devant ville du gouv. de Costroma, sur les bords de l'Ounja; on y trouve trois églises.

Ounouse, (Ynyŭ.) pet. riv. du gouv. de Penza, district de Troitsk, elle se jette dans la Mokeha.

OUNA, (Yua.) riv. assez considérable qui prend sa source dans le gouv. de Toula, district de Bohoroditsk, elle sertilise ensuite dans ce même gouv. les districts de Crapivna, Toula, une partie de celui d'Alexine, d'Odoief, puis elle entre dans le gouv. de Calouga, où elle se jette dans l'Oca à 8 w. au-dessus de Likhvine. Cette riv. réunit à ses eaux celles de plusieurs riv. assez considérables, nommément l'Ouperte et le Chate; elle nourrit dans ses eaux une quantité de carpes qui sont d'un excellent goût.

OUPERTE, (Unepmo) riv. du gouv. de Toula, qui prend sa source dans le district, de Bohorotsk, elle arrose celui de Crapivna et y tombe dans l'Oupa.

OUPTA, (Ynma.) Voyez KHOU-

OURAK, (Ypako.) fleuve de la Sibérie qui se jette dans la mer d'Okhotsk, à 24 w. de la ville d'Okhotsk. On y entretient toujours des radeaux sur lesquels on transporte dans cette ville les approvisionnemens qu'on y apporte de l'intérieur de la Sibérie.

OURAL, (Ypans.) (monts.) Cette chaine de montagnes, qui sorme les bornes naturelles entre l'Europe et l'Asie septentrionale, s'appelle communément Oural (ceintare), comme si elle entouroit le globe. Les anciens donnoient à cette chaîne le nom de monts hyperboréens, ou Ryphéens, et quelquesois celui de Montes Rymni. L'Oural des Bachkirs étoit plus particulièrement désigné sous cette dénomination : ils appeloient l'Oural septentrional Montes hyperbores ou Ryphæos; et Alsymnicios l'Oural méridional. Le premier fut aussi appelé dans

la suite les montagnes Yougoriennes. Oural est un mot tatare qui signifie ceinture, par lequel les Russes désignent aussi cette chaine, car ils l'appellent Camennoi -Poyas et Zemuoie - Poyas, c'està-dire, ceinture de roche, ou ceinture de la terre. Ces montagnes du sud au nord forment une ligne presque droite de plusieurs mille werstes de longueur. Les mon tagnes situées entre la mer Caipienne et le lac Aral, peuvent être considérées comme le commencement de cette chaîne, qui atteint sa plus grande hauteur et sa plus grande largeur vers les sources des riv. d'Oural, de Tobol et d'Emba; de là elle se dirige ven l'origine de celles de Tchoussovau et d'Iset, plus loin jusqu'aux sources de la Petchora et de la Sossa, elle sorme ensin deux grands promontoires vers le havre de Carik, sur la mer Glaciale, et après avoir été divisée par le détroit de Vaigats, parvient à son terme dans les montagnes de Novaia - Zemlia. Tel est le cours de cette chaine prodigieuse, qui part des plas hautes montagnes de l'Asie, sabaisse graduellement avec plusieurs interruptions fréquemment imperceptibles, et se perd ensin dans la mer Glaciale. Il en sort quelques branches colatérales considérables qui se dirigent à l'est et à l'ouest La principale branche occidentale est celle nommée Obstchéi-Syrt, qui se sépare de la chaine entre les riv. d'Oural et de Sacmara; elle se réunit d'un côté à une autre branche qui sort de la lande des Kirguiss, sur la rive gauche de l'Oural; et l'autre côté projett dans le désert des anciens Calmouks, entre le Volga et l'Oural, et se réunit vers le nord avec ks montagnes de grès qui accompagnent la grande chaîne de l'Oural au côté de l'occident. Près des forts d'Orsk et de Gouberlinsk,

ne partie des montagnes court s sud-est dans les déserts des irguiss, et atteint jusqu'à la mongne d'Oulous - taou, qui est sire vers le centre de cette région, qui tient à la chaîne d'Altay. nappelle ce bras les montagnes Gouberli**nsk. Unc autre bran**r moindre que la précédente, rte le nom d'Octo - Caragaïe; k court au sud-est, entre les n d'Oural et d'Oui, à travers désert découvert des Kirguissiissaks de la horde moyenne, et sursuit ensuite sa direction sous nom d'Alguinskoie - Syrt, vers montagnes d'Irtyche et d'Altay. ichaine des monts Ourals peut re divisée en trois principales rties: 1º l'Oural des Kirguiss i prend depuis les mers Caspine et d'Aral, et à l'est du grand sert des Kirguiss - Caissaks, mu'aux sources du Tobol et de 'mba; 2º l'Oural riche en mis, qui comprend toute l'étenndes montagnes, avec ses déndances à l'est et à l'ouest, delis les sources des rivières menmuées et les montagnes de Gourlinskoie, jusqu'aux sources de Sosva et de la Colva; et 3º l'Ouldésert, qui s'étend de ces riv. amer Glaciale. L'Oural abonnt en mines peut encore être bdivisé en Oural d'Orenbourg, iral d'Ecatherinenbourg et Ou-Verkhotourien. Cette chaine incipale de montagnes de l'Oula encore une particularité, c'est elle décline incomparablement rantage du côté de l'ouest que œlui de l'est', et que sur le prer côté elle est accompagnée ndant une étendue considérable ane chaîne collatérale très-riche cuivre, et composée dans sa plus inde partie de grès schisteux. s plus hautes montagnes de la aive de l'Oural sont situées ns le gouv. d'Orenbourg et du le de Verkhotourie; cependant Tom. 11.

les premières excèdent de beaucoup les dernières. Elles se trouvent pour la plupart, sur le côté occidental de la chaîne, telles, par exemple, que l'Iramel, le Psetak, le Taganaï, le Dchigalgo. l'Agchourdyk, l'Ilmen ou Yamen-Taou; mais il y a aussi du côté de l'est quelques cimes très-élevées, comme l'Irentyk et le Carentache. Les plus grandes élévations de l'Oural Verkhotourien sont, le Vostroi-Camen, le Conqueschefskoi Camen, sur la Lobva; le Pavdinskoi et le Cosvinskoï-Camen sur la Tavda. Quelques-unes, telles que, l'Agchoudik, le Dchigalgo, le Tanagai, le Conquechesskoi, Pavdinskoi et Cosvinskoi-Camen, sont, en plusieurs endroits, éternellement couvertes de L'Oural d'Ecatherinbourg contient les montagnes les moins escarpées. Elles ont pour la plupart leurs sommets en forme de demi-sphères de plus ou moins grandes dimensions. L'Oural des Kirguiss nous est presque entièrement inconnu, et nous ne connoissons pas mieux le grand Oural désert. On croit que ce dernier s'étend principalement dans le nord vers les sources de la Sosva , et qu'il atteint enfin, presque parallèlement à l'Ob, la mer Glaciale, d'où il part vers l'ouest une branche de montagnes schisteuses, qui, avec une langue de terre, forme une baie dans l'Ob, et se termine sur la côte en pièces détachées, en partie composées du même schiste; mais la principale partie se prolonge jusqu'à l'île de Novaïa - Zendia, et peut - être pousse aussi une branche vers l'ouest à travers la mer qui est remplie d'îles de rochers, jusqu'aux montagnes de la Laponie. La plupart des cimes les plus élevées de l'Oural sont composées de granit et de tous les matériaux de la roche primitive. Les côtés contiennent 11

plus de chiste; les montagnes avancées, ou promontoires, surtout du côté de l'occident, sont sormées de grés, craie et gypse, avec des lits de marne, d'argile et de sable, etc. Mais il y a plusieurs , exceptions: par exemple, nous trouvons le granit non-seulement sur les points les plus élevés, mais aussi dans des endroits très-bas, et nous voyons, dans quelques places des montagnes principales, parmi les blocs de granit, du porphyre, du roc, du mica spatheux du jade, de la serpentine, du sable, de la pierre de marne, du schiste micaré, et de la pierre calcaire (lapis calcareus) et du lapis salinus, qui fréquemment paroissent être appuyés sur le granit, mais souvent sont seulement placés à côté. Dans les promontoires, et dans les lits, la pierre calcaire, le schiste, le grès et le gypse, son tellement entremélés, qu'il est impossible de dire lequel de ces minéraux sert de support à l'autre. L'Oural d'Orenbourg offre des masses saillantes et plusieurs montagnes considérables de quartz corné, solide; par exemple, le Gouberlinskoi qui est presqu'entièrement composé d'un beau jaspe. La partie schisteuse, ou ce qu'on appelle la montagne de gangue, n'est pas beaucoup plus facile à apercevoir sur le côté oriental de la chaîne principale, que du côté de l'ouest où elle manque presque totalement Le roc, le schiste mi cacé, la pierre oltaire (lapis ollaris), la marne grise, la serpenpentine Wake, le schiste argileux gris, le trapp et le jaspe se succedent mutuellemeut, sans aucune régularité apparente; ils sont divisés de différentes manières, par des protubérances de pierre calcaire et de lapis salinus. Les montagnes inférieures offrent la même variété du côté de l'est: leurs couches épaisses sont mélangées de pierres

calcaires (pour la plupart sans pe tritications), de gypsc, schiste noin de grès, et de lits de marne etdan gile, etc. dont la succession differ dans presque chaque région. Na le côté ouest, communément pro de la montagne supérieure, u schiste argileux, gris et nou se succède alternativement au un beau grès, et une montagu considérable de grosse pierre cale caire, qui s'étend depuis la ris Bélaia, au - delà de Soli-Cama vers le nord, présentant en beu coup d'endroits des cimes tres-éla vées et tronquées, est accompa; no à l'ouest, dans toute sa longueus de montagnes de gypse et de gret les premières renterment de sources saléces, et les dernières 🔌 filons de cuivre très-riches. Lor que ces montagnes calcaires los dent les monts supérieurs, trouve partout, et en grand nomi des nids de minérais de ser; 🛂 dis que du côté de l'est, et sur! partie supérieure de la chain la mine de cuivre la plus rich et beaucoup de minérais de les se trouvent dans la séparation 4 la pierre de craie saline d'arq la marne Wake, et les couch les plus considérables de minéq de fer, de porphyre et mine de dans la gangue. Les montagnes l'Oural sont très-riches en miss raux. Nous y trouvous de belle espèces de granit, du porphyti de l'excellent jaspe, du bon quartz, du petro-silex, du cillo des pierres à aiguiser, des pierre à fusil, de l'agate, de la color doine, de gros cristaux de roche des topazes inmées, de belles and thistes, des chrysolites, de la tens à pipe et à porcelaine, du bols du ield spath feuilleté, de la 180 pentine, de la pierre ollaire,4 verre mica, de l'asbeste et delle miante, de beaux marbres, du schiste seuilleté, du gypse, du sphath tusible, du tui, du charon de terre, des huiles minéraes du naphte, du soufre natif, les marcassites, des sels fossiles, es sources de sel marin, des lacs mers, de l'alun, des terres vitriomurs, du salpètre, du natron, her, du cuivre, de l'or et des blices de plomb et d'argent. On h construit des ouvrages consilimbles, pour exploiter l'or, le mvre et le fer, et ils sont d'un sud produit. Les montagnes de Oural abondent en bois, leurs tbres consistent dans les différen-\* espèces de pins, bouleaux, cères, mélèzes, trembles, aulnes, tdu côté du sud-ouest quelques benes, ormes, tilleuls, etc. Nous buvons alternativement le long de s montagnes de riches vallons et t belles prairies. On y éleve beaump de bétail. Elles renferment une grande abondance d'oinux et d'animaux sauvages, entre ums des martres, des castors, des tanes, des élans, etc. Dans les anres ordinaires, elles ont de l'eau 1 abondance, et les différentes évations contiennent une multiide de beaux lacs transparens, étangs et de ruisscaux sans nomre tous remplis de poissons. Les rincipales riv. qui en tirent leurs parces, sont: la Sosva, la Toura, let, l'Oui, le Tobol, l'Emba, Oural, la Bélaia, la Tchoussovaia, Cama, la Petchora, etc.

appelloit Yaik jusqu'en 1775; a sa source dans le gouv. d'O-mbourg, dans le côté occidental montagnes de l'Oural, sous le de lat. sept. H sort des mongnes près du fort d'Orsk, suit endant long-temps une direction uest, mais court ensuite directement au sud et se jette dans la ser Caspienne en plusieurs bras, ers le 47° de lat. sept. et le 70° long. orient. Ce fleuve d'un ourant rapide, d'une eau pure, loit connu des anciens sous le

nom de Rymnus. Son cours est supputé de 3000 w. de longueur. Il forme de temps immémorial les limites entre les Kirguiss et les Bachkirs. On y voit encore trente forts et plusieurs forteresses construites pour s'opposer aux premiers. Les rivières les plus considérables qui s'y déchargent sont, sur la gauche, l'Or, et l'Ilek; et sur sa droite le Kisil'et la Samara. Ses rives, dans les régions supérieures, sont bordées de rochers escarpés et tres-hauts; mais plus bas, elle coule à travers un step assez sec et très-salin. Ce sleuve est singulièrement abondant en poissons. Les pécheries que les Cosaques de l'Oural ont établies sur ses bords et à son embouchure, sont une source inépuisable de richesse pour eux.

OURALSK, (Upanicko.) ville capitale des Cosaques établis sur l'Oural; elle est bâtie sur ce fleuve, un peu au-dessus de l'embouchure de la Tchagana, sous le 51º 11' de lat. sept. et le 69º 22' de long. orient., à 1269 w. de Moscou. Elle est grande et peuplée, les rues y sont étroites et peu régulières; on y trouve 5 églises; les Cosaques qui l'habitent sont au nombre de 3600 hommes répartis en 7 Stani– tzis ou régimens, ils sont régis par leur propre chancellerie, divisée en 2 départemens, dont un pour la partie militaire, et l'autre pour les assaires civiles, le tout présidé par l'attaman des troupes, sous la surveillance cependant du gouverneur-géneral d'Orenbourg. Leur principale occupation temps de paix, comme aussi l'unique source de leur richesse et de leur prospérité, est la pêche dans l'Oural qui est excessivement poissonneux, et dont le poisson est réputé d'une qualité supérieure même à celui du Volga. Oural-k est palissadé et entourée d'un rempart irrégulier.

OURALSK(COSAQUES D') (Ypanickie Kosaku.) Voycz Cosaques D'OURALSK.

OURBAK, (Yphand.) Colonie allemande du gouv. de Saratof, elle est composée de 50 familles luthériennes.

Ourkade, (*Uprago*.) pet riv. du gouv. de Penza, district de Crasnoslobodsk; après un cours de dix w. elle se jette dans la Mokcha.

OURDOMA, (Up Aoma.) pet. riv. du gouv. d'Iaroslaw, elle prend sa source dans des marais, traverse le district de Romanof, et se jette dans le Volga après un cours de 25 w.

Ourey, (ypeŭ.) pet. riv. du gouv. de Peuza, dans le district de Crasnoslobodsk, elle coule aussi dans le gouv. de Tambos.

OURJOUME, (Up my mo.) riv. considérable du gouv. de Viatka, elle se jette dans la Viatka, sur sa rive droite.

Ourjoume, (Upacyalo.) ville du gouv. de Viatka, et chef-lieu d'un district, elle est située sous le 57° 18' de lat. sept. et le 67° 50' de long. or., sur l'Ourjoume à 192 w. au sud de Viatka. I lle n'est guere peuplée, on y trouve cependant quelques fabriques de savon et dans son district des usines de fer, des distilleries d'eau-de-vie de grains, et une fabrique de potasse.

OURLA, (Upaa.) pet. riv. du gouv. de Penza dans le district d'Inzara, elle se jette dans l'Inzara.

OUROUNE, (YPYNO.) (Ouroupe) actuellement l'île Alexandre. C'est la dix-huitième des
Courills, elle est à 25 w. de Tchirpo-Oi, et c'est une des plus considérables de cet archipel. Elle a
200 w. de long sur 20 de large,
elle a de hautes montagnes à têtes
pelées, très-escarpées, entourées
de vallons profonds; sur la côte

septentrionale se trouvent quatr petites îles presque configue, Dans les vallées et à côté des ris vières, on rencontre parfois un plainc. Il croit de belles futaics d houleaux, d'aulnes, de Sorbes Silvestrus et de saules vigoureur, tant dans les vallées que sur le montagnes et toutes les côtes es et nord-est de l'îlc. Les herbage sontd une hauteur extraordinaire sur les rivages et dans les plames des ruisseaux considérables cou lent des montagnes dans la mord sont peuplés d'une variété de pos sons. Dans la partie du nord vers le milieu de l'île, est un la dont les eaux s'écoulent dans mer par un large ruisseau alma dant en poissons. Il y a grand quantité de rats sur cette ile, des renards rouges et blancs abondance. On apercost de l mine de différentes espèces du les crevasses des montagnes, tent que des pyrites de cuivre mele de quartz, des pyrites de south aussi dures que de l'acier, au du quartz et de mauvaises pyrite de cuivre dans une gangue calcaire Cette île n'étoit tréquentée que pour la chasse du renard par le Courills velus, mais il s'y est lor mé tout récemment un établisée ment russe, auquel on a doubt le nom de Courillo-Rossia, 01 Russie-Courille.

OURUPINSKAIA - STANITZA
( Up in une kar - Cm anuala, la
bourg des Cosaques du Don la
sur les deux bords du Khoper. es
célebre par une foire annuelle que
s'y tient le 1er octobre, et à la
quelle se rassemblent beaucus
de marchands forains de la plupart des villes russes, ainsi que
des Arméniens, des Grees, les
Tures, des Tatares et même des
Calmouks qui y apportent quante
té de marchandises de l'Asie, que
ils échangent contre du drap, des
soieries, etc. etc.

Ousmane, (Ycramb.) ville du rivage est sablonneux. Le long de gour, de Tambow et chef-lieu d'un district; elle est située sous  $le 52^{\circ}$  47' de lat. sept. et le 57° 54 de long. orient., sur la rive droite de la rivière qui porte son 10m, et à 158 w. sud-ouest de Jambow. Cette ville a été bàtie m 1646 sous le règne du tzar Alezis Michailovitch, pour défendre ks frontières de ce côté contre les incursions des Tatares. On y troure 4 églises, 20 boutiques et 472 maisons; on peut porter le noinbre de ses habitans des deux sexes à 2500 personnes. Il se tient ici un grand marché au printemps qui dure une semaine. Le district decette ville est tres-fertile; on y trouve une mine de ser qui est exploitée aux frais d'un particulier qui en tire un revenu assez considé**rable.** 

(Усмань.) OUSMANE. qui prend sa source dans le gouv. de lambow, district de Lipetsk, coule ensuite dans le gouv. et le district de Voronéj, où elle se jette dans le Voronéj. Le mot Ousmane est tatare, il signisie

dans cette langue beauté.

Oussa, (yca.) Il y a deux riv. de ce nom, la première coule dans le gouv. d'Archangel, elle prend sa source dans les montignes Yougoriénnes, et se réunit à la Pétchora dans le district de Mézen, sous le 65° de lat. sept. la seconde appartient au gouv. Volga.

Oussassin, (Yeacupo.) C'est la quatorzieme île de l'archipel des Courills; elle est à 17 w. de la treizième, et peut avoir 25 w. de long sur autant de large. Ce sout, à proprement parler, deux iles à côté l'une de l'autre, couvertes de rochers considérables. Au sud se trouve une baie ronde, présentant la forme d'un chaudron, entourée de montagues, dont le

cette rive court une source chaude, peu éloignée d'une autre semblable; il s'y trouve aussi quelques sources jaillissantes qui sortent avec violence, et lancent leurs eaux à une hauteur considérable. On rencontre en plusieurs endroits des fentes et des crevasses dans la terre de cent brasses de longueur et quelquelois davantage. Près de la grande cataracte, ou source jaillissante, le rivage est hautetescarpé On y trouve de gros morceaux de scusire et de nicre.

Oussolié, (Yconse.) bourg du gouv. de Simbirsk, district de Samarsk, dans lequel il y avoit autrefois un établissement considérable pour obtenir le sel par la cuisson des sources salines qui s'y trouvent. Il y a un autre bourg de ce uom, que l'on distingue aussi par l'épithète de Novoc-Oussolié, ce qui veut dire Oussolié-la-Neuve; celui-ci se trouve dans le gouv. de Perm, district de Solikamsk, il est situé sur la rive occidentale de la Cama. trouve quantité de sources salécs dans les environs de ce bourg, ce sont même les sources qui rendent le plus de sel de toutes celles qui se trouvent dans le gouv. de Perm et mème en Russie, car elles en produisent, année commune, plus d'un million de pouds. Ces salines sont en partie à la couronne, mais la majorité apparde Simbirsk et se jette dans le tient à des particuliers. La saumure, qui dans son état naturel contient de 10 à 16 zolotniks de sel par livre, est mise ici dans la chaudière telle qu'elle sort de la source, sans aucune espèce de préparation, si ce n'est dans certains endroits, où depuis quelques années on a adopté une méthode plus avantagense. Le sel d'Oussolié, ainsi que celui du reste de la province, se transporte dans 12 gouv. de l'empire, on se sert plats, qui, sans qu'il entre un elle se jette dans le Cotorost. seul clou de fer dans leur construction, portent de 40 à 90 mille Xonepckas.) bourg des Cosapouds de sel. Ces hateaux descen- ques du Don sur la rive droite de dent la Cama jusqu'à Païchova, re- ce tleuve; il a recu son nom de montent ensuite le Volga jusqu'à l'embouchure du Khoper qui se Nijni-Novgorod, où se sait le prin- jette très-près de là dans le Don; cipal dépôt, et de là on le trans- on y trouve une église de pierres porte plus loin partie par terre et d'une belle architecture. partie par cau.

OUST-BELO-CALITVENSEAIA, (Усть - Бело - Калитвенская.) bourg des Cosaques du Don, situé sur les rives gauches du Do-

netz et de la Calitya.

Oust-Borzinskaia, (Ycma-Bopsunckas. ) C'est un petit fort qui se trouve dans le gouv. d'Irkoutsk, district de Nertchinsk, **s**ur la Borza.

OUST-BYSTRIANSKALA, (Ycmb-Выстрянская.) bourg des Cosaques du Don, située sur la rive droite du Donetz.

Oust - Camennogorskaia, ( Устъ-Калиенногорская. ) pet. fort dans le gouvern. de Tomsk, district de Biisk, il est situé dans une plaine fertile et assez vaste. Il tire son nom de sà position à l'entrée d'une montagne de rochers, à travers laquelle coule l'Irtyche. On en posa les fondemens en 1720. Les bêtes sauvages abondent dans ses environs. 1)e l'autre côté de ce fleuve est une place destinée exprès pour les échanges de commerce qui se sont avec les caravanes asiatiques et Kirguisiennes. Le bois à brûler est déjà rare dans ce canton; ce fort est à 830 w. de Tomsk; on y trouve 2 églises et plus de 150 maisons, la plupart en briques; c'est d'ici que commence, le long de l'Irtyche, la ligne militaire qui prend le nom de ce fleuve.

Oustié, (Yembe.) riv. du gouv. d'Iaroslav, elle prend sa source daus le district d'Ouglitche, elle eutre ensuite dans celui de

pour cet esset de grands bateaux Rostow, où réunie à la Velsa,

Ouss-Khoperskaia, ( Ycmi-

OUST - LABINSKAIA, ( Yome-Лабинская. ) pelit fort du goov. du Caucase, district de Stavropol, sur les bords du Couban. On y a établi des colons pris parmi les Cosaques, et ils y forment actuellement un régiment cosaque sous le nom de régiment du Couban.

OUST-MEDVEDITSKAIA, (ycm)-Медоедицкая. ) bourg des Cosaques du Don sur la rive droite de ce fleuve, et vis-h-vis l'embonchure de la Medveditsa, quisy

jette par deux bras.

OUST-()UISKAIA, Yuckan.) pet. fort du gouv. d'Orenbourg, dans le district de Tchéliabinsk. Il prend son nom de l'embouchure de l'Oui en cet endroit dans le Tobol. On y trouve une église et jusqu'à 400 maisons; sa garnison est composée d'une compagnie de dragons et de quelques soldats d'insanterie, et jusqu'à 300 Cosaques pour les avant-postes. Les habitans de ce fort, ainsi'que des villages voisins, vivent dans une grande aisance, à cause de la sertilité extraordinaire de cette contrée, toutes les denrées y sont à très-bas prix, et ils peuvent les vendre cependant avec avantage à Troitsk et d'autres sorts voisins qui ne jouissent pas des mêmes avantages.

OUST-SYSOLSK, ( ycms-Cuсольско.) pet. ville du gour. de Vologda et chef-lieu d'un districh elle est située sous le 61°55' de lat. sept. et le 67° 52' de long. or., à 861 w. an nord-est de Vologda, sur la rive gauche de la

Syssole. On y trouve 2 églises et 3000 habitans des deux sexes. Leur principale occupation est le commerce de fourrures, qu'ils sont assez avantageux, en se procurant cette marchandise à peu de frais dans leurs environs, et en la revendant à très-gros bénéfice dans les autres provinces de l'empire. Tout le district de cette ville est rempli de forêts. On y trouve aussi quelques mines de ser. La rigueur du climat est cause que l'egriculture n'y est pas très-florissante.

Oustious-Veliki, (Yemweb-Beaukiŭ.) Voyez Veliki - Ous-

Oustious - Jélezopolski, ( Устыго-Жельзопольская.) V. du gouv. dé Novgorod et chef-lieu d'un district; elle est sicuée sous le 58° 39' de lat. sept. et le 54° 16' de long. or., sur la Mologa, à 599 w. à l'est de Novgorod. Elle est entourée d'un rempart de terre; on y trouve 18 églises, 569 maisons et plus de 2000 habitaus des deux sexes. Ils sont un commerce assez considérable dans l'intérieur de l'empire. Son ancien nom étoit Jéléznoié-Polé, ce qui reut dire champ de ser (et c'est àpeu-près ce que signifie son nom moderne), à cause de la quantité de ce métal qu'on tire presqu'à la superficie de la terre, et qui sans èire d'une aussi bonne qualité que celui Perm, n'en est pas moins employé, par les habitans d'ici, à différens petits ouvrages, et surtout à saire des clous, dont ils vendent une grande quantité.

OUTCHA, (Yza.) Il y a deux riv. de ce nom, la première coule dans le gouv. de Moscou, elle parcourt le district de Voscrésensk, entre dans celui de Bohorodsk, et s'y jette dans la Cliazma. La seconde est dans le gouv. d'Iaroslav, district de Lubimsk, elle se jette dans l'Obnora.

Outchoura, (Ytypa.) riv. du gouv. d'Irkoutsk, canton d'Okhotsk, elle se jette dans l'Aldane.

OUVAROFSKOI-REDOUTE, (youровской-Редуто.) Сс fortin se trouve dans le gouv. de Tomsk, district de Biisk, entre la forteresse de Semipalatinsk et Oust-Camennogorsk. Il appartient à la ligne d'Irtyche. Sa situation sur une montagne au bord del'Irtyche et les bois qui l'entourent en rendent le séjour agréable. On y trouvé une vingtaine de maisons, appartenantes à des particuliers. Les Kirguiss de la horde moyenne nomadisent de l'autre côté de la riv.; ils commencent à y cultiver la terre, et sèment déjà un peu de riz.

Ouvék, (Yoeko.) C'est la plus haute montague qu'on aperçoit aux environs de Saratof, elle est à 4 w. de cette ville sur le bord du Volga; on y voit quelques restes de l'ancienne ville nommée Ouuaca.

OUVELDI, (IJoenau.) C'est un très-grand lac du gouv. d'Orenbourg, dans le district de Troitsk; il a près de 60 w. de circonférence, et il est rempli d'îles toutes bien boisées; ses bords et son fond sont pierreux. L'eau en est limpide et il est très-poissonneux.

OUVELSKAIA, (Ysenschan.) On nomme cet'endroit forteresse, parce qu'il est entouré de palissades et de quelques chevaux de frise, pour le défendre d'un coup de main des Bachkirs en cas de révolte. Il se trouve dans le gouv. d'Orenbourg, sur la pet. riv. Ouvelka qui se jette dans l'Ouï, à 75 w. de Tchéliabinsk, à 70 de Troitsk, et à 40 du fort Tchébarcoul. On y trouve une église et 120 maisons.

Ouver, (Usepo.) pet. riv. du gouv. de Novgorod, elle se jette dans la Msta; on y trouve le prin-

cipal réservoir d'eau pour cette dernière rivière.

OUVIEK, (Usiend.) On donne ce nom à des ruines considérables qui se trouvent sur les bords du Volga , près de Saratof. On voit par ces restes de bâtimens qu'ils ont appartenu à une grande ville des Tatares, mais on ne sait rien du tout sur l'époque de sa fondation, de son existence et de sa destruction. On y trouve des caves profondes et bien conservées, des monnoies sl'or, d'argent et de cuivre, quelques ustensiles de cuisine, etc. M. le professeur Lépékin a lu sur quelques-unes de ces monnoies la date de l'an 232 de l'hégire, de l'autre côté étoit marqué le règne du Khan Sultan; il y en avoit avec la date de 1027 de l'hégire et le nom du Khan Salé; à la date de 702 de l'hégire, se trouvent le nom du Khan Foulate, etc. On ne connoît aucun de ces Khans, mais si on vouloit continuer ces fouilles et étudier les monnoies, qu'on en tire en grand nombre, il est probable qu'on pourroit acquérir des renseignemens historiques très-intéressans.

Ouza,  $(y_{\pi a})$  pet. riv. du gouv. de Saratof , elle traverse le district de Pétrovsk; tout son cours et de go w.

Ouzen, (1/3 end.) deux riv. le grand et le pëtit Ouzen, ils coulent parallèlement dans le step audelà du Volga, du côté de Gou- après que le gouv. a prélevé un rief-Gorodok; et ils viennent se droit établi sur le sel Ovidiopol jeter dans des lacs marécageux et étoit considérée ville frontiere remplis de jones qui se trouvent avant la conquête de la Moldavie. dans le gouv. d'Astrakhan. Ces lacs sont en grand nombre, presque tous communiquent entr'eux, et quelques-uns même avec la mer Caspicane.

Ouzola,  $(y_{sona})$  riv. assez considérable du gouv. de Nijni- chroniques Vroutche; c'étoit une Novgorod; elle se jette dans le ville des Drèvliens. Le graud-duc

Volga. La ville du Balakhua se trouve sur ses bords.

OVIDIOPOL, (Osuzionos.) ville du gouv. de Kherson, elle se nommoit Hadjider chez les Turcs, et son nom actuel lui est veuu de la supposition qu'on avoit faite nu moment sous le règne de l'impé-Tatrice Catherine II , qu'elle étoit bàtie sur l'emplacement de l'ancienne Tomy, lieu de l'exil d'0vide, de là le nom d'Ovidiopol qu'on lui donna en l'honneur de ce poète malheureux. Cette ville est à 20 w. de la mer Noire, sur la rive gauche du Dnestr, et à 17 w. de son embouchure. Oa peut la considérer malgré cela comme un port, car le seuve étant excessivement large depuis son embouchure jusqu'à la ville, forme uu liman ou lac plutot qu'une rie vière. Aussi une flotille de 20 chaloupes canonières et autres petits batimens, est toujours stationnaire ici. La ville est assez mil bàtie, elle a cependant des fortifications en terre, une petite garnison, elle renferme en outre une quarantaine, une douane, et àpeu-près 100 maisons de particuliers, la plupart Grecs ou Moldaves. Ses habitans trafiquent avec les Turcs d'Ackermen, pet. forteresse vis-à-vis et à 8 w. seulement d'Ovidiopol, sur l'autre rive da Liman, en sel qu'ils achètent d'eux pour de l'argent comptant, et qu'ils revendent ensuite avec bénésice dans le gouv. de Podolie, Elle est à 200 w. de Kherson.

OVROUTCHE, (Ospyus.) ville du gouv. de Volhinie, chef-lieu d'un district, sur la Narynia, à 122 w. au nord de Jitomir. On le nomme dans nos auciennes

Isropolk Isr faisant la guerre à son fière Oleg, prince des Drevlieus, lui livra bataille sous les murs de œtte ville, et ayant remporté la victoire, poursuivoit les vaincus. (ileg, voulant se sauver dans la tille, se trouva au milieu des mards qui se pressoient si fort has les portes et sur une digue qui Ptrouvoit près de là, qu'il fut rentersé et jelé dans l'étang où il se 10va, laropolk étant entré en vainqueur, et avant apris la mort de on frère, versa des larmes amères sur son sort, son intention mant toujours été de vivre eu paix wec lui. Il ordonna des funérailn magnifiques, et lui sit ériger m tombeau, comme tous ceux de rs temps-là, en terre. On préend que cette élévation se voit more de nos jours. Sous le répme polonais, cette ville apparmoit à la Voévodie de Kiow. Elle Noit chef-lieu d'une diétine et tune starostie. On y trouve une bbaie de l'Ordre de St -Basile, but une moitié des moines sont recs-Unis et l'autre Catholiqueslomains. Au reste, il n'y a rien remarquable dans cette ville.

OYATE, (OAMO.) riv. assez conidérable qui se jette dans le lac e Ladoga. On fait flotter beauoup de bois de construction par elle rivière pour Pétersbourg, et lsy construit beaucoup de galoles et de gros bateaux qui serent à tous les transports entre étersbourg et Cronstadt, il y en meme qui vont jusqu'à Reval.

Uzzaki, (Osepkul) pet. riv. du puv. de Penza dans le district de dokchansk; après un cours de w. elle se jette dans la Kerenda. Ozenna, (Osepha.) riv. du ouv. de Moscou, district de Rou-1; au printemps, lorsque les eaux out hautes, on fait flotter quanté de bois par cette riv. dans la loskva.

OZER NAÏA, (Osephan.) fort dans ligne d'Irtyche. TOM. 11.

le gouv. d'Orenbourg sur l'Oural; son nom lui vient des lacs qui l'entourent, car Ozéro veut dire lac en russe; on le distingue d'un autre fort du même nom également sur l'Oural par l'épithète de Verkhnia (supérieur). Celui dont nous parlons est régulièrement fortisié et entouré d'un bon sossé; il a été báti en 1736. On y trouve une église et 200 maisons. La garnison est composée d'une compagnie de troupes régulières et d'une centaine de Cosaques et Bachkirs qui vivant dans le voisinage font le service avec les Cosaques à tour de rôle. Ozernaia est à 110 w. d'Orenbourg.

Ozennala, (Osephan.) il y a deux petits sleuves de ce nom dans la presqu'ile du Camtchatka. Le premier se nomme dans la langue du pays Coua-Cavatche. Il sort d'un lac et coulant du midi au nord, tout près de la mer, se réunit à la Bolchaia-Réka au mòment de s'y jeter. Le lac dont il sort a 15 w. de long sur 7 de large. Il se trouve si pres de la mer, que pendant le grand tremblement de terre de 1737, les eaux de l'Océan s'y sont portées et ensuite celles du lac ont coulé dans la mer. On trouve sur ce lac deux petites îles où les oiseaux aquatiques se rassemblent en si grand nombre pour pondre, que les habitans de Bolchéretskoy-Ostrog foat leurs provisions d'œns pour toute l'année. L'autre fleuve se jette dans la mer à 36 w. de Cambalina, et à 29 de l'Ostrog Temtine; les habitans du pays l'appellent Igdygue. ( Voyes ce mot.)

Ozernoie, (Osephou.) Il y a deux redoutes qui portent ce nom: l'une est dans le gouv. d'Orenbourg, elle sait partie de la ligne de Tobolsk. L'autre est dans le gouv. de Tobolsk, district de Semipalatiusk, et appartient à la

## P.

Pacha, (Mama.) riv. assez considérable; elle prend sa source dans un Lac du gouv. de Novgorod. district de Tikhvino, puis coulant vers le nord èlle entre dans le gouv. de l'étersbourg pour s'y jeter dans le lac de Ladoga. On fait flotter sur cette rivière des bois de construction, dont on se sert à son embouchure pour coustruire de gros bateaux et des galiotes qui servent au cabotage entre l'éters-bourg et Cronstadt.

PADERKA, (Падерка.) pet. riv. du gouv. de Penza district de Kérensk, elle se jette dans le Vade.

PAÉSSE, (Maeco.) fleuve qui coule du sud-ouest au nord-est dans le gouv. d'Arkhangel; il se jette dans l'océan Glacial, vis-àvis l'île de Vardegousse.

PAEVKA, (Masska.) pet. riv. du gouv. de l'enza, district d'Inzara; elle se jette dans l'issa.

PAGARMA, (*Hacapata*.) petriv. du gouv. de Penza; non loin de Cheskéef; elle se jette dans la Pichta.

PAIDA, (Пайда) riv. assez considérable qui prend sa source dans le gouv. de Reval, district d'Erven; elle entre ensuite dans le gouv. de Riga, district de Pernau, où elle se jette dans la Pernau. I a ville de Vittenstein, en Esthonie, est bâtie sur ses bords. Les Russes anciennement la nommoient Païda, du nom de la rivière sur laquelle elle est située.

PARHNA, (Haxna.) riv. du gouv. d'Iaroslav, qui prend sa source dans un marais du district de Borisoglebsk, et qui entre ensuite dans le district d'Iaroslav, pour se jeter dans la Cotorost. PARHRA, (Maxpa.) pet. riv. du gouv. de Moscou, elle coule dans les districts de Verea, Zvenigorod et Podolsk, où elle se jette dans la Moskva.

PAN

PALITSA, (Hanua.) pet. riv. du gouv. de Vladimir, qui coale entre Souzdal et Yourief; elle n'est remarquable que par monte combat sanglant qui eut lieu sur ses bords en 1177, entre ceux de Rostof, sous la conduite de Matie slav Iaroslavitch, prince de Nove gorod, et ceux de Vladimir, Sous dal et Péreslavl, sous le commande dement du grand-duc Vaévolei Iourievitch; ce dernier fut vainqueur et battit complettement les troupes de Rostof.

PAMETNA, (Ilamemna) colonie allemande du gouv. de Saratos, dans le district de Camychine, elle est située sur un ruisseau qui se jette dans le Caramyche; elle est à 87 w. de Saratof, et se compose de 29 familles catholiques.

Paninskaia, (Manunexas.) colonie allemande du gouv. de Saratof, district de Volsk, elle est située sur la rive gauche du VolgaElle est composée de 54 familles
qui professent la religion catholique. Son nom lui a été donné est
l'honneur du premier ministre
comte de Panine, sous l'administration duquel elle fut fondée est
1763, par le baron de Beauregard.

Panja, (Hanka.) Il yaden riv. de ce nom dans, le gouv. de Penza; l'une se jette dans l'autre, et la dernière tombe dans la Molcha

PANOFKA, (Пановка.) colonis allemande du gouv. de Saratol, district de Camychine, sur les bords de l'Ilavlia; elle est composée de 42 familles catholiques.

PANOFSKAIA, ( Mahoeckan.)
C'est un bourg fortissé des Cosaques du Volga, dans le gouv. de Saratos; il est situé sur la rive droite du Volga, entre Tzaritzine et le sort de Tchernoyarsk.

PANTICAPPE, (Пантиканея.)

Poyes Kertche.

PANZYRKA, (Панзырка.) pet. riv. du gouv. de Simbirsk, elle n'est remarquable que par la ville de Tagaï batie sur ses bords.

PAOUDJA, (Mayama.) pet. riv. qui coule dans le Camtchatka et qui s'y jette dans l'Ozernaia; elle est remarquable par des sources d'eau chaude qui se trouvent près de ses bords, et qui jaillissent de terre en fontaines de 2 et 3 pieds de haut pour former de petits lacs qui s'écoulent ensin dans la Paoudja.

PARA, (Mapa) riv. du gouv. de Rézan; elle se jette dans l'Oca:

PARASKEVIE, (Hapackeeiu.) on sorteresse de Sainte Paraskevie. C'est une de celles qui sorment la ligne militaire d'Ukraine. Elle se trouve dans le gouv. d'Ecatherinoslav, et sur la rive droite de la l'erestovaia; il ne s'y trouve rien de remarquable. Ses sortifications mêmes sont extrêmement négligées, vù leur peu d'utilité actuelle.

PARATANGA, (Mapamanea.) village entouré de palissades, dans la partie méridionale de la presqu'ile du Camtchatka; il est situé sur une rivière qui lui a donné son nom, et près de son embouchure dans la baie d'Avatcha. On y trouve une église. Cet endroit est devenu remarquable par le séjour qu'y fit le célèbre navigateur Cook, dans son dernier voyage autour du monde, et surtout par la mort du capitaine Clerke qui y est enterré. On a gravé sur une plaque de cuivre l'épitaphe qui

avoit été mise sur la planche qui couvre la tombe de ce navigateur, et on a attaché cette plaque à l'arbre sous lequel est la tombe. On lit de plus au bas de la plaque: Erigé en 1787 par la Feyrouse. Non loin du tombeau du capitaine Clerke est une croix de bois, laquelle indique la place où est enterré le naturaliste de l'Ile de la Croyère, mort dans l'expédition du Commodore Béring en 1727.

PARCHA, (Mapua.) pet. riv. qui sort du gouv. de Costroma dans le district de Plesk, entre dans le gouv. de Vladimir, district de Chouia, et s'y jette dans

la Téza.

PATCHELMA, (Macentala.) Il y a deux riv. de ce nom dans le gouv. de Penza: l'une coule dans le district de Verkho-Lomoisk, et se, jette dans la Vorona; l'autre dans le district de Mokchansk et se jette dans la Vézerka.

PATIGE, (Mamumo.) pet. riv. du gouv. et du district de Penza, remarquable par une verrerie et une fabrique de potasse établies sur ses bords; elle se jette dans le

Youg.

PAVDA, (Павда.) riv. du gouv. de Perm, district de Verkhotoursk; elle se jette dans la Liala.

PAVDINSKAIA-GORA, (Павдинская сора.) C'est une des plus hautes montagnes de la chaîne de

l'Oural. (Voyez Oural.)

PAVLOGRAD, (Massospass)
pet. ville du gouv. d'Ecatherinoslav, et chef-lieu d'un district;
elle est située sous le 480 de lat.
sept. et le 540 35' de long. orient.,
sur la Voltchei, à 76 w. est d'Ecatherinoslav. On y trouve une seule
église.

PAVLOVKA, (Паслоска.) pet. riv. du gouv. de Riazan; elle se

jette dans l'Oca.

PAVLOVSK, (Павловско.) pet. ville du gouv. de Pétersbourg, district de Sophie, à 26 w. de la capitale de l'empire; elle doit sa fondation à l'empereur Paul Ier qui la sit bàtir en 1780 étant encore grand-duc. Cet endroit est agréablement situé entre de petites collines, presqu'aux sources de la Slavianka qui se jette dans la Néva et à 5 w. de Sarskoié-Sélo. Le chateau impérial, sans être trèsgrand, est cependant fort beau et entouré de jardins magnifiques, dessinés dans le goût anglais On y trouve de belles orangeries, dans la salle du milieu desquelles les Lutheriens de la ville et des environs se rassemblent, depuis 1789, deux fois par mois, pour entendre le service divin et le preche. Les rues de cette petite ville sont droites et tirées au cordeau, On y trouve une jolie église sous l'invocation de Ste. Marie, dans laquelle Il impereur a fait placer un cénotaphe en mémoire du Comte Nikite Panine son gouverneur, une école pour 40 élèves qui y sont instruits gratis, et un petit fort nommé Marienthal qui étoit originairement une redoute surdoise que Pierre-le-Graud prit sur cux, et que le grand-duc Paul fit agrandir et fortifier pour exercer ses trois bataillons de Pavlovsk. Dans l'intérieur de ce sort sont les casernes pour les soldats et les ossiciers de ces bataillons; on y trouve aussi un établissement pour 30 invalides de la marine, et un hôpital de 26 lits pour les malades des deux sexes; le grand-duc y a joint une chambre pour les accouchemens, où sout reçues les fenimes qui s'y présentent; elles y sont soignées et entretenues jusqu'au terme de leur délivrance, une sage-scmme habile s'y trouve toujours à leur service, et les pauvres reçoivent encore un petit cadeau de 5 roubles à leur sortie. S. M. l'impératrice mère, étant encore grande-duchesse, y a fondé aussi en 1793 un hôpital militaire

qui contient 40 lits. Cette petite ville a constamment été la résidence, pendant l'été, de l'Impercur Paul 1°, comme grand-duc et après son avènement au trône L'Impératrice mère continue à l'habiter pendant la belle saison.

PAVLOVSK, (Masaoseko) ville du gouv. de Voroneje, et chellieu d'un district; elle est situe sous le 50° 26' de lat. sept. et k 57° 23' de long. orient., au confluent de l'Osséred et du Don, et à 150 w. sud de Voronéje. Pierrele-Grand y fit construire un forten 1708, iorsque les Cosaques de Don se soulevèrent, et il lui ht donner, ainsi qu'à la ville, le nom de l'apôtre St. Paul; car jusqu'alors cet endroit se nomunit Osséred du nom de la rivière qui s'y jette dans le Don. Ce souverais allant de Vorunéje à Azof, l'année suivante, passa par Pavlovsk; 2 situation luiayant beaucoup plud ordonna qu'on y transférat i aue rauté de Voronéje et les chanters de Tavrossk. Cette meme anne, après la victoire de l'oltava, il y envoya 3000 prisonniers Suedos qui furent employés aux travaux de la forteresse, et qui la firent telle qu'on la voit aujourd'hui. C'est ut carré flanqué de quatre bastions aux angles, et placé près du l'ou de là un retranchement serme la ville sur un espace de 500 toisé entre les deux rivières; su milien de ce retranchement est un petit fort qui sert de citadelle, on l'appelle Rai-Gorodok. Cette ville devint en peu de temps très-florissante, surtout à l'époque de la paix du Frout en 1711, où la Russie apaul été obligée de rendre aux Turis Azof et Taganrok, l'Empereur ne trouva pas d'endroits plus conte nables, pour établir les colons et les marchands russes qui s'étoient établis dans ces deux villes, que Pavlovsk où ils surent transférés. On y fit caserper 5 régimens d'un-

anterie et un détachement d'artillerie. On construisit beaucoup déglises, un palais pour l'Empereur, un hötel-de-ville. En un mot, Pavlovsk s'éleva tout d'un toup au rang des villes du second ordre de l'empire; mais sa pros-Périté ne dura guère: en 1728 une mondation extraordinaire couvroit ♥ue partie de la ville, tout un gnartier disporut et fit place à un be qu'on y voit encore. La guerre recommença avec la Porte Ottomane en 1737, et les régimens qui étoient en garnison à Pavlovsk en partirent pour n'y plus revenir, urils formèrent dans la suite la paraison de la nouvelle forteresse & Str. Anne. L'année suivante #ile ville fut ravagée par une épilémie qui lui enleva presque la Doitié de ses habitans; en 1744 un ncendie terrible brûla la moitié les maisons et tontes les églises 📂 régimens ; en 1754 le quartier de l'artillerie fut également la proje des flammes; entin en 1793 nouvel incendie consuma presque toute la ville. A ces causes de spopulation, il faut ajouter l'émifration de la plupart des familles marchandes, qui ayant perdu, Mr la translation des chantiers et les dépôts de guerre, les occasions le faire des tournitures, allèrent Pétablicailleurs. Pavlovsk ne renerme actuellement que 4 églises, 350 maisons, 18 boutiques. La ville est régulièrement batie, les rues y sont larges et bien alignées. On y compte 2000 habitans des denx sexes, qui font un assez joli commerce, tant en achetant le Poisson et les vins des Cosaques du Don, et les revendant avec benéfice, on bien par la vente des melons d'eau dont il se sème ivi une grande quantité, et qui ont beauoup de réputation; ils se transportent pre, que tous à Moscou. Les semmes de Pavlovsk tricotent des bas et des gants de laine pour

le peuple, ils se font d'une manière particulière; on en exporte 7 à 8 mille paires par an. Il se tient ici le 8 juillet un grand marché. Le poisson est fort bon dans cette ville et s'y vend à bon marché. On trouve dans le district de Pavlovsk une usine de ser, et la sameuse foret nommée Chipot-Lésse, qui fournissoit auparavant les chautiers de Pavlovsk de tout le bois nécessaire à la construction des vaisseaux, ainsi qu'aux mâtures, et qui jusqu'à présent contient une quantité de beaux arbres propres à la construction, malgré qu'on en ait détaché quelques parties pour en faire donation à des particuliers qui les ont employé à leurs usages.

PAVLOVSKAIA-CRÉPOST, ( Masacceau kphnocms.) (fort St.-Paul.) Il se trouve dans le gouv. du Cancase, district de Mosdoc, fait partie de la ligne tirée depuis la mer d'Azof jusqu'au Térek; il est à 45 w. ouest nord-ouest d'E-catheringrad, sur une petite riv. nommée Coura; sa situation est bien choisie pour veiller sur les gués qui se trouvent dans le Térek, et où les Circassiens passent souvent pour saire des incursions dans le cordon des frontières.

PAVLOVSKAIA, (Masaosckas.)
C'est le nom d'un fort qui so
trouve dans le gouv. d'Ecatherinoslav, et à l'embouchure du Miousse.
Il y a aussi une colonie allemande
dans le gouv. de Saratof, district
de Volsk, qui porte le même nom,
elle est composée de 82 familles
luthériennes; sa distance de Saratof est de 48 w.

PÉDDÉLE, (Meggens.) riv. du gouv. de Riga, sur laquelle so trouve la ville de Valk, elle se jette dans le lac Virtz et sépare les districts de Pernau et de Derpt.

PÉIDA, (Meuga.) riv. da gouv. de Reval, dans le district de Veissenstein, elle se jette dans le Fellin; la ville de Veissenstein est bâtie sur ses bords.

Péipouss, (Neŭnyco.) Voyez
Tchoudskoé-Uzero.

Percha, (Herma.) riv. du gouy. de Vladimir, elle preud sa source dans le district de Iourief-Polskoé; elle entre ensuite dans celui de Pokrov où elle se jette dans la Cliazma.

PERHORA, (*Hexopa*.) pet. riv. du gouv. de Moscou, elle se jette dans la Moskva.

PELENDA, (Menenga.) pet. riv. du gouv. et du district de Iaroslav, elle se jette, après un cours de 9 w., dans l'Oukhra.

PELLA, (Mexac.) c'est un château de plaisance que l'impératrice Catherine II avoit fait bâtir sur la Néva, au-dessus de Pétersbourg. On y avoit déjà construit plusieurs pavillons, le corps principal étoit aussi commencé, mais il fut abandonné, et le peu qui y étoit bâti fut démoli dans la suite.

PELYME, ( Mendano. ) pet. bourg du gouv. de Tobolsk, dans le district de Tourinsk. C'étoit auparavant une petite ville bâtie en 1593 sur la Tavda, à une werste au-dessus de l'endroit où cette riv. reçoit les caux du Pélime. A l'embouchure de ce sleuve le terrain est si bas, qu'il est inondé tous les ans. Ce pet. endroit, qui renserme environ bo maisons de bois et 2 églises, est entouré de palissades et désendu par un sortin de bois, muni de quelques canons de fer. Le petit fort est si artistement construit, que, des tours placées dans les angles, on peut découvrir de tous côtés l'ennemi qui seroit caché dans les forêts voisines, conserver le bétail, chevaux, provisions, etc., dans le bas, y loger la garnison, et du haut foudroyer toute la campagne, ainsi que tout ce qui oseroit se montrer au pied-du sort. Ce lieu,

tout petit qu'il est, a été mis au nombre des villes, comme éun alors la résidence d'un voévode qui y avoit sa chancellerie. Di reste il n'y a ni marchands, n boutiques; il ne s'y vend ni man chandises, ni denrées: on es obligé d'aller chercher tout a dont on a besoin jusqu'à Tobokk Verkhotoarie ou Irbit, villes assei éloignées. Les habitans de Pelyme sont pauvres. Le pays a peude terres labourables; tous les environs ne sont presque que foreis Il n'y existe aucun chemin en été parce qu'il est impossible de inverser les bois avec le moinde chariot. Aussi Pélyme n'a de∞mmunication avec les lieux d'alentour qu'au moyen de la Tavda. A la vérité cette rivière peut portet de petits batimens, cependant i n'en vient tous les ans, par elle, de Tobolsk , qu'un seul chargé du sel impérial. La riv. de Pélyme n est pas navigable. Le froid est très-vif dans cette contrée; les rivières qui gèlent dès le mois Jostobre ne sont, pour l'ordinaire, que glace jusqu'au mois de mai Le territoire de cet endroit comprend les Volostes ou districts des peuples Vogoules, situés sur la riv. de Tavda, Pélyme, Sosva et Losva. Il y a aussi quelques Taures qui se sont établis avec leurs samilles dans le voisinage de bourg, et qui sont abligés de cultiver les terres au profit de la couronne. On a trouvé des os de ma mouth sur les bords de la Tavda. Pélyme gît sous le 600 de lat. sept, à 669 w. de Tobolsk. Il a été le lieu d'exil du duc Ernest Jean de Courlande, et du Feld-maréchil Bourcard Cristophe comte de Munnich. Le premier y est rest depuis le 5 novembre 1741 just qu'au 27 sévrier 1742; le second. depuis 1742 jusqu'en 1762. Ceten droit a été entièrement consume par le seu en 1621..

Pan, (Rond.) C'est le nom d'un le qui se trouve dans le gouv. de Trer, district d'Ostachkof. Le Volga et la Joucova y prennent leurs sources. On voit au milieu de ce lec un couvent qu'on nomme communément hermitage de No-sosolovétak.

PENA, (Mena.) pet. riv. du gouv. de Coursk, district de Boploï; elle se jette dans la Psa.

Pensina, (Menmuna.) fleuve du gouv. d'Irkoutsk, il se jette dans le golfe dont il porte le nom; source se rapproche de la Colyma. La plus grande riv. qui s'y jette est l'Aclana. On connoît fort peu le cours de ces deux rivières.

Penjina, (Henmunckoe mope.) (mer de.) On nomme ainsi la partie la plus septentrionale du golfe d'Okhotsk. Cette partie forme par elle-même un golfe qui entre fort avant dans les terres, et qui reçoit le Penjina auquel il donne son nom.

Penza, (Mensa.) (gouv. de) llest situé entre le 52° et 55° de Lat. sept. et le 60° et 65° de long. orient.; il s'étend du midi au sordà 200 w., et de l'orient à l'occident à peu-près 500 w. Il est borné au nord par le gouv. de Ni-Mi-Novgorod, à l'orient par celui de Simbirsk, au midi celui de Saratof, et à l'occident par celui de Tambof. Il se divise en to districts portant chacun le nom de leure ches-lieux; ce sont: Penza, Nijni-Lomof, Kerensk, Narovichat, Crasnotlobodsk, Inzara, Tchenbar, Mokchane, Gorodichtché et Saransk. On y trouve en outre les villes de Troitzk et de Chechkéef, ainsi que les gros bourgs d'Issa, de Ramsaia et d'Atemar. Les principales riv. qui l'arrosent sont la Soura, la Mokcha, l'Inzara, l'Inza, la Vycha, le Lomove, le Chaldaïsse et le Colyme. Outre les Russes qui habitent ce gouv., on y trouve encore beaucoup de Morduans qui

sont pour la plupart chrétiens. Presque tous les habitans de ce gouv. s'occupent uniquement d'agriculture; le terroir y étant extrémement sertile, leurs peines leur sont payées avec usure, et ils recueillent toutes sortes de blés avec profusion. C'est pourquoi une grande partie des seigneurs propriétaires y ont établis des distilleries d'eau-de-vie de grains. La Soura fournit abondamment tout le gouv. d'excellens poissons. On exploite dans plusieurs endroits, sur les bords de cette rivière, des carrières de pierre de meules, et ailleurs des mines de fer qui sont très-abondantes, surtout près de Troitsk. On commence à tirer parti des pyrites, très - communes en plusieurs lieux de ce pays, et surtout dans les environs du Volga. On v trouve aussi de beaux haras de chevaux, des manufactures de draps, de cuirs, des fabriques de sayon, de vitriol et des verreries; on y fait aussi beaucoup de couleur bleue provenant de la gréde isatis tinctoria, qui supplée à l'indigo, surtout dans les manufactures de draps. Le nombre de ses habitans est de 840,700 individus des deux sexes. Le clergé y est régi par un évêque qui réside à Penza.

PENZA, (Mensa.) ville capitale du gouv. de ce nom; elle est située sous le 53° 30' de lat. sept. et le 63° 18' de long. orient., à l'embouchure de la Penza dans la Soura, à 660 w. de Moscou, et à 275 de Cazan. Cette ville fut bâtie en 1666 par les ordres du tzar Alc-Quelque mal xis Mikhailovitch. bâtie qu'elle soit encore, sa situation sur une hauteur baignée par la Soura, et le grand nombre de ses églises, lui donnent une trèshelle apparence. On y trouve 2 couvens, dont un de religieuses, l'église cathédrale assez vaste et bien bâtie, et 11 églises paroissiales; en outre un magasin de sel, un autre de blé; la maison du gouverneur et les tribunaux hatis en bois, et 55 boutiques. La principale industrie des habitans de cette ville consiste dans la préparation des cuirs et la fabrique du savon: il se fait ici un grand débit de l'un et de l'autre objet. Ils ont un goût décidé pour le commerce; qu'ils préserent à tout autre genre d'occupation; et l'on peut assurer que, Moscou excepté, on ne trouve dans aucune ville de gouvernement de ce côté des boutiques aussi bien sournies qu'ici. Il est à présumer, que les colonies établies sur les bords du Volga, et le débit que procurent les dissérens passages, ont beaucoup contribué à rendre cet endroit, aussi commerçant. Le poisson y abonde: on y prend toutes les petites especes du Volga; les silures et les sterlets ne se prennent qu'au printemps, lorsque les caux sont les plus hautes. On évalue le nombre de ses habitans à plus de Sono personnes des deux sexes.

PERZIATEA, (Hensamka.) p. riv. du gouv. et du district de Penza, qui se jette dans la Soura.

PÉRÉASLAVL, (Перелславль) ville du gouv. de Poltava et cheflieu d'un district. C'étoit, avant l'organisation de la Russie mineure en gouvernemens, une des quatre villes de garantie données par les Cosaques lors de leur réunion à la Russie, et depuis, la résidence d'un évêque, et du colonel du régiment de ce district. Elle est située sous le 500 de lat. sept. et le 49° 21' de long. orient., sur la Truhéje et l'Alta, et tout près de la rive gauche du Dnepr, assez éloignée cependant pour ne pas en être inondée pendant la crue de ses eaux au printemps, ear cette ville est bâtie dans un endroit un peu has. Péréaslavl appartenoit originairement aux Co-

zares, et il est même probable qu'elle leur doit sa fondation. Elle leur fut enlevée par Oscol ou par Oleg qui changea son nom en celui de Péréa-Slavl, pour marque sa victoire. Quant à ce qui regarde son ancienneté, elle est asset prouvée par le traité que conclet Oleg avec l'empire d'Orient et 907, par lequel les Grecs s'engagèrent à lui payer un tribut pour l'entretien de telles villes, parmi: lesquelles on voit Péréaslavi. ()wi-t ques historiens prétendent cepea-t dant qu'elle n'a été foudée que dans le XI siecle, par Vladimir le-Grand, en commémoration? d'une victoire éclatante qu'il a du remporter en cet endroit sur les Pétchenègues. Quoiqu'il en soit, cette ville a joué un rôle assez considérable dans les guerres de cest temps-là , pour être citée dissi l'histoire de la Russie. G'est à 3 mil de ses murs, sur les bords 🖛 l'Alta, que le malheureux St. 160-1 ris fut assassiné par son frère ainé le grand-duc Sviatopolk. On a élevé une croix et une chapelle dans cet endroit, qui s'y voyent encore. Dès l'année 1054, cette ville ent ses propres souverains: le premier qui y régna fut le petit-fils de VIdimir, Vsévolod fils de laroslav, qui sut la souche des princes de Péréaslav. Ces souverains s'affois blirent ensuite par des guerres civiles toujours renaissantes en Russie, et cet apanage, passant dans différentes mains, finit par tomber sous la domination des Polonais En 1061 ses dépendances furent prises et saccagées et ses habium émmenés en captivité par les Polovtzis, sous la conduite de les prince Socale. Ensuite elle fut se siègée par un autre de leurs chés nommé Tongourkhane, qui ce pendant fut repoussé avec perie des environs surent de reches revagés par ce même peuple en 110%. Llie soutint deux sièges, l'an en

141, contre les princes Igor et viatoslav de Tchernigof, autre en 1147 contre le prince ileb Davidovitch; mais bientôt près elle fut prise, à la suize iun combat sanglant, par pand-duc Jouri Vladimirovitch blgorouki pour lors prince de lutof et de Souzdal. En 1150,52, 7,85 et 93, elle ent à souffrir s incursions des Polovtzis, et 1 1196 elle fut donnée par le mnd-duc Ruric II à Vsévolod rince de Vladimir. En 1230 on ressentit de sortes secousses de emblemens de terre. En 1239 le sut prise, brûlée et saccagée ir les troupes de Batou-Khau ; le fut rebatie et passa ensuite us la domination polonaise, sous quelle elle resta jusqu'au XVII. kle. Lors de l'insurrection des régimens Cosaques contre le avernement polonais, elle paslavec eux sous la domination ton ancienne mère-patrie, et par les Cosaques g donnée mme ville de garantie en 1654 ttar Alexis Mikhailovitch, qui établit une garnison russe. Il Me encore dans ce moment des Minications CI terre que les suédois Wonniers firent en og. On trouve dans cette ville · églises qui relèvent du diocède Poltava; elle est assez aplée, et ses habitans jouisit d'une certaine aisance, tant suse de la fertilité du pays, i cause d'un petit commerce ils sont dans leur ville même, rrendant aux marchands étrann, qui y viennent deux fois ran, du bétail, des chevaux, blé, de la résine et de l'eauvie de grains.

Pérécop, (Heperono.) (isthme)
nomme ainsi la langue de terre
i réunit la presqu'île de Crimée
continent; il est plus que
isemblable que la Crimée en
it autresois détachée, et saisoit
Tom. II.

avec sa partie méridionale plus élevée une île parfaite, lorsque la mer Noire avoit elle-même un lit plus haut, ainsi que l'attestoit des passeges historiques des anciens. Pline dit nommément dans le IV• livre de son histoire naturelle, chap. 26: Sed a Carcinie Taurica incipit, quondam mari circumfusa et ipsa, quoqua nunc jacent campi ; deinde vastis attolitur ingis. Dans le temps d'une antiquité bien reculée, on avoit déjà fortisié cet isthme, pour préserver la presqu'ile des irruptions des Tauro-Scytes. Ces défenses cousistoient alors en une muraille garnie de tours, ce qui avoit fait don. ner au lieu le nom grec Neoc ret xoç (mur neuf). Celles qu'on voit encore aujourd'hui sont l'ouvrage des Turcs, et consistent en un rempart qu'ils ont conduit de la mer Noire jusqu'au Sivache, et un fossé profond encore en bon état, garni de murailles de revêtement ; construites en pierre de taille. Quand on réfléchit que Saribulatskaïa-Pristane, éloigné de plus de 50 w. d'ici, est le lieu le plus voisin d'où l'on a pu amener les pierres dont on s'est servi pour ces défenses, on ne sauroit s'empêcher d'être étonné de la grandeur de cet ouvrage. Le fossé peut avoir une largeur d'à-peu-près 12 toises, sur une profondeur de 25 pieds; mais le rempart a perdu quelque chose de son élévation par le laps du temps. Du passage jusqu'à la mer Noire, la ligne de défense à l'ouest a une étendue 5 w., et présente de ce côté trois batteries, dont la plus forte est immédialement sur le bord de la mer. Dans la direction de l'est, on compte 3 w. jusqu'au Sivache, dans la longueur desquelles on ne voit que deux hafteries, dont l'une est appuyée au Sivache même. Cette étendue de 8 w. s'accorde asses exactement avec celle que nous en a donné

Strahon (de 40 stades, en comptant à-peu-près cinq stades par werste).

PERECOP, (Neperond.) en tatare Or-Capi; de même que le nom russe de cette petite forteresse signifie ouverture, ou retranchement de l'isthme, le nom tatare veut dire porte de la ligne ou fortification; et l'on arrive efsectivement en Tauride par un pont et une porte voûtée qui se trouveut à côté de cette forteresse. C'est immédiatement prés de la porte à l'est, en dedans du fossé et tout joignant, qu'on voit la forteresse de Perecop proprement dite, modèle de fortification irrégulière, construite en pierres de taille, de nième que les murs de son fossé profond. Elle, présente un carré obloug qui s'appuye au fossé de la ligne de défense, dans sa longueur (1). La fortification extérieure qui manque du côté de la ligne, mais qui des trois autres, indépendamment du fossé ceint d'un mur de revêtement, a encore un second fossé profond à moitié comblé qui l'entoure, présente par elle-mème une longueur de 158 toises, et à partir du sonsé de la ligpe une largeur de 35. Elle a à l'angle du nord-ouest un bastion de forme pentagone en-dehors, un autre sexagone au sudouest, et un troisième à deux angles sud-est; mais elle s'étend davantage avec son ouvrage sexagone extérieur de l'angle du nord-est dans le fossé, et y dérobe une issue qui conduit à une très-honne et profonde source ou sontaine que l'on trouve entre ce sossé et un baştion extérieur de la place. Près de la courtine qui est au sud, on voit l'entrée principale de la forteresse, à côté de laquelle on a construit un demi-hastion saillant, et l'on a pratiqué encore une autre

sortic à l'est. Le fort intérieu plus élevé, et qui présente le mème forme sur une longueur d cent dix toises et soixante de largeur, a, vers les angles du nord deux bastions carrés et sailles sur le fossé de la ligne, et sur m murintérieur un cavalier de torm sexagone, revetu de bonnes ma railles au milieu de la courtinequ est au nord; mais aux deux a gles du sud on voit encore des bastions irréguliers, et au mile de la courtine la porte principie On voit au-dessus de cette port une chouctte taillée dans la pierre qu'on peut regarder avec raissi comme armoiries des princes Tau res qui ont régné en Crimée. 🛂 dedans de la forteresse, il y a encu une espèce de château bati en pe res, quelques casernes et une mo quée; tous ces ouvrages sont demi-ruinés. Cette petite ville prise en 1736 par les Russes, 501 le commandement du marce comte de Munich, ensuite en 17,7 une seconde fois par le prince b sile Dolgorouki, mais i la pa de 1775 elle fut rendue aux luq Elle retourna sous l'obéissance la Russie, avec toute la presqu'il en 1785. Le faubourg de Perrog dont les maisons étoient autrela dispersées de la manière la 🎮 irregulière, vers la partie men dionale de la forteresse, est sit aujourd'hui à 3 w. en-dedaus terres, et renferme, avec plusies rues et beaucoup de boutique l'Armiauskoie - Bazar (quarti marchand des Arméniens.) [6] près de la porte par contre, and voit en partic en-dedans et en partic tie en-debors de la ligne, 🖣 quelques maisons habitées par personnes attachées à la direct des salines ou de la garnison. recop est à 140 w. nord de Symple ropol; on y trouve une che

<sup>(1)</sup> Nous avons parlé ne cette ligne de deseuse dans l'article précedent.

use et une mosquée. Ses haitans sont des Russes, des Tatas, des Grecs, des Arméniens et m Juiss. Elle est ches-lieu d'un istrict. Il s'y trouve de prodirox magasius de sel : on en voit s montagnes, et il s'en vend us les jours pour des milliers de Ables pour le compte de la counne. On tire ce sel des lacs salés kins de cette ville. Il se forme ontanément sur la surface; on recueille dans des bateaux et on charge aunuellement plus de 1000 charriots

Pérelitskoé-Ozero, (Hepeциое Osepa.) Ce lac, qui a ès de 6 w. de circonférence, se have dans legouv. de laroslav, diiet de Danilof. Il ne reçoit dans sein apoune rivière et il ne mmunique qu'au printemps par ¢ petite source avec le lac de-Soul, malgré cela il est très-poisnocux. Le Volga ne passe pas n de ses bords.

PEREMYCHLE, (Hepermuns.) Lville du gouv. de Lalouga et d'lieu d'un district; elle est siér sous 54° 14′ 30′′ de lat. sept. le 53° 12' de long. orient., tout ès de la riv. gauche de l'Oca , et 16 w. sud de Calonga. Cette ville été fondée vers l'année 1152 par grand-duc George Vladimir II i l'entoura d'un rempart de re dont on voit encore quelques iles. Ell**e renferm**e actuellemen**t** glises et à-peu-près 1400 hales à voiles.

iquit sur cux en giá, après un ses propres princes, parmi les-

siège de 3 ans. Ce peuple habito it sur les bords de l'Ougla, aujourd'hui l'Orelly qui tombe dans le Dnepr. Il v avoit aussi une ville de ce nom qu'on cite dans nos chroniques sous la date de 1154/2elle doit avoir été près de Kiewæt non loin de Péréaslavi.

Pereslavl-Riazanskoï, (*He*реславль-Рязинской 🕽 Foyes REZANE.

PERESLAVI.-ZALRSKI, (Переславль-Залески.) (ou Péreslavl de l'autre côté des bois.) Ville du gouv. de Vladimir et chef-lieud'un district; elle est située sous le 56° 30' de lat. sept. et le 56° 42' de loug. orient., à l'embouchure de la Troubéje ; dans le lac Clestchino, actuellement nommé lac de Péreslavi du nom de cette ville. Elle est à 125 w. de Moscon et à 120 ouest de Vladimir. Sa position sur les bords du lac est fort agréable, quoiqu'environné de montagnes. Elle étoit auparavant la résidence d'un évêque et la capitale d'une province, mais d'après la nouvelle organisation des gouv., faite par l'ordre de l'impératrice Catherine II, elle fut aquexée à celui de Vladimir. Péreslavl - Zaleski a été fondéeen 1 152 par Jouri V ladimirovitch Dolgorouki , qui , . privé à cette époque du trône de Kiew, cherchoit à s'en consoler en hatissant des villes auxquelles il donnoit les noms de celles qui se trouvoicut auparavant sous sa ons des deux sexes. On y trouve dépendance dans la Russie miune sabrique de toiles à voile neure, car on y trouve aussi une 1100cupe 600 ouvriers, et qui Pércslavl sur la Troubéje. Cette maille plus de 4000 pièces par an. ville sut entourée d'un reuspart de ul le district de cette ville est terre et d'une muraille de bois restrile, il y a de belles forèts, slanquée de tours qui s'est conserux usines de ser, des distilleries vée par les réparations qu'on y a au-de-vie et deux sabriques de saites en dissérens temps jusqu'en 1759, époque à laquelle le sénat PÉRÉSÉTCHENE, (Mepesezend.) l'ayant jugée inutile la sit démolir. Moit une colonie des Slaves Elle fut long-temps une princiunes Ouglitchis, qu'Igor les pauté appanagée, gouvernée par

quels on doit distinguer Iaroslav tient ici un grand marché le 22 de qui sit la guerre à la république de juin. On compte 2000 habitans des Novgorod, et conquit sur elle Vo- deux sexes à Péreslavl. locolamsk. Son dernier souverain, PERÉSOPNITZA, (Hepeconnunommé Jean, étant mort sans 4a.) C'est le nom d'une ville qui postérité, cette principauté fut n'existe plus; elle appartenoit à la réunie à celle de Moscou. En 1406 principauté de Tourov, et se troule grand-duc Vassiléi-Dmitrievitch voit à 50 w. de Tourov, aujourla donna à vie au prince de Lithuà- d'hui Loutsk dans le gouv. de Volnie Alexandre Nemire qui étoit hinie. Cette pet, ville a quelquesois entré à son service. Après sa mort été la résidence des princes de elle fut toujours gouvernée par Tourov. des délégués des souverains de Moscou. Pereslavl-Zaleski fut sou- riv. du gouv. de Tcherugoi, elle vent pillée par les Tatares, dans coule du district de Cozeletsk, di les incursions qu'il faisoient sur elle a sa source, dans celui de Files terres des grands-dues de Mos- riatine où elle se jette dans l'Oucou. Elle fut entièrement brûlée daie. par les troupes du Khan Takhtamyche, et ses habitans ne durent zozna.) C'est un petit fort dans k leur salut qu'au lac sur lequel les gouv. de Poltava, à l'en bouchure Tatares ne purent les poursuivre de la Vorskla dans le Duepr. Il a faute de bateaux. Les troupes de été bâti à 70 w. de Poltava, dans cette ville se distinguèrent beau- un endroit très-bas; on y trouve coup sous les ordres de leur voé- deux églises, et il s'y tient deux vode nommé Serkize, à la bataille grands marchés par an. C'étal sanglante que gagna le grand-duc auciennement une petite ville dont Dimitri sur le Khan de Crimée, il est sait mention dans l'histoire Mamai. L'empereur Pierre-le- de Russie : on la voit prise et rui-Grand sit construire deux frégates née en 1092 par les Polovizit, un sur le lac de Pereslavl (Voyez suite plusieurs fois par les Tatares CLESTCHINO), et l'impératrice et les Polonois. Elle n'a été re-Catherine II, pendant son voyage batie et repeuplée qu'en 1654 par de Cazan, en 1767, séjourna des émigrés Cosaques qui venoient quelque temps dans cette ville. On d'au-delà du Dnepr, pour s'établir y trouve encore actuellement l'é- en Russie mineure, après que glise cathédrale bâtie par le grand- betmann Khmelnitsky se fut souduc Jouri Vladimirovitch, en mis à la Russie. Dès-lors les Rus-1152, elle est toute en pierre de ses y entretinrent constamment taille, et on y voit les tombeaux une garnison munie d'une artillede trois princes qui ont régné à rie nombreuse. C'est à quelques n. l'éreslavl, en outre 24 églises au-dessus de cette ville que le rui tant dans la ville que dans les sau- de Suède Charles XII passa le bourgs, parmi lesquelles l'église Dnepr en suyant vers Bender, de de St. André conserve le corps de un peu plus loin que les Russes ! St. André prince de Smolensk, rent prisonnier le général Suedos comme relique. On voit tout près Levenhaupt avec 17,000 homnes de la ville quatre couvens dont l'un de religieuses. La ville possède (Переволоцкая кръпость.) deux tabriques de toiles, dont une petit sort se trouve dans le gout. emploie 200 métiers, leurs pro- d'Orenbourg, 4 78 w. de distance

PEREVOD, (Переводо.) pel.

PEREVOLOTCHNA, ( Перевы

PEREVOLOTSKAIA - CRÉPUST. duits se vend à Pétersbourg. Il se de cette ville, lorsqu'on passe par C'est un carré parsait dont toutes autres pierres précieuses.

très-fertile.

le sort Tatischef, et à 60 en ligue gouv. abonde en mines de dissédirecte par le step. Il se trouve rentes espèces (ou en exploite plus près des sources de la Samara. de 100), en marbres, jaspes et les sortifications consistent en che- sources de sel qui s'y trouvent vaux de frise, et d'un côté en un fournissent du sel à une grande parapet de bois armé de quelque partie de l'empire russe. Ce sel se batteries; la garnison est compo- tire à grands frais, et avec des see d'une compagnie et demi de peines incroyables, à une trèsdragons et de 50 Cosaques. On y grande profondeur. Ce qu'il y a de trouve une église et une centaine particulier, c'est que les sources de maisons. Les environs de ce pe- de sel qui se trouvent dans des tit endroit, quoique déserts, of-lieux marécageux, ainsi qu'au frent une grande facilité pour milieu des eaux de la Cama, fourl'entretien du bétail, par les ex- nissent d'aussi bon sel que pourcellens pàturages qu'on y trouve. roit le saire le pays le plus sec. Le PERÉVOZE, (Mepesoso.) pet. terroir y est fertile surtout vers le ville du gouv. de Nijni, sur la rive midi, et le produit des terres sufdroite de la Piana qui se jette dans sit à l'entretien des habitans; les la Soura; elle est située sous le pâturages y sont excellens, et les 530 24' de lat. sept. et le 620 17' paysans v élèvent une quantité de de long. orient.; à 98 w. de Nijni- bestiaux; les pêches et la chasse Novgorod. On y trouve une église sont également d'une grande reset une centaine de maisons; au source pour eux, le pays étaut reste elle n'a rien de remarquable. bien sournis de poisson et de bètes Ses habitans sont presque tous fauves. Les principales riv. qui cultivateurs, et s'en trouvent fort l'arrosent sont la Cama, l'Isset, bien, le terroir de environs étant l'Ousa, la Tchoussovaia, la Toura, l'Obva, l'Alapaïkha, la Sylva, la PERM, (Пермокая губернія.) Vichéra, l'Irbite, la Colva et la (gouv. de) Il est situé dans l'ancien Pychma. Il faut observer que prespays des Permiens, dont il a re- que toutes les riv. qui coulent à tenu le nom, entre le 55° et le 62° l'orient de l'Onral, se réunissent de lat. sept.et le 70° et 83° de long. ou immédiatement, ou par le or. Il a 650 w. d'étendue du midi moyen d'autres rivières à l'Obi, au nord, et plus de 1000 de l'est et se rendent par conséquent dans a l'ouest. La chaîne du mont Ou- l'Océan Glacial; celles au conral le traverse. Il est bornéau nord traire, qui coulent à l'occident de par le gouv. de Vologda, à l'orient ces montagnes se réunissent à la par celui de Tobolsk, au midi par Cama, et vont par ce moyen dans celui d'Orenbourg, et à l'occident la mer Caspienne, ce qui facilite par celui de Viatka. Ce gouv. se beaucoup le transport du sel, du divise en 12 districts qui portent ser et du cuivre, dont ce pays chacun le nom de leur chef-lieu, abonde, dans l'intérieur de l'emse sont: Perm, capitale de tout pirc, et vers les ports d'où on exle gouv., Coungour, Okhansk, porté les métaux dans l'étranger. Solicamsk, Ossa, Grasno-Ou- Les habitans de ce gouv. Sont les limsk, Tcherdyn, Ecatherinbourg, Russes, les Permieus et les Sirjans, Chadrynsk, Camvehlof, Irbit et mais ces deux derniers peuples Verkhotourié. On y trouve en sont tellement mèlés avec les nououtre Obvinsk et Alapaci, deux veaux habitans venus de Russie, petites villes sans districts. Ce qu'ils sont à peine reconnoissables;

ct quoiqu'ils aient conservé leur langage, qui ressemble à celui des Finlandois, des Votiaks et des Tchérémisses, ils parlent tous la langue russe. Les Sirjanes habitent sur les bords de la Vytchegda et du Vym. On y trouve aussi les Vogoulitches, ceux-ci habitent des deux cotés du mont Oural, ils ne vivent que de chasse et de péche, et payent leurs tributs en peaux de rennes et en fourrures. Il se tient une foire très-considérable dans ce gouv. près d'Irbit (voyez cet article). On bat monnoie à Ecatherinebourg, et on y exploite des mines d'argent. Le clergé du gouv. de Perm est gouverné par un archevêque qui prend le titre d'archevêque de Permie et d'Ecaterinbourg. On peut évaluer la population de ce gouv. k 798,950 individus des deux sexes. La famille des comtes et barons Strogonof possède un territoire immense qui contient des mines et des salines très-riches dans ce gouvernement.

PERM, (Mepail) ville capitale du gouv. de ce nom, elle est située sur la rive gauche de la Cama, et à l'embouchure de la Yégochikha dans cette rivière, sous le 57° 50' de lat. sept. et le 74° 10' de long. orient., à 1949 w. de Pétersbourg; et 1219 de Moscou. C'étoit originairement un village appartenant aux barons Strogonof. On y découvrit en 1723 des riches mines de cuivre et Pierre-le-Grand y sit construire des usines trèsconsidérables et des fours de fonte pour ce métal. L'impératrice Elisabeth en fit-dou au chancelier Voronzof dont la samille en conserva la propriété jusqu'en 1781. Le gouvernement considérant alors la situation avantageuse de cet endroit pour le commerce, par la facilité de ses communications au moyen de la Cama et du Volga avec la mer Caspienne, et tout

l'intérieur de l'empire, et d'un autre, côté avec la mer Blanche, malgré quelques interruptions où l'on étoit obligé de charger les marchandises pour les rembarquer un peu plus loin, et ayant aussi égard à sa position au centre de la Permie, se décida à y établir le gouvernement de la province, et l'érigea en ville sous le nom de Perm, car jusque là cet endroit s'étoit nommé Yagochikha. Depuis ce moment cette ville n'a sait que s'agrandir, dissèrens colons sont venus s'y établir, des marchands v ont construit des magasins considérables, et la ville de Perm renferme déjà dans ce moment-ci deux églises, des tribunaux régulièrement bàtis, la maison du gouverneur et du vice-gouverneur, une école publique, une maison de charité, une de correction et plus de 700 maisons de particuliers. Le district de cette ville reuferme beaucoup de mines de fer et de cuivre très-riche, et qui sont exploitées pour le compte de la couronne et des particuli rs.

PERMIENS, (Heparku.) (a russe Permiaki,. C'est un peuple de la race des Tchouds ou Finnis, le pays qu'ils habitoient s'appeant en russe Vélico-Permia (grande Permie ou Biarmic); il s'étendat depuis les bords de la Cama et de l'Obva, jusqu'aux bords de la Vichéra et de la Dvina au nord, et de la jusqu'à la Finlande vers l'occident. C'est cette grande étendue de terrain qui lui 🐞 fait donner 🗟 nom de graude Biarmie. Cette nation florissoit déjà par son commerce avant l'arrivée des princes Varègnes en Russie; elle est une des plus remarquables dans l'histoire des Finnois, et on les nomne toujours Biarmieus dans les annales d'Islaudé. Il paroit que les navigateurs Scandinaves du moyes âge donnèrent le nom de Biarmie à tout le pays situé entre la mer

Flanche et l'Oural. Les Permiens de la I)viua septentrionale furent découverts dans le lX siècle par Other d'Halgolande, province située à l'extrémité de la Norvège. Ce navigateur entra ensuite au service d'Alfred-le-Grand, qui rédigea un récit de ce voyage dans la langue anglo-saxone. Ce peuple est anssi très-souvent cité dans les annales d'Islande ; suivant ces annales, les Permiens des bords de la mer Blanche et ceux des contrées voisines de la Dvina, étoient les plus riches, les plus puissans et les plus remarquables de tous les Finnois établis dans le Nord. L'image sculptée du Dicu Yoummala avoit ici un temple très-renommé (1). La description de sa magnificence approche du merreilleux, et a évidemment été tracec par une imagination grossière mais exaltée. Suivant cette description, le temple étoit très-arustement construit de bois précieux, et si richement orné de pierres précieuses qu'elles répando ent un éclat brillant dans tout le pays circonvoisin. La statue du lieu avoit une couronne d'or garnu de douze pierres précieuses, un collier estimé 300 marcs d'or, et un liabit dont la valeur surpassoit celle de la cargaison de trois des plus riches vaisseaux qui naviguoient sur la mer grecque. Ensin l'idole portoit sur ses genoux un calice d'or d'une telle capacité que quatre hommes auroient étanché leur soif avec la liqueur qu'il éioit capable de contenir, et ce rase étoit rempli du métal précieux dont il étoit composé. Le rapport de ses richesses extraordinaires excita les pirates du nord à taire des expéditions armées dans battre avec les habitans. On re-

gardoit comme un exploit honorable, une action héroïque, d'avoir emporté quelque dépouille de ce temple fameux. Il partoit tous les ans d'Algolande des expéditions dirigées contre ces cantons; plusieurs rois de Norvège firent aussi sur Perm des incursions de pirates. Ils revenoient ordinairement chargés d'un riche butin. Les marins Scandinaves visitoient aussi ce pays, mais ils n'y étoient attirés que par le seul appas du commerce, et sans aucune vue de pillage. On peut supposer avec beaucoup de probabilité que ces descriptions sabuleuses de la magnisicence du temple de Yoummala, et de la grande richesse de ces contrées, ne sont pas entièrement dénuées de tout fondement; il peut être alors intéressant de découvrir les moyens employés par les Finnois-Permiens, pour accumuler tant d'or, et la cause qui avoit rendu leur patrie le centre d'un commerce étendu et lucratif. Dans les siècles reculés, les Permiens étoient dejà fameux par leur commerce avec les Perses et les Indiens. Ces nations transportoient leurs marchandises par la mer Caspienne, remontoient avec elles le Volga et la Cama jusqu'à Tcherdyn, ville commerçante et ancienue située sur la Colva, et qui étoit alors leur principal établissement (s'il n'étoit à l'endroit où l'on voit encore des ruines considérables, non loin des bords de . la Cama, et où l'on déterre encore tous les jours des essets d'or et d'argent travaillés en Perse ct . aux Indes, ainsi que de la monnoie). Les Permiens conduisoient . ces marchandises evec leurs propres productions, le long de la ces contrées éloignées, et à se l'etchora, jusqu'à la mer Glaciale, où ils les échangenient pour lors

<sup>(1)</sup> Yoummala étoit chez les Finnois ce qu'étoit Odin chez les Gormains, et Peroune chez les Slaves.

avec le peuple de ces régions, contre des sour ures qui leur servoient à saire le commerce du Levant. Les ruines de plusieurs ancienues villes prouvent encore l'état florissant et la civilisation de ce penple. Les monumens historiques encore subistans, démontrent que les Permiens étoient la seule race sinnoise qui composoit un peuple commerçant, policé et connu des autres nations, tandis que les autres tribus de la même · famille étoient ensevelies dans la plus prosonde barbarie. La tradition parle aussi des rois et d'une espèce de constitution politique dans le royaume de Biarmie. Les Scandinaves subjuguèrent à différentes fois et les Finnois et les Permiens, et plusieurs finirent par se fixer dans ces contrées. Les expéditions des Norvégiens sur la Permie cessèrent en 1217. Cest a-peu-près à cette époque que les Mongoles firent leurs premières incursions en Russie, et l'établis-. sement de ces Barbares au Sud de la Permie, est la principale cause de la décadence et de la ruine de ce pays, en le privant de toute communication commerciale avec la Perse et les Indes, dont il tiroit toutes ses richesses. La république de Novgorod, d'un autre côté, s'empara d'une grande partie de ce pays, et y envoya des colonies russes, pour tenir les habitans dans la sujétion. Vers l'an 1572, le christianisme sut prêché en Permie par St. Etienne évêque russe. Ses soins surent couronnés d'un plein succès, car en moins de 24 ans tous les Permiens furent convertis au christianisme. St. Etieune traduisit les livres sacrés en leur langue, et leur composa un alphabet pour pouvoir - écrire le permien. Ce saint évêque, nprès avoir accompli sa mission et renversé les temples des saux dieux et leurs idoles, mourut en 1396 à

Moscon, sons le règne du grandduc Dmitri surnomme Donskov. A la fin de ce siècle ou au commencement du suivant, il s'éleva une dispute sur la possesion de cette contrée entre la ville de Novgorod et le grand-duc Vassiléi Dmitriévitch de Moscoa; elle se termina ensia par un compromis, par lequel il fut convenu que les Novgorodiens renonceroient à toutes leurs prétentions. Les Permiens conservèrent alors pendant long-temps la liberté de se choisir des chess parmieux. Le tzar lvan Vassiliévitch leur donna en 1543 les premiers gouverneurs; ils résidoient ordinairement à Tcherdyn. Ensuite, sous le règne de Pierre-le-Grand, la Permie fut annexé au gouv. de Cazan, et sa capitale deviat Solicamsk; en 1737 on transféra ce droit à Coungour plus à l'abri des incursions des Bachkirs qui s'étoient révoltés dans ce temps; ensuite ce fut de nouveau l'antique Tcherdyn. Ce qui resta comme cela jusqu'en 1781. Aujourd'hui l'ancienne Biarmie, dont les frontières ne peuvent être exactement définies, est divisée en plusieurs gouv., et les descendans des Permiens, autrefois si fameux si nombreux et si puissans, totalement déchus de leur antique opulence, n'ossrent plus que quelques vestiges insignifians; et confondus parmi les Russes, ils ont perdu presqu'entièrement, leur caractère national et même leur langage.

Pernau, (Hephoso.) En russe Pernave, en esthonien Pernaline, ce qui signifie sous les tilleuls, est une petite ville fortifiée du gouv. de Riga, elle est chef-lieu d'un district; sa situation au bord de la mer Baltique, et à l'embouchure d'un fleuve (le Pernau), la send très-avantageuse pour le commerce. Elle est sous le 58° 22' de lat. sept. et le 42° 10' de long.

époque, elle appartient à la Rus- sieurs jours de suite. tat. Il arrive tous les ans au port dans le fleuve. le Pernau de 20 et 50 bâtimens, Ton. II.

orient., à 172 w. nord de Riga. jours trois semaines après la St.-Elle a long-temps appartenu aux Jean; et qui dure uu mois; on y chevaliers porte-glaive, mai le trouve les mêmes marchandises grand-maître de l'ordre, Gothard qu'à Riga. Le port de Pernau ex-Kettler, l'a cédée avec toute la porte du lin, du chanvre, du blé, Livonie à la Pologne Les Russes des graines de lin et de chanvre, s'en rendirent maîtres en 1575, du houblon et des cuirs, le commais elle fut rendue à la Pologne merce qui s'y faisoit étoit plus en 1582 par le traité de Zapolsk. considérable avant la désense qu'a Ensuite Charles IX et Gustave- faite le gouvernement d'en expor-Adolphe l'ont conquise, et elle ter des planches et du bois de conresta aux Suédois jusqu'en 1710 struction. Cette ville est exposée qu'elle se rendit par capitulation aux inoudations, lorsque le vent à Pierre-le-Grand. Depuis cette souffle dans le port pendant pla-

sie. Pernau renferme 200 maisons, PERNAU, (Hephosb.) fleuve as-25 magasins à blé, avec une église sez cousidérable; il prend sa allemande, une esthonienne, une source dans le gouv. de Reval, russe, une autre petite église russe district de Veissenstein, et coulant pour la garnison et deux faux- du nord-est au sud-ouest, il entre bourgs, dont un sur le chemin de dans le gouv. de Riga, où après Riga et l'autre sur le port. Elle a avoir réunit à ses eaux celles du un consistoire qui lui est propre. Fellin, il se jette dans la mer l'université de Dorpat y avoit été Baltique dans la ville de Pernau transférée pendant quelque temps; même, à laquelle son embouchure les bâtimens qu'elle occupoit ser- sert de port. Le Pernau est sort rent maintenant de magasin à ble; poissonneux, et il ne se débords il y reste cependant une école qui jamais. Les inondations qui ont est entretenue par la ville, et qui quelquesois lieu dans la ville de 1 quatre régens pour les disséren- Pernau proviennent toujours des les classes. La citadelle est en bon eaux de la mer que le vent chasse

PERTOMINSKAIA - POUSTYN, mais ils sont obligés de mouiller 'Пертоминская-Пустынь.) ou lans la rade, à cause d'une barre hermitage de Pertomine. C'étoit mi se trouve à l'embouchure du un ancien couvent bâti en 1566 leuve, et qui ne permet pas aux dans le gouv. d'Arkhangel au bord ros vaisseaux d'y entrer. Ceux de la mer Blanche, et au fond ni ne prennent pas plus de 7 pieds d'un petit golse nommé Ounsk, leau entrent cependant dans la à 120 w. d'Arkhangel, sur le cheille même. L'ancienne ville de min d'Onéga. On y trouve deux Pernau, qui étoit au nord du sleu- églises, dans l'une desquelles rele, ayant été démolie en 1599 posent les corps de St.-Vassian ur les Polonais; les habitans se et de St.-Jonas, tous les deux Plirerent dans la nouvelle qui est moines du couvent de Solovetsk, ussi divisée en vieille et neuve. qui, ayant sait ici nausrage, ont celle qui a été démolie et dont on été la cause qu'on y a toudé le le voit même aucun vestige, étoit couvent. Ce lieu est devenu célèadis le siège d'un évêque, mais bre par un naufrage anquel Pieréveché sut dans la suite transféré re-le-Grand échappa en cet en-Habsal, puis à Oescl. Il se tient droit. Il alloit, en 1694, le 27 de ei une foire qui commence tou- mai, d'Arkhangel au couveut de

Solovetsk, sur une petite frégate; comme c'étoit un pélérinage, l'Empereur étoit accompagné de l'archeveque Athanaze et de plusieurs autres seigneurs de sa suite. Il sortit de la Dvina avec un vent trèsfavorable, mais à peine arrivé en pleine mer, il sut assailli d'une horrible tempête vis-à-vis du golfe d'Ounsk rempli d'écueils et de bas-sonds. Déjà le bâtiment avoit perdu ses agrêts, il chassoit sur ses ancres et faisoit eau de toutes ports; on ne voyoit aucun espoir de salut. L'Empereur s'apprétant à la mort, reçut le saint Viatique des mains de l'archevêque. On avoit cessé de travailler dans le vaisseau, lorsqu'un paysan nommé Antipe, qui se trouvoit dans le bâtiment parmi les pilotes, proposa à l'Empereur d'entrer dans le golse si dangereux d'Ounsk. Pierre-le-Grand vit d'abord que c'étoit le seul moyen de salut qui lui restoit encore, l'ordonna. Antipe gouverna assez habilement pour entrer dans le golse, malgré les écueils et la tempête. Là, une fois à l'abri de l'orage, il aborda heureusement, le 2 de jain, tout près de l'hermitage de Pertomine. On v chanta le Tc Deum en action de graces, et l'Empereur, après avoir généreusement récompensé le pilote et enrichi l'hermitage de ses bienfaits, éleva une croix (qu'on v voit encore) à l'endroit où il débarqua. Cette croix étoit travaillée des mains même de ce grand homme; il la porta en procession depuis le couvent jusqu'à l'endroit où elle est placée, et y mit cette inscription en hollandais:

DAT
KRUYS MAKEN
KAPTEIN PITER
YAN. A. CHT.
1694.

PERTOVE, (Nepmosd.) Oa voit dans nos anciennes chroniques qu'il y avoit une ville de œ nom en Livonie, car en 1219 les Novgorodiens, sous la conduite du prince V sevolod étant entrés en Livonie, y remportèrent une grande victoire sur les Allemands et les Lithuaniens, après laquelle ils mirent le siège devant Pertore, qu'ils abandonnèrent cependant, après avoir levé une sorte contibution sur cette ville. M. Tatisches prétend qu'elle doit être la ville de Venden actuelle, car il trouve dans l'histoire de Kelkh, sous la date de 1218, que les Russes srent une invasion à cette époque en Livonie, et qu'ils mirent le siége devant Vonden sans pouvoir la prendre.

PERZA, (Mepsa.) pct. riv. remplies de pierres et de cascades, qui se jette dans la Dvina occi-

dentale.

PRSTCHANOIE OSTROW, (Ileстаной Островв.) ou île de sable. C'est une ile et un port dans le mer Caspienne; elle est situe dans le golfe de Balcansk, à 700 w. des Quatre-Monticules, en russe Tchétyré-Bougra; les vaisseaux y mouillent en sûreté. Cette ile est habitée par les Trukhmens; il æroit à desirer que les Russes y eussent un établissement solide; car les Boukhares et les Khivintzis, dont les habitations n'en sont élorgnées que de 600 w. vers l'orient, préséreroient beaucoup y porter leurs marchandises en échangede celles qu'ils reçoivent de la Russie, par un chemin plus court et surtout plus sûr, que d'aller en caravanne à Orenbourg, où ils soul sans cesse exposés d'être pilles par les Kirguiss. Pierre-le-Grand avoit sans doute ce projet, lorsqu'il envoya à Khiva le prince Alexandre Bekovitch, qui y périt malheureusement. En 1732, le gouvernement y revint, et sit parir le colonel Herbert qui ne réusiit également pas, ayant, à moiné chemin, été forcé par les Caracalpaks de revenir sur ses pas.

PESTCHANOIE-REDOUTE, (Ileканой Редутб.) ou la Redoute kable. Il yen a une de ce nom ur la ligne militaire de Tobolsk, mtre les forts Presnogorkofskaïa 11 Zvérinogolofskaia.

Pesvo, (*Hecso.*) C'est un asez grand lac dans legouv. de Tver, listrict de Vychni-Volotchok. Il bane naissance à la Svéja.

Ретснеста, (Петегда.) pet. iv. du gouv. d'Iaroslav, district le Rostov, elle se jette dans la um, près de la ville de Petrovsk.

Pétchénègues, ( Neceneeu.) reuple de la race des Huns dont l est souvent fait mention dans rs anciennes chroniques russes. ls occupoient tout le pays entre e Volga et le Don, et on peut aire passer leurs frontières, du blé de la Russie, par Toula, nême dans la suite jusqu'au Da- loin de la ville de Mozyr. sube. Nestor dit, dans sa chronque, que deux ans après la destraction des Cozares, en 968, on <sup>ni</sup> pour la première fois les Pénons des Russes ou des Kiévliens; u quoiqu'il en parle déjà précélemment même avant l'époque d'Oleg, et ensuite à la date de l'an 315 sous le règne d'Igor, mais ils ne commirent alors aucune hostilité, et conclurent même un traité avec Igor. En 968 Sviatoslav les battit et les rejeta loin de ses frontières. On les voit ensuite, jus-Il'à la moitié du XI siècle, faire lans cesse des incursions sur les soulières russes, tantôt les combattre, et tantôt soudoyés par les princes russes, servir dans leurs tronpes contre leurs ennemis. Ils nomadiseient sur les bords du Don, du Donetz et du Dnepr. En 1147 les Polevizis tombérent sur

eux et les hattirent complettement, vers les sources du Bon. Ils viurent demander asile au grand-duc Vladimir, qui les dispersa parmi ses sujets, ct depuis on n'en a plus entendu parler. On voit encore un gros hourg qui porte le nom de Pétchénègue, dans le gouv. des Slobodes d'Ukraine, et qui probablement étoit un des endroits de réfuge qui leur fut accordé par Vladimir.

Pétchénègue, ( Metenesu.) gros bourg du gouv. des Slobodes d'Ukraine, dans le ci-devant district de Tchougonief; il est situé sur la rive droite du Sévernoi-Do-. netz, et entouré d'un rempart de terre. On y trouve 5 églises et près de 7000 habitans des deux sexes; il s'y tient 4 grands marchés par an, qui durent chacun quatre jours. La contrée dans laquelle ce bourg est situé est extrèmement fertile.

Petchitsa, (Metuna) riv. qui coule dans le gouv. de Minsk et Elets et Voronéje; ils poussèrent qui se jette dans le Pripet, non

Pérchora, (Tecopa.) pet. ville du gouv. de Pscow; elle est située sous le 57° 45' de lat. sept. et le 45° 20' de long. orient., sur la chénègues attaquer les posses-Pinja qui se jette dans le lac de Pscow. Elle est à 56 w. nord-ouest. de la capitale du gouvernement.

PETCHORA, (Necopa.) fleuve, on l'appelle aussi Bolchaia-Petchora, pour la distinguer de la Vitchera, que les Zirianes appellent *Pechoria*. Ce fleuve tire sa source du côté occidental desmontagnes de l'Oural, dans le gouv. de Pèrm, il coule ensuite dans celui de Vologda et se dirigeant toujours vers le nord, sur un espace de plus de 400 w., il entre dans le gouv. d'Arkhangel, où il se jette dans la mer Glaciale par plusieurs bras, dont le plus occidental prend le nom de petite Pétchora. Ce sleuve traverse un pays bas, couvert de forêts et

remplace par un autre sur lequel est l'aigle de Russie. Entre le fort et l'ouvrage à couronne bati dans l'île de Pétersbourg, est un chantier particulier, où l'on construit des galiotes à bombes, des chalonpes canonières et des pontons. Comme ce fort se trouve au centre de la ville, il ne peut plus être d'aucune utilité pour sa défense, aussi ne sert-il qu'à son embelkssement, et pour y enfermer des prisonniers. L'Ile de Pétershourg contient en outre 6 églises, I hôtel du corps des cadets du génie et de l'artillerie, fondé par Catherine II en 1762; la petite maison de bois qu'a habitée Pierrele-Grand; un marché; une maison d'inoculation pour la petite vérole et la vaccine; de grands magasins de chanvre, ces derniers sont sur une petite ile nommée Boniane ; l'Académie de Médecine et Chirurgie, fondée par Alexandre ler; une maison pour les matelots invalides; des caserne » pour un régiment d'infanterie, et l'île des Apothicaires formée par un petitruisseau nommé Carpovka qui sort de la Névka, et dans laquelle on trouve un très-grand jardin botanique, une chapelle, et les archives du département de médecine, indépendamment de divers bâtimens à l'usage des employés de ce département, ainsi que des soldats et travailleurs qui y sont attachés. II. L'Isle de Vassilei-Ostrov est la plus grande de toutes, rile est entourée de la grande et de la petite Néva; ce n'est que sa moindre partie (la partie orientale) qui est habitée, le reste est encore couvert d'arbres et des marais; trois grandes rues parallèles traversent cette ile d'orient en occident, et douze plus petites les coupent à angles droits. En tirant vers l'île de Pétershourg, on reacontre d'abord le magasur de chanvre, la douane,

7

la bourse qui est un superbe bàtiment terminé sous le règne d'Alexandre ler ; le bureau de péage ; le port où les vaisseaux marchands abordent et déchargent leurs marchandises. Sur le bord de la grande Néva, et presque vis-à-vis du palais d'hiver, est l'Académie impériale qui est un très-bel édifice bati en pierres. L'empereur Pierre-le-Grand fonda l'Académie des Sciences en 1724, et assigna de fonds considérables pour son entretien; mais sa première séauce n'eut lieu que le 25 décembre 1725. Cet édifice essuya un incendie en 1747, mais il a été rétabli. C'étoit originairement le palais de la tzarine Prascovie Féodorovna dont nous avons parlé plus haut; on voit vers le milieu du toit une tous applatie qui sert d'observatoire. On y trouve la chancellerie de l'académie, la bibliothèque qui renserme près de 50,000 volumes, et qui est très-riche en manuscrits chinois. Le cabinet d'histoire naturelle, d'antiquités et de médailles, est aussi très-considérable. On voit dans le premier le squelette entier d'un mamouth, nouvellement découvert aux bords de la mer Glaciale par le professeur Michel Adams: la tête de l'animal conserve encore une grande partie de sa peau et un œil, on montre aussi ses crins qui ont plu d'une archine de longueur. Cet édifice renferme en outre de précieux instrumens de Physique, de mathématiques et autres, l'imprimerie, la librairie, la boutique des relieurs, la sonderie des carao tères d'imprimerie, les atteliers pour la gravure et la labrication des instrumens de mathématiques Le fameux globe de Gottorp, com posé de cuivre, qui étoit autres fois placé sur la tour de l'académie, et qui sut presque réduit et cendre en 1747, est maintenant dans un batiment particulier ca

éparé avec beaucoup de soins et porte et un petit escalier de quelpes marches, on voit dans l'inbacs, sur lesquels environ 12 personnes peuvent s'asseoir commodément, et contempler la périhérie du globe, lequel représente atérieurement le firmament, apercevoir ses mouvemens, remar-Том. 11.

orme de rotonde, qui se trouve du génie et de l'artillerie, est sous out près de l'académie. Il a été l'inspection de S. A. I. Mgr. le grand - duc Constantin. Le corps le frais. On y entre par une petite des Cadets de marine, qui est également sur cette île, tire son origine de l'école de navigation, térieur une table entourée de érigée à Moscou en 1707, dont une partie sut transsérée à Pétersbourg en 1715, sous le nom d'Académie maritime. Suivant les arrangemens pris en 1753, le nombre des Cadets doit être de 360, tous nobles. La première per le lever des étoiles, leur classe doit consister en 120 garpsuge par le méridien, et leur des-marine, qui doivent tous les mucher. La surface du globe re- étés aller en mer. Tout le corps résente la terre. Il a onze pieds est divisé en trois compagnies; le diamètre. On le transporta à il dépend immédiatement du colrands frais en 1714 de Gottorp lége de l'amiranté, et a son di-Pétersbourg. Tout près de cette recteur particulier. Ce corps, ainsi cadémie, qui occupe trois gran- que les deux autres dont nous es maisons, est un énorme bà- avons parlé plus haut, a tous les iment de pierres dans lequel tous maîtres nécessaires, soit pour les es colléges supérieurs tenoient sciences, soit pour les langues; ears séances, mais actuellement il occupe l'ancien hôtel du mal n'est plus occupé que par le réchal Munich. L'Académie des it. Synode, les archives et quel- beaux-arts est aussi sur cette île. ques autres départemens. Ce bâ- Cest un des plus beaux bâtimens iment s'étend sur à-peu-près 200 de Pétersbourg, sa façade donne sjenes. Le premier étage est en sur le fleuve. Elle a été fondée rades, il se subdivise en 12 par l'impératrice Elisabeth ompartimens marqués chacun au 1758, et réunie par elle à celle econd étage par un balcon sur des Sciences; mais Catherine II, 1 rue. Le corps des cadets nobles sur le plan qui lui fut présenté buche à cet édifice. Ce grand par M. Betskoie, ayant jugé à lablissement, créé par l'impéra- propos d'en faire un établissement rice Anne en 1732, d'après les particulier en 1764, y attacha une onseils et sur le plan du ma- maison d'éducation, et lui assigna échal Munich, occupe un espace des revenus considérables. Cet e 1 w. en carré; il contient un établissement a déjà sormé des nanége, un jeu de paume, un sujets très-distingués dans les arts, ardin immense et une place pour tant architectes que peintres, <sup>ts</sup> exercices des Cadets, qui sont graveurs et sculpteurs. L'école n nombre de 700 gentilshommes des mines se trouve également usses et Livoniens; la maison ici, entre la 21° et la 22° ligne, i-devant Menchikos sait partie on y a ajouté en 1782 un obsere ces bâtimens. On y a placé vatoire astronomique. Le port des chapelle russe et la chancellerie. galères est situé sur la pointe y à aussi une chapelle luthé- occidentale de l'île vers Cronstadt. ienne et une catholique pour les C'est un bassin carré revêtu de leves de ces religions. Tout le pierres de taille; il sut commencé orps, ainsi que celui des Cadets en 1722 et entièrement terminé

Pierre-le-Grand écrivit de sa main son ayènement au trône jusqu'a sa un règlement de police pour sa mort elle n'a cessé de s'en occunouvelle ville. Ce souverain avoit per, et que dans ce moment-ci déjà un palais de pierres dans la Pétersbourg est sans contredit rue nommée Milionnaia (ou du une des plus belles villes du monde, Milion), et que son épouse a con- et possède des beautés qui lui sont tinué d'habiter après sa mort. Le propres et qu'on ne trouve point règne trop court de cette prin- ailleurs. Pétersbourg s'étend decesse n'apporta aucun change- puis le couvent de St. Alexandre ment à cette ville; Pierre II ayant Nevsky sur la rive gauche de la presque toujours habité Moscou, Néva, et avant sa séparation en ne put rien faire aussi pour son dissérens bras, jusqu'au golse de agrandissement ou son embellis- Finlande. Elle s'appuve sur le bras sement; mais l'impératrice Anne principal du fleuve qui lui sert de y ayant fixé sa résidence, la ville diamètre au nord-douest jusqu'à refleurit de nouveau : cette souve- son embouchure, et sorme autour raine bâtit et acheva en 1736 l'é- de lui un demi-cercle dont l'amiglise luthérienne; en 1732 elle rauté peut être considérée comme fouda et bâtit le corps des cadets, le centre 5 ce demi-cercle a 3 w. en 1734 l'église de Cazan (aujourd'- de rayon, et le canal de Ligore hui si superbe); elle fit percer de pour circonférence; trois sutres nouvelles rues sur la rive gauche du canaux, tous navigables pour des sleuve, maintenant le plus beau bateaux plats, sont presque conquartier de la ville, elle en peupla contriques à ce premier, malgré un nouveau qui à cause de cela re- quelques sinuosités et irrégularités çut le nom allemand de colonie, d'où lui est venu par corruption celui de Colomna en russe. Enfin on comptoit déjà en 1737 20 églises russes et 3 étrangères à Pétersbourg. L'impératrice Elisabeth étant monté sur le trône, fit construire en 1743 l'église de St. Nicolas le Thanmaturge qui est une des plus belles de Pétersbourg. Elle sit bâtir en 1748 le palais Danitchkof, et commencer en 1754 le grand palais que les souverains habitent encore aujourd'hui, et qui me sut achevé qu'en 1762; on le nomme le palais d'hiver, il plus haut, et contient également a été fait sur les plans et sous la un quartier de la ville, il sorme surveillance du comte Rastrelli. Il seroit presqu'impossible de dé- serme à son extrémité occidentale crire tout ce que sit Catherine II pour embellir Pétersbourg; nous port pour ces bâtimens. Le côte parlerons des principaux monu- dit de Vibourg est le plus peul mens de cette ville à leur place, quartier de la ville, il est égalele plus beaux sont tous de son ment de l'autre côté du seuve, et règne ou de celui de l'Empereur se sépare de l'île de Pétersbourg Alexandre actuellement régnant, par un bras de la Néva, appelle la Qu'il sussisse de savoir que depuis Grande Névka. On peut donner

dans leur cours. Ces derniers sortent tous de la Néva, et après avoir parcouru et embelli la ville, vont se rejoindre au fleuve. La sorteresse, qui peut être considérée comme une citadelle, se trouve de l'autre côté de la Néva sur une île nommée ile de Pétersbourg, elle.y forme le centre d'un autre quartier très-considérable, k Vassilei-Ostrow, sormé par les deux principanx bras du fleuvo s'avance en pointe entre l'ile de Pétersbourg et la principale partie de la ville dont nous avons parlé en mème temps le port, et renun chantier pour les galères et us

avec exactitude à la ville de Pétersbourg une circonférence de 24 w., en y comprenant les îles ci-dessus nommées. Il est vrai aussi que sur cette étendue se trouve une quantité de place vide, surtout sur les • iles de Vassilei-Ostrow et de Pétersbourg, où souvent on n'apercoit aucun bâtiment, et le terrain meme est couvert de marais et de bois. La ville est toute dans un basfonds, et l'on ne peut creuser nulle part sans trouver, à deux pieds et tout au plus à sept, de l'eau de marais. C'est pourquoi il est très-dissicile d'y avoir de bonnes caves. Pétersbourg se divise en 5 parties principales, qui sont: 1º Pétersbourg proprement dit ou l'île de Pétersbourg; 2º le Vassilei-Ostrow ou île Basile; 3º le côté de l'Amirauté, qui est la partie rensermée entre la Néva et le canal de Fontanka; 4º le côté de Vibourg, et 5º la Liteinaia ou le quartier de la sonderie: on comprend sous ce nom toute la partie de la ville renfermée entre le canal de la Fontanka et le canal de Ligov. Cette division générale de la ville est subdivisée en 11 quartiers, à la tête de chacun desquels est un major de police assisté de plusieurs commissaires préposés pour le bon ordre et la sûreté de leurs quartiers respectifs. Nous allons rendre compte maintenant des choses remarquables qui se trouvent dans chacune de ces 5 parties séparément. I. L'Isle Pétersbourg est environnée par la grande Néva et la Mévka qui en est un bras, en y comprenant la pet. île située au milieu de la Néva et de la ville. Dans cette île se trouve la forteresse: c'est un hexagone, bâti suivant les règles de la fortification moderne, et muni de beaucoup d'artillerie, les bastions qui sont sur le fleuve, vis-à-vis de la

ville sont revêtus de granit. Dans l'intérieur, au-dessous des ouvrages de fortifications, il y a partout des caves voutées, dont une partie sert de prison; dans les autres, la fabrique de la monnoie, un laboratoire pour la séparation de l'or et de l'argent, une antre pour les anciennes archives. Au milieu du fort est l'église de S. Pierre et S. Paul dans laquelle tous les Empereurs et Impératrices (1), depuis Pierre-le-Grand sont inhumés. On y voit aussi une grande quantité de drapeaux et étendars, cless de ville et autres trophées pris sur les ennemis dans les différentes guerres qu'a eues la Russie depuis la fondation de Pétersbourg. L'impératrice Cathérine II posa elle-même au pied du tombeau de Pierre I<sup>er</sup> le pavillon amiral et les autres pavillons pris sur les Turcs à la bataille de Thésmé, par le comte Alexis Orlof. On y trouve encore quelques reliques et un ex voto mis par Pierre-le-Grand dans une boule d'ivoire tournée de ses mains, et suspendue à un petit luminaire d'ivoire également fait par lui; cet ex voto consiste en un billet écrit par ce grand homme, dans lequel il dit qu'il l'offre à Dieu en actions de graces pour sa guérison aux caux d'Olonetz. En 1724, le f4 mars, signé PIERRE. Le clocher de cette cathédrale a 55 toises de banteur en y comprenant la flèche qui le surmonte et la croix qui est au haut, et qui a seule 3 sajèncs de hauteur. La flèche et la croix sont de cuivre doré; le clocher renserme une horloge à carillon. On montre encore dans ce fort la barque que Pierre Ier doit avoir construite de sa propre main. Sur un des bastions, du côté du palais impérial, est toujours planté un drapeau, et dans les grandes soleunités on le

<sup>(1)</sup> Pierre II excepté, qui est mort à Moscou et y est outerré.

palais d'hiver se trouve une place sort belle, quoiqu'irrégulière, c'est dans une de ses saces que se trouve le théâtre allemand et les salles de mascarades publiques. Le palais de marbre bâti pour le prince Grégoire Orlof se trouve sur le quai de la Néva, son autre face donne dans la rue du Million. Ce Seigneur ne l'a jamais habité, et à sa mort l'impératrice Cathérine II le sit acheter de ses héritiers; il appartient dans ce momentà S.A.I. Mgr. le grand-duc Constantin qui l'habite. C'est à l'extrémité de ce palais que commence la superbe place qu'on nommoit auparavant Tsaritzynskoie-Lougue (le Pré de la Tzarine), et qu'on appelle actuellement le champ de Mars; on en a fait une place d'exercice, elle est bordé de deux côtés par des maisons magnifiques, et des deux autres par le canal de la Moyka et le jardin d'été; aux deux extrémités de cette place s'élèvent deux monumens, l'un en commémoration des victoires du maréchal comte Roumiantzof: c'est un obélisque de marbre sur les faces duquel sont les inscriptions, l'autre est la statue pédestre et colossale du généralissime comte Souvarof, prince Italique; ce héros est représenté dans une attitude menaçante; il couvre de son bouclier trois couronnes. Le jardin d'été touche à cette place ; il est vaste, ses allées belles et l'avantage qu'il a d'être au milieu de la ville fait qu'il cesse rarement d'être rempli de promeneurs dans la belle saison. Le côté de ce jardin qui donne sur la Néva est formé d'une colonade de granit et d'une grille magnifique. Le palais de St. Michel, construit par l'empereur Paul 1er sur l'emplacement de l'ancien palais d'été, est un vaste bâtiment carré à trois étages. L'Empereur l'avoit somptueusement meublé, mais depuis sa mort il n'est plus occupé que par

quelques départemens de l'étatmajor dès Guides, ainsi que par des employés auxquels on y a accordé des appartemens. La raison de cet! abandon est l'humidité de ce bàtiment dont les murs sont trop épais, et qui a été trop tôt habité. On voit sur la place qui est vis-à-vis de ce palais une statue équestre de Pierre I°r. L'empereur Paul I°r qui l'a fait placer ici a sait mettre pour inscriptton en russe:

правнукъ прадеду, l'arrière-petit-fils à son ayeul. Cette statue est bien loin de la perfection de celle dont nous avons donné iz description plus haut, elle pose sur un piedestal carré de marbres de diverses couleurs. On trouve encore dans ce quartier de la ville le Sénat, l'hôtel du gouvernement, ceux du ministre desaffaires étragères, du ministère de finances et de l'intérieur, l'hôtel de l'ambassadeur de France, les casernes d'un bataillon du régiment des gardes Preobragensky, la salle d'exercice du palais, où un bataillon peut maneuvrer; celles des gardes à cheval, leur superbe manége et leurs casernes bâties par le grandduc Constantin; l'hôtel de la poste, etc. La seule église qui se trouve dans ce quartier est celle de St. Isaac, elle a été rebâtie en marbre sous le règne de Catherine II, qui cependant ne l'a pas vu achever, elle ne l'a été que sous le règne suivant. Cette église est sur une assez jolie place qui se réunit à celle de Pierre-le-Grand ou du monument. La seconde partie du quartier de l'amirauté est renfermée entre le canal de la Moila d'un côté et celui d'Ecatherine de l'autre ; ces deux canaux sont bordés de quais de granit et de balustrades en grilles de ser de sonte et de trottoirs; ils sont navigables pour des bateaux plats, qui facilitent les approvisionnemens de tous genres dans ce quartier de la ville.

Le canal d'Ecatherine a été construit sous le règne de l'impératrice Catherine dont il porte le nom; il a 12 sagènes de largeur et une sagene de prosondeur. Il porte plusieurs ponts dont quelques - uns sont des ponts-levis. Le canal de h Moïka a été construit et creusé sous le règne de l'impératrice Elisubeth; ses quais et ses balustrades étoient eu bois jusqu'au règne de l'Empereur Alexandre Ier, qui les a sait revêtir de granit, ainsi que ceux des autres canaux de cette capitale. Les trottoirs sont de la meme pierre, ainsi que les ponts, un seul excepté qui se trouve dans la perspective de Nevsky, et qui est d'une construction particulière, il est entièrement de fer. Les édifices remarquables qu'on trouve dans cette partie de la ville, sont: 1º les écuries impériales bâties à la jonction de la Moïka et du canal d'Ecatherine, elles renferment plus de 1500 chevaux; 2º la police; ॐ les tribunaux inférieurs; 4º l'hôtel du département de la médecine; le grand théâtre (1); i hôtel des Enfans-Trouvés et le Mont-de-Piété: ces deux établissemens sont sous la protection et la direction immédiate de S. M. l'Impératrice Mère. Les plus beaux hôtels de particuliers sont ceux des comtes Tchernitchef et Strogoaof, ce dernier renserme un trèsbeau cabinet de tableaux des meilleurs maîtres. On trouve aussi dans cette partie plusieurs églises, entr'autres celle de St. Nicolas le Thaumaturge, qui est fort belle, il celle de Notre-Dame de Cazan Jui mérite une description partiulière. Elle a été bàtie en 1734 par les ordres de l'impératrice lone, mais le dôme étoit de bois, it son architecture ne répondoit ucunement à la beauté des édifices plus modernes qui l'entouroient; d'ailleurs, étant considérée comme cathédrale de Pétersbourg, et le temple où les Souverains vont solennellement rendre graces à Dieu des événemens heureux qui arrivent sous leur règne, elle exigeoit pour ainsi dire qu'on la rebâtit plus grande et plus dign**e** de sa haute destination; aussi l'empereur Paul Ier ordina-t-il en 1800 qu'on lui présentat de nouveaux plans : il approuva celui de M. Voronikhine, architecte russe. On vouloit en faire commencer de suite la bâtisse, mais la mort de l'Empereur l'empècha. Alexandre Ier ayant ordonné qu'on suivit à cet égard les ordres de son père, confia la surveillance de ces travaux au comte A. Strogonof. Après 10 ans de travaux, cette église vient d'être achevée en 1811, et consacrée le 15 sept. de la même année. Son intérieur est en croix grecque, elle a 33 sagènes de longueur et 26 de largeur, entre l'entrée du nord et celle du midi, mais seulement 12 de côté de l'occident; elle a 2 sagènes de hauteur sans les voutes, et 22 sous la coupole qui est au milieu, ct depuis laquelle jusqu'au maître-autel on voit quatre rangs de colonnes de l'ordre corinthien: elles sont au nombre de 56 ayant 5 sagènes de hauteur, et une archine et demie de diamètre, d'un poli parfait, chacane d'un seul morceau du plus beau granit de Finlande. Les bases et les chapitaux en sont de bronze: Il y a en outre deux autres autels. La porte sacrée qui est devant le maître-autel, et la balustrade qui l'entoure, sont d'argent massif. Les jaspes et les marbres d'Olonetz et de Sibérie y sont employés avec profusion, tant pour la mosaique du parquet que pour

<sup>(1)</sup> It vient d'être la proie des flammes.

les autres ornemens de cette église. Son extérieur est beau, la saçade du côté de la Grande-Perspective présente deux portiques avec une colonnade en demi-cercle qui les réunissent au principal corps du bàtiment. Les colonnes sont d'ordre corinthien, elles sont au nombre de 130, leurs bases et chapiteaux sont de fer de fonte, les portiques sont ornées de deux statues collossales en bronze représentant les archanges Gabriel et Michel. La principale porte d'entrée est également en bronze ; c'est une copie parfaite des fameuses portes de la cathédrale de Florence. Ce qui est également remarquable daus la construction de ce beau monument, c'est que tous les matériaux qu'on a employé pour sa construction et pour les ornemens, sont des productions de l'Empire, et que presque tous les artistes qui y ont travaillé, tant architectes que peintres et sculpteurs sont également nationaux. La famille impériale a fait des dons magnifiques à cette église en pierres précieuses, en or et en argent, et vases sacrés. La troisième partie du quartier de l'Amirauté se trouve entre le canal d'Ecatherine et celui de Fontanka; elle entoure les deux premières, on y remarque le corps des boutiques qui est sur la Grande-Perspective: c'est un bâtiment immense en carré irrégulier, il est à deux étages, dans chacun desquels se trouve une galerie qui en le plus beau canal de Pétersbourg: fait le tour, et dans laquelle sont il sort de la Néva à l'extrémité du les boutiques. Chaque étage en jardin d'été, et après avoir travercontient 170; cet édifice est vouté sé toute la ville en sormant un de et couvert de tôle. L'hôtel-de- mi-cercle, il va se jeter dans le ville est à côté, on y voit une tour golse de Finlande; sa largeur est assez belle avec une horloge. La de 26 sagènes, on a donné 11 banque des assignats est un bâti- pieds anglais de prosondeur à se ment superbe, sa saçade est or- eaux; ses deux bords sont revelus née de colonnes et de statues; l'an- de granits, de grilles de ser, et de cien hôtel des chauceliers, actuel- trottoirs sur toute sa longueur qui lement l'hôtel de Malte, c'est là est de 6 w., huit ponts de pierres

tous les ordres de Russie, on y trouve une chapelle russe et une catholique, l'une et l'autre sort belles; le palais d'Anitchkof, appartenant actuellement à S. A. L. Madame la grande-duchesse Catherine, princesse d'Oldenbourg, c'est un bâtiment magnifique que l'Empereur vient de faire somptue sement meubler pour son auguste sœur; on voit un joli théâtre dans la cour de ce palais, il est public; la bibliothèque impériale, composée en partie de l'ancienne bibliothèque Zaloutsky, est place dans une belle maison attenante à la cour de ce même palais. On remarque encore dans cette partie de la ville l'église catholique bâtie en 1783 par le nonce Arquetti, actuellement cardinal et archevêque de Mohiles (Sistren Tzévitch), elle est desservie par les Jésuites qui y out une maison d'éducation, et la petite église arménienne qui est d'une jolie architecture. IV. La Liteinaia ou le quartier de la sonderie, il a été nommé ainsi, à cause de la grande fonderie de canons qui y est établie. Je comprends dans ce quartier toute la partie de la ville qui se trouve depuis le canal de Fontanka jusqu'aux barrières ou au canal de Ligov, il entoure par conséquent toute la partie de la ville qui & trouve sur la rive gauche du fleure, et qui est la plus grande. La Fontanka qui le borne au nord est que se tiennent les chapitres de jetés sur ses bords établissent la

communication des principales ues; il a été achevé tel qu'il est ous le règne de l'impératrice Caherine II. Les édifices, les établismens remarquables de ce quartier sont: 1ºl'Institut d'Ecatherine, pour l'éducation des jeunes demorselles, cet établissement de bienhisance est dû à la sollicitude de l'Impératrice Marie Feodorovna, qui le dirige avec la sagesse et la bonté maternelle qui la caractérise ins toutes ses actions; 2º le courent de la Résurrection (Voscreicuskoï Novodevitcheï) qui est également une maison d'éducation pour les jeunes demoiselles nobles !! bourgeoises, c'étoit une maison le plaisance appartenante à la prinrsse Elisabeth fille de Pierre-le-Grand, mais lorsqu'elle sut sur le rone, elle en fit un couvent pour 10 Religieuses; Catherine II l'afandit et y établit en 1764 l'instiini qu'on y voit à cette heure, il 🐧 égalemeut dirigé par S. M. Impératrice Mère ; 3º les grands magasins d'eau-de-vie et de sel; 4º la onderie de canons établie en 1711 et rebâtie à neuf en 1733 ; 5º l'ar-<sup>genal</sup> bâti en 1770 par le priuce Grégoire Orlof, qui en fit don à état; on a établi autour des atteliers pour tout ce qui est nécessaire i un grand parc d'artillerie; 6º la manusacture de tapisserie et de lenture de haute lisse; 7º le palais de la Tauride, ce vaste édifice a ėtė bati par le prince Potemkin-lel'aurique, et acquis après sa mort Par l'impératrice Catherine II, qui en sit un palais impérial, il est remarquable par ses vastes galeries, son beau jardin d'hiver et unjardin anglais parfaitement dessiné et soigneusement entretenu; 8º les casernes des chevaliers-Gardes, bâties avec magnificence par l'empereur Alexandre Ier, celles d'artillerie et des gardes Préobragensky, et les casernes de plusieurs autres régimens, toutes fort belles,

se trouvent dans ce cercle de la ville; 9º la maison des fous, avec un hopital très-vaste pour les autres maladies; la maison de correction y est jointe; on trouve plusieurs églises de la religion dominante dans ce quartier de la ville et une église réformée. Il me reste à parler du couvent de St. Alexandre Newsky qui se trouve audelà du canal de Ligow, par conséquent hors de ce quartier, mais qui y est attenant. Pierre - le -Grand le sonda en 1713, et il sut bâti en bois, mais deux ans après il fut rebâti en briques , et on y transporta en 1724 le corps de Saint Alexandre Nevsky, qui étoit inhumé auparavant à Gorodichtché sur le Volga. Ce couvent renferme des logemens pour 60 religieux, une assez vaste maison pour l'archevêque Métropolitain de Pétersbourg, un séminaire, 5 églises, un cimetière et un jardin. La plus grosse cloche de Pétersbourg s'y trouve, elle pèse 800 pouds; la principale église, bâtie sur les plans de l'architecte Starof y est fort belle, c'est là que repose le saint dans une chasse faite par les ordres de l'impératrice Elisabeth, le cercueil, les ornemens, les armes, pyramides, etc, tout est d'un seul morceau d'argent massif, travaillé avec art et assez de goût. V. Le quartier de Vibourg est situé sur la rive droite de la Néva, il s'étend depuis le village d'Okhta, en longeant toujours la rive du fleuve, jusqu'à la petite Nevka, dont il suit également le bord jusqu'au Camminnoi-Ostrov, ce qui sait en tout une distance de près de 9 w.; mais il a aussi très-peu de prosondeur. Les établissemens remarquables qu'on y trouve sont: 1.º legrand hôpital militaire établi par Pierre Ier, il est également pour les marins; 20. un chantier pour les vaisseaux marchands, des

magasins et des atteliers qui en tiquités. Il y a 12 imprimeries dépendent; 3.º un laboratoire pour l'artillerie et une place d'ezercice pour elle; 4°. les beaux jardins des comtes Strogonov et Bezborodko, etc. etc. Pétersbourg est environné de très-beaux châteaux de plaisance appartenans à l'Empereur et à sa famille, tels que Pétérhof, Strelna, Oranienbaum, Sarskoe-Sélo, Gatchina, Pavlovsk, Caminnoi-Ostrov, etc.; mais comme nous en parlons à leurs propres articles, nous n'en ferons plus mention ici. On compte en général à Pétersbourg 8000 maisons, et 250,000 habitans parmi lesquels il y a sans exagération plus de 25,000 étrangers. On y compte 32 paroises deux couvens et 3 églises luthériennes allemandes, une suédoise, une hollandaise, une réformée allemande, une française, deux églises catholiques romaines, et une arménienne, une maison pour les ensans trouvés, 3 grands hôpitaux militaires, une maison d'inoculation, 3 théatres, 4 académies, celle des sciences, celle des beaux arts, celle de médecine et de chirurgie, l'académie Russe, plusieurs sociétés savantes privilégiées, 3 corps de Cadets, l'école des mines et celle des Pages, et un institut pédagogique, une maison d'éducation pour les orphelins magnifiques, les superbes jets militaires, l'institut d'Ecatherine d'eau, les fontaines jaillissantes, pour l'éducation des demoiselles les cascades, les grottes, les bos-'nobles, le couvent de Voskrécen- quets, le parc, etc., en font une sky pour le même usage, une école habitation délicieuse. Le château, de commerce et une d'architeture qui est bâti sur une éminence de navale, un gymnase supérieur bo pieds, offre la plus agréable et 15 écoles primaires, trois écoles vue sur Pétersbourg, Cronstadt et allemandes, un institut des Jé- la mer. Dans le jardin inférieur suites, et un séminaire dans le trouvent deux maisons de plaicouvent de saint Alexandre Nev- sance nommées Marly et Morsky; on y trouve de grandes bi- Plaisir. La première a été habité bliothèques appartenantes à l'état, par Pierre-le-Grand, elle est au et plusieurs à des particuliers, bord du golfe; et la seconde bâtie des cabinets de physique et d'his- par l'impératrice Elisabeth, est toire naturelle, de superbes collections de tableaux et d'an-

et 30 librairies, un grand nombre de manufactures et de fabriques. Pétersbourg fait un commerce immense, la facilité que lui donne le canal de Ladoga de tirer toutes les productions de l'intérieur de l'Empire, lui amène plus de 1000 vaisseaux étrangers chaque année, qui viennent les charger en échange des objets étrangers qu'ils apportent: on compte qu'il s'exporte ici par année pour plus de 30 millions de marchandises russes. Les rues de Pétersbourg sont larges et droites, les maisons bien alignées et la plupart fort belles; la ville est parsaite ment éclairée pendant la nuit, et on y marche en sureté à toute, heure, car la police y est sort bonne.

PÉTERHOF, (Nemepeoso.) chiteau de plaisance impérial à 25 w. de Pétersbourg, au bord du golé de Finlande, du côté de l'Estbonie. Pierre-le-Grand l'a fait bâtir en 1711 sur les plans du célèbre Leblond, et on a rien épargné depuis son règne pour embellir et perter à la plus grande persection un lieu que la nature avoit d'avance rendu très-agréable. Les batimens ne sont cependant pas trop réguliers, mais les jardins fameuse par ses rares et magnifiques portraits. Le chemin qui

conduit de Pétérhof à Pétersbourg, est presqu'entièrement bordé de maisons de campagne, parmi lesquelles il en est plusieurs trèsélégamment construites. On troure à 2 w. de Pétérhof une fabrique établie en 1750 par les ordres de l'impératrice Elisabeth pour polir et tailler les dissérentes pierres précieuses; cette opération se fait par le moyen d'une machine très-ingénieusement imaginée et construite par un Suisse nommé Bruckner; l'eau fait mouvoir différens rouages, et il y a 50 ouvriers occupés à travailler, la plupart du temps, les belles pierres apportées de Sibérie, comme jaspe, porphyre, cristaux, marbres, etc.

Pétropavlovsk (port), (Петропавловско.) Voyezavatcha.

PÉTROPAVLOVSKAIA, (Mempeпавловская.) C'est le nom de 3 forts, dont I'un se trouve dans le ouv. de Tobolsk. district d'Ichime. lest situé sur la rive très-élevée le l'Ichime et peut être considéré omme la principale forteresse de oute cette ligne: c'est un hexaone dont les fortifications ont été ommencées en 1752, mais qui n'a té entièrement achevé et bien forilié qu'en 1765. On y trouve une glise et des casernes, ainsi que es magasins solidement bâtis. Le labourg contient à-peu-près 200 laisons; outre la garnison qui y st d'un bataillon et de deux comagnies de dragons, le gouvernelent y entretient toujours pour le ervice quelques Cosaques et Babkirs. Le second fort de ce nom trouve dans le gouv. d'Orenourg sur le Kydiche qui se jette ans l'Ouie, à 42 w. du fort Ouclyaragaïsk, et 449 werst. d'Orenourg. On y trouve une église et ne petite garnison de deux comignies de dragons et quelques ildats d'infanterie. Le troisieme Ton. II.

koutsk, district de Verkhné-Oudinsk, il est bâti à l'embouchure
du Tchicoïa dans la Sélenga; ce
n'est proprement qu'un carré de
palissade et flanqué de tours aux
angles; on a établi ce poste pour
les douanes de tout le commerce
qui se fait avec la Chine, aussi
tout ce qui en vient et tout ce
qui y va doit passer par ce poste;
on y trouve deux églises et des casernes pour une partie du régiment de Yakoutsk qui y est en
garnison, et qui garde les postes
le long de la frontière de la Chine.

PÉTROVSK, (Memposcko.) ville du gouv. de Saratof et chef-lieu d'un district; elle est située sous le 52° 20' de lat. sept. et le 63° 34' de long. orient., à 95 w. nordest de Saratof, sur la petite riv. Medveditsa. Pierre-le-Grand la sit bâtir en 1697, lors de l'expédition d'Azof. On a construit sur la rive méridionale de la Medvéditsa un fort carré flanqué de tours, au milieu duquel est une église, de l'autre côté de la rivière est la ville proprement dite; on y compte en tout 9 églises qui relèvent du diocèse de Penza. Les habitans de cet endroit sont des soldats cultivateurs; ils font un petit commerce de blé, tout le district étant excessivement fertile.

PÉTROVSK, (Memposcho.) pet. ville du gouv. d'Iaroslav, dans le district de Rostov, elle a été pendant quelque temps chef-lieu de district, mais elle ne l'est plus. On y compte près de 1000 ha-

bitans des deux sexes.

Petrovsk, (Memposcko.) Lors trouve dans le gouv. d'Orende la prise d'Azof, Pierre-le-Grand de la prise d'Azof, Pierre-le-Grand d'Azof, Pierre-le-Grand d'Azof, Pierre-le-Grand d'Azof, Pierre-le-Grand d'Azof, Pierre-le-Grand d'Azof, Pierre-le-Grand

16

du Prout en 1711, on les trans- le-Grand y établit, et elle en sit

porta à Pavlovsk.

mposckan kpėnocmi.) Il y a la Lossossenka, traverse la vilk deux sorts de ce nom; l'un appar- et s'y jette dans le lac. Pétrozatient à la ligne militaire du Dnepr vodsk peut être considéré comme qui commence par lui; il est situé un port, car de gros bateaux y dans le gouv. d'Ecatherinoslav, arrivent et en sortent sans œsse, près de la mer, à l'embouchure pour aller jusqu'à Pétersbourg. Il de la Berda, sa fondation date traversent d'abord le lac Onéga, de 1770. L'autre se trouve dans entrent dans la Svir, suivent son le gouv. des Slobodes d'Ukraine, cours jusqu'à son embouchure il appartient à la ligne d'Ukraine; dans le Ladoga, et de la dans commencée sous le règne de l'im- la Néva jusqu'à la capitale. On pératrice Anne en 1781. Ce fort trouve dans cette ville deux églises, est dans le district d'Izum sur jusqu'à 1000 maisons, et 7500 les frontières du gouv. d'Ecathe- habitans des deux sexes. Les usrinoslav. Il s'y tient 6 grands mar- nes pour le ser et le cuivre, sinsi

ровской Деорецо.) château im— tous les autres objets nécessaire périal bâti par Catherine II dans à l'artillerie et à la marine es le goût gothique, sur le chemin général, se trouvent près de le de Pétersbourg et tout près des petite riv. dont les eaux sont morportes de Moscou. Les Souverains voir les soufflets s'y arrêtent ordinairement avant nets de ces dissérentes sabriques.

d'entrer dans cette capitale.

Petrovskoie-Ostrov, ( Mem- à scie et à foulons, et une granpos cκοŭ-Ocmposo.) ou île de de fabrique de poudre à canon. Pierre. C'est une de celles que Une partie des objets sabriques forme la Neva à l'étersbourg, elle ici se transportent par eau jua près de 3 werstes de longueur. qu'à Pétershourg, et une autre Pierre-le-Grand avoit une petite va à Arkhangel. Le clergé de celle maison sur cette île, c'est pour-ville est sous la jurisdiction de quoi elle a pris son nom. On y l'archevêque d'Arkhangel. a construit une sabrique pour PEZA, (Mesa.) riv. consideblanchir la cire, des magasins, rable du gouv. d'Arkhangel, dis-, et quelques maisons de campa- trict de Mezen; elle coule de l'orient gue. Cette île est en général très- et prend sa source dans des mihasse, couverte de taillis et de rais et des forêts impraticables, marais; on y a pratiqué cependant elle se jette dans le Mezen. Cett des allées pour la promenade.

Petrozavonsk, ( nemposa- tre plus petite nommée Varche водско.) ville capitale du gouv. viska avec le lac Varcha, de d'Olonetz; elle est située près du lequel on pêche une quantité pa lac Onéga, sous le 61° 48' de digieuse de dissérens poisson lat. sept. et le 51° 51' de long. orient., à 457 w. de Pétersbourg et 1090 de Moscou. Catherine II lui donna ce nom en 1778, en C'est le nom qu'on avoit don commémoration des usines et fon- improprement à l'ancienne ville deries considérables que Pierre- Taman, lorsqu'en prit posses

le siège du gouvernement de la Pétrovskaia-Crépost, (Me- province en 1784; une petite riv., que l'établissement pour fondre PETROVSKOI-DVORETZ, (Mem- les canons, forger les ancres et On y trouve aussi des moulins

riv. Communique par une dont quelques-uns ne sont com

que dans le nord.

PHANAGORIE, ( Panacopia.

ses dont elle reconnoissoit la domination (Voyez TMOUTARAKAN.) Le vieux Taman étoit une ville étendue, bâtic entre de vieilles ruines dont les retranchemens avoient, d'une rive à l'autre, une circonférence de 2 w. et demie, sur une longueur d'une demie le long de la côte d'une baie du détroit de Taman. En-dedans de cet espace, on avoit construit sur la rive élevée de la mer en 1787, dans la dernière guerre avec les Tarcs, un petit sort irrégulier de deux bastions pleins et quelques angles de désense avec des fossés étroits, dans lequel, à l'exception du corps-de-garde et de la maison du commandant, on ne voit aucun autre bâtiment. Les Cosaques Tchernomors, possesseurs actuels de cette ville, commencent cependant à y bâtir de nouvelles maisons. Une mosquée en pierre avec son minaret est consacrée aujourd'hui à l'exercice du culte grec. On trouve encore en ce lieu six sontaines de boune eau, ce qui est rare dans l'île de Taman. La ville actuelle dépend du gouv. du Caucase, elle est située, dans l'île de Taman, sous le 45° 2' de lat. sept. et le 55° 41' de long. orient. sur la rive orient. du Bosphore Cimmé-Phéropol. On y entretient continuellement des bateaux pour ceux qui veulent passer en Crimée des bords du Couban. On voit venir 101 pour des affaires de commerce les Circassiens, habitans des montagnes, surtout ceux des districts de Besslen, de Témirgoïe, Adimey, Bjedoukha, Hatoukaï et Bjane. On y achette du sel qu'on recueille dans les lacs salins qui se trouvent près du Couban, du

sion de cette contrée; on auroit miel, de la cire, des peaux de dû, ce me semble, lui restituer martres et de renards, des celui de Tmoutarakan qu'elle avoit peaux de bœus, de moutons, de reçu autresois des princes rus— la laine et des seutres de disséres dont elle reconnoissoit la dorentes espèces; on y apporte de la grosse toile de Russie, des toiles peintes et des mouchoirs étendue, bâtic entre de vieilles de soie, des cordages de chanquines dont les retranchemens vre, des cuirs de Roussie, des avoient, d'une rive à l'autre, une circonférence de 2 w. et demie, les de cuisine, et des chaudrons sur une longueur d'une demie de ser et de cuivre, des images le long de la côte d'une baie du sur cuivre, etc.

PIANA, (Mana.) riv. qui commence son cours dans le gouv. de Simbirsk, district de Courmyche, d'où elle coule au nordouest pour entrer dans le gouv. de Nijegorod par le district de Sergatz qu'elle traverse, ainsi que celui de Perevoze, elle retourne près de cette dernière ville vers l'orient, et rentre dans le gouv. de Simbirsk, où elle se jette près de la ville de Courmyche dans la Soura.

la Soura.

PIATIGORY, (Патигоры.) pet. ville du gouv. de Kiew, qui étoit auparavant chef-lieu d'un district du ci-devant gouv. de Bratslaw, et elle est à 170 w. de distance de Kiew.

PIATI-IZBIANSKAIA, (Hamu-Maganekaa.) Stanitza, bourg des Cosaques du Don, sur la rive droite de ce fleuve, on y trouve

une église.

PIAZIDA, (Masuga.) fleuve de rive orient. du Bosphore Cimmé- la Sibérie dans le gouv. de Tomsk, rien, à 240 w. à l'est de Sim- il sort du lac Piazinsk, et coule phéropol. On y entretient contidu sud au nord l'espace de 450 nuellement des bateaux pour ceux w. avant de se jeter dans l'océan qui veulent passer en Crimée des Glacial, il réunit à lui plubords du Couban. On voit venir sieurs grandes rivières, entr'autres ici pour des affaires de commer- l'Agapa.

PICHLIA, ( Muman ) pet. riv. du gouv. de Penza, elle se jette

dans l'Inzara.

PIDMA, (Пидма.) riv. assez considérable du gouv. d'Olonetz; elle se jette dans la Cheksna; anciennement les Norvégiens pre noient cette route avec leurs marchandises: de la Cheksna, ils remontoient la Pidma l'espace de 20 w., ils traversoient alors 45 w. par terre jusqu'au lac Vojé, là. ils rembarquoient leurs marchandises, entroient par la Sourda dans le lac Latché; ils remontoient l'Onéga jusqu'aux grandes cascades qui se trouvent près du village Marcomouza, ils traversoient encore 9 ou 10 w. par terre, puis rentroient dans la Yamtza qui coule dans la Cheleksa et cette dernière dans la Dvina, et ainsi jusqu'à Arkhangel.

Pigema, (Numbrua.) Il y a deux riv. de ce nom : l'une coule dans le gouv. de Viatka et se jette dans le Mézène. L'autre prend sa source dans le gouv. de Costroma, et entre dans celui de Viatka pour se jeter dans la Via-

tka.

PILTEN, ( Munmend. ) pet. ville avec un château, sur la Vindau, dans le gouv. de Courlande; elle est située sous le 57° 15' de lat. sept. et le 39° 45' de long. orient., à 164 w. de Mitau. Son château a été bâti en 1220 par le roi de Danemark, Valdemard II, lorsqu'il fonda un évêché dans cette contrée pour la conversion des habitans i dolâtres. On raconte que déric de Courlande, le droit de ce prince ayant demandé à l'évêque racheter le district de l'ilten en qu'il vouloit falloit bâtir le château, celui-ci thal. au margrave de Brandebourg, répondit: Là où est le Garçon; et le roi Sigismond III y consentit ct comme le mot pilten signifie l'année suivante 1598, en statuzul garçon, jeune homme, le château de plus que le district resteroit en a porté le nom. Quelques an- entre les mains du duc et de ses nées après cet évêché, ainsi que successeurs, jusqu'à ce que le roide toute la Courlande, passa sous Pologne ou ses successeurs eussent la domination allemande, et les remboursé cette somme. En 1617, choses demeurèrent en cet état; un gentilhomme courlandois, nomjusqu'en l'année 1559 : pour lors mé Herman Maydel, acquit cette le dernier évêque craignant une in-hypothèque, et le roi de Pologne vasion de la part des Russes, ven- la lui laissa sous le titre de starodit au roi de Danemark Frédéric II, stie. En 1656 le duc Jacques le reles deux évêchés de Pilten et d'Oe- tira des mains de Maydel, et paya sel; Frédéric II les donna à Ma- en la même année les Suédois pour

gnus son frère, en échange de sa portion da Holstein. Magnus en prit possession en 1560, sécularisa cet évêché, et de ses biens sit des dons considérables à plusieurs de ses amis et serviteurs. Gothard Kettler ayant, l'année suivante, soumis la Livonie à la couronne de Polegne, on convint que le duc Magnus, au lieu de l'évêché de Courlande, recevroit le château de Sonnebourg sur l'Oesel, et qu'on ajouteroit cet évêché à la portion de Kettler; mais le duc Magnus étant mort en 1583, le district de Pilten ne voulut se soumettre ni au duc de Courlande, ni au reyaume de Pologne, mais se mit sous la protection du Danemark. Ensin, pour terminer ces disputes, on convint en 1585 que le roi de Danemark. Frédéric II recevroit, pour ses prétentions sur ce pays, 30,000 reichsthaler de la couronne de Pologne. Cette somme fut effectivement payée par George Frédéric duc de Prusse et margrave de Brandebourg, pour sireté de laquelle la Pologne lui engagea Pilten à titre d'hypothèque. Le libre exercice de la religion protestante fut confirmée aux habitans. En 1597 une commission nommée exprès donna au duc Friy établir, où il remboursant la somme de 30,000

ni abandonner ce district dont ils etoient rendus maîtres. La noilesse de Pilten se soumit d'abord Jacques , mais bientôt après elle ecoua le joug; ce ne sut qu'en année 1561 qu'elle se soumit de souveau sous des conditions trèswantageuses, en vertu du traité tonclu à Grobine le 25 février. Fréleric-Casimir porta ce traité à son utière exécution après un espace le 20 ans. Le district de Pilten reint un grand capitaine particulier, résidant à Hasenpoth, ayant sous ui b conseillers provinciaux et un lapitaine à Neuhausen. En vertu le la forme de gouvernement de ædistrict, de l'an 1717, il a été dministré par 7 conseillers polouis, et les appels alloient direoement au roi. Enfin il a été réuni ous le titre de principauté de Pilen à l'empire de Russie, ainsi que tonte la Courlande, en 1795.

PIMJA, (Muzeka.) pet. riv. du 30uv. de Pscow, qui se jette dans e lac de Pscow. Le bourg de Pét-liora est bâti sur ses hords.

PINA, (Iluna.) riv. assez consilérable du gouv. de Volhinie, elle le jette dans le Pripet; depuis la construction du canal royal elle st devenue navigable pendant les lautes eaux; il faudroit construire les écluses pour qu'elle le sût dans ous les temps.

PINÉGA, (Munesa.) riv. consilérable qui prend sa naissance lans le gouv. de Vologda, district le Crasnoborsk, de la jonction de leux pet. riv., la Bélaia et la schornaia (la Blanche et la Noire); lle coule de là dans le gouv. d'Archangel, à travers les districts de sinegsk et de Kholmogory et se seunit dans ce dernier à la Dvina, près avoir formé un bras qui, ous le nom de Cauloie, s'en sésare et coule dans le district de slézen, où il se jette dans la mer blanche. Cette riv. est remarquable par les belles sorêts de mélèzes qui

croissent sur ses bords, et dont on construit des barques et des vaisseaux à Arkhangel. Elle forme la communication des districts de Pinéga et de Mézen avec Arkhangel. Les habitans de ses bords sont très-souvent cités dans l'histoire russe, comme formant un petit peuple sous le nom de Pinéjanys, habitans des bords de la Pinéga:

PINÉGA, (Пинеса.) pet. ville du gouv. d'Arkhaugel, et chef-lieu d'un district; elle est située sous le 57° 55' de lat. sept. et le 64° 10' de long. orient. sur la rive droite de la Volotchanka, qui n'est proprement qu'un petit bras de la Pinéga, qui s'en sépare à 4 w. audessus de la ville, et s'y réunit de nouveau aussitôt qu'elle l'a traversée. Cette pet. ville est à 206 w. à l'est d'Arkhangel. Elle a été érigée en ville et en chef-lieu de district en 1780, c'étoit auparavant un village. On y trouve une seule église et quelques cents habitans des deux sexes, qui n'ont d'autre industrie que l'agriculture et la pêche, encore la première leur manque-t-elle souvent, à cause de la rigueur du climat.

PINSK, (Tuncko.) ville du gouv. de Minsk, et chef-lieu d'un district; elle est située sous le 510 58' de lat. sept. et le 44° 25' de long. orieut. sur la Pina, à 242 w. de Minsk, au milieu de marais immenses. Les Juiss y ont une synagogue, et l'on y trouve toute sorte de communions, surtout des Grecs. Sous le régime polonois elle étoit un bien de la couronne, le siège d'une diétine, d'un grod avec son staroste, d'un évêque grec-uni, et elle dépendoit de la voévodie de Brieste. Les Jésuites y avoient un collége qui renfermoit une pharmacie. On y fabrique de très-bons cuirs de Roussie et elle est très-commerçante.

lanche. Cette riv. est remarquable PIRIATINE, (Пирятино.) pet. les belles forêts de mélèzes qui ville du gouv. de Poltava, chef-lieu

d'un district, elle est située sous le 50° 14' de lat. sept. et le 50° 23' de long. orient., sur l'Oudaie qui se jette dans la Soula et à 174 w. de Poltava. Cette petite ville a été bâtie pendant les troubles qui agitoient la Russie après les faux Dmitri par le Polonois Vichnévétsky.

Piscovatra, (*Nucrosamra*.) colonie allemande du gouv. de Saratof, dans le district de Camychinsk, elle est située sur une petite rivière du même nom qui se jette dans la Médvéditza, elle est à 83 w. de Saratof, et on y compte 35 familles luthériennes. Cette colonie jouit de tous les avantages que donne un pays sertile et riche en bois.

Pisobcha, (Musobma.) pet. riv. du gouv. de Novgorod, qui se jette dans le Volkhof; on y construit quelques barques qui descendent ensuite, ainsi que quelques

radeaux de bois de chaussage dans

ce dernier fleuve.

PLAVA, (Massa.) riv. du gouv. de Toula, elle prend sa source dans le district de Tchernsk, et se jette dans l'Oupa, au-dessous de la ville de Crapivna bâtie sur ses bords.

PLESKOW, (Плесково.) Voyez Pscow.

PLESSA ou PLIOSSE, (MACCA MAH MAIOCO.) pet. ville du gouv. de Costroma, dans le district de Nerekhta, sur la rive droite du Volga et à l'embouchure de la Plessa; elle est à 53 w. au sud de Costroma, et à 58 de Nerekhta; on y trouve 4 églises, et à-peuprès 1000 habitans des deux sexes. Cette petite ville possède deux fabriques de filature dont elle fait un petit commerce. Sa fondation date de 1410 sous le règne du grand-duc Vassilei Dmitriévitch.

PLESTCHÉEVO-OZÉRO, (Плещесьо-Озеро.) Voyez CLES-TCHINO.

PLOTVA, (Ilnomea), pet. riv. du gouv. des Slobodes d'Ukraine, qui après un cours de 20 w. va se jeter dans la Voltchei.

PLUSSA, (Manca.) riv. du gouv. de Pétershourg, elle arrose les district de Louga et de Gdow avant de se jeter dans la Narova.

POBOTCHNAIA, (Mobothan.) colonie allemande dans le gouv. de Saratof, elle n'est composée que de 15 familles luthériennes.

POCATCHA, (Moraca) fleuve du Camtchatka; il donne son nom à un cap près duquel il se jette dans la mer du Camtchatka.

POCHEKHONE, (Homerono.) pet ville du gouv. d'Iaroslaw et cheflieu d'un district; elle est située sous le 57° 35' de lat. sept. et le 58° 42' de long. orient., sur les bords de trois petites riv. qui la traversent, ce sont la Sogoja, le Sogue et la Pertomka. Elle est à 108 w. au nord de Iaroslaw; on y trouve une église, dens magasins à sel, 77 boutiques, à tanneries et 2000 habitans; il se tient deux grands marchés par an dans cette ville.

POKROVE, (Hokposo.) ville du gouv. de Vladimir, et chef-lien d'un district; elle est située sous le 550 49' 30" de lat. sept. el le 57° 27' 26" de long. orient. sur un petit ruisseau qui se jette dans la Polia, et à 75 werstes de Vladimir, sur le grand chemin de Moscou. On y trouve une seule église, et près de 500 habitans des deux sexes. Les voyageurs qui passent sur celle grande route, surtout pendant le temps des foires d'Irbit et de Macarief, leur procurent un certaine aisance qu'ils n'auroient pas autrement, cette ville cuil située dans une contrée ires peu sertile et entourée de hou et de marais.

Pockovskala-Crépost, (Nokposckan-Kpanocma.) C'est un gouv. de Tobolsk, district de Tarsk, il est bâtientre les forts d'Omsk et de Nicolaessk, sur les bords du lac Presnoie. Ses fortilications consistent en un rempart de terre et quatre bastions.

Podcaguine, (Подкасинд.) riv qui coule dans la presqu'île du Camtchatka, c'est la dernière vers le nord, sur laquelle habitent les Coriaks, car si on en trouve encore plus loin, ce ne sont plus que des déserteurs qui après avoir commis quelques crimes s'y retirent pour éviter la punition qu'ils ont méritée.

Pod-Coumor, (Подо-Кумоко.)

Foyez Couma (petite).

batie sur le Dnepr, au-dessus de Kiew et du côté opposé.

apitale; elle est bâtie sur les deux bords de la Pakhra. On y

ll a été formé des voévodies polonoises de Podolie et Volhinie, et contient actuellement 12 districts portant les noms de leurs ches-lieux, ce sont: Camenetr-Podolskoi, capitale du gouv., Proscourof, Letitchef, Ouchitza, Bratslaw, Litine, Haïtsine, Vinnitsa, Mohilew, Olgopol, Balta et Tsekinovka. Les principales

fort de la ligne d'Ichime dans le la Smotritche, l'Ouchitza, le Volk, le Boug, le Tchar, le Rove et la Roussasa. Le climat y est tempéré, le terroir extrêmement fertile; c'est un pays de plaine très-riche en pâturages, c'est pourquoi l'agriculture et l'éducation des bestiaux y sont très-productives et dans un état florissant, il ne manque cependant pas de bois. Ce pays, toujours envié par ses voisins, a été très-souvent en bute à des excursions et des invasions ruineuses, il a cu long-temps ses propres princes. XVº siècle les Polonois et les Lithuaniens s'en sont disputés la propriété; enfin il a été cédé a Podlubsk, (Йодлюбско.) c'é- la Pologne en 1569 par le traité toit anciennement une ville russe de Lublin, on en forma deux voévodies, celle de Podolie et celle de Bratslaw. Depuis sa ré-Podol ou Podolsk, (Подоло union à la Russie on commence нан Подольско.) pet. ville nou- à y introduire avec besucoup rellement organisée dans le gouv. de succès la culture du mûrier de Moscou et à 33 w. de cette et du tabac; les vergers y sont très-riches en différentes espèces de fruits. Ce gouv. exporte trouve une église, une maison plus de 250,000 tchetverts de de charité, une école et quatre blé, et il en brûle au moins magasins publics, une brasserie 500,000 pour en saire de l'eauet une fabrique de soie; le nom- de-vie, ce qui prouve l'excessive bre de ses habitans des deux sexes surabondance de cette denrée. On peut être porté à près de mille. compte en Podolie 1,132,690 ha-Podolie, (Подольская субер- bitans, ce sont des Russes pour His.) (gouv. de) Il a au nord les la plupart et des Polonois, il s'y gouv. de Volhinie et de Kiew, à trouve cependant beaucoup de l'orient ce dernier et celui de Kher- Juiss et de Bohémiens, et quelson, au midi la Moldavie et la Bu- ques Allemands. La religion covine, et à l'occident la Gallicie. dominante y est la grecque, dont le clergé est gouverné par un archevêque prenant le titre d'archevêque de Podolie et Bratslaw. Les Catholiques Romains sont régis par un évèque qui se qualisie d'évêque de Caménets, et les Grecs-Unis y ont aussi un évêque, ainsi que les Juiss leurs rabbins.

Podstepnaia, ( $\Pi_{odcmenhan}$ ) riv. qui l'arrosent sont le Dnestr colonie allemande du gouv. et du

district de Saratof, à 35 w. de cette ville, sur le grand Caraman, on y trouve 65 familles luthériennes qui y ont une église et un pas-

teur de leur religion.

Podsternoie, (Nogemenhou.) On donne ce nom à un bras de l'Oural, par lequel passe presque tout le poisson qui entre ordinairement de la mer Caspienne dans

ce fleuve.

Podzo, ( Mogso ) lac asser étendu dans le gouv. de Pscow, il est remarquable en ce que la riv. Vélikaia y entre du district de Veliko-Louki, et en ressort pour couler vers Pscow; la ville de Novo-Riew est bâtie sur ses bords.

Pogar, ( Nosapo. ) pet. ville du gouv. de Tchernigof, sur la Desna. Elle est connue dans l'histoire de Russie sous le nom de Radegost, avant sa destruction parles Tatares. Les Polonois l'ont rebâtie ensuite et lui ont donné le nom qu'elle porte actuellement, à nause des fréquens incendies qu'elle eut à souffrir (1). Cette ville avoit été donnée au comte Cyrille Razoumossky, lorsqu'il avoit été élu hetman de la Russie mineure. Elle est remarquable dans ce momentci par le grand commerce qui s'y fait en huile de chanvre et en chanvre; ils'y tient trois grands marchés par an. Sa position géographique est sous le 52° 27' de lat. sept. et le 51° 4' de long. or.

Pogoreloé - Gorodistché, (Поворълое Городище.) C'étoit anciennement une petite ville qui dépendoit du gouv. de Novgorod; ce n'est plus actuellement qu'un gros bourg du gouv. de Tver, dans le district de Cortchéwa. On y trouve deux églises et 1000 habi-

tans des deux sexes.

POGROMNAIA RÉCA, (Погромnas pera.) pet. riv. du gouv. d'Irkoutsk, dans le district de

Nertchinsk, que les Tatares Bouriats nomment Kharason. On rencontre une source d'eau miné au nord-ouest à environ une werste et demie du seul village qui se trouve ici en remontant la Pogromnaia. Elle donne des étour dissemens et même le vomissement quand on en boit beaucoup. Le Bourists l'emploient avec succès dans plusieurs maladies, d'aprè l'avis de leurs Lamas. Quelque Russes sont morts pour en avoir lait un usage immodéré dans des mladies graves. Il est à regrette qu'on n'ait sait jusqu'à cette beur aucun examen de la qualité de sou eau. On voit autour de la source un grand nombre de rameaux garnis de lambeaux de toutes sortes de couleurs et d'omoplates, ou autre membres du corps dessinés, que les Bouriats y laissent lorsqu'ils viennent prendre les caux.

POJNIA, (Пожня.) pet. m. du gouv. des Slobodes d'Ukraine, elle coule dans le district de Bohodoukhof et va se jeter dans la Vor-

clitsa.

Pojva, (Nomea.) riv. du gour. de Riazan; elle se jette dans l'Oca-

Pola, (Mona.) riv. considérable du gouv. de Novgorod, elle prend sa source dans celui de Pskow, ensuite elle entre dans le premier, où après avoir réuni à elle les eau de Javine, elle se jette dans le la Ilmen. On voit dans les chroniques de Novgorod que la princesse Una sit bâtir des paroisses sur ses bords. Cette riv. envoye chaque annee beaucoup de barques à travers le lac dans le Volkhof. Il existe depuis bien des années un projet de la réunir avec le lac Seliguer, afit d'établir une nouvelle communcation entre le Volga et la Néva en évitant les cascades de Borovitchi. L'ingénieur Pery s'en occupa en 1711, mais le résultat de ses

<sup>(1)</sup> Pogar vent dire brulurs, pogarete brûler.

passent déjà. On appelle canal de tchansk. Novgorod cette communication des deux rivières.

occidentale.

Polcosten, (Полкостено) Il jeter dans la Pola. Khorol, elle n'étoit pas très-éloi- le district de Covli, il est à 98 gnée de Kiew. Iaropolk Vladimi- w. de Jitomir. rovitch II, prince de Péréaslavl 1125.

il se trouve dans le gouv. de Mos- dans la ville de Polotsk même. missance à la Nara, et reçoit les dans le Don. anx de la Polga.

usuite dans le gouv. de Novgorod, it s'y jette dans la Lovat; la ulle de Staraia-Roussa est bâtie ur ses bords.

Pollia, (Moana.) riv. du gouv. le Riazan; elle a son embouhure dans celui de Vladimir où lle va se jeter dans l'Oca.

Pollnoie-Voronéje, (Uoalюй-Воронежб.) ou le Voronèje es champs, pour le distinguer que autre rivière de ce nom, laquelle on a donné pour la même Tom. II.

recherches ne sut pas savorable raison le nom de Voronéje des bois. au projet. Dans la suite le grand- C'est une rivière considérable qui maître d'artillerie Vilboa crut en prend sa source dans le gouv. avoir trouvé le moyen, mais le de Riazan, district de Sapojok; elle sénat n'accueillit pas son projet, coule dans le gouv. de l'ambow et ordonna de suivre celui du dans lequel elle se réunit 15 w. général Dédénef, qui vouloit ré- au-dessous de la ville de Cozlof, unir par un canal de 76 w., et avec le Lesnoie-Voronéje, ou Voau moyen de 13 écluses, la Colpa ronéje des bois, pour former enet la Cheksna, et pour éviter en semble le Voronéje proprement dit.

partie le danger de la navigation POLNAIA, ( DOAHGE. ) riv. du sur le lac Ilmen, on creusa un gouv. des Slobodes d'Ukraine; elle canal qui joint le Volkhof et la se jette après un cours de 20 w. Msta, et par lequel les bateaux dans le Donétz, non loin de Vol-

Polomet, (Honomems.) pet. riv. du Gouv. de Novgorod, elle traverse Polatchea, (Mozatra.) pet. le grand chemin de Moscou à Périv. qui se jette dans la Dvina tersbourg, à Yajelbitzy, station de poste sur cette route, et va se

y avoit anciennement une ville de Polonnof, (Полонное.) gros œ nom en-decà du Dnepr, sur le bourg du gouv. de Volhinie, dans

Polota, (Полота.) pet. riv. du remporta sous ses murs une gran- Gouv. de Vitebsk, elle sort d'un de victoire sur les Polovtzys en lac qui se trouve dans le district de Nével, et parcourant ce dis-Poletskok-Ozéro, (Mozem-trict, ainsi que celui de Poexoc-Osepo. ) ou lac de Poletsk, lotsk, elle se jette flans la Dvina.

юu, district de Véréa; il n'est Polotebna, (Полотебна.) riv. us sort considérable, mais il donne du gouv. de Riasan; elle se jette

Polotsk, (Monound.) ville du Polista, (Nonucma.) riv. qui gouv. de Vitebsk, et chef-lieu ort d'un lac du même nom dans d'un district; elle a été jusqu'en e gouv. de Pscow, elle entre 1796 capitale d'un gouv. de son nom, mais à cette époque on l'a réunie au gouv. dont elle dépend actuellement. Elle est située sous le 55° 29' de lat. sept. et le 46° 22' de long. orient,, sur la rive droite de la Dvina et les deux bords de la Polota qui s'y jette audessous de la ville même. Polotsk est à 627 w. de Pétersbourg, 670 de Moscou, et 1 10 de Vitebsk. Cette Ville est contemporaine des plus anciennes de Russie; elle a été connue des peuples du nord sous

le nom de Peltiscum. Le grandduc Ruric, lorsqu'il vint régner sur les Novgorodiens, envoya à ceux de Polotsk un prince pris parmiles grands de sa suite. Cette famille régna dans ce pays jusqu'au temps de Vladimir-le-Grand. Ce souverain irrité du resus que lui sit de Rogvolde, Rognède, fille de Polostk, de l'èpouser; étant déjà promise à son frère Iaropolk, vint assiéger cette 'ville, et aprés l'avoir prise, et fait tuer Rogvolde et ses deux fils, il réunit cette principauté à ses états, ct épousa Rognède malgré elle. Dans le partage qu'il fit dans la suite de ses états, il donna la principauté de Polotsk à son fils Isiaslaw qu'il cut de Rognède, et lorsque ce jeune prince partit pour aller prendre possession de ce pays, il lui permit d'emmener sa mère avec lui. Isiaslaw fut la souche des princes de Polotsk qui régnèrent plus de 200 ans dans ces contrées, et qui possédoient en outre la Lithuanie, la Livonie et la Courlande jusqu'au Memel. Je ne crois cependant pas, avec les historieus russes, que Guedemin grand-duc de Lithuanie, ainsi que ses descendans, soient sortis de la même maison, et on ne peut également pas s'en rapporter à ce que disent les chroniques lithuaniennes si remplies de fables et de merveilleux. Guedemin ayant bâti Vilna, elle devint la capitale de ses états; malgré cela Polotsk resta toujours une grande et puissante ville, et lorsque dans la suite le grand-duché de Lithuanie fut réuni à la Pologne, la noblesse de Polotsk obtint le privilége d'élire elle-même ses voévodes, avec la sanction du roi, ce qui étoit sans exemple dans le reste de la Pologne où tous les ossiciers étoient nommés par le souverain. Malgré cette réunion de la Lithuanie à la conronne de Pologne, en 1383, les souverains russes ont continué jus-

qu'an règne de Pierre-le-Grand à prendre le titre de princes de Polotsk. La religion chrétienne ne s'affermit réellement dans cette ville, selon l'historien Strikofsky, que sous Guindivil qui ayant reça au baptême le nom de Jouri ou George, épousa Marie fille du prince de Tver. Leur sils Boris sit batir des égliscs, celle de Ste. Sophie dans la même ville lui doit sa fordation; il éleva des couvens aux environs de cette capitale et la religion catholique-grecque y subsista pure jusqu'au règne du roi Etienne qui continença à opprimer ceux de ce rit; le roi Sigismondles détruisit presqu'entièrement en J établissant les Jésuites; ceci sui cause qu'il s'y introduisit un troisième rit connu sons le nom de Grecs-Unis, ce culte y domine maintenant, malgré cela il y reste encore beaucoup de catholiques grecs. En 1239, le grand-duc Alexandre Nevsky épousa une princesse de Polotsk; leurs fiançaille se firent à Toropetz. Le grand-duc Ivan Vassilievitch, et son fils Varsilei Ivanovitch, ne cessèrent de faire des tentatives pour recouvre cette ancienne province russe; cela fut cause qu'en 1514 toute cette contrée fut ravagée par les troupes de Russie. Malgré cela, ces deux princes ne purent jamais se rendre maîtres de la ville de Polotsk. Le tzar Ivan Vassiliévitch ayant suit! le même projet, assiégea en personne cette ville, et la priten 1565, le 15 février. Il garda cette conquête jusqu'en 1579, le 30 sout, où elle fut reprise par le roi Etienne Bathori. Sous le règne du wr Alexis Mikhailovitch, elle fut prise une seconde sois, en 1655; l'anne suivante ce souverain y fit son er trée, et la rendit à la pais ! roi de Pologne, à qui cette vile resta jusqu'à sa réunion définitive à la Russie sous le règne de l'impératrice Cathérine II, en

côté s'appuyant sur la rive trèsescarpée de la Plota, et l'autre au fort; mais cet ouvrage d'Etienne de la ville est sans contredit le coucollége des Jésuites vent et le sondés par le même roi. On y trouve encore dans le Creml, bâti par couvens dont un de Dominicains, Basiliens. Le rit des Grecs-Unis y on nomme ce quartier la ville basse, et en partie dans une plaine contigue qui s'appelle la ville haute. On commence à la bâtir plus régulièrement depuis quelques annees. On y compte à peine 3000 habitans des deux sexes qui sont un re avec le port de Riga.

e est un petit fleuve du Camtchatka que les naturels du pays appellent Chiakhtaou, il se jette dans l'Océan oriental. Il y a aussi une petite riv. dans la même presqu'ile, à laquelle les Russes ont donné ce nom, mais les naturels du pays Tappellent Indonguitchow. (Voyez

cet article.)

Polovtzys, (Половцы.) peuple slavon. Comme c'étoit originairement un ramas de toutes sortes de gens ( Voyez article Cosaques), quelques Cozares, Tatares, Alains On cite el Pélchenègues, et beaucoup de Polovzys Loucomorskia; il pa-

1772. La Polotsk actuelle ressem- Comans, de là provient qu'on voit ble bien peu à ce qu'elle étoit quelquesois des princes de ces peuautresois, ses sortisications sont ples porter des noms tantôt de l'uinsignifiantes; on voit encore du ne, tantôt de l'autre de ces nations. sôté de la porte de Pétersbourg Nous avons déduit, en parlant des une espèce de château, dont un Cosaques, la racine du nom de Polovtzys, que les Slaves leur ont donné. Ce peuple étoit l'ennemi le bord de la Dvina, le rend assez plus opiniatre que les princes russes aient eu à combattre. Ils noma-Bathori a été très-négligé, les rem- disoient sur les bords de la Couma, parts se sont considérablement af- du Don et Donetz, et s'étendoient, faissés, et le plus beau monument même jusqu'à la moitié du gouv. d'Ecatherinoslav actuel, c'est-àdire qu'ils occupoient tout le pays qu'habitoient go ans auparavant les Cozares. Leur première incursion Boris, prince de Polotsk, plusieurs en Russie eut lieuen 1055, quoique Nestor prétende que ce ne fut qu'en un autre de Franciscains, et un de 1061. Depuis ce moment, ils ne cessèrent de harceler les Russes, a ausi un couvent de Religieuses; tantôt au midi et tantôt à l'orient Les Catholiques-Grecs en possè- de leurs frontières, tantôt en-deçà et dent également un dans la ville quelquesois au-delà du Dnepr. Cet basse. Polotsk est bâti en partie état de choses dura jusqu'à l'invasur le bord en pente de la Dvina, et sion des Tatares dans le milieu du XIII siècle: ceux-ci les détruisirent, il en resta cependant quelques-uns vers les sources du Donetz, car on les voitencore paroître avec le prince Iziaslaw Mstislavitche de Smolensk en 1235, à la prise de Kiew. On voit dans nos Petit commerce de lin et de chan- chroniques que ces peuples, à l'exemple des Pétchenègues, pre-Polovinnaïa, (Половинная.) noient sonvent du scrvice chez les princes Russes. Cest à la sin du XIº siècle qu'ils devinrent si puissans, qu'ils détruisirent entièrement les Pétchenégues. Quelquesunes de leurs hordes passèrent même le Dnepr, et sirent des incursions chez les Bulgares et jusqu'en Grèce. Les Russes les distinguoient en Polovtzys proprement dits et en Polovtzys sauvages (Au. kin), les premiers seulement guerroyoient avec eux, les seconds vivoient sur le Don et ne venoient il est probable qu'il s'y est réuni jamais jusqu'à leurs frontières. encore quelquesois des

rolt qu'on distingoit par ce nom ceux d'entr'eux qui vivoient sur les bords de la mer Noire. A l'apparition des Tatares, toutes ces distinctions cessèrent, et il ne sut plus question d'eux. Je vais terminer leur article en citant les principales époques de leurs incursions en Russie, etc. En 1055, comme je l'ai dit plus haut, ils parurent pour la première sois avec leur prince nommé Bluche, sous Péréaslavl, où ils conclurent un traité de paix avec le souverain de cette ville, Vsévolod, et s'en retournèrent chez eux. En 1061, un autre prince de cette nation, nommé Socal, fit une irruption plus sérieuse sur les frontières de Péréslavl, y brûla quelques villages, et emmena les habitans en captivité; les troupes qu'on voulut leur opposer furent battues, et les Polovizys ne trouvant plus de résistance, entrèrent fort avant dans les terres des Russes, où ils commirent beaucoup de dévastations. En 1064, ce prince revint pour la seconde sois, mais le grand-duc Iziaslaw le battit complettement Plusieurs guerriers de cette nation et détruisit son armée, Socal luimême fut trouvé parmi les morts; cette affaire eut lieu près de Siovsk. En 1067, les Polovizys eurent un grand avantage sur les Russes près d'Olta, mais bientôt ces derniers reprirent le dessus non loin de Siovsk, et noyèrent un grand russes sirent une alliance entreus nombre de ces barbares dans la et marchèrent contre les Polori-Siova. En 1071, ils firent des zys, dans leurs campemens mèincursions du côté de Rostovets me; ils en firent un grand maset Sniatine sur la Soula. En 1092, ils prirent trois villes Pésotchène, Pérévolotchna et Oustié, ainsi que l'un, nommé Vélédouse, prouve beaucoup d'autres habitations des par son nom qu'il étoit de race sixdeux côtés du Dnepr, qu'ils brû- vonne. Les Turcs qui se trouvoient lèrent et dont ils firent les habitans prisonniers. L'année suivante ils remportèrent encore une gran- ges, et ramenèrent tous les prisonde victoire sar les Russes, le prince Rostislaw de Péréeslavis y noya En 1105, 1106, 1107, on voil dans la Stougna en suyant. Les Bonac revenir saire des incursions,

Polovtzys, enhardis par cet avantage, mirent le siège devant Tortchesk, ils désirent une armée qui venoit au secours de la ville, après quoi ils s'en rendirent maitres, et en emmenèrent tous les habitant en coptivité. En 1095, les princes Russes se réunirent pour faire une invasion chez les Polovtzys qu'ils battirent et où ils firent un grand butin, ce qui n'empêcha pas es derniers de venir à Yourief et de brûler la ville. En 1096, Bonac, prince des Polovtzys s'avança jusqu'à Kiew, et brûla même le plais sur le Bérestow; un autre prince, nomme Couria, dévasuit le pays du côté de Péréaslavl et brûloit la ville d'Oustié. Bientél après Tougorkan mit le siége de vant Péréaslavl, mais il fut battu et tué sous ses murs par les tronpes du grand-duc. Tougorkan éloit beau-père du grand-duc Sviatepolk. Cette même année Bonat revint vers Kiew et y brâla le cor vent de Pétchersky et le palais de grand - duc sur le Vydoubitch, ainsi que beaucoup de villages. se distinguèrent au service des princes russes. On voit dans is guerre de Mstislav contre Oleg, 11 ossicier de grande réputation, Polovite de naissance, nomme Cormane, commander l'infanterie de Novgorod. En 1103, les princes sacre, car on voit parmi les morts 20 princes de cette nation, dont parmi eux vinrent avec leurs armes et leurs begeniers russes qu'ils avoient chezens

leurs forces, voulurent essayer morts. encore une sois le sort des armes;

ainsi que d'autres de leurs prin- côté cherchèrent à les ramener ces, comme Chourakan, Taze et par de bons procédés et en s'alliant Sougre; tantôt vainqueurs, tan- avec eux par des mariages, mais tôt battus, ils revenoient toujours rien ne put saire changer ce peuà la charge; le dernier de ces prin- ple accoutumé à une vie vagabonces sut pris et Taze tué dans une de ct surtout au pillage. A peine de ces batailles. On fit ensuite la le souvenir de leur dernière dopaix avec eux, et pour la conso- faite commençoit à s'affoiblir, lider davantage, deux princes Rus- qu'ils reprirent les armes. En 1152, ses épousèrent des princesses Po- les Russes remportèrent sur les lortziennes. Cela n'empecha pas bords d'Ougla et de la Samara une ces barbares de revenir porter le victoire presqu'aussi sanglante que seu et la désolation sur les terres la première. Depuis cette époque russes en 1109 et 1110. Les prin- jusqu'à l'arrivée des Tatares en ces russes voyant le peu de bonne 1225, on voit rarement une année soi de ces peuples, se décidèrent se passer sans une nouvelle invaà leur porter un coup plus sensi- sion de ces peuples, tantôt vainble, en détruisant leurs établisse- queurs et plus souvent battus, ils mens, car déjà ils avoient plu- ne se rebutoient jamais. Les Tasieurs villes chez eux. Ils se mi- tarcs ayant subjugué tout le pays rent donc en marche en 1:11, qu'ils occupoient; on n'en entenel après deux victoires qu'ils rem- dit plus parler, et ce peuple séportèrent sur eux au-delà du Do- roce ne laissa après lui que le sounetz, ils reçurent à composition venir des ravages et des dévastaleur ville Chourakhane, et mar- tions qu'il avoit commises. Nestor chant toujours en avant, ils attei- dépeint les Polovtzys comme entièguirent les bords de la Salnitza. Ici, rement barbares, il prétend qu'ils les l'olovizys ayant réuni toutes se nourrissoient même d'animaux

Poltava, (Normasa.) (gouvcette assaire sut décisive et désas- de ) il est dans le midi de la treuse pour eux: plus de 10,000 Russie européenne, et borné au des leurs restèrent sur le champ nord par le gouv. de Tchernigof, de bataille, plusieurs mille su- à l'orient par celui des Slobodes rent faits prisonniers, des trou- d'Ukraine, au midi celui d'Ecatpeaux innombrables de chevaux herinoslav, et à l'occident par le et de bêtes à corne furent parta- Dnepr et le gouv. de Kiew. C'est gés entre les soldats des vain- un pays de plaine excessivement queurs, dont les princes ne vou- fertile en blé et en fruits : il peut lurent recevoir aucune part, con- facilement exporter, année comtens de la gloire qu'ils venoient mune, au delà de deux millions d'acquérir. Ils envoyèrent des am- et demi de tchetverts de grains de bassadeurs à l'Empereur de Cons- toute espèce. La culture du tabac tantinople et aux rois de Hongrie y a fait beaucoup de progrès, celui et de Bohême pour leur saire part qu'on a planté à Romen est d'une de cette victoire, pour preuve de excellente qualité, et ne le cède laquelle îls leur envoyèrent en pas à celui de Virginie. Ce gouv. présent des prisonnièrs qu'ils fournit en outre une quantité de avoient faits dans cette journée. gros bétail, tant au nord de la Après cette déroute les Polovizys Russie qu'à l'étranger, car on en bumiliés restèrent long - temps achette beaucoup pour la Silésic. tranquilles, les Russes de leur Le chanvre, le lin, le miel, la

cire, le suif, la laine et les eauxde-vie de grains sont autant d'objets de commerce et d'exportation pour lui. On y trouve en outre de très-beaux haras de chevaux et des tabriques de drap, de cuirs et de salpêtre; les manufactures, en général, y ont été extrêmement encouragées, ou plutôt introduites par l'avant-dernier gouverneurgénéral, le prince Alexis Kourakin, dont l'administration a pour ainsi dire doublé le bien-être de cette contrée. La seule chose qui lui manque est le bois de construction et de chauffage, aussi les habitans employent-ils pour cela les fagots, les joncs, la paille et même le fumier. On exploite depuis quelque temps de la tourbe qu'on a découvert près de Poltava. Cegouv. se divise en 15 districts qui portent tous les noms de leurs chefslieux, ce sont: Poltava capitale du gouvernement, Constantinograd, Mirgorod, Gadiatche, Khorole, Crémentchoug, Loubny, Péréaslavl, Piriatine, Prilouki, Romén, Zolotonocha, Zenkof, Lokhvitzy et Cobyliaki. Les principales riv. y sont le Dnepr, l'Oudai, le Troubéje, la Soula, le Psiol, la Grounne, le Khorol, la Vorscla et l'Orell. On y a découvert nouvellement des sources d'eau minérale près de Constantinograd. Le nombre de ses habitans peut vire porté à 1,317,782 ames; le clergé y est régi par un archevêque qui réside à Poltava.

POLTAVA, (Monmasa.) ville, chef-lieu du gouv. et du district de son nom. Elle est située sous le 49° 37' de lat. sept. et le 51° 81' de long. orient. dans un endroit élevé, au-dessus des bords de la Vorscla. Elle a été bâtie en 1608, sous le gouv. du hetman de la couronne Conetz Polsky, par un Cosaque du régiment de Mirgorod nommé Masslo, qui est allé s'y

fut ensuite réunie à l'empire avec le reste de la Russie mineure en 1654. Son nom lui vient de celui d'une pet. rivière Poltavka qui se jette non loin de la dans la Vorscla. Elle est à 1421 w. de Pétersbourg et à 908 de Moscou. On voit au milieu de ila ville, sur un monticule assez élevé, une citadelk dont les fortifications sont en terre; elle a un fossé et son parapet, est palissadée; la ville est en outre entourée d'un rempart, depuis les bords de la Poltavka, jusqu'à la vallée dite du Monastère (Monastyrskaia). On trouve 12 églises et un couvent à Poltava. Les rues y sont droites et larges, presque toutes les maisons y sont en bois; cependant le prince Kourakin en a fait bâtir plusieurs en pierre sur une helle place qu'il a lat construire pendant son administration, et au milieu de laquelle ; il a fait élever par ordre de l'Empereur un superbe montment de granit à Pierre-le Grand On compte à Poltava 4000 habitans males. Cette ville fait un commerce assez considérable, suriou en bêtes à corne, avec la Sibérie et le nord de l'empire. Elle exporte du lin, du chanvre, du ble et de la circ en quantité. Il s'y tient 3 grands marchés par an. Cet endroit est surtout célèbre par la victoire remportée en 1709, le 27 de juin, par Pierre-le-Grand sur Charles XII. Le roi, vaincu el blessé à cette affaire, s'ensuit avec un petit nombre des sieus à Bender, dans les Etats du Grand-Seigneur, laissant 15,000 hommes de ses troupes sous les ordres de général Levenhaupt qui, bientoi après, sut obligé de se rendre pri sonnier avec tout son corps. On voit encore sur le champ de batait le une élévation tombale, à l'esdroit où tous les Suédois tués à cette bataille sont enterres, on! établir avec 6 autres samilles; elle sait un service divin chaque année

l'anniversaire de cette mémorable journée, et une prière pour les morts.

Polouie, (Mozyŭ.) riv. assez considérable du gouv. de Tobolsk, sur les bords de laquelle se trouve le petit bourg d'Obdorsk; elle se jette dans l'Ob.

Ponévése, (Monesemo.) petsille du gouv. de Vilna, elle appartient au district d'Oupitz, elle est à 135 w. de la capitale du gouv. sous le régime polonois il s'y tenoit une diétine et une starostie; les Piaristes y avoient un collège.

PONT-EUXIN ou la MER NOIRE, Шонтъ, Понтійское мор**е** или Черное жоре.) Elle haigne les coles de la Tauride et une partie des 3007. du Caucase et d'Ecaterinollaw. On divise cette mer en deux parties: le Pont-Euxin proprement dit, Pontus Euxenius, qui 1 environ 1000 w. de long sur 500 le large, et la mer d'Azof, Palus Meotides des anciens, à laquelle on donne 200 w. de longueur et 160 <sup>le largeur</sup>, sans comprendre la vaie de Taganrok. Elles sont toues deux dans l'empire de Russie. Les principales baies qu'elles fornent sont : 1°. celle de Liman à embouchure du Dnepr, 2º. la mie de Pérécop, et 3º. celle de énicallé. Il y a peu d'îles sur ces pers dans le voisinage de l'empire le Russie; la plus considérable st Taman. Les ports les plus renarquables sont Théodosie, Séastopol, Eupatorie, Balaclava, dessa, Olviopol, Nicolaef, Taanrok, etc. Le grand lac appelé ivache ou Mer Putride, qui a eniron 140 w. de long sur 14 de arge, est à l'extrémité orientale le la mer d'Azof dans le gouv. de 1 Tauride. Les principaux sleuves ui se jettent dans cette mer en lussie, sont le Dnestr, le Boug, e Dnepr, le Dou, le Couban, etc. Popolta, (Monoama.) pet. riv. ui sort du district de Youkhnow

dans le gouv. de Smolensk, d'où elle coule dans le district de Mo-salsk du gouv. de Calouga, et s'y jette dans la Ressa.

Popovka, (Monoska.) Il y a deux colonies allemandes dans le gouv. de Saratof qui portent ce nom; l'une est sur le Caramyche, on y compte 79 familles, elle est à 59 w. de Saratof. L'autre est située sur les bords du petit Tarlik, elle ne renferme que 68 familles, et se trouve à 53 w. de cette ville.

Porca, (Mopka.) On nomme ainsi une petite île du lac Peipus, c'est la plus grande de toutes celles qui sont dans ce lac, elle est bien boisée et on y trouve trois villages.

Porétenié, (Mopère) pet. ville du gouv. de Smolensk et cheflieu d'un district; elle est située sous le 55° 16' de lat. sept. et le 49° 58' de long. orient., sur la Casplia et à l'emhouchure de la Gozba dans cette rivière. Sa distance de Smolensk est de 74 w. vers le nord. On y trouve 3 églises et près de 2000 habitans des deux sexes. La Casplia commence à être navigable ici, aussi y embarque-t-on beaucoup de blé, de chanvre, d'huile de chanvre et de fer, qui descendent la Dvina et vont à Riga.

PORKHOW, (Mopxoso.) ville du gouv. de Pscow, et chef-lieu d'un district; elle est située sous le 57° 37' de lat. sept. et le 47° 45' de long. orient., sur les deux bords de la Chelonne, et sur un plateau très-élevé à 87 w. de Pskow. On ignore l'époque précise de sa fondation, mais il est très - probable qu'elle a été bâtie par les Novgorodiens auxquels elle a presque toujours appartenu, et surtout par son voisinage avec cette ville. Les anciennes chroniques en parlent déjà au commencement du XIV · siècle, et les Novgorodiens l'appeloient alors la ville sur la Chelonne et quelquesois Demanne.

En l'année 1346 ou 47 elle fut assiégée par Olguerd grand-duc de Lithuanie mais elle se racheta pour 300 roubles qu'elle lui paya. En 1387 les Novgorodiens l'entourèrent d'un mur et y construisirent le château; en 1399 œux de Pskow livrèrent une bataille sanglante sous ses murs aux peuples Tchoudes, qui ne purent cependant pas s'emparer de cette ville. En 1406, les Novgorodiens cédèrent d'autres villes, Porkhow, avec au prince Jouri Sviatoslavitch de Smolensk. En 1416 cette ville fut ravagée par la peste. 12 ans après les Lithuaniens conduits par leur duc Vitovt l'assiégèrent et l'auroient infailliblement prise, les habitans ne pouvant opposer qu'une soible résistance, si ce duc ne se iût contenté d'une contribution de 10,000 roubles et de 3000 autres que les Novgorodiens lui payèrent **pour la rançon des prisonniers** En 1441 le grand-duc de Moscou Vassilei Vassilievitch la prit, mais il la rendit bientôt après aux Novgorodiens, qui la cédérent à leur tour au prince Fédor Ivanovitch Belskoi, que les Lithuaniens avoient , force de quitter sa principauté. En 1616, les Suédois, sous la conduite du comte de la Gardie, s'en emparèrent, mais ils furent obligés de la rendre à la Russie l'année suivante, en vertu d'un article du traité de Stolbovsk. Le château entouré d'un mur de briques, flanqué de 4 tours existe encore. On tans de Kiew à la fois : ils yestrouve deux églises dans cette ville dont l'une dans le château. Les habitans qui sont à peine au nombre de 1000 personnes des deux sexes font un petit commerce de blé et de lin avec Pétersbourg.

Poromouchire, (Поромуuupo.) C'est la seconde ile de l'archipel des Courills. Le canal qui la sépare de la première, Cho-Oumtchou, n'a que deux iverstes de largeur. Deux fois

aussi grande que la première, s'étend du nord-est celle – ci au sud-est; elle est très-monugneuse et abondante en lacs et en minéraux, mais elle est dépourvue de bois. Elle abonde en renards rouges, loups et rats de toutes espèces. Les habitans payant tribut sont au nombre de 80 personnes.

Porousié, (Nopycee.) riv. du gouv. de Novgorod, sur laquelle la ville de Staraia-Roussa est bâtie; elle se jette dans la Polista.

Porozovitsa, (Hoposocuia) riv. qui prend sa source dans le le Blahovechtchenskoé (ou de l'Annonciation), dans le gouv. de Norgorod, district de Bélo-Ozérsi; elle coule ensuite dans le gouv. de Vologda ets'y jette dans le lac Corbinskoé.

Postavy, (Поставы) pet.ville du gouv. de Minsk. C'étoit auparavant un chef-lieu de district; elle est à 250 w. de Minsk.

Potchaew, (Ilocaesb.) bourg du gouv. de Volhinie, district d'Ostrog, dans lequel il y a un couvent de religieuses de Grees-Unis, sous l'invocation de l'Ar somption. Le jour de la sête de couvent il s'y tient une soire asser considérable.

Potchaina, (Notaina.) pel riv. qui coule dans la ville de Kiev même. Elle est célèbre dans l'histoire russe, parce que c'est dans ses caux que Vladimir-le-Grand sit baptiser presque tous les habitroient tous et se séparoient en différens grouppes tenant leurs enfans sur les bras; les prêtres recitoient les prières sur le bord de la rivière, et donnoient un seul nom à tout un grouppe d'hommes ou de femmes, qui par consequent avoies! tous le même nom.

POTCHEP, (Horeno.) pet vilk du gouv. de Tchernigof, district de Mgline; elle est située sur la rive droite de la Soudoste qui tombe

dans la Desna. Ses habitans sont riches, faisant un commerce assez étendu. Il se tient ici 4 grands marchés par an. Cette petite ville avoit été donnée en 1709 au prince Menchikof, mais lors de sa disgrace tous ses biens ayant été confisqués, elle retourna à la couronne. L'Impératrice Elisabeth en fit don au comte Cyrille Razoumofsky en 1760, elle est restée depuis dans sa famille.

Potchineki, (Motunku.) pet. ville du gonv. de Nijni-Novgorod, sur la Roudnia, qui, à 12 w. audelà, se jette dans l'Alatyr. Elle renserme 3 églises et plusieurs milliers d'habitans. De l'autre côté de la Roudnia est un haras pour les gardes à cheval de l'Empereur, on y trouve plus de 700 cavalles presque toutes de race danoise.

Potchinnaïa, (Посинная.) соlonie allemande dans le gouv. de Saratof, bâtie sur les bords du Caramyche; elle est composée de 34 familles tant catholiques que luthériennes: ce sont presque tous d'excellens tisserands qui fabriquent des draps et d'autres étoffes.

POTEMKINSKAIA, (Homerukuncxan.) stanitza, bourg des Cosaques du Don, bâtie sur la rive droite de ce sleuve; il s'appeloit anparavant Zimoviiskaia, mais ayant eu le malheur de donner naissance à un fameux brigand du dernier siècle, il a changé de place chora. et de nom, s'étant donné celui du prince Potemkin, chef des Cosaques dans ce temps-là.

Poti, (Momu.) petit port et forteresse au bord de la mer Noire et sur la rive gauche du Rion; elle est située sur les limites de la Mingrélie et du Gourie, province de la Georgie. Les troupes russes viennent d'en faire la conquête sur les Turcs. Cette petite place est d'aulant plus importante, que c'est

Ton. II.

trée: la Russie en exporte des vins, du miel, de la cire, de la soie, de la laine et des praux de loutres; on en tire encore des noix, des grenades, des marons, du bois de noyer, etc. Les Turcs nomment cette petite place Foti, et donnent le nom de Fox au fleuve Rion.

Poudoga ou Poudojsk, ( 114дога или Пудожско.) pet. ville nouvellement organisée dans le gouv. d'Olonetz, chef-lieu d'un district; elle est bâtie sur la Jourovka, à 294 w. à l'orient de Pétrozavodsk. On y trouve une scule église et quelques cents habitans qui sont presque tous cultivateurs. Il se tient ici un grand marché le 6 décembre.

Pour, (Hypo) fleuve assez considérable du gouv. de Tomsk, district de Touroukhansk, il coule du midi au nord, et après un cours de plus de 400 w. il tombe dans le golfe de Tazof. Les principales riv. qui s'y jettent sur sa rive gauche sont l'Agane, le Kha-Ousséte et le grand Ezeta, et sur sa rive droite le Nemlégue.

Poursovka, (Typcoeka.) pet. riv. du gouv. de Tambof, elle se jette dans la Vorona; la ville de Kirsanof est bâtie sur ses hords.

Poustozero, (Hycmosepo.) lac assez considérable du gouv. d'Arkhangel, district de Mesène, il se réunit par un canal à la Pét-

Poustozersk, (Hycmesepcko.) o'est un bourg palissadé ou ostrog bâti sur le lac Poustozero, à 500 w. de la ville de Mezène dans le district de laquelle il se trouve. Il a été bâti dans le commencement du XVI siècle, pour y prélever les tributs sur les Samoyèdes. Le peu d'habitans qui se trouvent ici s'occupent uniquement de chasse et de pèche; le blé qu'ils consomment leur est apporté par cau de presque le seul débouché pour le Solicamsk. On ne peut parvenir ommerce des peuples de cette con- par terre à cet ostrog qu'en hiver,

et monté sur des rennes, en été on y arrive par eau. La contrée dans laquelle il est situé se nommoit anciennement Yougorie.

POUTIVL, ( Путисль. ) Ville du gouv. de Coursk, et chef-lieu d'un district, elle est située sous le 51° 21' de lat. sept. et le 52° de long. orient., à 180 w. sud de Coursk. On ne connoît pas l'époque précise de sa fondation, mais comme on la voit assiégée et faire une belle désense en 1146, on peut au moins la supposer du XI siècle. Sa position au bord du Sém qui serpente autour d'elle en arrosant un pays sertile, la rend sort , agréable. On y trouve un couvent , de moines, 19 églises, 2 maisons de charité, et 8000 habitans des deux sexes. Il se tient un grand marché par an dans cette ville.

Poutzalo, ( Пуцало. ) e'est le nom d'une île qui se trouve dans le lac de Ladoga près des hords de la Finlande, et à 25 w. seulement, vers le sud de Serdobol. Elle est remarquable par ses carrières de superbes granit, dont on a beaucoup fait usage à la construction du palais de marbre à Pétersboug. M. Alopeus, pasteur de Serdobol, y a découvert en 1774 des grottes qui se trouvent près du port, et qui paroissent taillées de mains d'hommes, tant elles sont polies dans l'intérieur, ces grottes sont au nombre de 6.

POVENETZ, (Повенецо.) pet. te communication produiroit. ville du gouv. d'Olonetz, et chef- POVITCHA, (Moeura) grande lieu d'un district; elle est située riv. de la presqu'ile du Camichatsur les hords du lac Onéga, à l'em- ka, elle se jette dans le Camtchibouchure de la Poventza qui tra- ka par quatre bras; elle est nativerse la ville ainsi que la Gabritsa, gable pour de petits batesux pres et qui toutes deux se jettent dans que jusqu'à ses sources, et com le lac. Sa position géographique est me celles-ci se rapprochent de la sous le 62° 53' de lat. sept. etle 52. Joupanova qui se jette dans l'Ocia 43' de long. or., à 165 w. au nord de oriental, c'est ordinairement Pétrozavodsk; on trouve une seule chemin qu'on prend pour y pu' église dans la ville et quelques venir.

cents babitans qui s'occupent besu coup de pêche. Le principal com merce qu'ils sont consiste en por qu'ils vont vendre à Pétersbourg d'où ils rapportent les objets ma nufacturés dont ils ont besoin.

POVENTZA, (Повенца) rit assez considérable qui prend s source dans le Vodl-Ozero, o lac de Vodl, et qui se jette dans l lac Onéga dans la ville de Povenet même; cette rivière n'est pou ainsi dire qu'une cascade conti nuelle depuis sa source jusqu'à so embouchure. Sous le règne d Pierre-le-Grand on a eu le proje d'établir une communication pa son moyen entre la mer Blanck et la mer Baltique; quelques mar chands ont renouvelé ce projet, en demandant l'exécution en 1800, à la suite de quoi on a envoyé 👊 les lieux, et on a trouvé qu'œ pouvoit réunir au moyen d'un mrais qui se trouve au pied de montagne Maselga, les caux de Vodl, avec celles du Mathoren, ou de la riv. Télékina qui en sor, et qu'ensuite on éviteroit par di canaux les cascades de la Poventa et le lac Vigue; mais ayant just qu'il falloit creuser dans un sont pierreux, tirer au moins 15,000 sagènes cubes de terre, et contruire jusqu'à 70 écluses, on a me lué que les dépenses que cela occasionneroit, ne seroient jamais com. pensées par les bénéfices que cel-

PRA, (*Mpa*.) riv. assez considérable qui coule dans le gouv. et le district de Riazan, où elle se jette dans l'Oca.

PREDSLAVINO, (Предславино.) c'étoit un village près de Kiew. sur les bords de la Lybed, dans lequel; il y avoit une maison de plaisance bâtie par le grand-duc Sviatoslaw Igorevitch, pour son épouse Predslava; il avoit donné le nom de cette princesse au village qu'elle habitoit de préférence, et où elle se plaisoit beaucoup. On prétend que la fameuse Rognede, épouse de Vladimir, l'a habité dans la suite. Cet endroit appartient actuellement au couvent de Pétcherskoï. On y voit une petite maison et quelques cabanes de pay-

Pregradnoï - Stane, ( Mpeградной-станб.) c'est le nom d'un petit fort qui se trouve dans le gouv. du Caucase, et sur la rive droite du Coubanc. On y entretient tonjours une demi-compagnie de chasseurs qui veillent de la sur les mouvemens, des peuples montagnards qui voudroient passer le fleuve.

PRESNOFSKAIA-CREPOST, (IIpec-ROSCKAR-Kptnocms.) C'est un fort qui se trouve dans le gouv. de Tobolsk, district de Courgane; il appartient à la ligne de Tobolsk; sa situation est entre les forts Cabania et Stanovaia, à 45 w. du premier et 72 du second, au bord faubourg.

que le précédent; il se trouve l'Oucha. bolsk.

cmunckan.) pet. fort qui se trouve dans le gouv. d'Orenbourg, il est bâti sur la Sacmara, à 59 w. d'Orenbourg.

PRIBOLOTNOI, (Приболотной.) On nomme ainsi une redoute qui appartient à la ligne d'Ichime dans le gouv. de Tobolsk, elle se trouve à 21 w. du fort Presnofskoï, et au bord d'un lac.

PRILOUKI, (Прилуки.) pet. ville du gouv. de Poltava, cheflieu d'un district, sous le 50° 27' de lat. sept. et le 50° 24' de long. orient., sur l'Oudaï, elle est à 217 w. de Poltava, et appartenoit anciennement à la principauté de Péréaslavl. Il s'y tient 3 grands marchés par an, et on y vend beaucoup de blé, de gros et de menu bétail. Il y avoit auciennement une autre ville de ce nom qui appartenoit à la principauté de Kiew; elle étoit bâtie vers les sources du Boug, dans le gouv. de Volhinie.

PRIFET, (Ilpunemo.) Grande riv. qui coule d'occident en orient, et sépare la Lithuanie du gouv. de Volbinie , elle se jette dans le Dnepr. Presque tous les bois de construction dont on fait usage à Kherson et plus loin, viennent par le Pripet. Cette rivière est navigable sur une distance de plus de 500 w., jusqu'à Pinsk; elle porte des barques chargées de 8 à 10,000 pouds de sel, et doit être considérée comme une des plus utiles et d'un avantage inappréciable pour d'un lac. On y trouve une église les provinces polonoises. Les prinet une centaine de maisons dans le cipales riv. qui s'y jettent sont la Pina, le Stroumen ou la Soukho-PRESNOGORCOFSKAIA, ( Mpe- na, la Yatsolda, la Gorma, la choeopkosckan.) C'est aussi un Sloutcha, la Stira, la Tsna, le fort dans le même gouv. et district Laan, l'Oudobr, la Pticha et

entre les forts Cabania et Zvérino- PRIVOLNAIA (Привольна?.) cogolosskaïa. Il y a aussi une redou- lonie allemande du gouv. de Sate de ce nom qui appartient égale- ratof, dans le district de Camyment à la ligne militaire de To- chine, on la nomme Varenbourg en allemand; elle est située sur la PRÉTGHISTINSKAIA, (Преси- rive gauche du Volga, à 65 w. audessus de Saratof. On y trouve une église luthérienne et 600 habitans des deux sexes.

PRONIA, (IIpona.) Il y a deux riv. de ce nom, l'une coule dans le gouv. de Riazan et prend sa source dans le district de Mikhaïlow; elle passe devant cette ville et celle de Pronsk, et entre ensuite dans le district de Spask où elle se jette dans l'Oca. L'autre coule dans le gouv. de Mohilew et se jette dans la Soge.

PRONSK, (Пронско.) ville du gouv. de Riazan, chef-lieu d'un district; elle est située sur une montagne élevée, aux bords de la Pronia, sous le 54° 30' de lat. sept. et le 56° 29' de long, orient, à 58 w. sud de Riazan. Elle a été bâtie en 1186, lorsque Vsévolod et Sviatoslaw, s'étant séparés de leur frère Igor, prince de Riazan, formèrent un petit état, duquel sont provenus les princes de Pronsk. Il y avoit anciennement dans cette ville une sorteresse de bois, dont on ne voit plus aucune trace. On trouve dans la ville même 3 églises et 5 dans les fauxbourgs. Les habitans sont au nombre de 6700 personnes des deux sexes, qui font un petit commerce dans l'intérieur de la ville; les habitans des fauxbourgs qui y sont actuellemeut comptés, sont presque tous de vieux soldats qu'on y a établis depuis long-temps, et qui s'adonnent à l'agriculture. On trouve dans le district de cette ville de beaux bois de chène et plusieurs mines de ser.

PROSCOUROF, (*Ilpockyposo*.) pet. endroit du gouv. de Podolie qui vient d'être érigé en ville et en chef-lieu de district. Cette nouvelle ville est située au bord du Boug, et à 88 w. de Caménetz-Podolsky.

PROTCHNOÏ-OCOPE, (Протной-Около.) on nomme ainsi un petit fort construit dans le gouv. du Caucase, district de Stavropol, sur les bords du Couban. On y entretient toujours une garnison suffisante et depuis 1802 on a établi dans le environs des colons pris parmi le Cosaques du Don et autres, qu sont également ici le service ordinaire à cette milice.

PROTVA, (*Mpomea.*) rivière Elle a sa source dans le gouv. de Smolensk, district de Gjatsk, elle coule de là dans le gouv. de Moscou à travers les districts de Mojaïsk, Véréa, pour entrer dans le gouv. de Calouga par le district de Borovsk, elle traverse ensuite le district de Maloi-Jaroslavetz, et se jette dans l'Oca dans celui de Taroussa.

PROUJANY, (Пружаны) per ville du gouv. de Grodno, nouvellement érigée en chef-lieu de district, elle est située sur la Moukhavetska, à 88 w. de Grodno.

Pscow, (Mexoed.) (gouv de) il est borné au nord par le gouv. de Pétersbourg et une partie de œlu de Novgorod, à l'orient par « dernier, ceux de Tver et de Snolensk, au midi par celui de 📭 tebsk, et à l'occident par le gout. de Riga. Il se divise en 8 districts dont les chess-lieux sout: Psow capitale du gouv., Ostrow, Opolchka, Novo-Rjew, Velikia Louly Toropetz, Kholm et Porkhow. Oz y trouve encore les villes de Petchora et l'ancienne Isborsk. principales rivières sont : la Velikaia, le Lovat, la Chélone, la Toropa, la Pscova, etc. On y trout les grands lacs suivans, le Podzo, le Khvate, l'Alla et le Polisto. Col en général un pays plat, dont le terroirest peu sertile, étant composé d'argile et de sable, cependant il produit assez de blé, quand la engrais ne sont pas épargnés, el ses récoltes suffisent non-seulment à l'entretien de ses habitans mais encore permettent d'en expor ter près d'un million de Tche tverts par an. Le lin y réussit sort bien et est d'une qualité supérieure,

sinsi que le chanvre. Ce gouv. est riche en bois et en pâturage; les rivières y sont très-poissonneuses; ses babitans exportent beaucoup de lin, de chanvre, de goudron, de la cire, des peaux, des cuirs de Roussie et des bois à Narva, à Pétersbourg et plus loin. On y trouve quelques verreries, 4 fabriques de toile et 50 de cuirs. Le nombre des habitans est de 578.000 personnes les deux sexes. Le clergé y est régipar un archevêque qui prend le titre d'archevêque de Pscow, de Livonie et de Courlande.

Pscow, (Mckoso.) que les Franpais nomment Plescow, ville cap. <sup>}u</sup> goav. et du district de son nom; est située sous le 57° 40' de al sept. et le 460 9' de long. orien. n bord de la Velikaia ou (Grande) ndu Pscow qui sort d'un lac; sa listance de Pétersbourg est de 120 w. et 750 de Moscou. Cette rille doit sa fondation à la fameuse Olga, qui étant venue de Kiew lans sa patrie vers l'année 965, <sup>10ur</sup> visiter ses parens et leur prècher le christianisme, eut, ditn la vision d'une lumière qui des-<sup>œndoit</sup> du ciel vers les bords de la <sup>e</sup>scova et de la Vélikaia. Elle s'en appela à son retour à Kiew, et 'nvoya de grandes richesses dans x pays pour y bâtir uné église ous l'invocation de la sainte Trinté. Cette église sut comme le loyau autour duquel on vit biend se former une grande ville, et \* fut Pscow. Vladimir I\*\*, en faiant le partage de ses Etats à ses nsans, donna Pscow à Soudislaw, lui en sut par conséquent le prenier souverain. En 1036, ce malœureux prince fut calomnié aures de son frère le grand-duc la-'oslaw qui le déposa, et le sit enrisonner dans sa capitale même. len sut délivré 28 ans après par es neveux Iziaslaw, Sviatoslaw et

Vsévolod, qui exigèrent cependant un serment de fidélité de leur oncle. Celui-ci accablé par les malheurs qu'il avoit essuyés, et par les infirmités qui lui survinrent à la suite de sa longue captivité, se retira à Kiew dans un couvent où il finit ses jours en 1063. En 1060, les habitans de Pscow, réunis aux Novgorodiens, eurent à repousser une invasion des Ssoles (peuple de race tchoude), et les détruisirent prequ'entièrement. Rarement la ville de Pscow eut ses princes particuliers, elle étoit le plus souvent gouvernée par ceux de Novgorod, dont elle étoit regardée comme la sœur cadette; république démocratique comme cette dernière, elle adopta ses lois et sa forme de gouvernement; elle eut les mêmes assemblées du peuple, la même manière de les convoquer et les mêmes magistrats pour se gouverner (1). Souvent-clle rompoit ses liaisons avec Novgorod, jalouse du commerce et de la prospérité croissante de Pscow, mais elle étoit presque toujours ramenée à se raccommoder avec elle, étant en quelque saçon sous sa dépendance, à cause du sel qu'elle ne pouvoit se procurer ailleurs, et dont elle étoit privée à chaque rupture avec ces fiers républicains. Les villes anséatiques avoient un comptoir à Pscow et une église de leur culte. Les premières fortifications furent faites vers l'an 1266. Elle fut assiégée sans succès par les Livoniens en 1269, 1271, 1299 et 1367. Le prince Domante, célèbre guerrier des Pscoviens, défit complettement en 1271 ceux de Riga qui étoient venus pour l'attaquer. En 1406, le territoire de la république sut ravagée par Vitovte duc de Lithuanie; l'année suivante la ville fut assiégée par les Livonieus

<sup>(1)</sup> Voyez, pour la sorme de ce gouvernement, l'article Norgorod.

qui tuèrent 850 Pscoviens dans une sortie qu'ils firent. Cette guerre dura jusqu'en 1410 avec des succès variés, alors on sit la paix. En 1425 on frappa la première monnoie à Pscow, car jusqu'alors on s'étoit servi de peaux de martres, comme c'étoit l'usage général parmi les peuples Slaves, chaque partie de la peau, comme le museau, les pattes, les oreilles, avoit une valeur représentative en marchandises, etc. Les monnoies pscoviennes étoient en argent, elles représentoient d'un côté une tête de bœuf, au-dessus de laquelle étoit une couronne, et l'autre côté marquoit la valeur de la pièce. C'est à cette même époque qu'on doit placer l'alliance de cette république avec les villes anséatiques, et sa rupture avec Novgorod, jalouse, comme nous l'avons remarqué plus haut, de sa prospérité. Le gouvernement démocratique subsista à Pscow jusqu'en 1509, où elle fut soumise par legrand-duc Ivan Vassiliévitch, qui en 1510 y établit ses gouverneurs. Cette ville fut vainement assiégée en 1581, sous le règne du Tzar Ivan Vassiliévitch, par le roi de Pologne Etienne Battori. Depuis 1588 elle eut ses propres eveques, car jusqu'alors son clergé étoit régi par ceux de Novgorod. Nestor prétend que la Religion chrétienne y avoit été prêchée en même temps qu'à Novgorod, par saint Joachim le Khersonite. En 1615, Pscow sut assiégée pour la dernière fois par Gustave-Adolphe. En 1663, le tzar Alexis Mikhaïlovitch ordonna qu'on n'y frapperoit plus de monnoie, ainsi qu'à Novgorod, et les cours des monnoies de ces deux villes furent transportées à Moscou. Malgré la perte de sa liberté, et de ses droits on voit que Pskow faisoit encorc un grand commerce par Narva, Reval, etc., car jusqu'au commencement de la guerre de Pierre-

le-Grand contre Charles XII, ses douannes rapportoient au-delà de 15,000 roubles au fisc. Son commerce consistoit en chanvre, lin, bois de construction et mats que les Pscoviens exportoient en échange des marchandises et de l'argent comptant qu'ils recevoient de l'étranger. La ville de Pscow actuelle est bâtie sur la rive droite de la Vélikaia, elle se partage en 3 quartiers qui sont le Créml, la ville du centre et la grande ville. Le Creml est situé sur la rive gauche et à l'embouchure même de la Pscova, il est entouré d'épaisses murailles de pierres; on nomme cette fortification le mur de Domante, probablement du nom de sou fordsteur, le prince Domante, le plus célèbre guerrier des Pscoviens. Il recut au baptème le nom de l'imothée. Ce prince régna à Pscow depuis 1266 jusqu'en 1299; set vertus et son courage lui mériterent l'amour de ses sujets et l'admiration de la postérité. Il est mort en odeur de saintelé; on voil encore son tombeau dans l'église cathédrale de Ste Sophie. Les deux autres quartiers sont également entourés de murailles en pierres et construites de manière qu'elles désendent mutuellement. La dernière, qui est celle de la grande ville, a 7 w. de circonférence, elle est flanquée de plusieurs tours, et forme à-peu-près un carré long. Telles sont les anciennes sortifications de la ville, mais Piere-le-Grand y en sit ajouter, pendant la guerre de Suède, de plus modernes, qui consistent en un rempart de terre et un retranchement extérieur, avec un fossé qui entoure la ville du côté de l'est. On trouve à Pscow 46 églises et 2 cor vens de religieuses, deux autres convens d'hommes sont hors de murs de la ville. Le faubourg nom-Zavelitchi renserme encore 10 églises. On y remarque la cha-

pelle à l'endroit même où Olga planta la croix, et où elle désigna a place que devoit occuper la ville ju'elle projetoit de bâtir. Les cahédrales qui sont dans la ville enferment de grandes richesses en ases sacrés et habits sacerdotaux; m y trouve les reliques de pluieurs saints dont les vertus ont monoré la ville de Pscow, entr'aures celles de Saint Timothée, dont ious avons fait mention sous le 10m de Domante. On doit encore remarquer dans cette ville la maison de l'archevêque, et le consisbire qui occupe l'ancien palais des princes de Pscow. Au reste presque toute la ville est bâtie en hois. On y compte 10,000 habitans; le tlergé y est nombreux, il est régi par un archevêque qui ordinairement siège à Petersbourg, comme membre du St. Synode. Cette ville lait encore un assez joli commerce avec Narva en chanvre et en lin. Il laut remarquer à 10 w. de Pscow le village de Sibout, anciennement Vybout, célèbre pour avoir donné. naissance à la princese Olga. C'est là, à ce qu'on prétend, qu'elle passa en bateau le prince Igor, qui en devint amoureux et en sit son épouse.

Pscow, ( II cros croe-O sepo. ) (lac de) en russe Pscovscoé-Ozero, il se trouve dans le gouv. de Pscow,

un peu au nord de la ville de ce nom. Il se réunit par un détroit assez large au lac Peipus, a 50 w. de long et 40 dans sa plus grande largeur. La rivière Vélikaia s'y jette à 7 w. de la ville de Pscow qu'elle arrose.

PSIOL ou PSLA, (Пселбили Псла.) riv considérable qui prend sa source dans le gouv. de Coursk, district d'Oboiane; elle traverse une partie du gouv. des Slobodes d'Ukraine et de Tchernigof, elle entre ensuite dans le gouv. d'Ecatherinoslaw, où elle se jette dans le Dnepr près de Crémentchoug. Ses bords sont très-peuplés et elle traverse partout un pays fertile.

PTICHA, (Ilmuma) riv. assez considérable qui a sa source dans le gouv. de Vilna, et qui se jette dans le Pripet; on flotte beaucoup de bois sur cette rivière.

PULTAVA, (Imamasa.) Voyes
Poltava.

PYCHMA, (Ilbumaa.) riv. considérable de la Sibérie, sur les bords de laquelle la ville de Camychlow est bâtie. Elle prend sa source dans le gouv. de Perm, district d'Ecatherinbourg, elle entre ensuite dans le gouv. de Tobolsk, et s'y jette dans la Toura. Cette riv. coule consta mment d'occident en orient, tout son cours est de 500 werstes.

## R.

RABANSKAIA-SOURHONIA, (Pafanchar-Cyxona.) riv. du gouv.
de Vologda; elle sort du lac Couhinsk, et après un cours de 30 w.
elle se réunit à la Ocolnaia-Souchonia; cette riv. est navigable, et
elle a de particulier qu'au printemps, lorsque la crûe des eaux est
la plus haute, elle coule quelquefois pendant 12 jours en sens contraire, c'est-à-dire que ses eaux
remontent dans le lac.

RACA, (Paka.) pet. riv. du gouv. de Riazan; elle se jette dans l'Oca.

RACKOKÉ, (Pakkoke.) Cest la 71° des îles Courilles. On estime à 120 w. sa distance de la 10°. Sa longueur et sa largeur peuvent être d'environ 20 w. chacune, et elle ressemble à une montagne isolée sortant du sein des flots. Il y avoit autrefois de la verdure et des bancs de rochers sur lesquels une multitude d'oiseaux d'eau établissoient leurs nids; mais ces bancs ont été démolis par l'éruption des feux souterrains qui ont entr'ouvert le sommet de la montagne, et lancé une grande quantité de pierres et de cendres. Depuis cette époque l'île a toujours continué de brûler. Lors de cette éruption, des endroits de la côte qui étoient auparavant couverts d'eau à la liauteur de 13 brasses ont été comblés de débris et de cendres, de manière à former aujourd'hui des bancs et des bas-fonds.

RACOVKA, (Panosna.) pet. riv. du gouv. des Slobodes d'Ukraine, district de Belopolsk, elle tombe dans le Seim.

RADOMYSL, (Pagomucao.) ville du gouv. de Kiew, et ches-lieu d'un district; elle est située sur la rive gauche du Tétéres, à 99 w. de Kiew.

RADOUGA, (Pagyea.) C'est um pet. riv. de la presqu'ile du Cautchatka, sur laquelle la ville de Nijni-Camtchatsk est bâtie; les habitans du pays l'appellent Orata

RADZIVILOF, (Pagsususosis)
pet. ville frontière dans le gouv. de
Volhinie, district de Covno. Elle
est située presque vis-à-vis la ville
de Brody qui appartient à la maison d'Autriche, et à cause de cele
on y a établi une douane et un
payage pour toutes les marchandises qui entrent ou qui sortent de
la Russie de ce côté. Elle est à 282
w. de Jitomir.

RAKHLÉA, (Parsen) c'est un pet. endroit entouré d'un rempart dans lequel on trouve une église; il est situé dans le gouv. de Vologda, district de Veliki-Oustiong. On ignore quand et par qui il été construit; on trouve sur une image de St. Nicolas, qui est dans l'église, une inscription qui prouve que les ornemens de cette image ont été donnés en 1470 par le Grand-duc de Moscou Ivan-Vassificivitch.

RAKITNA, (Pakumha) pet. riv. du gouv. d'Orel, district de Cremy, elle se jette dans l'Oca.

RAKITNAIA, (Pakumhas.) indu gouv. de Coursk, district de Kotmychsk; elle se jette dans k Psiol.

RAMZAÏKA, (Pansaŭka) pet. riv. du gouv. et du district de Penza; elle se jette dans la Penziatka.

RANDÈNE, (Parzeno) ancien château-sort, bâti en 1288, dans le gouv. de Livonie. Ce n'est plus qu'un bien seigneurial. Il se trouve dans le district de Derpt, au bord du lac Vourtz-Ervé, et à 35 w. de Derpt.

RANENBOURG, (Panenbyped.)
On nomme ainsi vulgairement la
ville d'Oranienbourg, dans le gouv.
de Riazan. Voyez ORANIENBOURG.

RANOVA, (Panosa) riv. dugouv. de Riazan, elle a sa source dans le district de Scopine, et coule ensuite dans celui de Pronsk où elle se jette dans la Pronia.

RASCATY, (Packambi.) Colonie illemande dans le gouv. et le district de Saratof, elle est située au bord du grand Caramyche, on y compte 200 habitans; ils sont tous de la religion catholique. Cette colonie est à 39 w. de Saratof.

RASSAGOU OU RACHA-OUA, (Paшагу или Раша-уа.) C'est la 13. des iles Courilles; elle est à 40 w. de la 12°, donne a-peu-près 30 w. en tout sens. Elle a de hautes montagnes, des côtes de rochers escarpés, et un très-petit nombre de baies sablonneuses. Des forêts de bouleaux, d'aunes et de cèdres de Sibérie sont parsemés sur les montagnes; les vallées et les terraius plats sont abondans en herbages. Le renard est le seul quadrunede, mais les rochers escarpés offrent un réfuge à toutes les especes d'oiseaux d'eau, qui y posent leurs nids; et les castors ainsi que les veaux marins abondent sur le rivage. Il n'y a aucune rivière poissonneuse. Les habitans, dont une partie est baptisée, sout peu nombreux sur cette ile.

RASSYPNAÏA, (Paccunhan) c'est un petit fort sur les bords de l'Oural. Il appartient au gouv. d'Oren-

Tom. IL.

bourg, et se trouve à 101 w. de cette ville, plus bas sur le fleuve.

RAUMO ou RAMÉO, (Paymo MAM Pameo) ancienne ville maritime, sur le golfe de Bothnie, elle appartient au district de Biornebourg, fait le même commerce que Nystadt, et a un bon port.

RAZDOROVSKAÏA, (Pasaopose ckan) C'est le nom d'une stanitza ou bourg des Cosaques du Don; bâti sur les bords de la Medveditza.

On y trouve une église.

RAZDORSKAIA, (Pasaopekaa.)
Stanitza ou bourg des Cosaques du
Don, il est situé à l'embouchure
du Soukhoi - Donetz dans le Don
et sur les deux rives de ce sieuve.
La montagne, sur laquelle presque toutes les maisons sont bâties,
est si haute, qu'on a beaucoup de
peine à y arriver avec les voitures.
Cet endroit est renommé par ses
vignobles et la bonne qualité de
ses vins.

REJA, (Pema.) riv. du gouv. de Perm, qui par sa réunion avec la Néiva, forme la Nitza.

RÉNA, (Pena.) riv. du gouv. de Perm, elle se jette dans la Tchoussovaia, la ville de Coungour est bâtie sur ses bords.

RÉSSA, (Peca.) riv. qui prend sa source dans le gouv. de Calouga, non loin de Serpeisk, elle traverse ensuite le district de Mossalsk pour entrer dans le gouv. de Smolensk où elle se jette dans l'Ougra. Cette rivière forme sur une certaine distance les limites des gouv. de Smolensk et de Calouga.

RÉSSATA, (Pecama.) pet. riv. du gouv. d'Orel, elle entre dans celui de Calouga et s'y jette dans la Jizdra.

RESSU, (Peco.) c'est un des trois lacs au bond desquels la ville de Novorjew est bâtie, dans le gouv. de Pscow.

RESTA, (Pecma.) riv. assez considérable dans le gouv. de Mo-hilew, elle parcourt les districts

de Tcha-Oussow et de Staroby- des Suédois et des Esthoniens; covsk, et s'y jette dans la Pronia.

RÉTOUZARI, (Pemysapu.) c'est le nom que portoit auparavant l'île sur laquelle la ville de Cronstadt est bâtie; mais en 1723 elle a reçu le nom d'île de Cronstadt qu'elle conserve encore. (Voyez cet ar-

-tiçle.) -REVAL, (Pesenschan eybep-'nin.) (gouv. de) On l'appelle aussi gouv. d'Esthonie. Il est borné au nord par le golfe de Finlande, à l'orient par le gouvernement de Pétersbourg, au midi par le lac Tchoudskoe ou Peipus et la Livonie, et à l'occident par la mer Baltique. On divise ce gouv. en quatre districts qui sont : 1°. le district de Garrien dont le ches-lieu est Reval, capitale du gouv.; 2º. de Virland, chef-lieu Vésénsberg; 30. d'Erven, chef-lieu Veissenstein, et 401 de Vick, chef-lieu Habsal. On y trouve en outre le port Baltique, et Talsbourg, ancien château-fort qui a un petit port marchand sur le golfe de Finlande. Les îles de Dago, de Vorms, de Voulf, de Narguene, Vranguel 'et Roggué lui appartiennent aussi. Les principales riv. qu'on y trouve, sont : le Pernau , la Païda , le Padis, le Casarguene, le Cazaran, le Sem, le Saouni et le Léal. Ce gouv. est formé de l'ancien duché d'Esthonie, dont une partie a dès longtemps appartenu à la Russie. Ce n'est que pendant les troubles qui ont eu lieu sous les faux Dmitri que les Suédois s'en sont emparés. Il est revenu en entier à cet empire après la guerre entre Charles XII et Pierre-le-Grand, et lui a été assuré par la paix de Nystadt en 1721. Les habitans sont des Esthousens anciennement nommés Tchouds par les Russes. Ils n'ont qu'un seul dialecte. Dans l'île de Vorms, au grand et petit Koog, on ne trouve que des Suédois; dans les îles de Dager et de Nuke

dans les villes et le plat pays des Allemands. Toute la noblesse est de cette dernière nation. Il y a aussi beaucoup de Russes dans œ pays. Le nombre des habitans peut être porté à 200,900 personnes des des deux sexes. Quoique la religion Inthérienne évangélique y soit la dominante, les Russes y ont aussi plusieurs églises. Le clergé luthérien est sous l'inspection du consistoire provincial, et le russe relève de l'archevêque de Novgorod L'histoire de ce pays étant la même que celle de Livonie, je me sus réservé d'en parler à l'article Gouv. de Riga, pour ne pas m répéter. Le Souverain se qualifi de due d'Esthonie; titre qu'il place avant celui de Livonie. Quant aux propriétés du sol, il ressemble à celui de la Livonie à Reval, il est léger et sablonneux; dans le Wes-Garrin en partie pierreux, dans 🗷 Wick marécageux et pierrent, en Erven et Virland, il est plus mêlé de terre; ce qu'il ne fui concevoir qu'en général, car sil étoit question d'un plus grand de tail la variation seroit encore plu sensible. Les soins des propriétif res et la bonne culture font qui le produit de ces terres, en gésé ral peu fertiles, non - seulemes suffit à la consommation de ses habitans, mais leur permet encore d'en exporter une partie. L'éducttion du bétail est également use branche d'économie productive dans ce pays. Le gouv. de Reral ne manque pas de bois. On y fail beaucoup de chaux avec des pierre de cette substance qu'on amasse en grande quantité au bord de la mer. Les pêches y sont abondar tes et l'exportation de ce pays cor siste en chanvre, lin, blé, cire, # les à voiles et cuirs.

REVAL, (Pesens.) en Esthonico Tallin de Dani-Lin, qui veu: dire ville des Danois, en lethonien Dannu Pilss, en russe anciennenent Colyvan, est une ville de ommerce, fortisiée, sur le golse le Finlande, et la capitale du gouv. Esthonie. Elle se trouve sous le 19° 26' 22" de lat. sept. et le 42° 19' 15" de long. orient., à 344 w. le Pétersbourg, et à 1072 de Mosou. Le roi de Dannemarck Valkmar II posa les premiers fondenens de la ville et du château en 218, dans le même emplacement nù étoit auparavant le fort de Lynlauisse (Castrum Lyndaviense), equel, suivant toutes les apparenxs, avoit été bâti en 1194 ou 1196 ur le roi Canut VI, lors de ses apéditions militaires en Esthonie. e même Valdemar fonda nème temps un évêché dans sa monvelle ville. Elle fut agrandie en 510, et ce fut alors que le couvent le Saint-Michel fut enclavé dans les murs. Cette ville, ainsi que oute la province d'Esthonie a reçu inciennement ses plus grands priiléges des rois de Dannemarck. es priviléges lui donnent la juriliction en matière civile, crimirelle et de police; le droit d'élire es magistrats et celui de nommer lous les emplois ecclésiastiques et wils. Toutes les églises et tous es anciens édifices ont des inscrip-10ns et des armoiries danoises. les maisons sont la plupart de iriques et bien bâties, mais les ues, quelques-unes exceptées, ont étroites et irrégulières. Cette ille renserme plus de 10,000 hantans. Outre 7 églises luthérienles, il y en a 6 russes. Les Allenands ont quatre ministres ecclélastiques, y compris le surintenlant, lesquels forment le clergé le la ville, avec deux ministres uedois et deux Esthoniens. La athédrale, qui est administrée ar deux ministres ou pasteurs, epend de la noblesse qui a son rectoire dans cette paroisse. Le ymnase, sondé en 1631, a quatre

professeurs, un pour la Jangue russe, et trois autres. On trouve outre cela l'école de la ville, une école particulière pour les filles, et une école pour la noblesse. Le péage qu'on perçoit à Reval est partagé, la ville en conserve une partie et la couronne l'autre. La ville a son arsenal particulier, un grand hôpital pour la marine; elle entretient quelques artilleurs et une compagnie de soldats. Elle a cédé les remparts à la couronne. Elle juge suivant le droit de Lubeck. Autrefois Reval étoit célèbre parmi les villes anséatiques, et son commerce maritime est encore dans un état florissant. Elle jouit du droit d'étape, excepté que son exportation n'est pas fort considérable. Le port est vaste, beau et sûr, il contient une partie de la flotte russe. La ville est entourée de murs fort élevés, de fossés profonds et de bastions solidement construits, et sa force est augmentée par le château, lequel est placé sur un rocher. Elle fut entièrement réduite en cendres en 1433. Elle se remit sous la domination suédoise en 1561. Pierre-le-Grand s'en rendit maître en 1710, par accommodement, et lui confirma non-seulement les privilèges dont elle jouissoit alors, mais renouvela tous ceux que la couronne de Suède avoit supprimés. A un quart de lieue de la ville, au bord de la mer, est le jardin impérial de Catherinenthal, ainsi nommé par Pierre-le-Grand du nom de son épouse, on y trouve une maison deplaisance et une superbe avenue de marronniers.

REZANOFKA, (Pesanoeka.) colonie allemande du gouv. de Saratof, district de Volsk, on y compte 36 familles luthériennes.

REZITSA, (Phsuua.) pet. riv. du gouv. de Vitebsk, elle sort du lac Razno et se jette dans celui nommé

Loubane. La ville de Rezitzy est casernes construites pour des inbâtie sur ses bords.

REZITZY, (Ptsuubl.) ville du Cette ville a 3000 habitans des deux gouv. de Vitebek et chef-lieu d'un sexes. Il s'y tient 3 grands marchés district. On la nomme en polonois par an, auxquels on apporte les Retchitzy, en lettonien Ressékié, marchandises de la soire de Lebeet les géographes Livoniens l'appel- diane. Au reste, les babitans sont lent en allemand Rozitten; elle est pour la plupart des cultivateurs. située sous le 56° 35' de lat. sept. RIAJSKAIA-KRÉPOST, ( P. E. et le 45° 39' de long. orient., sur ckas. Kptnocmi.) C'est le nom la rive gauche de la Rezitsa, et à d'un des forts qui composoient ci-296 w. de Vitebsk. Sous le régime devant la ligne militaire d'Ukraine polonois elle avoit un starost, et Il est dans le gouv. d'Ecatherinosous celui des chevaliers porte- slav, sur la rive droite de l'Ordy. glaive un Voigt ou juge suprême. Sa situation est au nord d'Ecathe-Le premier château y fut bâti en rinoslav., entre Alexopol et le fort 1289, on en voit à peine quelques Feodorovsk, à 15 w. du premier, restes. Parmi les villes de Livonie et autant presque du second. conquises en 1577 et 78 par le tzar RIASSA, (PACa.) C'est le nom Ivan-Vassiliévitch, on nomme aussi de trois riv. du gouv. de Riaus, Rezitzy, mais ou ne voit pas qu'elle qui se réunissant en une viennent ait sait une aussi belle désense que se jeter sur les frontières du gou. le prétend Hilsen dans ses Mémoi- de Tambow dans le Voronéje. res. Elle tut définitivement réunie RIAZAN ( Pasant Губернія.) à l'empire en 1772 avec le reste de (gouv. de) Il est borné au nord par la Russie blanche. On y trouve ceux de Moscou et de Vladimir, à dans ce moment une seule église l'orient et au midi par celui de de Grecs-Unis et une école juive. Tambow, et à l'occident par œlui Le nombre de ses habitans est éva- de Toula. Sa plus grande largeur, lué à 1500 personnes des deux en comptant depuis les limites du sezes.

du gouv. des Slobodes d'Ukraine, mir, district de Soudogda est de district de Bohodoukhovsk, qui 285 w., et sa longueur, depuis k après un cours de 33 w. se jette gouv. de Toula, district de Cadans la Vorskla.

RIAJSK, (PARCED) ville du gouv. district d'Elatom est de 210 W. 1 de Riazan et chef-lieu d'un district, est divisé en 12 districts portant les sous le 53° 30' de lat. sept. et le noms de leurs chefs-lieux; œ sont 56º 40' de long orient. sur la pet. ceux, 1º. de Riazan, capitale da riv. Khoupta qui se jette dans la gouv., 2º. Zaraisk, 3º. Casimol, Ranova et à 100 w. au sud-est de 4º. Sapojok, 5º. Riajsk, 6º Ranien-Riazan. On ne connoît ni l'époque bourg. 7°. Scopine, 8°. Pronsi, de la fondation ni le nom du fon- 9°. Mikhailof, 10°. Dankof, 114. dateur de cette ville. Elle se par- Spask, et 120. Egoriefsk. Le ur tage en ville proprement dite et en roir y est presque partout extre faubourg; la ville proprement dite mement fertile, aussi produit-i étoit anciennement sortissée, on beaucoup de blé et de chanve, voit encore les fosses et une partie dont il exporte une grande quardu rempart qui l'entouroit. On tité. C'est un pays de plaine, cetrouve à Riajsk 4 églises et une pendant on trouve des marais el

valides, l'tant soldats qu'ossiciers.

gouv. de Tambow, district de Le-RIABINA, (Pabuna) pet. riv. bédiane, jusqu'à celles de Vladichira, jusqu'au gouv. de Tambow, maison de charité, en outre des de grandes forets dans sa parté

seplentrionale, on y trouve aussi, et principalement dans le district de Fronsk, des mines de fer qu'on exploite avec assez d'avantage. Ce gouv. renferme quelques grands lacs, les plus considérables sont œux de Vesn, Vélicoé et Cheniské; ses principales riv. sont le Don, l'Oca, la Tsna, l'Osetr, la Pra, la Pronia, le Lesnoi-Voroneje, et le Folnoc-Voroneje, etc. Elles sont en général très-poissonneuses, et le pays fournit du gibier en abondance. La population de ce gouv. se monte à 882, 475 personnes des deux sexes, parmi lesquelles il faut comprendre 4000 Talares. Ils possèdent différentes sabriques et manufactures comme par ex. des verreries, des distilleries d'eau-de vie de grains, des manufactures de draps, de toiles, etc. Le clergé y est régi par un archeveque qui réside à Riazan.

RIAZAN, (Pasant.) L'aucienne capitale du duché de ce nom, et la résidence de ses souverains, n'eziste plus. Cette grande et puissante ville, une des plus anciennes métropoles de la Russie a été détruite en 1568 par les Tatares. Elle étoit bâtie sur les bords de l'Oca, et on en voit encore quelques restes dans un village qui a pris sa place et qu'on nomme encore Staraïa-Riazan; (ancienne Riazan). Il est à 230 w. de Moscou el à 50 seulement de la Riazan actuelle. La capitale du gouv. de ce nom ne se nomme Riazan que depuis le règne de l'impératrice Catherine II, qui, en organisant ce gouv., l'ordonna ainsi. Son ancien nom étoit Péréaslavl-Riazanskoie. On ignore l'époque précise de sa fondation, mais on suppose avec quelque vraisemblance qu'elle est due au grand-duc Vsevolod-Jourievitch. Long-temps après, Oleg, grand-duc de Riazan, en sit sa residence, l'ancienne étant déjà ruinée par les Tatares. Après le

partage de l'empire entre les enfans de Vladimir-le-Grand, Riazan devint un état séparé; peuà-peu il s'éleva à une grande puissance et devint entièrement indépendant des grands princes de Kiew, et ensuite de Vladimir et Moscou. Il fit souvent la guerre à ces derniers, et acquit même dans la suite une espèce de prépondérance; mais les partages partiels qui se firent dans ce duché donnèrent lieu à des guerres civiles, ensuite l'érruption des Tatares et la puissance des grands-ducs de Moscou acheverent de le ruiner entièrement; il finit par être tout-à-sait reuni aux domaines des souverains de Moscou par le tzar Ivan-Vassiliévitch, et même quelque temps les princes ses prédécesavant y envoyoient déjà leurs seurs gouverneurs. La Riazan actuelle est située sous le 54° 42' de lat, sept. et le 56° 30' de long. or., 191 w. de Moscou, sur un bras de l'Oca auquel le fondateur de la ville a donné le nom de Troubéje, et celui de Lybed à une autre petite riv. qui s'y jette dans la ville même, en commémoration des deux riv. qui coulent dans l'ancienne l'éréaslavl d'Ukraine, qui elle-même a donné son nom à cette ville. La sorteresse, qui est un carré long irrégulier iormé par un rempart de terre, existe encore quoique presqu'entierement ruinée, elle est sur la rive droite du Troubéje et a un sossé sec du côté qui n'est pas désendu par la rivière. On y trouve les trois cathédrales, le palais épiscopal qui étoit l'ancien palais des princes de Riazan; le consistoire, deux couveus et trois églises de pierres; en outre, on trouve hors de la forteresse, dans la ville proprement dite, 14 églises, un séminaire qui possede une bibliotheque et une belle horloge, deux couvens, dont l'un est à l'extrèmité de la ville, et l'autre hors de son enceinte; les tribunaux qui forment un corps de bâtiment superbe; les boutiques et les magasins; une infirmeric, une maison de charité, des écoles publiques, etc. La population de la ville est de 6700 personnes de deux sexes. Le commerce qui s'y fait n'est pas bien considérable; la plupart des marchandises qu'on y vend s'apportent de Moscou ou des foires voisines; on trouve cependant ici deux manusactures, l'une de soie et l'autre de toile ; il se tient deux grands marchés par an à Riazan. L'Oca coule à une werste de laville, et au printemps lorsqu'elle se déborde elle vient jusqu'à la sorteresse, où elle se réunit alors avec le Troubéje qui en est un bras, comme nous l'avous dit plus haut. Cette ville est la résidence d'un archevêque qui prend le titre d'archevêque de Riazan et de Zaraïsk.

RIGA, (Рижская ецбернія.) (gouv. de) On l'appelle actuellement gouv. de Livonie. Avant d'en faire une description géographique, je crois devoir parler des peuples qui l'habitent, c'est-àdire, des Livoniens ou Lethons, et de l'établissement des Allemands dans cette province, jusqu'au temps où elle fut définitivement réunie à l'empire de Russie. Ce pays étoit jadis habité par les Tchoudes, qui, dans ces contrées, se divisoient en trois peuples, savoir; en Livoniens, en Estho-vèque et aux chanoines de Breme niens, et en Lettoniens. Le nom en 1189, où après les avoir loue de Livonie a été donné proprement au district situé vers ,la dans le pays russe de Livonie, Dvina et la mer Baltique jusqu'à Salis; mais il s'est peu à peu étendu à la Lettonie. Les Russes les nommoient Tchoud-Livonskaïa, et les habitans eux-mêmes s'appelloient Widsemme, c'est-à-dire, pays moyen. L'histoire ancienne Novgorod Mstislaw Rostislavitch d'Esthonie et de Livonie est aussi entra en Livonie avec 20,000 hour obscure qu'incertaine; nous en mes pour lever le tribut que les

connoissons cependant quelques saits par nos chroniques, ces peuples ayant été souvent en guerre et souvent soumis par les princes russes. En 1056, Stromil, possadnik de Novgorod, fit une invasion chez les peuples Tchoudes, et prit leur ville Ossine-Kéditow (qui veut dire *main de Soleil*). En 1116, Metislaw Vladimirovitch entra en Livonie avec les troupes de Novgorod et de Pscow, y prit leur ville qu'il nomme Medvejia-Golova (tête d'ours), leur imposs un tribut et retourna avec un grand butin et emmenant beaucoup de prisonniers. En 1133, les Tchoudes ayant été informés de la mésintelligence qui régnoit parmi les souverains russes, non-seulement refusoient le tribut accoultmé, mais s'étant réunis sous les ordres de leurs anciens, ils prirent Jouriel et y massacrèrent les Kusses. Mais les princes russes s'élant raccommodés, Vsévolod Mstislvitch entra pendant l'hiver dans leur pays, et les ayant battu reprit Jouries. Il punit ensuite de mort les plus mutins, et réimpos le tribut dont ils s'étoient libérés. On trouve plusieurs preuves de la domination des princes russes dans ce pays, avant l'arrivée des Chevaliers Porte-Glaive qui y parurent au commencement du XIIIe siècle, comme nous le verrons plus bas. Le pape Clément III en donne une dans sa lettre à l'arched'avoir envoyé des missionnaires leur recommande de s'adresser au grand-duc de Russie pour en obtenir la permission et sa protection; ce qui prouvo clairement que ce pays appartenoit alors aux Russes. En 1178, le prince de

Tchoudes Livoniens devoient depais plusieurs années à la république. Avant de commencer les hostilités, il leur envoya demander le tribut. Les anciens ayant assemblé le peuple, ne purent s'accorder entre eux. Alors Mstislaw ravagea le pays jusqu'au bord du Tréider et de la mer, brûlant tout sur son passage. Il défit trois fois les Tchoudes; ceux-ci, nommément les Livoniens, les Lives, les Zimiagoles, les Couris, les Permis et les Erviens, se retranchèrent sur les bords du Tréider, mais Mstislaw ayant détaché une partie de les prit à dos, ce que voyant ils s'enfuirent tous, abandonnant leurs retranchemens, et Mstislaw passant la rivière sans résistance, les poursuivit jusqu'à la Dvina et en fit un grand carnage. Le paganisme y a été suivi jusqu'au douzième siècle. Voici de quelle manière la religion chrétienne fut alors connue et adoptée dans ces contrées. Quelques marchands de Bremen faisant voile en 1158 pour Visby, dans l'île de Gotland, et une bourrasque les ayant jeté sur les côtes de Livonie, ils abordèrent dans l'endroit où la Dvina se jette dans la mer Baltique, et où les habitans portoient le nom de Liwes. Ces marchands furent d'abord attaqués, mais ils finirent par se lier avec les habitans et à saire le commerce avec eux; ce qui altira successivement un plus grand nombre de Brémois, auxquels les naturels du pays permirent de s'avancer sur la Dvina jusqu'à une distance de six milles, et d'y dresser des baraques. Dans la suite des temps, les Brémois bàtirent sur une montagne une maison pour l'entrepôt de leurs marchandises. Les habitans appelèrent cette maison Ukskül, c'est-àdire village; son nom moderne est Uxcoul. Le nombre des Allemands

s'étant accrû, ils amenèrent avec eux, environ es 1186, un prédicateur nommé Mainhard, de la règle de St. Augustin et du couvent de Segeberg en Vagrie. Ce moine apprit le langage du pays, et cngagea quelques habitans à recevoir le baptême. Uksküll devint insensiblement un bourg, outre lequel on bâtit encore le château de Dalen. Mainhard établit dans le premier endroit une église et un couvent d'Augustins, devint évêque et transféra son siége à Kerkholm, ou Kirckholm. Depuis ce temps un grand nombre de familles allemanses troupes, tourna leur camp et des vinrent s'établir dans ces contrées. Ce fut vers le même temps, savoir, en 1196 que le roi de Dannemarck, Canut VI, fit une expédition en Esthonie, s'empara de cette province, et pourvu le pays d'églises et de prêtres. Pour conquérir la Livonie et pour s'y maintenir, l'évêque Albert fonda en 1201 l'ordre des chevaliers du Christ, auxquels le pape Innocent III donna la règle des Templiers, et une marque qui étoit une épée et une croix attachées à l'habit, et leur enjoignit l'obéissance envers l'évéque de Riga. En 1206, Albert céda aux chevaliers la troisième partio de la Livonie, avec tous les droits de supériorité. Le pape confirma cette cession en 1210, et exempta les chevaliers de la dixme et de toute autre espèce de contribution. Le premier maître de l'Ordre fut Winno, lequel ordonna qu'à l'avenir tous ceux qui y entreroient seroient obligés de prendre le nom de Chevaliers porte-glaive (Ensi feri). Ces chevaliers furent réunis solemnellement avec l'Ordre Teutonique en 1238, et portoient des manteaux blancs avec des croix noires; c'est là ce qui les fit appeler Frères de la Croix, nom qu'ils changèrent en 1381 en celui de chevaliers de la Croix. Kelch écrit dans sa chronique livonienne, sous

la date de 1207 que « l'évêque « Albert alla, con intement avec » le maître de l'Ordre, attaquer » la ville de Kokenhausen, où ré-» gnoit un prince russe nommé n Vissika; que celui-ci, à l'appro-» che des Allemands, mit le seu à » la ville, et s'enfuit à Novgorod. » Ce Vissika est Viatchek frère de Vassilek de Polotsk, et tous les deux sils du prince Boris de Polotsk. Quant à la ville de Kakenbausen, les Russes la nommoient Dvina. Le même Kelch raconte « qu'en » 1209 l'évêque Albert ayant for-» visie Kokenhausen alla attaquer » Hersiqué, dont le prince Vyche-» volde, marié à une princesse lit-» li uanienne, s'étoit emparé; c'est » pourquoi les Lithuaniens le se-» coururent contre les Chrétiens; » malgré cela l'évèque emporta la » ville d'assaut. » Quoi qu'effectivement ce sut Vsevolod, grandduc de Kussie qui régnoitalors, et qu'il possédât, comme prince de Novgorod, une partie de la Livonie, il étoit même marié à une princesse de Polotsk (que Kelch appelle Lithuanie), mais il est de fait qu'il n'eut aucune part à l'événement qu'il raconte. C'étoit probablement un autre Vsévolod fils d'un prince de Polotsk, dont il est question dans nos choniques, sous la date de 1217. Il y est dit que le prince de Polotsk, à l'instigation de sa femme Sviatokhna, belle-mère des fils de ce prince, leur donna en partage ses domaines sur la Dvina, et les y envoys régner; que Viatchek y ayant laissé son frère Vsevolod, retourna bientôt à Pscow pour demander du secours contre les Lithuaniens qui inquiétoient ses frontières; que ce même prince sut tué par les Allemands à Hersiqué, que les Russes nommoient Vorobiine, et qui appartenoit à la principauté de Pscow. En 1234, le prince Jaroslaw Vsevolodovitch ayant réuni les troupes

de Novgorod et de Pscow, marcha contre les Allemands vers Jouriel, les y battit complettement, et les poursuivit jusqu'aux bords de l'Amovja, où ils lui demanderent la paix, qui leur fut accordée pour trois ans. Ce prince, après avoir reçu des présens considérables, retira ses troupes. C'est vers 1217 que les Allemands parurent en Esthonie. Kelch raconte à cette occasion « que l'évêque Albert » tomba sur Garrien, et obliges » par-là les habitans à se rénuir » aux Russes pour se défendre » Effectivement, ils s'assemble-» rent au nombre de 20,000 hom » et mirent le siège devant le chi-» teau d'Odenpé; et quoique le » maître de l'Ordre, Vinno de » Robach et Didrich Buksörden » vinssent au secours de la place » avec 3000 hommes, ils nepu-» rent saire lever le siège, et perdi-» rent plusieurs des plus braves » Chevaliers. Le château se rendit » par capitulation, et Buksövden » fut pris et emmené prisonnier à » Novgorod. » Nos chroniques » parlent pas de cette réunion avec les Tchoudes, mais elles discut simplement que les Russes battirent les Allemands réunis aux Tehoudes, tuèrent deux des plus illustres chavaliers; et emmenèrest le troisième prisonnier. Le château d'Odenpé y est nommé Medreju-Golova. En 1346, le roi de Dauemark, Voldemar III, abandonu à perpétuité l'Esthonie à l'Ordre pour une somme de 18,000 marcs d'argent pur. En 1521, le grandmaître, Walther de Plettenberg acheta du grand-maître de l'ordre général en Prusse, la jurisdiction souveraine en Livonie, et sut parlà délié, ainsi que les états de Livonie, du serment qu'il avoit prêté au grand-maître de l'Ordre Teutonique; et peu de temps aprés l'empereur Charles V l'admit au nombre des princes de l'Empire. Ce

jui procura aux Livonieus la lirté d'appeler des jugemens promoncés par leurs tribunaux à la hambre impériale séante alors à pire. Ce fut vers cette époque que réformation commença à s'introluire dans ce pays. Le tzar Ivan Vassiliévitch y fit une invasion, et icha de se le soumettre vers le nilieu du XVI siècle. Les troules que ce prince causa engagèent la ville de Reval et l'Esthonie se mettre sous la protection des uédois ; c'est là l'origine des préentions que cette couronne fornoit sur la Livonie, et celle des rérogatives de l'Esthonie sur la ettler céda la Livonie au roi de ologne comme grand-duc de Lituanie, résigna solennellement m titre de grand-maître, et deinten 1561 premier duc de Courinde, après avoir prêté foi et ommage à la Pologne. Les Poloais prirent possession de Riga et e la Lettonie. Tous ces événemens reut de ce pays une pomme de iscorde, pour laquelle la Russie, Pologne et la Suède versèrent caucoup de sang, pendant un pace de près de cent ans, c'est-àire depuis 1561 jusqu'en 1660, poque du traité d'Oliva. Par ce aité la Livonie fut abandonnée à <sup>1</sup>∞uronne de Suède, et la Dvina it assignée comme limite entre les ossessions suédoises et polonaises. n 1681, on commença à effectuer Tom. II.

république la Livonie, s'il parvenoit à s'en emparer; mais quoique la conquête eût lieu par la paix de Nystadt, conclue en 1721, la Suède n'en céda pas moins pour toujours cette province à l'empereur Pierre Ier, qui lui abandonna en retour deux millions de Rixdallers, et qui regardant désormais cette contrée beaucoup moins comme pays conquis, que comme une province achetée, estima avec justice que le prix qu'elle lui avoit coûté annulloit assez le traité qu'il avoit ci-devant fait avec la Pologne. Voici le 4º article du traité de Nystadt par lequel on stipule la ivonie. Le grand-maître Gottard cession de la Livonie: La Suede abandonne pour toujours à l'empire de Russie, les provinces de Livonie, d'Esthonie, d'Ingermanie, et une partie de la Carélie, outre le district du fief de Vibourg, avec les villes et forteresses de Riga, Dunamunde, Pernau, Reval, Dorpat, Narva, Wibourg, Kexholm, et autres villes, forteresses, ports, places fortes, districts et rivages appartenans auxdites provinces, ainsi que les îles d'Oesel, de Dagen et Moon, et toutes autres situées depuis les frontières de la Courlande, le long des rivages de la Livonie, de l'Esthonie et de l'Ingermanie au bord oriental de Reval, duns le passage de Vibourg, ainsi et de même qu'elles étolent possédées par la couronne de Suède. Par les articles 9 et 10 résolution prise à Stockholm par Sa Majesté Tzarienne promet de diète en 1680, concernant le maintenir tous les habitans des couvrement des biens aliénés de provinces de Livonie et d'Esthonie, couronne, ce qui parut un peu et de l'île d'Oesel, tant les nobles ir à la noblesse. Dans la fameuse que les bourgeois, ainsi que les irre du Nord, qui eut lieu au villes; magistrats, communes, triunmencement du 18e siècle, le bus, etc., dans les droits, priviys ent beaucoup à souffrir. Par léges, us et coutumes dont ils jouis-1 traité que Pierre-le - Grand soient sous la domination suédoise; oit sait à Narva en 1704 avec d'y maintenir la liberté de conssuste II et la république de Po- cience, et de laisser la religion que, il s'étoit engagé de céder Protestante, et ce qui en dépend, us aucun dédommagement à cette sur l'ancien pied, avec cette réserve

seulement que les Russes auront également l'exercice libre de leur religion. Le Souverain du pays porte le titre de duc de Livonie, dont les armes sont un griffon d'argent disposé au combat, tenant une épée nue , au champ de gueules. On voit sur la poitrine du grifson le chissre couronné du prince régnant. La Livonie est riche en bois et en blé, ses forêts sont remplies de gibiers et ses rivières sont poissonneuses. Les impôts que l'on met sur les biens sont calculés d'après la quantité de *haakes*(1) que chaque domaine contient; et ce nombre est déterminé par une commission de révision nommée à cet effet. Ces impôts augmentent ou diminuent en proportion du nombre d'hommes que chaque terre exige pour son exploitation. La révision fait un état (Wachen-Buch) de tout ce qui appartient à chaque domaine; et c'est conformément à cet état que se sait le rôle. Tous les impôts et travaux que les paysans ont à payer ou fournir à la Cour, sont fixés suivant le Wachen-Buch, et autant il sournit de sommes de 60 écus, autant le bien doit contenir d'haakes. La noblesse qui est nombreuse dans ce pays est presque toute originaire d'Allemagne, et particulièrement de la Thuringe, de la Westphalie, de la Poméranie, du Mecklenbourg, et d'autres contrées du cercle de la Basse-Saxe. On trouve aussi quelques familles danoises, suédoises et polonaises. cident par le golse de Riga. Il sedi On distingue les familles qui se sont établies lors de l'arrivée des les noms de leurs ches-lieux; chevaliers Porte-Glaive, de celles sont : Riga, Venden, Derph qui sont venues après eux. La Pernau et Arensbourg. Les pris matricule de Livonie, réglée par cipales ri > sont la Dvina occident le sort, en compte encore 52. Il tale, l'Ews t, l'Aa, le Fellin faut dire qu'en général cette no- se jettent dans le golse de Riga, blese est bien élevée, et riva- l'Embach qui se jette dans le l'er lise avec l'ancienne noblesse russe pus. On compte 579,291 habitats

par son attachement aux souve rains, et les services qu'elle ren à l'Etat, tant dans le civil que dan le militaire. Plusieurs Livoniens sont distingués dans les haute charges de la magistrature, comm au sénat-gouvernant, au conse suprême, etc. Elle a donné d bons généraux et d'excellens off ciers à l'armée, étant par son ge nie même presque toute militain Le peuple y est pauvre et en gé néral fort peu civilisé; ses mœu et ses usages sont presque les mé mes que ceux des Esthonies Voyez cet article). L'impératri Catherine II y avoit introduit même mode de régie que dans l autres provinces russes en y org nisant en 1783 le gouv. de Rig mais l'empereur Paul Ier la fit n mettre sur l'ancien pied, en y lu sant seulement le tribunal d gouv. et la chambre des finance ce gouv. reprit le nom de gouv. Livonie.L'empereur Alexandre l' actuellement régnant, sur la de mande de la noblesse de ce pays, donné une Oukaze en 1804, le 🛪 février, et de sages réglemens p lesquels le sort du paysan Live nien a été beaucoup amélioré. gouv. de Riga ou de Livonie borné au nord par le gouv. d'Es thonie ou de Reval, à l'orient p le Tchoudskoé-Ozéro ou lac Papus qui le sépare du gouv. de le tersbourg, et par le gouv. Pscow, au midi par celui de \ tebsk et la Courlande, et à l'or vise en 5 districts qui portent wa

<sup>(4),</sup> Certains portion de terres.

ans ce gouv. Cette population est omposée de Lettons, de Lives et Esthoniens originaires du pays tde Russes. Les Allemands y comosent toute la population des vilmet la noblesse. On trouve quelces fabriques dans le gouv. de liga, nommément des verreries, es papeteries, des manufactures chapeaux, de cuirs, des distilries d'eau-de-vie de grains, etc. RIGA, (Pusa.) ville capitale du ouv. de Livonie et chef-lieu du istrict de son nom, sorteresse et ort; elle est située au bord de la rina occidentale, sous le 56° 56' Elat. sept. et le 41° 40' de long. rient., à 552 w. de Pétersbourg, t 1113 de Moscou. Cette ville doit voir reçu son nom d'une petite 17. appelée autrefois Rigue, auourd'hui canal de Rising, dont a voit à peine encore quelque race, et qui étoit jadis un bras de a Dvina. La ville sans ètre grande st bien bâtie; ses fortifications ont considérables, et elle est céebre et riche par son commerce. e roi Gustave-Adolphe la soumit n 1621, et Charles XI non-seulenent la déclara, en 1660, capitale le tout le duché, mais lui donna ussi le premier rang après Stockiolm, et accorda à tous les memres de la magistraturé et à leurs uccesseurs une noblesse personielle, pendant tout le temps qu'ils lemeuroient en charge. Presque outes les maisons sont bâties de lierres, mais les rues sont étroies, quoique dans les temps molernes on ait supprimé toutes les vances en saillie dont les maisons loient pourvues. La maison de 'ille, qui est considérable, a été ommencée en 1750. Les églises uthériennes, savoir la cathédrale n l'église Notre-Dame, consacrée n 1211; celle de St.-Jacque ou e la couronne et de la noblesse, t celle de St. Pierre et St. Jean, u l'église lettonienne, sont des

bâtimens considérables. On y voit aussi une église réformée, 6 églises russes, tant dans la citadelle que dans la ville et les fauxbourgs. Quant aux Catholiques, ils n'ont, qu'une maison où il leur est permis de s'assembler pour leur culte.: Les édifices les plus remarquables de la ville sont l'hôtel de ville et la bourse, la maison de Schvartzenhaupter, le palais impérial, l'église cathédrale, la Cathérinée, le palais des Etats, l'arsenal, l'hôpital de St. George, l'église de St. Pierre (sa belle tour, du haut de laquelle on jouit d'une vue superbe jusques sur la rade), la cour des corps de marchands et artisans, le monument des incendiaires de Riga, le théatre, la douane, les machines hydrauliques, le canal où les vaisseaux vont hiverner, etc. On trouve encore à Riga une bibliothèque de la ville, qui contient quelques manuscrits rares, et le musée de Himmsel qui mérite d'être vu, 3 clubs ou assemblées connues sous le nom de Musse, Ressource et Euphonie. Le premier est le plus remarquable, il est composé de 400 personnes des plus distinguées; un étranger doit être introduit par un membre, et y rencontrera tous les jours une société choisie. On y trouve aussi des établissemens littéraires, tels que le Lycée, le collége et la société économique; quelques fabriques et manufactures, comme d'amidon, de fleurs artificielles, de cartes à jouer, de savonneries, de rassineries de sucre; l'eau-de-vie qu'on y distille est très-estimée. On y construit aussi quelques vaisseaux côtiers; la fabrique des ancres est très-considérable. La ville de Riga reuserme deux arsenaux bien pourvus, dont l'un est entretenn au dépens de la courogne, et l'autre aux frais de la ville. Sous le règne de l'impératrice Elisabeth, les fortifications

ont été réparées, du côté de la campagne ainsi que de celui de la Dvina, et l'on ajouta en même temps de nouveaux ouvrages à ces derniers. Le grand hôpital militaire se trouve dans le faubourg. On passe le fleuve au moyen d'un superbe pont de bateaux. La bonté da port facilite le commerce de cette ville avec toutes les nations commerçantes de l'Europe. li arrive quelquefois plus de 700 vaisseaux à Riga, aussi le péage rupporte près d'un million d'écus d'Albert. Les priviléges considérables de cette ville ont été confirmés par l'impératrice Anne en 1730; par l'impératrice Elisabeth en 1742, et par Catherine II en 1763. C'est ici que réside la chancellerie du gouv., le conseil aulique de Livonie, le consistoire supérieur et le sur- une terre du même nom de 🛚 intendant-général. La ville renser- haakes, et dans celle de Lensi me 30,000 habitans, elle entretient trois terres de 57 haakes. Elles u-delà de 100 soldats, un corps aussi acheté Jungsernhos. d'artillerie et quelques ingénieurs; l'entretien des fortifications lui (golfe de) il appartient à la mer coûte annuellement plus de 10,000 Baltique, et baigne les rives du écus. Elle est aussi chargée de l'en- gouv. de Livonie et d'une partie de tretien des casernes. Pour les mariages cette ville a son propre «on- pour ainsi dire vers le nord augob sistoire. Sa situation sur un terrain se de Finlande; l'île d'Oesel # has l'expose à de fréquentes inon- trouve à l'entrée de ce golfe vert dations. L'eau du fleuve est trou- le nord. ble, d'assez mauvais goût, et n'est point assez profonde pour les vaisscaux pesamment chargés. Les environs ne sont que sable. Pour ce qui est de l'histoire de la ville, on trouve que son fondateur est l'évêque Albert qui l'a bâti en 1200, et Bozoguzieposo.) ville du gouv. l'entours d'un mur dans la suite. de Tver et ches-lieu d'un district; Vers l'an 1255 elle est devenue le elle est située sous le 560 de lat. siège d'un archevêque qui y tenoit sept. et le 520 de long. orient, sa cour, ayant la moitié de juridic- 131 w. sud-ouest de Tver, au bord tion sur la ville, et possédant en du Volga et de la Chilinca. Le Voloutre 19 châteaux, 4 petites villes ga, dont les sources ne sont pas et 5 bourgs. La ville ayant seconé loin de cette ville, commence ce le joug des évêques en 1515, elle pendant déjà à y être navigable. Ce adopta la réformation en 1522, et fleuve partage la ville en deux par se soumit uniquement à l'ordre. ties, dont celle qui est à l'orient En 1576 elle pria l'empereur d'Al- s'appelle Kniaz-Feodorofskaia es

lemagne de la recevoir au nombé des villes libres impériales, mai sa demande ne lui fut point accor dée. En 1581 elle se soumit à l Pologne, dont le roi lui confirm tous les priviléges. Elle a eu beau coup à soussirir des divers incendie ainsi que de plusieurs sièges parmi lesquels celui des Russes e 1656, celui des Saxons et des Po lonois en 1700, et celui des Russ encore en 1710, sont surtout re marquables. Au dernier, elle se obligée de se rendre à Pierre-k Grand son vainqueur. En 1768, plus grande et la meilleure parti du faubourg de Pétersbourg sui proie des flammes. Près de la vill sont deux jardins impériaux qu lui servent de promenades. Dans la paroisse d'Uxcoul, elle possed

RIGA, (Рижской Замив.) celui de Courlande. Il se réunt

Riphés (monts) (Pupeuckit sopu.) Voyez Ourals (monts).

RJEVA-POUSTAIA, (PRESE Mycman.) actuellement Novorjes

(Voyez cet article.)

RJEW-VOLODIMEROF, (Paceb

rievskaia, partie du prince Dmi- qu'à 450 personnes. tr., probablement parce que cette la fois dont elle a conservé les noms. Sa situation sur des collines assez élevées et entourées de plaines la rend fort agréable. On y trouve 12 églises, deux écoles, une maison de Charité, des magasins de sel, exes. On ne connoît pas précisé- pent d'agriculture. ment l'époque de sa fondation, marchés par an dans cette ville.

RODNIA, (POAHA.) C'étoit anciennement une ville dépendante le la principauté de Kiew; elle itoit batie aux bords de la Soula. On en voit encore quelques traces, et l'emplacement continue à porter le même nom. C'est là à ce lue disent nos chroniques, que le Frand-duc laropolk ler se cacha en )80, pour se soustraire aux pouruites de son frère Vladimir.

ROGANE, (Pocano) pet. riv. du 10uv. des Slobodes-d'Ukraine; elle rend sa source entre les districts le Kharkof et de Tchougouief, et auche.

lu gour. de Mohilef, et chef-lieu l'un district, elle est située sous e 63° 4' de lat. sept. et le 48° 5' de ong. or. sur le bord du Dnepr et l'embouchure du Drouitz, à 00 w. sud de Mobiles. Elle a un etit château sur une élévation. Il si entouré d'un rempart de terre t d'une palissade. On trouve dans ette ville deux églises rasses, un

le partie du prince Fedor, et l'oc- couvent du rit Romain et une écocidentale se nomme Kniaz-Dmit- le juive. Sa population ne se monte

ROGATCHIK, (Posaturo.) pet ville a appartenu à deux princes à riv. du gouv. de la Tauride, elle coule dans le step du district de Dnéprovsk, à 200 w. de Mamai-Sourka, et se jette dans le Dnepr.

Rosué, (Pose-) île qui se trouve dans le golfe de Finlande; elle appartient au gouv. d'Esthonie; ses et 8200 habitans des deux habitans sont Suédois, et s'occu-

ROGUEDVICK, (Posepsuko.) mais elle est très-ancienne, on la C'est un petit golfe dans la mer voit tantôt gouvernée par des prin- Baltique, qui prend son nom des de Smolensk, de Tver et de deux petites îles de Rogué qui se Moscon, et quelquesois avoir ses trouvent à son entrée. Le ruisseau souverains particuliers. Ses habi- de Padis s'y jette dans la mer. Il lans actuels font un commerce est à 44 w. de Reval. Pierre-le-155ez étendu de blé et de chanvre Grand voulut y construire un vec les ports de Pétersbourg et port, dont les fortifications avoient de Riga. Il se tient deux grands déjà été commencées, ensuite continuées par l'impératrice Elisabeth, mais ces travaux ont été abandonnés (Voyez BALTIQUE (port).

> Rojaie, (Pozaŭ.) pet. riv. du gouv. de Moscou, elle se jette dans

la Pakhra.

ROJESTVENE, (Pomecmeend.) pet. ville du gouv. de Pétersbourg, dans le district de Sophie, à 72 w. de la capitale. Elle est bâtie sur la rive droite de l'Orédije. On trouve une seule église.

Rojny, (Pomental) pet. riv. du gouv. de Riazan, elle se jette dans

le Don.

Rolleder, (Ролледерб.) соe jette dans l'Ouda sur sa rive lonie allemande sur le Volga audessous de l'embouchure du grand ROGATCHEF, (Posazeeb.) ville Caraman. Elle a été établie en 1763. On y trouve une église catholique et 70 familles qui suivent ce culte.

ROMANOF, (Pozianoso.) ville du gouv. de laroslaw, et cheflieu d'un district. Elle est située sur la rive gauche du Volga, sous le 57° 43' de lat. sept. et le 57° 20' de long. or., vis-à-vis de la ville de Borisoglebsk, bâtie sur l'autre

bord du fleuve, et à 34 w. au nord de laroslaw. On ne connoit pas l'époque de sa sondation, il est seulement dit dans l'ancienne chronique Slavéno-Russe, que le prince Vassilei-Davidovich, surnommé le Sévère, avoit trois fils, dont le cadet, Romane fonda cette ville. Elle est hâtie sur le bord assez élevé du fleuve, est entourée d'un rempart et d'un fossé. On y trouve outre la cathédrale, six autres églises, quelques fabriques de cuirs, une de toile et une de soierie. Le nombre de ses habitans peut être porté à 2000 personnes des deux sexes. Il s'y tient deux grands marchés par an. On trouve dans son district une espèce particulière de brebis, en ce qu'elle ne porte jamais moins de deux agneaux à la fois. On en fait des fourrures qui sont très-renommées pour leur légèreté et leur douceur. Il y avoit une autre ville de ce nom dans le gouv. de Voronéje, qui avoit reçu le sien de la famille des Romanof; ce n'est plus qu'un grand village où l'on trouve encore quelques riches marchands; ∉t plus de 1000 habitans; il est à plus de 430 w. de Mescou.

Romanof, (Posignoso.) pet. ville du gouv. de Minsk, district

de Sloutsk.

ROMANOFSKAIA STANITZA, (Poмановская Станица.) C'est le nom d'un bourg des Cosaques du Don, bâtie sur la rive droite de ce seuve. On y trouve une église. ratof, elle se trouve sur le bord Pendant la guerre de 1771 contre du Volga, et contient 60 familles les Turcs, les peuples qui habi- luthériennes. tent de l'autre côté du Couban firent une irruption sur le Don et gouv. de Smolensk et chef-lies ruinèrent cet endroit. On l'a re- d'un district, elle est située sous bati dans la suite, et on n'aperçoit le 53° 48' de lat. sept. et le 51° 14" aujourd'hui aucune trace de ce de long. orient, à 116 w. sud de désastre.

gouv. de Tchernigof, dans le dis- Glazomoïka. Cette petite ville ! trict de Conotop, elle coule de l'est presque toujours suivi le sort de à l'ouest sur un espace de 160 w., Smolensk, et a appartenu aux mé-

tourne à gauche pour entrer dans le district de Romène, et se jetté près de la ville de ce nom dans la Soula.

ROMENE OU ROMNY, (Pomeno или Ромны.) ville de goav. de Poltava et ches-lieu d'un district, elle est bâtie au confluent de la Romène et de la Soula, à 164w. de Poltava, sous le 50° 42' de lat sept. et le 51° 17' de long. orient Il s'y tient quatre grands marches par an. Le district de cette pet ville est très-fertile. On y cultire beaucoup de fruits dans les vergers, et ils ont la réputation d'être excellens; il produit aussi beaucoup de tabac qui est const sous le nom de tabac de Romène, et dont il s'exporte une grande quantité et même à l'étranger.

ROMNY, (Pozende.) Voyes Ro-

MENE.

RONNENBOURG, (Powenbypeb) en russe Roono, et en lettonien Rouanasse-Piltisse. C'étoit ancienvement un château-fort bât 🕫 1262, où résidoient habituellement les évêques de Riga, et autour de quel plusieurs bourgeois allemands s'étoient établis avec droit de citdins. Ce n'est plus aujourd'hat qu'un bien seigneurial situé sur la Ronna qui se jette dans l'As. Il se trouve dans le gouv. de Riga, dirtrict de Venden, à 21 w. de cette dernière ville.

Rosenheim, (Posenseumb.) colonie allemande du gouv. de Se-

ROSLAVL, (POCAGEAS.) ville de Smolensk. Deux pet. riv. la tri-ROMENE, (Pomeno.) riv. du versent, ce sont la Stonovoi et la

mes maîtres. Depuis 1616 jusqu'à 1634 elle a été prise deux fois par le tzar Michel Féodorovitch qui l'a rendu à chaque traité de paix à la Pologne; mais elle a été définitivement réunie à cet empire en 1654. On ne connoît rien de sa fondation. On y trouve actuellement 6 églises, les tribunaux, quelques magasins et 5 moulins que sont tourner les deux petites rivières qui passent dans la ville. Le nombre de ses habitans des deux sexes, peut être porté à 3150 personnes.

Rospopinskaia, (Pocnonuncean.) Stanitza ou bourg des Cosaques du Don. Il est bâti sur la rive droité de ce fleuve. On y trouve une église. Les habitans sont bons cultivateurs et riches en bestiaux, possédant d'excellens pâturages des deux côtés du Don.

Rossa, (Pocca.) riv. du gouv. de Kief, elle se jette dans le Dnepr. Au printemps, lorsque les eaux sont hautes, elle peut être navigable.

Rossienna, (Pocciena.) ville du gouv. de Vilna, et chef-lieu d'un district, sur la Doubiss, à 179 w. de Vilna. Sous le régime Polonais, elle étoit considérée comme la capitale de la Samogitie, ou province de Jmoutz; elle étoit le siège d'une diétine et d'un grod. On y trouve actuellement 2 églises et un collège de Piaristes. Les évêques catholiques de Samogitie y ont leur résidence.

Rossochi, (Poccomu) colonie allemande qui se trouve dans
le gouv. de Saratof district de Camychine, elle est située sur un
petit ruisseau de son nom qui se
jette dans l'Ilavlia; sa distance de
Saratof est de 87 w. On y compte
150 habitans tous de la religion
Catholique. Cette colonie se trouve
dans une contrée agréable, excessivement fertile et riche en bois.

Rostow, (Pocmoso.) ville du gouv. de Iaroslaw et chef-lieu d'un district; elle est bâtie sur le bord d'un très-beau lac que les Morduans appeloient anciennement Caoya, et que Nestor, dans sa chronique nomme Ilestchino; son vrai nom est Néro, mais l'usage ayant prévalu, il est beaucoup plus connu sous le nom de lac de Rostow. Cette ville est à 54 w. de laroslaw, dans un endroit bas et marécageux. Elle a 9 w. de circuit, et se partage en deux quartiers, qui sont la ville proprement dite et le faubourg. On ignore quand et par qui elle a été fondée, mais on sait que long-temps avant l'arrivée de Rurik pour régner à Novgorod, elle étoit la capitale d'un petit état que formoient les Méris ou Tchouds dans cette contrée. On ne sait également pas le nom des princes qui y régnoient alors. Lorsque Rurik devint souverain de toute la Russie, il donna en 806 Rostow et toute cette contrée à son frère Sinaw, pour lors prince de Béloézersk, après la mort de ce dernier, il partagea ses vastes états en provinces et les sit gouverner par des seigneurs de sa cour qu'il y envoyoit. On ne connoît pas le nom du premier gouverneur de Rostow. Lorsque, en 907, les Grecs essrayés de l'arrivée d'Oleg sous les murs de Constantinople, s'engagèrent à payer tribut à dissérentes villes russes, Rostow fut une des villes marquées dans le traité, comme devant avoir part au tribut. Au partage que sit Vladimir-le-Grand de ses états entre ses fils, en 989, Rostow échut à Iaroslaw, qui passant après sur le trône de Novgorod, remit Rostow à son frère Boris. Après la mort de Iaropolk, Iaroslaw étant monté sur le trôna de Kiew, réunit momentanément toute la Russie sous ses lois, mais vaincu par son frère Mstislaw de

Tmoutaracan, il sut obligé de par- où il causa de grands dommages. tager avec lui ses vastes états, et Le trône de Rostow étant échu à Rostow, ainsi que tout le nord et Boris fils du héros dont nous les terres situées à l'occident du avons parlé, celui-ci fit plusieurs Dnepr lui échurent en partage. voyages dans les bordes tatares, et Après la mort de Iaroslaw, Vla- fut souvent employé par les khansa dimir Monomach, souverain de leur service. Il fut chargé, conjoistoute la Russie, envoya son fils tement avec Alexandre Nevsky, de Mstislaw à Rostow, pour la dé- saire le dénombrement général des sendre ainsi que toute cette con- peuples de la Russie. En 1277, il trée des attaques et des dévasta- combattit conjointement avec les tions qu'y commettoit Oleg prince troupes du Khan contre d'autres de Tchernigow. Il se forma dans Tatares, et revenu vainqueur dans la suite une principauté à Ros- la capitale de ce souverain, il y tow, parce que les peuples ne mourut. Sa femme fut prendre son voulurent jamais être sous la dé- corps qu'elle rapporta en Russie; pendance de ceux de Vladimir, et elle le fit enterrer avec honneur à un apanage des cadets des souve- Rostow. Des princes de la même rains de cette ville. En 1162 un famille régnérent encore longgrand incendie détruisit ses prin- temps dans cette ville, jusqu'à œ cipaux édifices, entrautres l'égli- que le grand-duc Ivan-Danisovich se cathédrale qui étoit construite surnommé Calita, ayant été reon bois de chêne. Les princes de connu en 1328 par le Khandek Rostow prirent part à toutes les grande horde seul souverain de guerres et querelles de familles, Vladimir, Moscou et autres prissans cesse renaissantes en ce temps- cipautés, réunit aussi Rostow i là, entre les souverains russes; ses domaines. En 1607, cette ville tantôt vainqueurs, tantôt vaincus, eut à souffrir des incursions de ils ne cessèrent de s'assoiblir jus- Lithuaniens. Lorsque les gouverqu'à l'arrivée des Tatares, qui nemens furent organisés sur us ayant pris et ruiné de fond en autre pied, celui de Jaroslaw \* comble, en 1237, la ville de Vla- forma en 1777 et Rostow lui fut dimir, firent essuyer le même annexé comme ville de district. sort à Rostow dont ils massacrè- On y trouve dans ce moment-ci rent les souverains. Le prince Vas- 3 couvens, dont un de religieuses; silei-Constantinovitch, digne d'un celui d'Abraham est remarquable meilleur sort, se désendit à Ros- en ce qu'il a été sondé en 990 par tow jusqu'à la dernière extrémité; Vladimir-le-Grand. Le troisième accablé par le nombre, entouré qui est sous l'invocation de St. Jacd'ennemis au milieu de sa ville en flammes, il fut pris les armes à la main. Les Tatares étonnés ne purent qu'admirer son courage; ils lui ossrirent la vie s'il vouloit se faire musulman; mais le prince ayant refusé avec horreur cette proposition, ils lui sirent soussrir dissérentes tortures qui n'ayant pu ébranler sa fermeté, ils le mirent à mort. Le grand tremblement de terre qui eut lieu en 1230 à Novgorod, fut ressenti jusqu'à Rostof piscopal, avec un seminaire pour

ques attire tous les jours une souk de pélerins qui y viennent de trèsloin faire leurs dévotions aux reliques des Ss. évêques Jacques et Dmitri taumathurges de Rostow. Ce dernier surtout est en grande vénération. L'église cathédrale qui est fort ancienne, très-richement ornée, et qui conserve les corps de plusieurs saints évêques de cette ville, est aussi très-remarquable. On y voit encore le palais archieo étudians; il renferme 5 églises t de vastes appartemens. C'est ici ue logent les souverains lorsqu'ils iennent à Rostow. L'archevêché e cette ville a été érigé par St. ladimir, c'est donc un des plus sciens de la Russie, et son preuer évêque étoit Théodore, Greo avoyé de Constantinople par le atriarche. La ville est entourée uu rempart de terre et d'un fossé empli d'eau. Ces fortifications mt régulièrement construites, us elles n'ont ni glacis ni cheins couverts. La ville renferme noutre 24 églises 1016 maisons, B3 boutiques et 5000 habitans des eux sexes. Il s'y tient une foire onsidérable au commencement u printemps, pendant la premièet la seconde semaine du grand trème. Les habitans de Rostow ent presque tous adonnés au commerce; ils achettent différentes urchandises à Astrakhan, qu'ils ont vendre à Moscou et à Pétersmarg, rapportant de ces dernières ulles d'autres marchandises qu'ils evendent dans l'intérieur de l'emwe et ches eux; ils ont des fabripes de toiles, de vitriol, de blanc téruse et de vermillon dans leur ille. On trouve beaucoup de jarmers parmi le peuple; ils vont uda'en Pologne cultiver les potaers, partie qu'ils entendent fort <sup>leu.</sup> Le district de Rostow,comme resque tout le gouvernement de aroslaw, est très-peuplé, aussi ne grande partie de ses habitans ont travailler hors de leurs proinces, et y reviennent dans la elle saison; ils sont pour la pluart fort industrieux; le sang y est eau, les femmes surtout sont randes, bien faites et très-blanbes.

Rostow, (Pocmoso) ville du ouv. d'Ecatherinoslaw, et chefeu d'un district. (Voyez DMI-RIA ROSTOVSKAGO CRÉPOST.)
Tom. II.

Rostow, (Pocmosckoe osepo.) (lac de) Voyez NERO.

RosTovetz, (Pocmoseus.) c'étoit le nom d'une ancienne ville russe qui se trouvoit de l'autre côté du Dnepr, au-dessus de Kiew, ét non loin de Berenditches.

ROUBENDAL, (Pybengans.) baillage en Courlande, dans le district de Baousk, avec un chateau de plaisance vaste et magnifique, que le duc Ernest Jean avoit commencé avant que d'avoir obtenu le duché de Courlande, et qu'il a entièrement achevé de bâtir après son rétablissement. L'impératrice Catherine II en sit don au comte Valérien Zouboss.

ROUDNIA, (Pyana.) pet. riv. qui commence son cours dans le gouv. de Penza, entre ensuite dans celui de Nijni où elle se jette dans l'Alatyr, non loin de la ville de Potchineki.

ROUDNIKI, (Pyghuku.) pet. ville du gouv. de Vilna dans le district de Troki, elle est hatie sur la rive droite de la Mérétchanka qui se jette dans la Névéja.

ROUGODÉW, (Pyeogeno.) C'est le nom que les Russes. donnoient à la ville de Narva (Voyez cet article).

Rouno, (Pyno.) pet. île qui se trouve dans le golfe de Riga, à 14 milles de Riga, et presqu'autant d'Arensbourg. On y entretient un fanal. Ses habitans sont originairement Suédois, et ne parlent que cette langue.

Roussa ou Rouss, (Pyca man Pyca.) ancienne ville habitée par les Rousses; elle étoit leur capitale jusqu'à la conquête des Slaves, depuis cette époque jusqu'en 1200, on ne la voit plus citée nulle part. Cette ville étoit bâtie sur la Prolita et la Porousna. Les Novgorodiens la fortifièrent en 1200; 34 ans après les Lithuaniens la surprirent, mais les habitans ayant pris les armes les en chassèren, tils pil-

Sauveur, dans lequel ils tuèrent ravin très-profond. Ses désenses quatre moines. (Voyez STARAIA consistent en un rempart de terre Roussa..)

нова Валка.) pet. riv. du gouv. ignore l'époque de la fondation de d Ecatherinoslaw, qui sort du step Rouza, et quels étoient ses pre-

et se jette dans le Dnepr.

riv. du gouv. de Vibourg, elle se nilovitch comme apannage à son jette dans le lac de Ladoga; son fils Ivan Ivanovitch. Lorsque celuiextrême rapidité et des cascades ci monta sur le trône après le qui embarrassent son cours l'em- mort de son père, il la réunit de

pêchent d'ètre navigable.

gouv. des Slobodes d'Ukraine, elle s'ensermèrent dans leurs murs, et se jette dans le Seim. Il y a une ne voulurent jamais se soumettre autre riv. de ce nom beaucoup plus aux Polonais qui se contentèrent considérable que la première; celle- de brûler les fauxbourgs, de raveci prend sa source dans le gouv. de ger et détruire les moissons. Es Costroma, district de Varnavine, et 1619 elle essuya un grand incercoulant du nord au midi ; elle die. Le tzar Michel Feodorovitch, entre dans le gouv. de Cazan par pour récompenser les habitans de le district de Cosmo-Demiansk, la sidélité qu'ils avoient montrée où elle se jette dans le Volga.

Rouza, (Pysa.) riv. du gouv. ser des pertes que leur avoit auté de Moscou, elle prend sa source l'incendie, leur accorda des kidans le district de Voloclamsk, tra- tres patentes par lesquelles il les le verse celui de Mojaisk et vient se béroit pour quatre ans de toute jeter dans la Moskva dans celui de imposition et péage. On trouve Rouza. On fait flotter par cette actuellement à Rouza une église rivière beaucoup de bois de cons- cathédrale et 3 paroisses, une truction et de chauffage. Au prin- école du second ordre, 3 maguins temps, pendant que les eaux sont publics, 40 boutiques et deux bras-

pitale.

Rouza, (Pysa.) ville du gouv. des deux sexes. On trouve deus de Moscou, et ches-lieu d'un dis- son district deux sabriques de trict, à 99 w. de Moscou. Elle est cuirs. Il se tient deux grands marsituée sous le 55° 45' de lat. sept. chés par an dans la ville. et le 53° 45' de long. orient., sur ROVILIA, (POSUAR.) colonie les deux rives de la Rouza, et aux allemande du gouv. de Samble bords de deux ruisseaux, la Goro- district de Camychine, elle s'if denka et la Saratchka qui traver- pelle en allemand Krutsenach; sent la ville. Elle se partage en et se trouve à 80 w. de Saratof. 00 trois parties qui sont la sorteresse, y compte près de 300 habitans de la ville proprement dite et les faux- deux sexes. bourgs. La sorteresse se trouve sur Royno, (Poano.) ville du gout une hauteur assez considérable en- de Volhinie et chef-lieu d'un dis tourée de trois côtés par la rivière trict; elle est sur la rive gauche et les ruisseaux que nous avons d'un ruisseau qui se jette dans la nommés, et qui lui servent de Gorya, à 222 w. de Jitomir.

lèrent cependant le couvent du St. sossé. Elle a du quatrième côté un très-haut et très-escarpé, sa fi-Roussinova Valka, (Pycu- gure est celle d'un carré long. On miers habitans. En 1328 elle sut Rousvola, (Pycsona.) pet. donnée par le grand-duc Ivan Darechef au grand-duché de Moscou. ROUTCA, (Pymxa.) pet. riv. du Sous les saux Dmitri, les habitans lors des troubles, et les indemniencore hautes, il arrive dans la ca- series. Le nombre de ses habitans peut être porté à 2500 personnes

Rozitta, (Posumma.) pet. riv. du gouv. de Vitébsk, elle se jette dans le lac Loubane. (Voyez RE-LITZA.)

ROZITTEN, (Posumment.)
Vovez REZITZA ville.

RPÉNE, (Pneno.) pet. riv. qui pule dans le gouv. de Vladimir; elle se jette dans la Cliazma, tout

près de la capitale du gouv.

Russin, (Poccia.) Par le nom le Russie j'entends tout l'Empire le Russie, c'est-à-dire, non-seuement les anciennes principautés Ruplées par les Slaves ou Russes roprement dits, mais encore les vyaumes, les pays et les provinxs qui y ont été ajoutés depuis, et différentes époques, par des onquêtes et des restitutions, tels lue 1º le royaume de Cazan; 2º elui d'Astrakhan; 3° la vaste Sirie; 4º les provinces riveraines le la Baltique; 5° les pays repris la Pologne; 6º la Courlande; 7º e territoire annexé à la Russie par la paix conclue avec les Turcs in 1774; 8º la Crimée et le Counan, et une partie du Caucase; 9° es iles tributaires dans la mer rientale, ajoutées à la Russie dans e siècle passé; 100 les pays qui se ont soumis récemment, et qui orment les royaumes de Georgie; 1º les possessions en Amérique, artie dans les îles et partie sur le ontinent en Californie; enfin 120 uelques autres contrées incorpoecs à l'Empire à dissérentes époues, entrautres les Kirguiss-Caisaks de la petite horde, et pluleurs autres encore. Quant aux itres de Russie Blanche, Noire, Irlle ou Rouge, je vais citer l'omon de M. Mäller qui aroît la plus probable: » Toutes les annales russes témoignent, dit-il, qu'il n'y avoit anciennement qu'une Russie indivise sous vette dénomination géné-

» rale; qui s'étendoit dans l'ouest » à-peu-près vers la Vistule. Les » noms de Russie Blanche et de » Petite Russie ne furent connus » que lorsque quelques principau-» tés incorporées dans la suite au » royaume de Pologne, eurent été » prises dans le XIVe siècle par » les princes Lithuaniens. Ce qui » porte le nom de Russie Rouge » reçut, il est vrai, sa dénomi-» nation des villes Tchervens-» chiennes (1) qui en forment la » principale partie; mais la Russie » Blanche fut ainsi nommée par » les Polonais et les Lithuaniens, » pour la distinguer du reste de » l'Empire de Russie, qu'ils ap-» peloient grande Russie, plutôt à » cause de sa grande étendue, que n par égard pour la petite Russie.» L'Empire de Russie est borné à l'occident par la Norvége, la Laponie suédoise et le golfe de Bothnie, la Prusse, le grand-duché de Varsovie et la Gallicie; au midi par l'empire Ottoman la mer Noire, les steps des Kirguiss-Caissaks; depuis l'Irtyche jusqu'à l'Océan Oriental par des terres de la domination chinoise, telles que la Zungorie, la Mongolie et la Mandjourie ou Daouric; à l'orient par l'océan Pacifique ou Oriental; et au nord par l'Océan Glacial. La Russie possède en outre les îles et Aléoutiennes dans l'Océan Oriental, et quelques établissemens en Californie sur le continent de l'Amérique. La plus grande étendue de l'empire de Russie est depuis la côte occidentale de l'île d'Oesel jusqu'au cap Tchoukhotsk en Sibérie, c'est-àdire, depuis le 39° jusqu'au 2082° ou le 225° en y comprenant les îles les plus éloignées; par conséquent il contient 1860 dans sa plus grande longueur. Sa largeur ou bien son étendue du nord au midi va-

<sup>(1)</sup> Tchervonoye veut dire ronge en slavon.

rie dans quelques endroits, elle commence depuis le 47° et finit au 71°, ailleurs depuis le 45° le 40° et même le 55°, et s'étend au 73° et le 78°; ainsi sa plus grande largeur a 38°. Sa superficie, abstraction faite des îles orientales contient 330,500 milles carrés géographiques, ou 16, 194,500 werstes carrées. D'où il résulte que l'empire de Russie est sans contredit le plus grand empire qu'il y ait au monde, et tel que l'aucien empire romain ni celuides Sarrasins n'ont jamais approché pour l'étendue. Je ne parlerai pas de son climat, de la fertilité de son sol, ni de ses productions, on voit par son étendue même combien ils doivent être dissérens selon les lattitudes sous lesquels ils se trouvent; d'ailleurs, en traitant dans ce dictionnaire chaque article séparément, on retrouvera ces objets chacun à leur place. Je me bornerai ici à dire que l'empire de Russie peut facilement se sustire à lui-même, et n'emprunter de ses voisins que quelques objets de luxe, et les épiceries qui ne croissent que sous les tropiques. On peut évaluer la population de l'empire par les dénombremens qui se font par tête et qu'on nomme révision, et par les régistres des naissances et des morts régulièrement tenus dans chaque paroisse. D'où il résulte qu'au premier dénombrement fait en 1722, on a trouvé 5,794,928 males payant la capitation, en y ajoutant les habitans de la Russie qui ne la payoient pas encore dans ce temps, tels que les Finnois, les Esthoniens, les Livoniens, ceux de la Russie mineure, et qui formoient pour le moins une population de 1,200,000 ames, on aura 7,000,000 d'ames, et en y ajoutant les semmes qui sont dans la même proportion 14,000,000. Au second dénombrement qui eut lieu en 1742, c'est-àdire 20 ans après le premier, on

trouva 6,646,390 måles, en y ajoutant les non contribuables et qui formèrent au moins 1,300,000, or aura déjà 8 millions, et 16 avoc les femmes. Au troisième dénonbrement qui eut lieu en 1762, a nombre s'accrut jusqu'à 9,059,939 ames, en y ajoutant l'armée, la noblesse, le clergé, etc., on aura sans aucun doute 10 millions, et avec les temmes 20 millions. Au quatrième révision qui eat heu es 1782, ce nombre s'éleva à 26 millions, et cette fois on n'y compta pas les nobles, le clerge, les troupes, les savans, les dicistères, ni même les peuples nomades, avec lesquels on pourroit aisément compter jusqu'à 28 millions. Le cinquième dénombrement eut lieu en 1792, avecks provinces réunies en 1793 et 1795, de la Pologne ainsi que de la Courlande, on y compta 36 millions d'habitans, ce qui fut prouvé par les comptes particuliers de chaque gouvernement. On ignore enough le résultat de la sixième révision qui a été ordonnée en l'année 1815 mais en prenant la moyenne proportion des naissances et des morts par une multiplication tes ces années, on peut hardinent et sans exagération supposer, surtout par la réunion de la Finlande suédoise, et les provinces de lelostok et Fernopol, une populstion de plus de 42 millions d'bbitans dans tout l'empire de Rusic. Cette population est formee par différens peuples dont on peut classer les races de la manière suvante: I. Peuples Slaves; ce sont 19 les Russes proprement dits, et qui forment la majeure partie, 2º. la Polonais; Il. Peuples Tchoudes: je comprends sous cette dénominition les Lethoniens et les Lithuniens; III. peuples Allemands: 1º. toute la noblesse et la beurgeoisie des gouv. de Finlande, Esthonie, Livonie et Courlande sont

Illemandes, plusieurs colonies de es peuples sont établis dans l'inérieur de l'Empire, 2º. les Suélois qui vivent en Finlande sur les otes de la mer Baltique, et 3º les lanois habitans des îles de Vorms t de Gross-Roog; IV. "peuples 'innois: 1°. les Finnois se nomnent eux-mêmes Suomo, les Ruses les nomment Tchoukhoutzys, ls habitent autour du golfe de Finunde et sur les bords du Ladoga insi que dans tout le pays connu ous le nom de Finlande, 2º. les isthes, les Lives, habitant le gouv. le Riga et de Reval, 3º. les Lapons 'appellent également Suomo , 4°. ts Lirianes vivant en Permie, 50. es Permiens, 6°. les Votiaks, 7°. es Tchérémisses, 80. les Tchouvathes, 9°. les Mordvas ou Morduns, 10°. les Vogoulitches, 11°. les leptiaris, 120. les Ostiaks; V. Peu-Mes de race tatare : ce sont 1º. les latares proprement dits, ou ceux Ju habitent en Russie en comnençant par la Crimée, le mont Jaucase, aux environs du Térek il de la Couma, sur la partie mé-'idionale du Volga, de l'Oural en ibérie, du côté de Toura, et dont lya en outre des colonies consilérables dans l'intérieur de l'emure, comme par exemple dans les ouv. d'Orenbourg, de Cazan, "Inici-Novgored, Tambow, etc. les Nogais, 3º. les Coumyks, · les Troukhmens, 50. les Bachirs, 60. les Mestchériaks, 70. les Arguis, 80. les Boukhares, 90. les Sarabines, 100. les Téléoutes, 110. es Catchines, 120. les Beltires, et 30. Yakoutes; VI. les peuples de ace Mongole: 10. les Mongols roprement dits habitent en Rusle dans la partie méridionale de la ibérie, sur les bords de la Seenga et de la Chilka, 20, les Calnouks, 30. les Bouriats ou Boueles; VII. les peuples de race Sénoyade ou Samoyède: 1º. les Sanovedes proprement dits nomadi-

sent sur les bords de l'océan Glacial, sur les rives de la Petchora et du Jénissei, 2°. les Coibals, 3°. les Caragasses, 4º. les Soites, etc. VIII. Peuples de race mandjoure: 10. les Toungousses; IX. Peuples de la Sibérie orientale : 10. les Coriaks, 2°. les Tchouktchis, 3°. les Youcaguirs, 40. les Camtchadales, 5°. les Courills, et 6°. les Aléoutes. On doit ajouter les Georgieus et les différens peuples établis par colonie, ou vivans épars dans l'empire, tels que les Grecs, les Serviens, les Bulgares, les Arméniens, les Moldaves, Valaques, Arnaoutes, Persans, Indiens, les Bohémiens ou Zyganes, les Khivintzys, les Juifs, etc. Toutes les religions sont tolérés en Russie et y ont liberté de culte; la dominante est la religion Catholique du rit grec. Le gouvernement y est monarchique absolu. Toutes les chroniques slavones, après avoir dit plus ou moins brièvement l'origine du peuple Slave, venu d'Asie pour s'établir sur les deux bords du Danube et s'étendre delà vers le Nord, où ils fondèrent Novgorod, et à l'occident jusqu'à la Vistule, commencent l'histoire de Russic à l'année 860, depuis la naissance dè J. C., c'est-à-dire, depuis le règne de Rurik à Novgorod. Avant cette époque, on connoît quelques faits isolés des différentes tribus slaves, les noms de quelques-uns de leurs princes, mais l'ordre chronologique toujours interrompu, les faits mal liés entr'eux, ne venant que par tradition, on ne connoît rien de certain de leur histoire jusqu'à cette époque.Quoique cet ouvragene soit pas consacré à l'histoire générale de la Russie, puisque les faits principaux se trouvent cités aux lieux où ils se sont passés, je veux donner une généalogie exacte des princes qui ont régné depuis Rurik jusqu'à présent.

## TABLE

## HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE DES SOUVERAINS DE RUSSIE,

Depuis l'origine de la domination russe jusqu'à

| nos jours.    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Ande<br>J. C. | Noms des Souverains.                                                                                                                                                                                                                                 | An de<br>J. C. |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|               | PREMIÈRE PÉRIODE.                                                                                                                                                                                                                                    | 980            | 7. VLADIMIR,<br>Surnommé le Grand,                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>\$</b> 62  | Né chez les Varègues en 830,<br>mort à Novgorod en 879 ; il laisse<br>son fils Igor en bas âge, sous la<br>tutelle d'Oleg.                                                                                                                           |                | Troisième fils de Sviatoslaw, nó en 935 et mort en 1015. Il se fait chrétien pour épouser la princesse Anne, sœur des Empereus de Constantinople. Toute la Russie suit son exemple, il partage l'empire à ses 10 enfans qu'il est de six femmes. |  |  |
| 913           | Tuteur d'igor, né à Kiew où il est mort en 913. il s'empare de Kiew qui devient le siège de la domination russe.  3. IGOR,  Fils de Rurik, il est né à Nov-gorod en 877, tué par les Drev-liens en 945. Il épouse Olga et laisse un fils en bas âge. | 1015           | DEUXIÈME PÉRIODE.  L'Empire partagé.  8 SVIATOPOLK,  Fils posthume de Jaropolk, et reconnu fils de Vladimir, parce que celui-ci avoit épousé la femme de                                                                                         |  |  |
| <b>9</b> 55   | Femme d'Igor, régente pendant<br>la minorité de son fils Sviatoslaw;<br>née en 885, morte à Kiew en<br>955. Elle étoit chrétienne.  5. SVIATOSLAW, Fils d'Igor, né à Kiew en 933,                                                                    | 1017           | son frère déjà enceinte de Statopolk; mort en Bohème en 1010.  9. JAROSLAW Ier,  Fils de Vladimir, il donne le premier code de lois aux Russes Mort en 1054 après un regre glorieux de 35 aus. Il eut 5 su auxquels il partagea ses demines.     |  |  |
| 973           | tué par les Pétchénègues en 973.  6. JAROPOLK,  Fils aîné de Sviatoslaw, né à Kiew et tué dans la même ville en 980.                                                                                                                                 |                | Fils de Jaroslaw I. Pendent ce règne, Swiatoslaw II, frère d'Iziaslaw, usurpa le trône, il regue trois aus et meurt; Iziaslaw                                                                                                                    |  |  |

| in de<br>J. C. |                                                                                                                                                                                  | An de<br>J. C. | Noms des Souverains.                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1078           | remonte sur le trône, il est tué dans un combat en 1078, après un règue de 24 aus.                                                                                               |                | son règne, George ou Jouri, fils de Vladimir II, usurpe un mo-<br>ment le trône, mais il est réta-<br>bli en 1150; règne en tout<br>12 ans.                       |
|                | Fils de Jaroslaw, il meurt de<br>de la peste à Kiew, après un<br>règne de 15 ans.                                                                                                | 1154           | 20. ROSTISLAW, Fils de Matislaw ensuite                                                                                                                           |
| <b>0</b> 93    | 12. SVIATOPOLK,                                                                                                                                                                  |                | 21. IZIASLAW, III,                                                                                                                                                |
|                | Fils d'Iziaslaw, il règne 20<br>ans.                                                                                                                                             |                | Fils de David ils ne régnent<br>tous les deux qu'un an.                                                                                                           |
| 113            | 13. VLADIMIR II,                                                                                                                                                                 | 1154           | 22. GEORGE ou JOURI.                                                                                                                                              |
|                | Fils de Vsevolod, il est sur-<br>nommé Monomaque, parce que sa<br>mère étoit fille de Constantin<br>Monomaque Empereur de Cons-<br>tantinople, ce grand homme rè-<br>gne 12 ans. |                | Fils de Vladimir Monomaque, il est surnommé Dolgorouky (longue main).  Le trône de Kiew est consécutivement occupé par Iziaslaw fils de David, puis Matislaw fils |
| 125            |                                                                                                                                                                                  |                | d'Iziaslaw, et Rostislaw fils do<br>Mstislaw. Ces troubles forment<br>une espèce                                                                                  |
|                | Fils de Vladimir Monomaque, règne 6 ans.                                                                                                                                         |                | d'INTERRÈGNE                                                                                                                                                      |
| 132            | 15. JAROPOLK II,                                                                                                                                                                 |                | après lequel                                                                                                                                                      |
|                | Fils de Vladimir Monomaque, règne 7 ans.                                                                                                                                         |                | 23. ANDRÉ,                                                                                                                                                        |
|                | 16. VIATCHESLAW,  Fils de Vladimir Monomaque,                                                                                                                                    |                | Fils de Delgorouky et sur-<br>nommé Boholubski, transfère<br>sa résidence à Vladimir qui de-<br>vient ainsi la métropole.                                         |
|                | ne règne que 12 jours, il est dé-<br>trôné par Vsévolod II, et retour-<br>ne dans sa principauté de Tou-                                                                         | 1157           | 24. ANDRÉ,                                                                                                                                                        |
| 139            | 17. VSEVODOL II,                                                                                                                                                                 |                | Fils de Jouri Dolgorouki, il est<br>assassiné par sa femme et ses<br>beaux-frères les Coutchko.                                                                   |
|                | Fils' d'Oleg et petit-fils de<br>Sviatoslaw II, il règne près de                                                                                                                 | 1175           | INTERRÈGNE,                                                                                                                                                       |
| 146            | 7 ans.<br>18. IGOR II,                                                                                                                                                           |                | Pendant lequel Mstislaw et<br>Jaropolk se disputent le trône.                                                                                                     |
|                | Fils d'Oleg et frère du précé-<br>dent, il ne règue que 13 jours,                                                                                                                | 1176           | 25. MICHEL,                                                                                                                                                       |
|                | on le dépose.                                                                                                                                                                    |                | Fils de Jouri Dolgorouki.                                                                                                                                         |
|                |                                                                                                                                                                                  | II             | •                                                                                                                                                                 |
| 146            | 19. ISIASLAW II ,                                                                                                                                                                | 1177           | 26. VSEVOLOD III,                                                                                                                                                 |

| An de<br>J. C. | <b>.</b>                                                                                                                                                             | An de<br>J. c. | Nóms des Souverains.                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1213           | 27. GEORGE ou JOURI II,                                                                                                                                              | 1248           | 32. ANDRÉ II,                                                                                                                                         |
|                | Fils de Vsevolad III; il est<br>dépossédé par son frère.                                                                                                             |                | Fils de Jarøslaw, il règne 3<br>ans.                                                                                                                  |
| 1216           | 28. CONSTANTIN,                                                                                                                                                      | 1252           | •                                                                                                                                                     |
|                | Surnommé le Sage, il protégea<br>les lettres et fut en tout un grand<br>souverain, il nomme pour son<br>successeur le même George ou<br>Jouri qu'il avoit dépossédé. | r              | Fils de Jaroslaw, il est sur nommé Nevsky à cause de se victoires aux bords de la Ném sur les Suédois. C'est un de plus grands princes qui ayes       |
| 1218           | JOURI II pour la seconde fois.<br>Cette année Balou-Khan com-<br>mence à faire des incursions en<br>Russie, il défait et tue le Grand-                               |                | occupé le trône Il int canonis par l'Eglise grecque après a mort. Il a régné 10 ans comme grand-duc, et 23 ans auparavan comme prince apanagé de Not- |
|                | duc en 1237.                                                                                                                                                         |                | gorod.                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                      | 1263           | Fils de Jaroslaw et frère de                                                                                                                          |
| '              | TROISIÈME PÉ-<br>RIODE.                                                                                                                                              |                | précédent, il règne près de 8 ans.                                                                                                                    |
|                | Depuis la soumission de                                                                                                                                              | 1271           | 35. VASSILEI ou BASILE,                                                                                                                               |
|                | la Russie par les Ta-<br>tares, jusqu'à l'établis-                                                                                                                   |                | Fils de Jaroslaw et frère de précédent.                                                                                                               |
|                | sement du premier trô-<br>ne de Russie à Mos-                                                                                                                        | 1276           | 36. DMITRI II,                                                                                                                                        |
|                | cou.                                                                                                                                                                 |                | Fils d'Alexandre Nevsky, il regua 18 ans, et mourus après                                                                                             |
| 1238           | 29. JAROSLAW II,                                                                                                                                                     | 1294           | un règne très-agité en 1294  37. ANDRÉ III,                                                                                                           |
|                | Fils de Vsévolod et stère du précédent, il meurt en revenant                                                                                                         |                | Fils d'Alexandre Nevsky.                                                                                                                              |
|                | de la grande horde où il avoit<br>été envoyé par Batou-Khan; on<br>croit généralement qu'il y avoit                                                                  | 1295           | _                                                                                                                                                     |
| 1246           | 616 empoisonné.  30. SVIATOSLAW III,                                                                                                                                 | •              | Fils d'Alexandre, prince de Moscou. Il est le premier 508-<br>verain de cette ville qui ait prit                                                      |
| • 1            | Fils de Vsevolod et srère du<br>précédent, il est chassé par son                                                                                                     | _              | le titre de Grand-Duc. Il mem<br>en 1303-                                                                                                             |
|                | neveu et meurt en 1253.                                                                                                                                              | 1304           |                                                                                                                                                       |
| 1248           | 31. MICHEL II, Fils de Jaroslaw, il est tué                                                                                                                          |                | Fils de Jaroslaw III, il right<br>près de 14 ans, il est condes-<br>né à mort et assassiné dans la<br>Horde, où il avoit été mandé par                |
|                | après quelques mois de règne<br>dans un combat contre les Lithua-<br>niens.                                                                                          | 0.1            | Usbekkhan. Son compétitus<br>George ou Jouri lui succède.                                                                                             |

|                | NOS                                                                                                                   |                |                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An de<br>J. c. |                                                                                                                       | An de<br>J. C. | Nome des Sonversins.                                                                                                                          |
| 1320           | 40. JOURI III,                                                                                                        | 1360           | 46. DMITRI IV,                                                                                                                                |
|                | Fils de Daniel, il est assassiné<br>dans la Horde par Dmitri III.                                                     |                | Fils de Constantin et prince de<br>Souzdal obtient du Khan la<br>grande principauté et s'établit à                                            |
| 322            | 41. DMITRI III,                                                                                                       |                | Vladimir. Après un règne de près<br>de deux ans, il est déposé et<br>le trône rendu au véritable hé-                                          |
|                | Fils de Michel III, il est con-<br>damné à mort et exécuté dans<br>la Horde.                                          | 26             | riter.                                                                                                                                        |
|                | ATEVANDE II                                                                                                           | 1362           | •                                                                                                                                             |
| 325            | 42. ALEX ANDRE II,                                                                                                    |                | Surnommé Donskoie, il étoit                                                                                                                   |
|                | Fils de Michel III, il quitte<br>le trône et s'ensuit à Pscow, il<br>meurt ensuite décapité dans la<br>Horde en 1339. |                | fils de Jean ou Ivan II, il régna<br>26 ans avec gloire, mais il eut<br>le malheur de voir Moscou prise<br>et brûlée par les Tatares en 1382. |
|                | •                                                                                                                     | 1389           | 48. VASSILEI ou BASILE II,                                                                                                                    |
|                | QUATRIEME PÉ-                                                                                                         |                | Fils de Dmitri Donskoie, il impose tribut à Novgerod.                                                                                         |
|                | RIODE.                                                                                                                | 1425           | 49: VASSILEI ou BASILE III,                                                                                                                   |
|                | Depuis l'établissement du                                                                                             |                | Surnomme Temnoi ou tend-<br>breux, l'aveugle, sous son règne                                                                                  |
|                | premier trône de Rus-                                                                                                 |                | on frappe la première monnoie                                                                                                                 |
|                | sie à Moscou, et jus-<br>qu'à l'entier affran-                                                                        |                | d'argent en Russie.                                                                                                                           |
|                | chissement du joug des                                                                                                | 1446           | 50. L'asurpateur, Prince Dmi-<br>tri Jourievitch, surnommé Ché-                                                                               |
|                | Tatares et à lépoque                                                                                                  | į              | miaka, occupe le trône pendant                                                                                                                |
|                | où les grands-ducs pri-<br>rent le titre de Tzar,                                                                     | 14/2           | quelques mois. VASSILI III rétabli, il meur!                                                                                                  |
|                | ce qui veut dire sou-                                                                                                 |                | après un règne de 37 aus.                                                                                                                     |
|                | verain.                                                                                                               |                | CINQUIÈME PÈ-                                                                                                                                 |
| <b>528</b>     | 43. IVAN Ior,                                                                                                         |                | RIODE.                                                                                                                                        |
|                | Sumommé Calita, étoit fils<br>de Daniel. Ce prince transporte                                                         |                | Depuis l'affranchissement                                                                                                                     |
|                | le siège de la souverainsté à                                                                                         |                | du joug des Tatares<br>jusqu'à l'avènement au                                                                                                 |
|                | Moscou qui est déclarée capitale de teute la Russie.                                                                  |                | trône de la famille des                                                                                                                       |
|                | A CIMPON                                                                                                              |                | Romanof.                                                                                                                                      |
| 340            | Surnommé le Superbe, fils d'Ivan 167.                                                                                 | 1462           | 51. IVAN III,<br>Vassilievitch,                                                                                                               |
| 353            | 45. IVAN II,                                                                                                          |                | Surnommé le Superhe, il réu-<br>nit sous sa domination les dif-                                                                               |
|                | Frère du précédent                                                                                                    |                | férentes principautes apanagesse                                                                                                              |
| 55 <b>8</b>    |                                                                                                                       |                | joug des Tatares, et impose tri-<br>but au royaums de Cazan.                                                                                  |
| T              |                                                                                                                       |                | 22                                                                                                                                            |

Tom. II.

22

|   |                |                                                                                                          | _              |                                                                                                      |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | An de<br>J. C. | Noms des Souverains.                                                                                     | An de<br>J. C. | Noms des Souversies.                                                                                 |
|   | 1505           | 52. VASSILI IV,                                                                                          | 1613           | 1. MIKHAIL,                                                                                          |
|   |                | IVANOVITCH,<br>Surnommé le Courageux.                                                                    |                | Ou Michel Féodorovitch Romanof, il règne 32 ans.                                                     |
| 1 | 1534           | 53. IVAN IV,<br>VASSILIEVITCH,                                                                           | 1645           | 2. ALEXIS MIKHAILOVITCH,                                                                             |
|   |                | Surnommé le Menacant, Tzar.<br>Il conquit les royaumes de Ca-                                            |                | Il agrandit et affermit l'en-<br>pire. Il régna 30 ans.                                              |
|   |                | zan et d'Astrakhan, la Sibérie fut<br>aussi soumise sous son règne.                                      | 1676           | 3. FÉDOR III<br>ALEKIÉVITCH.                                                                         |
|   | 1584           | 54. TÉODOR<br>IVANOVITCH,                                                                                | 1682           | 4. IVAN ALEXIEVITCH                                                                                  |
|   |                | Tzar, en lui finit la dynastie<br>de Rurik qui a régné 736 ans.                                          |                | ET PIERRE ALEXIEVITCE Conjointement.                                                                 |
|   | 1598           | 55. BORIS, Féodorquitch Godounof.                                                                        | 1689           | 5. PIERRE I SEUL,                                                                                    |
|   | 1605           | •                                                                                                        |                | Il prend le titre d'Emperent<br>de toutes les Russies, la Posté<br>rité lui donne à juste titre celu |
|   |                | Borisovitch, il est étranglé par<br>les ordres de l'usurpateur Otré-<br>pies qui se donne pour le prince |                | de Grand.                                                                                            |
|   | 1605           | Dmitri, fils du tear Ivan IV. 57. DMITRI,                                                                | 1727           |                                                                                                      |
|   |                | Ivanovitch ou le faux Dmitri, usurpateur, il règue onze meis,                                            |                | Fils du tzarévitch Alexis e<br>petit-fils de Pierre-le-Grand                                         |
|   | 1606           | on le tue. 58. VASSILI,                                                                                  | 1730           |                                                                                                      |
|   |                | Ivanovitch Chouisky.                                                                                     | 1740           | Nièce de Pierre-le-Grand<br>g. IVAN II,                                                              |
|   | 1610           | INTERRÈGNE.                                                                                              |                | En bas age, d'abord sous                                                                             |
|   |                | SIXIÈME PÉRIODE.                                                                                         |                | tutelle du duc de Courlande Bi-<br>ron, ensuite sa mère la prin-<br>cesse                            |
|   | •              | Depuis l'avènement au                                                                                    |                | ANNE                                                                                                 |
|   |                | trône de la famille des<br>Romanof, jusqu'à nos                                                          |                | Est declarée régente                                                                                 |
|   |                | jours.                                                                                                   | 1741           | 10. ELISABETH PETROVNA,                                                                              |
|   |                | Tzar:                                                                                                    | <b>]</b>  -    | Fille de Pierre-le-Grand.                                                                            |

| in de<br>J.C. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | An de<br>J. C, | Noms des Souverains.                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1761          | Petit-fils par sa mère de Pier-<br>re-le-Grand.                                                                                                                                                                                                                                                 |                | ces, les arts, encouragea le commerce, attira les étrangers dans ses étals, et en fixa des colo-nies sur le Volga et le Don.   |
|               | Éponse de Pierre III lui succède; elle joignit à ses Etats la Crimée, Azof, une partie du Couban, et toutes les contrées d'entre le Dnepr, le Boug, le Dnestr et la mer Noire, etc. Elle fut médiatrice pour la paix de Teschen en 1779, rédigea elle-même un code de lois, favorisa les scien- | 1801           | 13. PAUL Ier PÉTROVITCH,  Fils de Pierre III.  14. ALEXANDRE Ier PAVLOVITCH,  Fils de Paul Ier. Empereur actuellement régnant. |

Pierre-le-Grand partagea l'Emoire en provinces, mais il laissa ubsister les voévodies, se contenant de les y distribuer. par gouernemens ou provinces. Catherine Il fit quelques changemens au de son regne. mmencement Dans la suite, lorsqu'elle organisa in nouveau mode de régie pour es provinces, elle partagea tout l'Empire en trois régions: celle du nord la moyenne et la méridionale. Chaque région étoit subdivisée en 30avernemens, et ceux-là en disricts. Les régions ne servoient lu'à distinguer les uniformes des iliciers civils de chaque gouverment. A insi la couleur bleue fut lonnée à la septentrionale, la rouge la moyenne, et le violet soncé à a méridionale. Les unisormes de haque gouvernement se distinuoient encorentr'eux parquelque those de particulier. Il y eut des 30uverneurs-généraux qui avoient jouvent la surveillance sur deux ouvernemens. Après son règne ls surent supprimés. L'Empereur Paul ordonna qu'il y auroit à l'aienir un premier et un second ouverneur militaire dans certaiautres. L'Empereur Alexandre,

actuellement régnant, laissa subsister les gouverneurs militaires dans quelques gouvernemens irontières, et il remit les gouverneurs-généraux dans d'autres parties de l'Empire, laissant aussi plusieurs gouvernemens se régir par des gouverneurs ordinaires. C'est ainsiqu'il y a des gouverneurs militaires à Pétersbourg, Finlande, Riga, Mohilew, Grodno, Moscou, Smolensk, Kiew, Caucase et Orenhourg. Les gouverneurs civils qui s'y trouvent sont en quelque façon surveillés par les premiers, et sous leurs ordres immédiats, pour toutes les affaires de police intérieure. Les gouverneursgénéraux sont celui de Tver, de Sibérie, de Permie, de Russie mineure et de Tauride. Ils ont comme les premiers plusieurs gouvernemens sous leur juridiction. Le reste des provinces a chacune son gouverneur civil. S. M. l'Empereur Alexandre ayant ajouté la Finlande suédoise, le cercle de Bielostok, et quelques districts en Gallicie à ses vastes Etats, on devra probablement, organiser de nouveaux gouvernemens. Voici un les provinces, et un seul dans : tableau de ceux qui existent dans ce moment:

## DIVISION DE LA RUSSIE EN 52 GOUVERNEMENS.

|             |          | NOME DES GOUVERNEMESS.     | Nombre de Distr.<br>en chaqueGour. |  |  |
|-------------|----------|----------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1           |          | Pétersbourg :              |                                    |  |  |
| - 1         | 1        | Novgorod                   | · -                                |  |  |
| l           |          | Tver                       |                                    |  |  |
|             |          | Pacow                      |                                    |  |  |
|             |          | Olonets.                   | _                                  |  |  |
|             |          | Arkhangel                  |                                    |  |  |
|             |          | Costroma                   |                                    |  |  |
|             |          | Jaroalaw.                  |                                    |  |  |
|             | Nord.    | Viatka.                    |                                    |  |  |
|             |          | Perm.                      |                                    |  |  |
|             |          | Tobolsk                    |                                    |  |  |
| 1           |          | Irkoutsk                   | 15                                 |  |  |
|             |          | Tomsk                      | 8                                  |  |  |
|             |          | Vibourg                    | _                                  |  |  |
|             |          | Esthonie ou Reval          | <u>-</u>                           |  |  |
|             |          | Livenie on Righ            |                                    |  |  |
| uvernemens  | •        | Courlande                  | 5                                  |  |  |
| me          |          | Moscou.                    | 15                                 |  |  |
| Jei         | 1 1      | Smolensk.                  |                                    |  |  |
| L           | 1 1      | Vladimir                   | 10                                 |  |  |
| Ě           | 1 . 1    | Calonga                    | 10                                 |  |  |
| <b>8</b> 01 | I        | Toula.                     | 19                                 |  |  |
|             | 1        | Riazan.                    | 12                                 |  |  |
| 53          | 7        | Tambow                     |                                    |  |  |
| <b>a</b> <  |          | Orel                       |                                    |  |  |
| en          | <b>)</b> | Coursk                     |                                    |  |  |
| 14          | Camaia A | Voronége                   |                                    |  |  |
| H           | Centre.  | Pensa                      |                                    |  |  |
| S           |          | Casan                      |                                    |  |  |
| <b>5</b>    | 1        | Nijegorod.                 |                                    |  |  |
| <b>D</b>    |          | Orenboarg                  |                                    |  |  |
| *           |          | Vitebsk.                   | 13                                 |  |  |
| < ∶         |          | Mohilew.                   | 12                                 |  |  |
|             |          | Vilna,                     | 11                                 |  |  |
| •           |          | Grodne                     |                                    |  |  |
| •           |          | Minsk.                     |                                    |  |  |
|             | •        | Slobodes d'Ukraine         | 10                                 |  |  |
| •           |          | Rkatherinoslaw             | 6                                  |  |  |
|             | I {      | Cherson                    |                                    |  |  |
|             |          | Tauride                    |                                    |  |  |
|             |          | Caucase                    |                                    |  |  |
|             |          | Astrakhan                  |                                    |  |  |
|             |          | Saratof                    |                                    |  |  |
|             | Sud.     | Kiew                       | 13                                 |  |  |
|             | 7        | Tchernigof                 | 13                                 |  |  |
|             |          | Poltava                    | . • • 11                           |  |  |
|             |          | Podolie                    | 12                                 |  |  |
|             |          | Volhinie                   |                                    |  |  |
| l           | _        | Georgie                    |                                    |  |  |
|             | ′ ′      | Tezres des Cosaques du Don | *** 7                              |  |  |
|             | -        |                            |                                    |  |  |
|             |          |                            |                                    |  |  |

On doit ajouter à cela la partie nouvellement conquise de la Finlande suédoise, le cercle de Bielostok, les districts en Gallicie, les les de l'Océan oriental et les établissemens en Amérique septenrionale, qui se régissent séparénent.

RYBINSK, (Posbuncko.) ville du louv de Jaroslaw et chef-lieu d'un listrict, elle est située sur la rive lroite du Volga, sous le 57° 50' ie lat. sept. et le 56° 32' de long. rient., à 78 w. nord-est de Jarollaw. C'étoit avant 1772 un bourg narchand qui saisoit déjà, comme présent, un grand commerce de llé; on y trouve plusieurs espèces le manufactures et de grands mapasins pour les grains, 3 églises st une maison de charité. Sa po-Julation peut s'évaluer à 2200 peronnes des deux sexes. Il se tient leux grands marchés annuels Lans cette ville. Le principal avanlage de sa position consiste en ce lue tous les blés qui descendent dans le Volga, soit par le moyen de la Soura, de la Mokcha ou des provinces méridionales situées sur le fleuve même, doivent passer par ici, et même s'y arrêter quelquebis, ce qui donne aux marchands k Rybinsk le moyen de l'accapaer, vû que les premiers vendeurs our éviter les dangers d'une lon-Jue navigation, et quelquefois dans a crainte d'hiverner en route avant l'arriver aux lieux de leur destinéfice raisonnable, et laissent par et sertile. les grands bénéfices aux marchands de cet endroit, qui le rerendent ensuite à Pétersbourg, et lans les autres échelles du nord.

les achètent chez eux et les revendent ensuite aux lieux de leur destination. Ces circonstances et d'autres ont rendu les habitans decette petite petite ville fort à leur aise.

Rybinskoe-Ostrog (Рыбимской-Остроеб.) Ce petit endroit palisadé se trouve dans le gouv. de Tomsk, district de Jénisséisk, sur la rive droite de la Toungouska supérieure, à 158 werstes de Jénisséisk.

RYLO, (Phiao.) pet. riv. qui coule dans le gouv. de Coursk, elle prend sa source dans le district de Rilsk, auquel elle donne son nom, et s'y jette dans le Séim.

RYLSK, (Phabeko.) villedu gouv. de Coursk, et chef-lieu d'un district, on la nommoit anciennement Rylésk. Elle est située sous le 51° 35' de lat. sept. et le 52° 48' de long. or., sur les deux bords et à l'embouchure du Rylo dans le Séim, à 116 w. à l'ouest de Coursk. Cette ville est très-ancienne et a cu ses princes particuliers, mais les fréquens incendies et les ravages des Tatares ayant détruit tous les monumens historiques qui pouvoient y avoir existé, on ne sait rien de positif sur son origine. On la voit cependant citée dans nos chroniques à l'année 1152, et on parle encore de ses princes à la sin du XIII siècle. On y trouve maintenant 14 églises et près de 3000 habitans des deux sexes. Il s'y tient 2 grands marchés par an. Rylsk se nation, se contentent ici d'un bé- trouve dans une contrée agréable

RYNPESKI, (Puhbnecku.) C'est un désert de sable qui se trouve dans le gouv. de Saratof, et qui a près de 40 w. d'étendue. Les lls sont de même pour les mar- Calmouks le nomment Narin (1), handises qui arrivent de Péters- les Russes ôtent la première sylbourg, Riga et autres endroits et labe et l'appellent Rin-peski (2). la sont destinées pour les pro- Les Calmouks y trouvoient autre-<sup>linces</sup> méridionales du Volga. ils sois leurs meilleurs paturages de

<sup>(1)</sup> Sable étroit. (2) Le sable Rin.

printemps et passoient l'hiver dans sa partie méridionale. Son entrée 'est environ par le 49º lat. nord , entre le grand Ouzen et le lac de sel d'Elton qu'on nomme aussi Altannor. Ce désert tient à une traînée de collines qui viennent des montagnes des steppes appelés Obstchéi-Syrt, en passant entre la source du grand Ouzen et l'Outoutan. Ces montagnes deviennent de plus en plus sablonneuses à mesure qu'elles approchent du midi; elles s'étendent ensemble et sans interruption, presque jusques dans le centre de la contrée qui est entre le Volga et l'Oural, et se portent jusqu'aux rives septentrionales de la mer Caspienne. Elles y pénètrent même avec une langue de terre vers laquelle il y a encore une petite île de sable qui est pleine de Zisels que les Calmouks appellent Sourmoutou. Le désert de Rynpeski est constitué généralement de

masses de sable garnies de verdure Ces masses couvrent le terrain na turel du steppe qui est aride, se lin et argileux. Il y a de places et places de hautes collines de sabi mouvant, où l'on croiroit que l lande est chargée de petites mon tagnes éparses, entrecoupées d et là de sonds salins. On voit dans la partie la plus méridionale un continuité de champs sablonuru et de superbes paturages qui vot en serpentant entre les montages de sable mouvant. On y renconta en même temps des fonds garnisa joucs, de bosquets et de buisson Ce désert est d'ailleurs entout de tous côtés de sonds salins et à mares de même nature. (Voya Pallas. Voyages dans plusieut provinces de la Russie. T. VII.

RYTCHA et RYTCHANE, (Purs m Puzano.) Ce sont deux bras considérables du Volga qui contait dans le gouv. d'Astrakban.

S.

SABLIA, (Cabar.) pet. riv. qui a sa source dans le gouv. de Jaros-lawl, district d'Ouglitche; elle entre ensuite dans le gouv. de Vladimir par le district de Péréaslavl, où elle se jette dans la Solha.

SABRO, (Cabpo.) C'est le nom d'un lac qui se trouve dans le gouv. de Tver, district d'Ostachkhof, entre les lacs Saliguer et Vsélouk, avec lesquels il communique par des petits courans d'eau. Les habitans des environs coupent beaucoup de bois sur ses bords en hiver, qu'ils transportent ensuite sur le lac Okhvate, et de là par

le moyen de la Dvina au port de

Riga.

SAC, (Caxo.) C'est le nom d'un lac qui se trouve dans la presquille de Crimée, à 20 w. d'Eupatorie. Il est très-renommé pour les vertus médicinales de ses boues les rhumatismes les plus invétirés, des maladies chroniques, d'auxquelles l'art n'a pu donner auxquelles l'art n'a pu

nois de juin et de juillet et de se reserver prendant l'opération des rdeurs du soleil par une tente ou n abri quelconque, qui empéche es rayons de donner directement ur le souffrant.

SACALOFKA, (Cananoena.) pet. iv. du gouv. de Penza, dans le istrict de Verkho-Lomofsk, elle ntre ensuite dans celui de Tchenar et s'y jette dans la Vorona.

SACKENHAUSEN, (Caneroaysend.) l'est un ancien Château qui se rouve en Courlande, dans le istrict de Vindau.

SACMARA, (Cannapa.) C'est me riv. assez considérable du ouv. d'Orenbourg, elle prend sa ource dans les montagnes Bachiriennes d'Oural, et coulant vers imidi, elle vient se jeter dans Oural; ses bords sont peu baités, mais ils sont très-riches en lines de cuivre.

SACMARSKOIE-GORODOC, (Cakчарской-Городоко.) C'est un etit fort construit sur la Sacmara ui lui a donné son nom; il se rouve à 29 w. de la ville d'Oren-

wurg.

SACOF, (Canoso.) C'étoit anlennement une ville bâtie sur les ontières des Polovtzis, non loin e Zolotitche; elle est connue dans histoire par un congrès qui eut eu en 1101, et auxquels les prines russes assistèrent pour traiter e la paix avec les Polovtzis.

SACOUL, (Cakyad.) gros bourg a gouv. de Volhinie, à 313 w.

e Jitomir.

SADIMA, (Cazuma.) pet. riv. u gouv. de Vologda, sur les bords e laquelle la ville de Cadnikof est âtie, elle se jette dans la Pelchma.

SADOME, (Cagosub.) pet. riv. q gouv. de Penza, district de orodistchi; elle se jette dans la echiare.

SAGAYES, (Caraŭum.) en russe agaitzys. C'est un petit peuple de 10e tatare qui vit dans le gouv. de

Tomsk en Sibérie, sur les bords de la Basa, du Sour et dans le désert au bord de l'Abacane. Ils suivent le chamanisme. La plus grande partie de ce peuple nomadise, quelques-uns cependant, et ce sont ceux qui sont convertis au christianisme se sont établis dans un village sur les bords de l'Arkych,où ils ont bâti une église. Plusieurs ont commencé à s'adonner à l'agriculture; néanmoins il n'y a pas lieu d'espérer qu'ils se déterminent à mener une vie tranquille et qu'ils s'habituent à un domicile permanent. Etant assez riches en bétail, ils se transportent en été avec leurs troupeaux dans les montagnes fraîches qui bordent l'Arkych, le Basi, le Sour, le Nina et l'Ouibat, et reviennent en hiver dans les superbes steppes avoisinent Abakan, où l'on ne voit presque point de neige. peuple ne consiste que dans 150 hommes qui payent un tribut qui monte à 3 roubles par slèche, c'est-à-dire par homme armé. Les Sagayes diffèrent beaucoup des Tatares Catchines, en ce qui concerne les traits de la figure et leur constitution physique; ils ressemblent au contraire beaucoup en cela aux Beltires et aux autres Tatares qui habitent les montagnes de Couznetsk, c'est-à-dire, qu'on rencontre rarement parmi eux des visages où il y ait des traits de Calmouks: les leurs sont tatares bien caractérisés, sans qu'on y aperçoive aucun mélange. Ils ont la barbe très-forte, et sont très-velus sur le corps, plus grands et plus nerveux que les Tatares Catchines. On pourroit même croire que ces peuples habitant des contrées sauvages et montagneuses, ont su se préserver du mélange du sang Mongol qui existe généralement, à ne pouvoir s'y tromper, dans les tribus des Tatares Catchines. Les Sagayes les

riches possèdent de 80 à 100 chevaux, autant de vaches et quelques centaines de moutons. Les pauvres ont tout au plus 10 à 20 pièces de gros bétail, ce qui suffit à peine à l'entretien d'une famille médiocrement nombreuse parmi ces habitans des landes. Ils ne cultivent que les grains dont ils ont besoin pour leur consommation. Ils se nourrissent en outre de toutes sortes de racines et de plantes, et ils ont, comme les Toungousses, l'adresse de les tirer des trous des rats des champs qu'ils appellent Coulum.

SAGUISSE, (Casuco.) riv. du gouv. d'Orenbourg; elle coule dans le step des Kirguiss, du nord au midi, et vient se jeter dans

l'Emba sur sa rive droite.

SAÏMA, (Caŭzes.) lac considérable du gouv. de Vibourg, sur les bords duquel la forteresse de Vilmanstrandt est construite. Ce lac donne naissance au Voxa qui va se jeter dans le Ladoga.

SAINT DMITRI de ROSTOW, (Conmaco Annumpia Pocmos-cuaco.) C'étoit une forteresse bâtie en 1761, dont on a fait une ville de district du gouv. d'Ecatherinoslaw. (Voyez Rostow.)

SAINT-PÉTERSBOURG, (Cankm-Hemepsypes.) (Voyez PÉTERS-

BOURG.)

SAINT - PIERRE, ( Cormaco-Hempa.) ou bien Petropaylovskaia-Krépost. C'est un sort bâti das le gouv. de Tobolsk, district d'Ichime, à 2317 w. de Moscou. Il appartient à la ligne militaire d'Ichime, et se trouve entre le fort Poloudennoie (ou du midi) et celui de Stanovoie, sur la rive gauche de l'Ichime. C'est un hexagone régulier, ayant six bastions aux angles et cinq ravelins dans les courtines. On y trouve une église. Le faubourg renferme plus de 800 maisons, une jolie mosquée. La plupart des habitans sont des Asiatiques que le commerce d'échange y attire, ca après Orenbourg c'est la place le plus commerçante de la Sibérie pour les caravanes Boukhares, Kirgisiennes et Khivines qui y arrivent. (Voyez Petropavioskala)

SAIOTES, SAIATES OU SOIOTES (Caŭomes. Carmes man Coŭomes. Carmes man Coŭomes Ciest un petit peuple de race se moyède, qui habite les montagnes de Saiany, au-delà des confins de la Russie. Il y en a cepen dant quelques-uns parmi en que payent un petit tribut à l'Empire les sont pauvres et nomadisent de les montagnes où ils sont pâtura leurs rennes; la plupart cepa dant n'en ont point, et se contentent de quelques chiens qui se toute leur richesses.

SATRIALA, (Caŭpiaza.) bin domanial de la paroisse de Stank dans la Finlande, district de Tr wasthous.

SARHALINE-OULA, (Caranumo - Yna.) C'est le nom que la Chinois donnent au fleuve Amour (Voyez ce dernier article.)

SAKHTANKA, (Caxmanka) pel riv. du gouv. de Nijni-Novgorod, elle se jette dans la Kergeneu, not loin de la ville de Semenof.

SAL, (Cans.) C'est une riv. qui se forme de plusieurs autres plus petites dans le gouv. d'Astrakhan, et qui coulant de là dans les terres des Cosaques du Don, va se jetes dans le Don sur sa rive gauche.

SALAÏBSKOÏE-REDOUTE, (CoRAŬÉ CKOŬ-PERUMO.) Ce fortin se
trouve dans le gouv. de Tomsi,
district de Couznetsk, entre le
ville de Biisket celle de Couznetsk,
à 86 w. de la première, et à 215
de la seconde. Il est bâti sur us
terrain uni au bord de la Bia, et 1
l'embouchure de la Salaïba des
cette rivière. Des forêts immenses
l'eutourent detrois côtés. Les Cormandins, peuplade sauvage de la

Sibérie, nomadise dans ses en-

SALGUIR, (Canscup 8.) C'est le leuve le plus considérable de la presqu'île de Crimée qu'il traverse resque touted'occident en orient; I prend sa source dans une grotte 101 loin de Sympheropol, sc présipite de là en cascade, et après voir réuni à ses caux celles des leux Carassous, et d'autres petites rivières, il se jette dans le Sivache m mer Putride. Le Salguir est quéable dans une infinité d'enfroits, ce n'est le plus souvent lu une petite rivière coulant sur in large lit de pierre. Quand outelois la neige sur les montasnes vient à fondre subitement, ou que de fortes pluies tombent dans es hautes contrées, cette rivière rossit tellement alors dans l'espace de 24 ou 36 heures, et queljuefois même dans celui de pluneurs jours, que son lit pierreux renant à se remplir, elle roule ses 'aux avec le bruit d'un torrent reloutable descendu des montagnes, elle emporte hommes et bêtes, entraîne avec la même violence es voitures, et présente les plus rands dangers à la passer à cette poque. Il faut également renoncer boire alors de son eau que l'arile trouble, avant de l'avoir laissé léposer. Le Salguir est très-peu loissonneux, la loche, le véron sont e qu'il y a de plus commun dans es eaux ainsi qu'une petite espèce le barbeau, le plus gros poisson de ette rivière. On voit des truites out près de sa source, mais elles lescendent rarement dans le fleuve. es écrevisses y ont un très-bon oùt.

SALGUIR-YANCAL, (Canssup's-Inkans.) Colonie grecque dans le ouv. d'Écatherinoslaw, à 192 w. le cette ville, sur l'embouchure le la Mocroie-Yalow dans la Soona, elle devoit être composée de oo familles.

Ton. II.

SALIANY, (Carabbi.) C'est un port de la mer Caspienne qui se trouve à l'embouchure du Coura (Cyrus), et où les marchands russes prennent à serme les pècheries de l'esturgeon, qui rapportent beaucoup, vu la quantité énorme de ce poisson dans cette partie de la mer pendant quelques mois de l'année.

SALIS, (Caruco.) C'étoit anciennement un château bâti en 1226 par Albert évêque de Riga; actuellement c'est un bien noble, situé à l'embouchure de la Salis. On trouve encore dans cette contrée des personnes qui parlent l'ancienne langue des Lives.

SALIS, (Canuco.) pet fleuve du gouv. de Riga, il sort du lac Bourtnek, et après un cours de 56 w. il va se jeter dans le golse de Riga, 70 w. plus au nord que l'Aa.

SALISBOURG, (Canuchypeb.)
Anciennement c'étoit un château
dans le gouv. de Riga, district de
Volmar; aujourd'hui c'est un bien
noble situé sur la Salis, à 2 milles
au-dessous de l'endroit où elle sort
du lac de Bourtnek. On voit non
loin de là un ancien sort situé sur
une hauteur.

SALMYCHE-SACMAR, (Carusius Caruapo.) riv. du gouv. d'Oren-bourg, qui se jette dans l'Oural.

SALNITZA, (Carruya.) pet. riv. du gouv. des Slobodes d'U-kraine, qui se jette dans le Donetz. Elle est remarquable par la victoire éclatante que les princes russes réunis remportèrent près de ses bords en 1111 sur les Polovtzis, auxquels ils tuèrent plus de 10,000 hommes, et firent beaucoup de prisonniers et un butin immense.

SALTYCOVA-DEVITSA, (Canmuxosa Absuua.) nom qui veut dire Mademoiselle de Saltycof. C'est un gros bourg du gouv. de Ichernigof, dans le district de Négine, il ost remarquable en ce que le gouv. ecclésiastique provisoire du district se tient-ici. Ce bourg est bati au bord de la Desna.

SAMARA, (Camapa.) deux grandes riv. portent ce nom, et se distinguent entre elles par les surnoms suivans: l'une s'appelle la Samara du Volga, et l'autre la Samara du Dnepr. Celle du Volga est une des plus grandes rivières parmi celles qui coulent dans les steps; elle prend sa source dans les montagnes de l'Oural, et à 18 w. seulement du sleuve de ce nom. Elle parcourt ensuite des landes sèches, et entre dans le gouv. de Simbirsk, où elle se jette dans le Volga. Depuis le milieu de son cours elle roule dans un terroir gras et susceptible d'une bonne culture; ses bords sont couverts de belles forêts remplies de bêtes fauves et de gibier. La Samara du Volga reçoit plusieurs riv. considérables dans son sein, entre antres le Kinel et la Toc. On a construit sur ses bords plusieurs forts qui forment le cordon militaire nommé Sumarskaia Linia, on Ligne de la Samara. La Samara du Dnepr prend sa source dans le gouv. des Slobodes d'Ukraine, vis-à-vis presque de la ville d'Izum, elle entre ensuite dans le grand step du; gouvern. d'Ekatherinoslaw qu'elle parcourt d'orient en occident jusqu'à son embouchure dans le Dnepr, un peu au-dessus de la cataracte nommé Cosaque. Dans la partie supérieure de cette riv. ses bords sont boisés, au lieu que dans le step ils sont nuds, et le terroir même qui l'entouren'est pas très-sertile. Son eau est mauvaise, malgré cela elle est trèspoissonneuse. Les Cosaques nomment Sviataia Réca, ou la rivière sainte, sans doute à cause du beau climat dans lequel elle coule.

SAMARA, (Camapa) ville du gouv. de Simbirsk et chef-lieud'un district; elle est située sous le 53º

53' de lat. sept. et le 67° 31' 45" de long. orient., à 177 w. au sudest de Simbirsk, sur la rive gaucht du Volga. Elle occupe l'angle som mé par la partie septentrionale de l'embouchure de la Samara. Si fondation date de la même époque que celle de Saratof, Tzaritzine etc., c'est-à-dire de l'année 1591 Elle étoit anciennement désendr par un fort construit en bois, q a été incendié en 1703. On éleva, en 1704, une sortification régulier en terre sur une hauteur unit, située à l'ouest, entre le fleuve et la rivière; elle existe encore atjourd'hui, et on ne peut yarm ver que par des défilés. Cette ville prospère de jour en jour davantage. Elle doit cet accroissement at bétail que ses habitans élèvent, et au grand commerce qu'ils fonten poissons frais et salés, et en cavir. Ils se rendent en automne et al printemps en caravannes sur le bords de l'Oural, pour y vendre leurs marchandises aux négocas des contrées septentrionales et « cidentales. Pour faciliter ce commerce, on jette un pont sur la Samara à chaque printemps, doi ils se rendent en droiture à l'air skoi-Gorodok, par un chemin qui traverse les landes. Outre les bestiaux qu'ils élèvent, ils sont encore un petit commerce de montant calmouks et kirguiss, de peans, de suifs, etc. Ils ont en outre que ques tanneries, dont une de cuit de Roussie et une petite manuficture de savon. En biver, Samares le rendez-vous des Tatares de 🕼 simof, qui y apportent les peut d'agneaux qu'ils recoivent a troc des Kirguiss et des Kalmous ces peaux se nomment Merbor chki. Après les avoir assorties, les sont apprêter et coudre en pe lisses, par les Calmonks chréties habitans de cette ville, avant de s porter à Moscou ou ailleurs. On trouve dans cette ville 5 eglises,

quelques magasins et 2600 habians des deux sexes.

SAMARSKAIA-LINIA, (Camap-:кал-Линіл.) C'est un cordon de lésense sormé de petits sorts, qui ommencent à l'embouchure de a Samara, et qui continuent en emontant cette riv. dans l'ordre uivant: 1°. Crasnosamarskaia, P. Borskaia , 3°. Olchauskaia , 4°. Souzouloutskaia, 5°. Totskaia, 6°. arotchiaskaia, 7°. Novo-Sergiefkaia, et 8º Perevolotskaia.

SAMARSKOIE-ROSSOCHE, ( Caиарской-Россошб.) C'est le nom l'une petite riv. qui se jette dans

a Samara du Duepr.

SAMEGA, (Camera.) pet. riv. la gouv. de Vladimir, district de lourief, après un cours de queljues werstes elle se jette dans la etite Nerle.

Sanénolmaie, (Саменольмай. lays de Same, on nomme ainsi, m langage du pays, la Laponie en Reperal. (Voyez LAPONIE.)

SAMININEKA, (Camununka.) pet. riv. du goav. de Penza, district de Chéchekéef, elle se jette dans luzara.

Samogitie, (Camoeugia) On ippeloit ainsi la partie nord de la Lithuanie qui probablement avoit inciennement son duc particulier. Les Russes et les Polonais l'appeotent Imoud. Ce pays avoit une tenduc de 350 w. de long sur 250 n l'ôta sept ans après, avec pronesse de le leur rendre après la nort du roi Vladislaw-Jagellon, t da grand-duc Alexandre. Il reput le christianisme en 1431, et on y établit un évêché. C'est un pays de bois, où l'on trouve cerendant beaucoup de terrain arae de miel. On y comptoit 6300 cux; ses habitans étoient les l'choudes, et la capitale du pays

Rossienne. Il fait actuellement partie du gouv. de Vilna.

Samoyédes ou Sémoyades, (Самовды или Семолды.) peuple nomade, payen et assez nombreux qui habite dans la partie nord-est du gouv. d'Arkhangel, les landes glacées du district de Mézen, et ensin le nord de la Sibérie jusqu'au Jénisséi. Ils se donnent eux-mêmes le nom de Khasova; les Ostiaks les appellent Yérounscho, et les Toungousses du Jénisséi, Dshiandal. Quant au nom de Samoyedes que les Russes leur donnent improprement, ils paroît leur être venu de ce qu'ils les ont confondu avec les Lapons, auxquels ils avoient depuis long-temps approprié le nom de leur pays qui en langue laponne s'appelle Saméanda, et non parce qu'ils les supposent cannibales ( Само-едб ou Людо-едб) car on ne voit nulle part que ce peuple ait jamais eu la coutume barbare de quelques sauvages du midi. Ce pcuple se partage en trois principales tribus qui ont des dialectes différens, et auxquels ils donnent eux-mêmes les noms suivans: 1º. les Vanoïtes, 2º. les Tysia-Igolcy, et 3°. les Khirutches. Les premiers habitent sur les bords du Mézen, de la Pétchora, et sur l'Ob dans les environs d'Obdorsk. Les seconds dans l'intérieur du gouv. d'Arkhangel, et les troisièmes dans l'intérieur de le large. Il fut cédé en 1404 aux la Sibérie, au-delà des montahevaliers Porte-glaive, auxquels gnes, dans le district de Bérézof, etc. On partage le pays habité par les Samoyèdes en deux parties principales: la première s'étend le long de la mer glaciale, depuis le cap Capine qui se trouve au nord-est de l'embouchure du Mézen, jusqu'au cap Saint (Cannout Hoco) qui est pres de la rive ocde, et une quantité extraordinai- cidentale de la Pétchora; elle rentre ensuite dans l'intérieur des terres, en suivant une petite chaine de montagnes qui longe le cours

de ce sleuve, et qu'on nomme gras que les Ostiaks. Ils sonten Tchaîtzine Camene; tout ce pays revanche plus sauvages et plus res'appelle Terre de Canine. La se- muans que ce peuple, qui s'est conde partie du pays des Samoyè- un peu civilisé par ses relations de des commence au bord oriental de commerce avec les Russes. Ce qui la Petchora, et suit les côtes de a le plus constribué à ce chanl'Océan Glacial jusqu'à la grande gement des Ostiaks, c'est leur souchaîne des montagnes d'Oural; mission parfaite. Les Samoyèdes elle est bornée au midi par les mènent au contraire une vie libre gouv. de Perm et d'Arkhangel; dans les déserts éloignés qu'ils batout ce vaste pays qui est arrosé bitent. Leur religion est l'idolatrie d'un grand nombre de rivières, est qui lour a été transmise d'Asic, couvert de neige et de glaces pen- dont ils conservent quelques cérédant 8 mois de l'année. Les Samo- monies par tradition. Le principal yèdes ignorent eux-mêmes leur dien chez eux est Noum, qui régit origine. La vie dure et pénible le ciel et la terre ; il a sous lui une qu'ils mènent, et les dangers quantité innombrable de divinités auxquels ils sont exposés, ont sans d'un ordre inférieur, d'esprits et doute essacé de leur mémoire toute de demi-dieux qu'ils nomment espèce de monument. L'assertion Tadeptzies; ils les partagent et la plus certaine, c'est que les li- célestes et terrestres, et ce sont mites les plus reculées de l'hémis- eux qui sont le bien et le malant phère boréal ont été peuplées par hommes. Noum ne sauroit être une nation opprimée par les représenté chez eux par aucus guerres, et chassée de ses habita- image, ils n'ont pas de termes tions. On trouve encore, comme pour exprimer ni sa grandeur, ni nous l'avons dit plus hout, des sa toute-puissance. Les Tadepur restes de cette même nation dans au contraire sont représentes pur la partie orientale de la Sibérie de petites idoles en bois, elles ont près du Jénisséi. Tout prouve que une figure humaine, et ils les conces contrées étoient autresois bien vrent de chissons et d'autres oneplus peuplées. On ne doutera plus mens. Ces idoles se placent dans que ce pays soit la vraie patrie des les bois ou dans les maisons, quel-Samoyédes, lorsqu'on saura que quesois ils les transportent d'un les Caibals, les Camaches, les endroit à l'autre, ils les appellent Abotors, les Soyotes et les Cara- Khaé. Leur culte consiste en 4gasses ont la même figure que les crifice qu'ils n'offrent qu'en action Samoyèdes et parlent leur langue. de graces pour un bien qui leur Les Samoyèdes dissèrent entière- arrive, ou pour un mal qu'ils prément des Ostiaks par la langue et tendent avoir détourné par là. Ces les traits de la figure; les visages de ces derniers ressemblent à ceux des Finnois, tandis que les Samoyèdes ont beaucoup de ressemblance avec les Toungousses. Ils out le visage plat, rond et large. Ils ont de larges lèvres retroussées, le nez large et onvert, peu de barbe, et les cheveux noirs et rudes. La plupart sont au-dessous de la taille médiocre, mais bien proportionnés, plus trappus et plus

sacrifices consistent presque toujours en un renne qu'on immole au pied de l'idole. Leurs chamans s'appellent Tadileay parmi ens; les Russes les nomment Coudeiniki. L'habillement des homnes distère peu de celui des Ostials: les uns se rasent la tête entière ment ou en partie, les autres com servent leurs cheveux, plusieurs portent des moustaches, d'autres laissent une petite barbe de chane côté du menton, quoique air semée. On remarque dans babillement des femmes beaucoup edétails qui leur sont propres, qu'elles n'ont emprunté d'aume autre nation; elles ne conpissent pas le voile ni le vorop 3 semmes Ostiakes. Elles ont la le et le visage découvert, excepdans les voyages d'hiver; leurs reveax forment deux tresses qui indent par derrière, et qu'elles désont jamais. Elles portent des endans d'oreille de grains de couz. Leur robe est un assemblage morceaux de drap dont le deint de la poitrine et le dos sont mmunément formés de peaux i jeunes rennes. Elles les ornent <sup>ir-devant</sup> et par-derrière de quelles morceaux de drap. Le bas de robe de dessus est garni de trois indes de belles fourrures qui forent le tour. Cette robe est ourie par-devant; elles rabattent a des côtés sur l'autre, et les fiintan moyen d'une ceinture qui , au lieu de boucles, un gros nueau de fer auquel elles attanent ces deux extrémités. Les mnes Samoyèdes portent des cuues de peaux de renne, prépaes comme nos peaux de daims. lles ne quittent point leurs habits eme pour se coucher. Les homes ôtent les leurs, mais ils garnt leurs culottes. Les femmes de peuple ont, ainsi que les semes Ostiakes, adopté l'usage ricole dont nous avons parlé à rlicle de ces derniers. On ne perçoit pas autant de la malopreté des Samoyèdes que de lles des Ostiaks, parce qu'ils enent tout l'hiver une rante. Ils passent d'une contrée autre avec leurs yourtens. Ils oisissent toujours pour camper s plaines dépourvues de bois, uls appellent Toundra. Les Saby èdes gardent eux-mêmes, avec urs familles, leurs rennes dans

les pâturages, à l'exception des riches qui payent des pauvres pour leur servir de pâtres. Ils ne se servent guères de ces animaux domestiques que pour les atteler à leurs traineaux. Ils ne savent pas traire les rennes pour se procurer du lait, et n'en mangent jamais, par avarice. Ils vivent de la chasse, ainsi que les Toungousses et plusieurs peuples de l'Amérique septentrionale, ils mangent beaucoup de rennes sauvages qu'ils prennent de plusieurs manières. Ces animaux suffisent à presque tous les besoins des Samoyèdés, soit pour la vie, soit pour leurs tentes ou leur habillement. Ils se servent des nerss de l'animal pour coudre et pour d'autres usages; ils en tirent aussi une colle, ils font des pelles avec les cornes. Lorsqu'ils sont sur les côtes de la mer, ils se nourrissent avec les ours marins qui vieunent sur le rivage, les baleines mortes que les caux y jettent, et d'autres animaux marins. Ils les mangeut sans préférence et sans aversion. Ils pèchent de temps à autre dans les golfes de la mer et dans les lacs. Ils se font des filets avec l'écorce du saule, et les cordes nécessaires avec les jets ou beguettes de cet arbre. Leur principale occupation en automne est la chasse du renard blanc : hommes, femmes, enfans, tout le monde s'en occupe. Les premiers leur dressent des piéges, les autres s'amusent à les déterrer de leurs terriers et à les assommer. Quelques Samoyèdes riches vont en été fixer leur résidence près de l'Ob pour jouir du plaisir de la pêche. Ils sont pastre et garder leurs troupeaux par des enfans ou des patres, et y séjournent jusqu'à la saison de la chasse. Les Samoyèdes enterrent les morts peu après leur décès, et n'ont pas de lieu fixe pour les sépultures. Ils choisissent la première hauteur ou

colline qu'ils trouvent. Ils mettent à leurs morts autant d'habits qu'ils peuvent, et placent autour du cadavre ceux qui sont trop étroits; ils lui renversent un chaudron par-dessus la tête, persuadés que l'ame y réside même après la destruction du corps. Ils enveloppent ensuite le cadavre avec tous ces objets dans une couverture de tente faite de peaux de rennes ; ils l'emballent avec des cordes, et le tirent, la tête en avant, par une ouverture saite à la tente où la personne est décédée. Jamais on ne les fait passer par la porte, parce qu'ils sont persuadés que le mort entraîneroit bientôt après lui quelqu'un de la famille, s'il y passoit. Arrivés au lieu de la sépulture, on creuse une fosse. On la fait si peq prosonde en été, que le mort cet à peine entièrement couvert; ils couvrent la tombe de branchages ; et jettent de la terre par-dessus. Ils construisent en hiver une cabane avec du bois et des branchages; ils y placent le mort, lui donnent une bache, un couteau, un arc, des slèches, du tabac, une pipe, une cuiller et une tasse. Le convoi s'en retourne ensuite. On tue les rennes qui ont trainé le corps au lieu de la sépulture, et on laisse sur la tombe avec leurs harnois. Les riches tuent aussi ceux dont ledéfunt se servoit pour aller à la chasse. En hiver on couvre la nisséi, mais ils sont moins effrat. sosse de neige, on la couvre en ans. Pour peu qu'on les touche été de branchages et de mousse; aussi leurs morts servent-ils de pâture aux renards blancs, aux gloutons et autres animaux carnassiers. Ils observent aussi une cérémonie avec leurs morts. Ils font venir quelquefois un magacien (*Tadib*) pour appaiser l'esprit du défunt. Ces devins samoyèdes se servent d'un tambour de basque. Ils mettent un habit particulier, garni de différens colifichets de fer. Ils parlent à l'esprit, ils l'exhor-

tent à ne pas inquiéter ceux qu'i laisse sur la terre, et à ne pas le entraîner. Ils finissent par le prie d'abandonner à ses parens les places où il a chassé avec succès. Of tue un renne pour le repasde funérailles; le mari ou la semm du défunt n'ose pas manger ave les convives avant de s'être pur siée en se lavant avec du mux Dès qu'un Samoyède est mort, a ne prononce plus son nom, il fin user de détour lorsqu'on veut par ler de lui. Celui qui prononceroi son nom deviendroit le mortelesnemi de toute la famille. Le nos du défunt repasse avec le temp dans la famille ; on le donne à 🗷 enfant de la seconde ou troisiem génération. On renouvelle par d moyen la mémoire de celui qui la porté. Une chose remarquable c'est que les magiciens et un grad nombre de Samoyèdes ont que que chose d'estrayant dans la fel gure: ceci provient de la tension et de la sensibilité extraordinist de leurs fibres, du climat qu'is habitent, de la vie qu'ils mènent, de leur imagination et de leur préjugés. Des personnes dignes de foi assurent qu'on trouve des figures pareilles chez les Toungouses et les Camtchadals. Le major Islènief prétend qu'il en existoit suss chez les Yakouts; il y en a parm les Bouriats et les Tatares du Je dans les flancs ou dans quelques parties du corps sensible, un on ou un coup de sisset impréru, u rêve, etc., mettent ces malheuren hors d'eux-mêmes, et les son presque tomber dans une espèce de rage. Cette rage est portée à 18 tel degré chez les Samoyèdes (1 ont le genre nerveux et les sibré très-sensibles, que lorsqu'ils sont atteints, ils saisissent corteau, hache, ou tout œ qui # trouve sous la main pour massur saisissement, ou toutes celles n'ils rencontrent. On ne s'en déarrasse que par la force et les déirmant; lorsqu'ils ne peuvent asavir leur fareur, ils frappent es pieds et des mains, poussent es hurlemens, se roulent par ruisseau rre, etc. Les Samoyèdes et les rer la fumée par le nez. Le made tombe aussitôt dans un assoussement et une lassitude qui duent ordinairement vingt - quatre eares, ce qui lui remet entièreent les sens. Ce remède est plus ropre que tout autre chose à réindre des lumières sur la cause mal. Je passe aux divertisseens de ce peuple. Les jours de te ils se rassemblent pour jouer la lutte et sauter à des distances arquées. Ils dansent aussi des ondeaux, et chaque danseur a sa anseuse. Sans s'écarter beaucoup e leurs places, ils font des figues, et prennent dissérentes posions; leurs pas sont courts et ils archent en cadence. Leur musiue consiste à chanter du nez et e la gorge quelques syllabes parculières avec des répétitions. Les mmes nasillent en même temps oyèdes sont fort enclins à l'ivro- limites du district de Covros. nt le cap Canine, et 200 sur le dont elle abonde. rd de la mer jusqu'à la Pétchora. SANTCHOURSK, (Cantyport.) n peut évaluer à 5000 individus Voyez Tzarévosantchoursk.

rer la personne qui est cause de des deux sexes tous les Samoyèdes. Ils payent un petit tribut en sourrures au gouvernement russe.

SANARSKAIA, (Canapckan.)pet. forteresse qui se trouve dans le gouv. d'Orenbourg, district de Troitsk, elle est située près du nommé Sanarka, qui coule lentement entre des rives stiaks ont un excellent remède de rocs, ou à travers des fonds our guérir ces maniaques: ils marécageux. Ses eaux qui tombent lument un morceau de peau de dans l'Oui sont aller ici un mouune, ou un petit tampon de poil lin. Sanarskaia est sur une hauteur renne, et ils leur en sont res- de la rive droite. On y compte plus de 50 maisons. Les 50 Cosaques qui la désendent sont commandés par un centenier. Il n'y a qu'une simple chapelle de bois. Ses fortifications en charpente ressemblent à celles de ce pays. On l'avoit mise en état de désense depuis que Stepnaia, pet. forteresse limitrophe, éloignée d'onze à douze werstes, avoit été attaquée par les Kirguiss. Il n'y avoit plus rien à craindre ici, et encore moins dans les mines du voisinage, parce que ces peuples n'aiment pas à s'entoncer dans les fortêts, crainte de s'écarter trop des limites. L'événement a prouvé que les mineurs auroient pu continuer paisiblement leurs travaux pendant l'été et l'hiver.

SANEBA, (Caneba.) pet. riv. du gouv. de Vladimir; elle prend sa source dans le district de Chouvia, et après un cours de 28 w. elle marquent la mesure. Les Sa- tombe dans l'Oukhotma, sur les

nerie, et aiment le tabac avec . SANNARH, (Cahhaxb.) C'est le assion. Lorsqu'il sont ivres on nom d'une île qui se trouve dans ctient d'eux tout ce qu'on veut, l'Océan oriental, entre l'Asie et trement ils sont assez sauvages. l'Amérique; elle est à 6 lieues et z. Zouief est celui qui a donné la demie du détroit d'Issanok et eneilleure description de ce peuple, tourée d'autres îles plus petites. est d'après lui que nous don- Ses bords ne sont que des rochers ons ces détails également copiés escarpés presque innarbordables. ar le prosesseur Pallas. On com- Elle est cependant habitée, et les e 102 samilles samoyédes habi- Russes y vont chasser les renards

SAOUK, (Cayno.) pet. riv. du gouv. de Saratof, elle coule dans les landes et se perd dans le lac Akbachly.

SAOUNIA, (Cayna.) riv. assez considérable de l'Esthonie.

SAPAJOK, (Canamono) pet. riv. du gouv. de Riazan, elle se jette

dans la Pojva.

SAPOJOK, (Canomoxò) ville du gouv. de Riazan, et chef-lieu d'un district; la pet. riv. sur laquelle elle est bâtie lui a donné son nom. Elle est située sous le 53° 50' de lat. sept. et le 57° 30' de long. orient., à 124 w. au sud-est de Riazan. On ignore par qui et quand elle a été sondée. Elle renferme dans ce moment-ci 4 églises quelques magasins et 600 maisons, le tout en bois, on y trouve une manusacture de drap. Le nombre de ses habitans est de 4000 personnes des deux sexes.

SARA, (Capa.) riv. assez considérable du gouv. de Jaroslavi; elle sort d'un marais, et traverse presque tout le district de Rostow, dans lequel elle se jette dans le lac Néro ou lac de Rostow.

SARAIE, (Capaŭ.) (ou la horde d'or). On nommoit ainsi la capitale des Khans tatares de la grande horde ou de la horde d'or, qui a si long-temps dominé en Russie. Le pays où elle fut bâtie avoit appartenu aux Bolgares, dont la capitale, nommée Soumerkene, se trouvoit sur l'île que forme le bras du Volga nommé Akhtouba, un peu audessus de Tzaritzine. Elle fut détruite par les Tatares après un siége de huit ans. C'est près de cet cndroit que Batou-Khan se fit bâtir un palais (saraie), ce lieu devint bientôt une ville et la résidence de tous ses successeurs. Il n'y a rien de bien certain sur le temps de sa destruction, il faut la supposer à

l'époque de la division et des gu res civiles de l'empire du Kij chak. L'endroit où elle étoit ba porte actuellemment le nom Selitrenoï-Gorodok (petite ville salpétre). On n'y voit que des d combres de briques, des traces tombe en maçonnerie qui ont i fouillées et bouleversées, et cel des bâtimens de l'ancienne vi qui doit avoir été considérable On y avoit construit dans last une petite forteresse envoyoit un détachement po protéger les ouvriers qui t vailloient au salpêtre ( 1 ); m elle est entièrement tombée: ruine, ainsi que les bâtime qu'elle renfermoit. Il y existe aussi un château entouré d'ungr mur. Tout étoit situé sur la ph forte des collines qui constitue la chaîne de l'Akhtouba. On M marque principalement les ruis de deux bâtimens qui avoient é ensevelis sous les décombres; ma elles ont été remises au jour, m par les ouvriers qui travaillet nouvel établissement de salpètre soit par des gens avides quison cupent de la fouille des tréson On avoit creusé principaleme sur celles qui appartiennent bâtiment le plus considérable, qui montroit avoir eu quelquech se de majestueux (2). On juge aux ruines et aux fondemens d second que cette maison avoité bâtie pour y loger. La distribuie présentoit beaucoup de petit chambres, et l'on voyoit dans k fondemens plusieurs caveaux de tinés à y déposer des morts. Ca sans doute ainsi que se faisoirs enterrer les Khane. On a tiré p dis quelques richesses de cesar veaux, savoir: des cerceuils nis en argent. Ce bâtiment moit, sclon les apparences,

<sup>(1)</sup> On avoit établi une salpétrière sur ces décombres.

<sup>(2)</sup> C'étoit probablement le palais des souverains.

arré long, s'étendant du nordiord-est au sud-sud-ouest. Ilavoit 2 toises environ de longueur, et a façade du sud comportoit à-peures huit toises et demie en lareur. On y voit deux séparations ui sont encore assez semblables, t très-saciles à reconnoître. C'est ans doute sous celle qui est au ford que se trouvoit le caveau où on déposoit les morts; on y disingue encore les sosses. L'autre st plus au sud, et par conséquent ttenante à la façade dont les murs le fondement ont conservé le plus e hauteur, puisqu'ils ont encore ilas de deux toises sur quatre pieds le largeur; cette façade étoit accomlagnée de pilastres, de colonnes it d'arcades, le tout dans le genre othique. On en voit encore des ustes. La partie des murs qui voient été conservés, montroit me magnificence et une régularité l<sup>u on</sup> aperçoit rarement dans les unes des bâtimens tatares. Ces aurs étoient construits en belles lalles faites en briques, et la maconnerie avoit été supérieurement suivie et exécutée. L'extérieur des purs étoit ordonné en champs, et hargé d'ornemens en terre à poier, vernissés et colorés en vert, <sup>aune</sup>, blanc et bleu. Ces ornemens eprésentoient des triangles utres figures. On remarque encoe sur la principale façade du bâment, un stuc gothique vernissé it représentant des sleurs, des enillages et des volutes. On y voioit de même des encadremens intiers en carreaux de terre cuite, eprésentant une mosaïque, mais es années, les injures du temps, t plus encore le goût frénétique la peuple pour la destruction, ont ait des décombres de ces restes remarquables de l'antiquité. Quoilu on ait autresois tiré d'ici reaucoup de monnoie et d'autres intiques, on en rencontre encore. en souillant. Je doute qu'il en soit Ton. II.

parvenu beaucoup au cabinet împérial des antiquités; encore n'y auroit-il que demi-mal si elles étoient tombées dans les mains de curieux et de connoisseurs, mais il est fort à craindre qu'elles ne soient devenues la proie d'hommes qui n'ont pour but qu'une

sordide cupidité.

SARANSK, (Capaneno.) ville du gouv. de Penza et chef-lieu d'un district; elle est située sous le 540 9' de lat. sept. et le 62° 58' de long. orient., sur les deux bords de la Saranga (qui a donné son nom à la ville) et à son embouchure dans l'Inzara. Saransk est à 123 w. au nord de Penza. Elle se trouve dans une contrée excessivement sertile. l'heureux cultivateur n'y fume jamais ses terres, il ne les laisse communément en jachères qu'une année sur trois, et cependant il se trouve des contrées où le sol ne s'épuise jamais. Cette ville a 6000 habitans des deux sexes. Leur principale industrie consiste à faire du savon et à travailler des peaux. On trouve un couvent de moines, dix églises et quelques magasins de sel dans cette ville ; il s'y tient un grand marché une fois par an.

SARAPOUL, (Capanyas.) C'est un gros bourg du gouv. de Viatka qu'on a érigé en ville dans l'année 1780; elle est devenue chef-lieu d'un district. Sa position est sous le 56° 26' 45" de lat. sept. et le 70° 30' de long. orient. sur la rive droite de la Cama, au pied d'une éminence sur laquelle on voit les ruines d'une forteresse qui existoit pendant les anciens troubles Bachkirs. Elle consistoit en une circonvallation assez vaste, entourée de murs en charpente. On voit dans son enceinte l'église principale, les tribunaux et un magasin de sel. On trouve en outre dans la ville deux églises et plus de 400 maisons, formant des rues

courbes qui, malgré leur pontonnage, sont si boueuses au printemps et en automne, qu'il n'y a presque pas moyen d'y passer. Le ruisseau de Jourmanka passe par la ville, il vient des montagnes voisines garnies de forêts, et se décharge dans la Cama. Sarapoul prend son de deux autres ruisseaux qu'on appelle Boichaia et Malaia-Sarapoulca, et qui tombe aussi dans la Cama, un peu au-dessous du premier. Il se tient dans Sarapoul une foire assez considérable. On y vend toute sorte de marchandises. Il s'y fait un grand débit par l'affluence des gens de la campagne, et par les bateliers qui remontent au printemps la Cama et la Bélaia, ainsi que par ceux qui conduisent sur la Cams des bois et des sels des contrées supérieures, et les bateaux qui naviguent sur la Tchoussovaïa avec des fers. On transporte aussi de cette ville et des fertiles contrées qui bordent la partie inférieure de la Cama, quantité de grains à Solicamsk. On en fait passer de là à Tcherdin et aux Voloks de Pétcherskoie et Dvinskoie, pour en approvisionner les contrées supérieures de la Dvina et les villes situées au nord de la Pétchora. Ces transports se font en remontant la Cama, mais il s'en fait aussi d'autres en descendant le même fleuve, et sur le Volga, pour passer à Astrakhan et à Nijni-Novgorod. Cette contrée tire d'ailleurs de grands avantages par ses immenses forêts qui bordent les deux rives de la Cama, depuis Sarapoul, et qui sont trèsriches en bois de sapin. On construit ici des Nassadys qui sont d'énormes radeaux de vingt toises de long sur sept de large, et 5 aunes d'élévation. Vingt-cinq mariniers en forment l'équipage. C'est au moyen de ces radeaux qu'on fait descendre le bois de chaussage et do construction jusqu'à Astrakhan.

On trouve encore à Sarapoul des savonneries et de petites tanneries de cuirs de Roussie dont ils ont plus de débit qu'ils n'en peuvent préparer. Cette ville est à 581 wasud-est de Viatka. Sa population peut être portée à 2000 personnes des deux sexes, mais elle monte quelquesois jusqu'à 20,000 dans la saison où les bateliers arrivent.

SARASSOU, (Capacy.) riv. de gouv. d'Orenbourg. Elle est particulièrement remarquable parai celles qui coulent dans les landes, en ce qu'elle fait les limites de possessions kirguisiennes avec celes des Zungors, et forme ainsi h frontière de ces deux peuples. Elk commence dans les montagnes nommées Ar-Taou; à 5 journées 🕊 distance de l'Irtyche, non bu de sa source, elle se perd sous terre et reparoit ensuite pour coule vers le midi, formant dans 🕬 cours plusieurs petits lacs dont quelques-uns sont salés, et pr lesquels elle se réunit enfin 20 grand lac Télégoul près du Sur-Daria, et à 5 journées de distance du lac Aral. Elle traverse dans n partie supérieure une belle forêl d'ormes nommée Cara-Ague, qui a plus de 40 w. d'étendue. 01 en voit une autre vers son emborchure dans le Télégoul, qui # nomme Sac-Séoul, qui n'est cor nue que par son nom. Les Kirguis de la horde moyenne nomadisent souvent sur ses bords.

SARATOF, (Capamosckas-III) 6ephia.) (Gouv. de) Il est borné as nord par le goiv. de Penza, Simbirsk et une partie de celui d'Orezbourg, à l'orient par le gour d'Astrakhan, au midi par le même et les terres des Cosaques du Dos, et à l'occident par les gouv. de Tambow, Voronége, et également pu les terres des Cosaques. Il est artué entre le 48e et le 53e de la sept. et le 60e et 67e de long. orient On le divise en 8 districts qui par

mt les noms de leurs chess-lieux sont 10. Saratof, capitale du puv., 2° Volsk, 3° Khvalinsk, 4° obe, 7° Camychine et 8° Tzaripine. On y trouve en outre deux atres villes qui n'ont point d'arondissement, ce sont Atkarsk et lalachef. Le Volga traverse tout le ouv. du nord au midi, et le parage en deux parties, en occidenale et en orientale. La première le ces parties est extrêmement ertile et fournit non-seulement le olé nécessaire à la consommation les habitans de tout le gouvernement, mais encore beaucoup à exportation, sans compter celui qu'on emploie aux distilleries l'eau-de-vie. La partie orientale, u contraire, est non-sculement peu sertile, mais aussi beaucoup moins peuplée que la première. On y trouve des landes immenses, remplies de lacs salins parmi lesquels celui d'Elton ou Yeltone est très-remarquable : on rompt à sa superficie le plus beau sel qu'on trouve en Russie, et il en fournit à lui seul au-delà de 9 millions de pouds par an. Cette branche d'industrie est d'un grand rapport aux habitans par le grand nombre d'individus qui s'y em-Ploient tant pour les travaux que pour les charrois et la flottaison de cette denrée. Cette partic du gouv. est arrosée par l'Irguisse et l'Ourouslane qui tembent dans le Voga. On trouve dans la partie nordest le Khoper et la Medvéditsa qui 'ont se jeter dans le Don. La prinipale industrie des habitans est agriculture. On y trouve cepenlant quelques sabriques de toile le coton et de drap, ainsi que des anneries et des sabriques de poasse. On trouve encore dissérenes branches d'industrie parmi es colons étrangers établis sur la 'ive droite du Volga et sur les kux Caramyches. Ces colonies

établies sous le règne de l'Impératrice Catherine II, en 1764, sont au nombre de 101, peuplées buznetsk, 5º Pétrovsk, 6º Ser- pour la plupart d'Allemands, ainsï que de quelques Français et des Suisses. Les pêcheries du Volga sont d'un très-grand rapport et font une partie considérable des revenus de cette province. Outre les Russes qui sorment la majorité de ses babitans, et les colons étraugers dont nous avous parlé plus haut, on y trouve des Tatares, des Tchouvasses, des Morduans et quelques Polonais. Le nombre total des habitans monte à 717,124 personnes des deux sexes. On trouve de belles forêts dans ce gouv. sur les bords de la Medvéditsa et du Khoper, mais en général c'est un pays de landes, beaucoup plus riche en pâturages qu'en bois. On commence à y cultiver avec beaucoup de succès le murier et le sésame, le tabac y réussit à merveille, et cède fort peu pour la bonté à celui de Virginie. Les eaux minérales d'Ecatherine, qui se trouvent près de Tzaritzine ont beaucoup de réputation. Le clergé y est régi par l'archevêque de Penza, qui se qualifie ausi d'archevêque de Saratof.

SARATOF, (Capamoso.) Capitale du gouv. de ce nom. Sa position géographique est sous le 510 31' 28" de lat. sept. et le 64° 20' de long. orient. Cette ville avoit d'abord été bâtie sur la partie gauche du Volga, près du ruisseau de Saratoska; c'est de lui qu'elle a pris son nom. Elle sut construite sous le règne du tzar Féodor Ivanovitch en 1591; on en voit encore des traces. Saratof d'aujourd'hui est une ville importante, dont le commerce a augmenté considérablement depuis l'établissement des colonics allemandes, et cette prospérité augmente tous les jours. Elle est située sur unc rive escarpée du Volga, au picd

ferme deux rouvens du rit catho- le bourg de Kiakhta. On pres lique romain, dont un de religieuses de l'ordre de St. Basile, une église de Grecs-Unis et une église russe, en outre une synagogue et plusieurs boutiques. Il s'y tient quatre grands marchés pet ville du gouv. d'Irkoutsk, di

par an.

SRIM, (Ceunio.) ou le Sem, riv. considérable du gouv. de Coursk, elle est formée à sa source par 3 pet. riv. qui sortent de trois différens côtés, et qui se réunissant dans le district de Timsk sorment le Seim; elle parcourt et sertilise une grande partie du gouv. de Coursk avant d'entrer dans celui de Tchernigoss, où elle traverse les districts de Conotop et de Coropsk avant de se jeter dans la Desna. Cette riv. n'est pas navigable, à cause des digues qu'on y a établies en grand nombre pour des moulins, mais elle est trèspoissonneuse.

Seimenes Cosaques, (Cemeŭnue Kosaku.) Voyez Cosaques

SEIMENES.

SELD, (Censas.) pet. riv. qui coule dans le gouv. de Simbirsk, district de Tagaisk, son nom veut dire en russe hareng; on ignore d'où il peut lui être venu; ce poisson ne se trouvant jamais dans les rivières.

SÉLENGA, (Çezenba.) riv. considérable qui coule dans le gouv. d'Irkoutsk, elle prend sa source tyne suppose quelque part près de au-delà des frontières dans le pays lac. des Mongoles, et y réunit déjà à ses eaux le Kharatale et l'Iga. En approchant des frontières de l'Empire clie commence à être navigable, coule ensuite du sud-est au nord-est, vient se jeter par trois bouches dans le lac Baikal. La bouche du milieu est plus prosonde que les deux autres. La rive droite de ce fleuve est habitée; on trouve sur ce bord les villes de Verkhné- petite riv. nommée Souktanks, Oudinsk, Sélenguinsk et plusieurs 60 w. au nord de Nijai-Novgorod. Ostrogs, le sort Petrepavlovsk et La grande route de Balahma

dans la Sélenga, surtout vers fin d'Août une grande quantit d'une espèce de poisson blass qu'on appelle Omouli.

SELENGUINSK, (Ceneneunche étoit jusqu'à l'année 1779 ché lieu d'un district, mais elle relè ve dans ce moment de celui d Verkiné-Oudinsk. Elle se trom sous le 51° 6' 6" de lat. sept. etl 124° 18' de long. orient., biti 427 w. d'Irkoutsk, sur la mi droite de la Sélenga, et entour de montagnes de sable dont la sommets sont nuds et quelques uns couverts de cèdres et des pins. L'origine de cette ville d un ostrog qu'on avoit bâti de cet endroit en 1666, mais cori ron 20 ans après on en a sit a fort qui existe encore aujourd bu et qui a donné lieu à l'établisse ment de la ville. Actuellement d y trouve 3 églises et plus de 13 maisous. A 15 w. au-dessou la ville on trouve des fonds de le re très propres à l'agriculture

SELIGUÉRE, (Ceruseph.) considérable dans le gouv. de Tva, près des sources du Volga; un presqu'ile sur laquelle est bitie ville d'Ostaschhof s'avance dans le milieu de ce lac. Il est très-pois sonneux et profond. Il y avoitaciennement une ville que M. Bi-

SELITAINOI-GORODOX, (Cr литреной-Городоко.) ville de Salpêtre. (Voyes SARAIL

SEM, (Ceno.) Voyez Sein.

SEMENOF, (Cercenoed.) ville nouvellement érigée dans gouv. de Nijni-Novgorod, che lieu d'un district, sous le 56° # de lat. sept. et le 62° de los orient, sur la rive droite d'un

liatka passe par cette ville, on y Muve une seule église et 600 haitans des deux sexes, qui sont resque tous cultivateurs; ils font ussi de la vaisselle de bois. Il se ent ici un marché tous les jeudis. Semenofka, (Cemenoska.) plonie allemande dans le gouv. de aratof, district de Camychine. <sup>in</sup> y trouve une église catholique u rit romain, les habitans sont <sup>n</sup> nombre de 250 personnes.

SEMGA OU SEMJA, (Ceresa или '(Maxa) riv. assez considérable u gouv. d'Arkhangel, district de lezen, elle se jette dans la Mezen, <sup>1-dessous</sup> de la ville de ce nom.

SENIGALLE, (Cemusanickan.) laché de) il forme la partie orient. e la Courlande, et s'étend sur rive gauche de la Dvina. Sa rincipale ville est Mittau, actuelment capitale du gouv. de Courade. Cette petite province avoit iciennement ses évêques cathoques, qui se qualificient d'évéues de Sémigalle et de Zeilbourg a lieu de leur résidence. On voit ar une bulle du pape de l'année <sup>245</sup>, que cet évêché, excepté n tiers qui appartenoit aux cheliers teutoniques, fut annexé à veché de Riga. Pour ce qui rerde sa population particulière sa topographie, voyez Cour-NDE.

't St. Siméon îl appartient à la r de Cadiak.

orient., sur la rive droite de l'Irtyche, et elle fait partie des forts qui constituent la ligne militaire de ce fleuve, à 1361 w. de Tobolsk. Elle fut batie en 1718, mais comme les eaux de l'Irtyche emportoient peu à peu le terrain autour de la forteresse, on a été forcé de la reculer des bords de ce fleuve à plusieurs reprises, et enfin elle en est aujourd'hui à sa quatrième place, et comme le fleuve est ici très-large, peu profond, et qu'il forme beaucoup d'îles, il a été impossible de pratiquer aucun passage aux environs de ce fort. Aussi le commerce ordinaire du pays par échange avec les caravanes kirguisiennes et boukhares, se fait à 15 w. au-dessus, dans un . lieu exprès désigné, et où l'on a construit un nouveau sort. La contrée est ici très-fertile, cependant la culture des blés y est encore fort négligée. Cette forteresse tire son nom des restes d'anciens édifices de pierres, que les premiers Russes arrivés dans cette contrée découvrirent au nombre de sept (1) dans un désert qui se trouve à 13 w, d'ici. Les écrits tongoutiens que l'on y a trouvés sont regardés comme choses relatives à la dévotion des Calmouks. La forteresse forme un carré revetu de remparts de charpente EMIONOFSKAIA-CRÉPOST, (Ce- contre lesquels on a construit inюновскам Крепость.) ou le térieurement des casernes, un fossé l'entoure, deux tours sermpagnie américaine russe, et se vent de portes. On y voit une église ave sur le continent de l'Amé- en pierres et un corps-de-garde ue septentrionale, près du cap également en pierres, deux mai--Elie. On y trouve un commis- sons pour les commandans, le re russe qui dépend du comp- bâtiment de la chancellerie, un magasin à poudre et un autre EMIPALATNAIA, (Cemunana- pour les vivres, Elle a un faubourg ian) sorteresse dans le gouv. de au-dessus et un autre au-dessous. msk, district de Biisk, elle est Ils renferment 200 maisons, un iée sous le 50° 29' 45" de lat. sossé et des palissades les enton-L et le 97° 25' de long. rent, ainsi que la place. Le sau-

i) Sem palate veut dire en russe sept palais. Гом. 11.

bourg supérieur est le plus petit, un ruisseau le sépare de la sorteresse; il renserme une douane. Le plus grand nombre des habitans est composé de Cosaques et de dragons résormés. On remarque cependant parmi eux beaucoup de négocians et de marchands. Le commerce qui se sait ici avec les Boukhares de Tachkend et Cachgar ainsi qu'avec les Kirguiss, est très-considérable.

SEMITCHI, CHEMIA et ATTAK, (Семиси: Шемья и Аттако.) Ce sont trois petites îles qui se trouvent entre le Camtchatka, au-delà de l'île de Cuivre et le continent de l'Amérique, elles sont partie de l'archipel aléoutien, et furent les premières apercues par les Russes. De ces trois îles Attak est la plus grande, sa forme est obiongue de l'ouest à l'est, et elle paroît avoir une plus grande étendue de surface que l'île de Béring. Aucunes traces de volcans n'y ont été découvertes. Les seuls quadrupèdes sont les renards arctiques ou de glaces, et les renards des montagnes, plus fréquemment bleus que blancs. Les loutres marines n'y viennent qu'ane à une au lieu que les lions marins, les ours marins, lamentins et autres animaux amphibie fréquentent ces rivages par troupeaux.

SEMIYARSKOIE, (Ceasusperoù.)
C'est le nom d'un fort qui se trouve dans le gouv. de Tomsk, district de Biisk, au bord de l'Irtyche, et sait partie de la ligne militaire établie sur ce sleuve. Il est entre la sorteresse Semipalatnaia et le sort nommé Jamychesskoie, à 137 w. de la première, et à 118 du second. On y trouve un magasin, des casernes, et 25 à 30 maisons pour les Cosaques qui l'habitent.

SÉMOYADES, (GEMORAU.)
Voyez Samoyédes.

SENJARY, (Сенжары) grabburg du gouv. de Poltava, si les bords de la Vorsela. C'été anciennement une pet. ville chef-lieu d'un district. On y troi ve maintenant 5 églises et 760 ma sons. Cet endroit est situé du une contrée ex trêmement sertile.

SENNO OU SENNOIE, (Chhori Сънной) pet. ville nouvelleme organisée das le gouv. de Mobilet chef-lieu d'un district, elle por le nom du lac sur les bords duqu elle est bâtie, un petit ruisse nommé Crivtzovka la traven On y trouve un couvent catholique de l'ordre de St. François, un a tre de Grecs-Unis et une sympl gue. Sa population monte à 18 personnes des deux sexes dont plupart sont des Juiss. On tros dans la ville deux moulins. S environs sont tres-riches en pl turages.

SENTÉLER, (Cenmeneno.) per riv. qui coule dans les montagne du gouv. de Tomsk district de Biisk, et qui se jette dans la Tcharyche, elle est remarquable par les beaux jaspes, les porphyrese autres pierres précieuses qu'es trouve dans les rochers qui for

ment ses bords.

SERAIA, (Ctpan.) riv. du gom de Vladimir, elle prend sa sourd dans le district de Péréaslavl, entre ensuite dans celui d'Alexandros et vient se jeter dans celui d'Kirjatche dans la Kirjatche.

SERBENE, (Cepsens.) Ancie château bâti par l'évêque de Rie vers l'année 1350 et ruiné par le tzar Ivan Vassilievitch en 157. Le est situé dans le district de Verden, à 16 milles de Riga et le Venden. C'est actuellement de bien seugneurial dont l'Impértrice Catherine II gratifia en 17 le général Veissmann, pour le victoires qu'il remporta cette ar née au-delà du Danube sur les Turcs. Elle lui permit même de

lacé dans ce château en commé-fulmaria bulbosa. poration de ses victoires.

shoper. Cette riv. coule partout à avers un pays fertile, son cours st de 80 w.

Serdobol, (Cepaoboas.) pet. ille du gouv. de Vibourg, chefeu d'un district. Les Finnois l'apellent Sordovala; elle est située a bord du lac de Ladoga, à 246 'nord-est de Vibourg, sous le 1° 67' de lat. sept. et le 48° 45' e long. orient. Ses habitans sont a nombre de 1200 personnes des eux sexes, et sont presque tous innois de la religion luthérienne. l y a cependant quelques Caréliens armi eux qui prosessent la reliion grecque. On trouve dans la ille une église luthérienne où office divin se fait en finnois, et quelques werstes de la ville une glise russe où l'ossice divin se ait en slavon, dont les Caréliens e comprennent pas le mot, et ue le prêtre traduit en leur lanac. Les habitans de Serdobol ont pauvres, leur pays étantaride trempli de forêts et de rochers e produit qu'à peine ce qu'il ut pour leur subsistance, encore int-ils obligés de se pourvoir uelquesois du nécessaire à Kexolm et à Chlusselbourg. Il se ent cependant ici une petite foire 1 mois de janvier, à laquelle les lysans des environs s'assemblent our trafiquer entr'eux; il s'y ind beaucoup de peaux de linx, e martres et de renards dont le 1ys abonde. Non loin de Serdobol. rs le nord le pays est marécaux et couvert de forèts; les payins qui l'habitent sont sujets à 'oir le goître, et ils s'en guéris-

hoisir un canon parmi ceux qu'il sent ordinairement en buvant une rit sur les ennemis pour être sorte insusion de la plante nommée

SERDOBSK, (Cepaoboxo.) pet. SERDOBA, (Cepaoba.) riv. con- ville du gouv. de Saratof, chefidérable du gouv. de Saratof; elle lieu d'un district sur les deux rend sa source dans le district de bords de la Serdoba, à 175 w. nordétrovsk, traverse ensuite celui ouest de Saratof. Sa position géoe Serdobolsk, et s'y jette dans le graphique est sous le 520 37 de lat. sept. et le 62° 22' de long. orient. On y compte 2460 habitans des deux sexes. Ce sont presque tous des cultivateurs qui ne s'occupent que d'agriculture et de l'éducation des bestiaux. Il s'y tient un grand marché au mois de juillet. Tout ce pays et riche en blé et en bestiaux, la terre y étant extrèmement fertile, et les steps voisins très-gras et très-abondans.

SÉRÉBRÉNAIA, (Cepebpenar.) ou la rivière d'argent. On nomme ainsi une pet. riv. qui coule dans le gouv. de Perm entre les montagnes et s'y jette dans la Tchoussovaia.

SÉRÉDA ou OSÉREDA, (Cepeza или Осереда) riv. du gouv. de Voronége, elle commence son cours dans le district de Bobrovsk, traverse ensuite celui de Pavlovsk, et s'y jette dans le Don.

SEREJA, (Cepema) riv. considérable du gouv. et district de Nijni-Novgorod, elle coule ensuite dans le district de Gorbatof et s'y jette dans la Técha.

Séréna, (Cepena.) riv. qui conle dans le gouv. de Calouga, y parcourt les districts de Mechtohovsk, Cozelsk, et Pérémychisk, et se jette dans ce dernier dans la Jizdra.

SERETE, (Cepemo.) pet. riv. qui coule dans le gouv. de Podolie elle se jette dans le Due str.

SERGATCHE, (Cepsard) pet. ville du gouv. de Nijai-Novgorod, et ches-lieu d'un district; elle est située sous le 55° 16' de lat. sept. et le 63° de long. orient., sur un ruisseau qui porte son nom, et

qui se jette près de là dans la Piana. On y trouve 2 églises et 1600 habitans des deux sexes, qui sont presque tous cultivateurs; il se tient au printemps un grand marché dans cette ville; elle est à -138 w. sud-est de Nijni-Novgorod.

SERGIEFSK, (Cepsiescko.) pet. ville du gouv. d'Orenbourg, cidevant chef-lieu d'un district, et relevant maintenant de celui de Bouhoulma, elle se trouve sous le 52° 21' de lat. sept. et le 69° 10' de long. orient. à 350 w. aud-est d'Ousa. On y trouve près de 1000 habitans. Cette pet ville est sur une montagne au bord du Soc, qui reçoiten cet endorit la pet. riv. Sourgout. Elle a été bâtie en 1703 par ordre de la cour, on y construisit des fortifications en bois de chêne, qui l'année suivante furent démolies pour être transportées domestiques comme un remid sur le Térek, et on en fit de nou- contre les maladies cutanées. Or velles en terre. Les environs ren- s'en sert aussi intérieurement, ferment plusieurs sources de soufre, et depuis quelques années il s'y surtout entre les riv. Soc et Sour- rassemble beaucoup de malade goute. Le professeur Pallas en re- qui en reçoivent du soulagement, marqua plus de 12 très-considé- et souvent la guérison de plerables sur un espace de moins de sieurs maladies contre lesquelle 30 w. Toutes ces sources se trou- l'art des médecins avoit échoué. vent en partie le long du Sourgoute, et en partie sur les bords ville du gouvern. de Calouga, de du ruisseau nommé Schoumboute, devant chef-lieu d'un district, qui se jette dans le premier. Dans mais relevant depuis 1796 de « toutes l'eau est non-seulement très- lui de Mestchovsk, dont elle es soufrée et ne gèle jamais, mais elle à 19 w. Elle est située sous le dépose une matière sulfureuse 54° 33' de lat. sept. et le 52° 50 blanche comme du lait, et si abon- de long. orient., sur les bords de dante, que sous Pierre-le-Grand ruisseau nommé Serpéika. On y il y avoit plusieurs fabriques de trouve 4 églises et 900 habium soufre, qui dans la suite ont été des deux sexes. Ils sont un peut abandonnées et transsérées à Ser- commerce de pierres de mente noï-Gorodok sur le Volga, de sor- qu'ils tirent des carrières vor te qu'il ne se sait plus de soufre sines de leur ville. ici. Une des plus considérables Serrournov, (Cepnyros de ces sources, est celle située ville du gouv. de Moscou, et chedans l'angle formé par le Soc et lieu d'un district, sur la Name le Sourgoute, environ à 5 w. et à 4. w. de son embouchure des vis-à-vis de Sergiefsk. Le profes- l'Oca. Sa situation géographique seur Charles Jénich, de l'Acadé- est sous le 550 de lat. sept. ci k mie Impériale Médico-Chirurgi- 54º 45' de long. orient., à 93 w.

cale de Moscou, y a été en 189 par ordre du Gouvernement, e en a donné une description très détaillée, ainsi qu'une analys chimique de ses eaux. C'étoit cette source qu'étoit placée l principale fabrique, dans un peti fort nommé Novo-Sergiefsk, qu est tombé en ruines. A une werst au-dessas d'un village de Ttchos vaches, qu'on nomme Yakondi na, on trouve sur le Schoum boute encore 4 sources de soufre dont une sorme un lac considé rable, les autres des ruisseaux qui, tous ensemble rendent cela de Schoumboute si sulfureu qu'il est impossible de boire d son eau, et qu'aucun poisson » sauroit y vivre, quoique le bé tail la recherche beaucoup. Le paysans s'en servent dans les bais

SERPEISE, (Copnediculo.) pel

sud de Moscou. On ignore l'époque précise de sa fondation, les ins la fixent à l'année 1328, d'aures croyent qu'elle a été bàtie en 1374 sous le règne du grand-duc le Moscou Dmitri Ivanovitch Donkoie, par son cousin Vladimir Indréévitch qui avoit un apanage lans cette contrée. Elle fut prise et ravagée en 1382 par le khan lakhtamyche. On voit par une hronique du couvent de Visotsk jui est dans cette ville, qu'en 1403 e prince Vladimir Andréévitch Donskoie, surnommé le Couraœux, y régnoit. En 1410 elle fut ruinée par Svedrigail Olguerdoutch qui retournoit alors de Riaan en Lithuanie. En 1556 le Tzar lvan Vassiliévitch fit construire me forteresse dont les murs de nerre de taille avoient 10 archines le hauteur et 438 toises de cirmit. En 1598, sous le règne de Boris Godounof, toutes les sorces le l'état y furent rassemblées pour sopposer aux Tatares de Crimée lui menaçoient la Russie d'une myasion. Dans son état actuel, le mur de pierre de taille est tombé en ruine, mais le rempart de terre Estencore en bon état. La ville se livise en trois parties: la première <sup>151</sup> formée par le fort et les maions qui lui sont contigues entre a Nara et la Serpeika ; la seconde omprend tous les batimens qui ont sur la rive droite de la Nara. it la troisième toux ceus qui sont <sup>iur</sup> la gauche de cette rivière et de <sup>2</sup> Serpéika. Il y a dans la ville un out de radeaux sur la Nara qui 'éunit les différens quartiers. On trouve 18 églises, les tribunaux le justice, une école centrale, rois magasins publics et 5600 halitans des deux sexes. Les marthands de Serpoukhow sont en enéral riches; ils font par le aoyen de l'Oca un commerce conidérable en blé avec Orel, et le ransportent en hiver à Moscou.

Ils font également un grand commerce est bestiaux, suif, cuir, miel et cire; ils achettent tous ces différens objets dans l'intérieur et le revendent ensuite à Moscou, Pétershourg et Arkhangel. Ils ont aussi plusieurs fabriques dans leur ville, nommément 7 fabriques de toiles à voile, une de drap et 8 de cuirs, ce qui ne contribue pas peu à l'état d'aisance dans lequel se trouvent les habitans de cette pet. ville.

SESCAR, (Ceckapo.) C'est une pet. île qui se trouve au milieu du golse de Finlande et à 50 w. de Cronstadt. Elle a une rade spacieuse et où même des vaisseaux de guerre peuvent mouiller en sureté. On y a établi une quarantaine pour tous les bâtimens qui viennent du Levant et de la Méditerranée.

SESSO, (Cecco.) pet. endroit du gouv. de Courlande dans le district de Baousk; il est bâti sur un ruisseau du même nom.

SESTRA, (Cecmpa.) riv. qui coule das la partie nord du gouv. de Moscou; elle arrose les districts de Cline, de Dmitrof, entre ensuite dans le gouv. de Tver par celui de Cortcheva, et s'y jette dans la Doubna.

SESTRA, (Cecmpa.) pet fleuve qui coule dans le gouv. de Pétersbourg, du côté de Vibourg, et se jette dans le golse de Finlande à 30 w. de la capitale. On a établi des sorges et une manusacture d'armes sur ses bords.

SESTRABER OU SISTREBER, (Cempasers una Cuempesers.) C'est un village à 25 w. de Pétersbourg, sur la Sestra. Pierre-le-Grand y établit en 1716 des sorges considérables pour y travailler tout ce qui a rapport aux flottes. On y a ajouté dans la suite une grande sabrique d'armes, mais les digues et autres ouvrages ayant été considérablement endommagés en

1758 par les débordemens, on a reconstruit à neuf et agrandit cet établissement, qui est dans ce moment-ci un des plus considérables de l'Empire. Il s'y travaille des armes d'une qualité supérieure, et on y consume à cet usage près de 10,000 pouds de fer, et au moins 30,000 tonneaux de charbons.

SETCHE-ZAPOROJSKAIA, (Ceta Запорожская.) On nommoit ainsi le principal établissement fortifié des Cosaques Zaporogues, ou d'au-delà des cataractes, qui vienneut d'être transportés sur le Taman, et qui ont pris depuis le nom de Cosaques de la mer Noire ou Tchernomors ( Voyez Cosaques TCHERNOMORS). Cet établissement se trouvoit sur la rive occidentale du Dnepr, sous le 47° 31' 35" de lat. sept., à l'embouchure du Bouzoulouk, L'époque de sa fondation date vraisemblablement du règne de Sigismond Isr. roi de Pologne. C'étoit le lieu de rassemblement des gens non mariés, qui vivoient de guerre et de pillage. On y comptoit 27,117 habitans tous guerriers et capables de porter les armes, ils étoient partagés en 38 courènes ou compagnies, chaque compagnie avoit un chef ou attaman qui tous dépendoient du chef général qu'on appeloit cochevoie attaman. Il y avoit un château où logeoit le commandant russe et une fort belle église ; jamais aucune femme ne pouvoit entrer dans la Setcha, et celui des Cosaques qui vouloit se marier étoit obligé d'en sortir et de s'établir à une certaine distance qu'on lui assignoit. Cet endroit a été ruiné en 1708, en punition de leurs révoltes en faveur de Mazépa. Alors les Cosaques se soumirent aux Turcs, et vécurent près de la Crimée. Ils revinrent faire leur soumission à l'Empire en 1735, et restèrent tranquilles jusqu'à l'époque de leurs établissemens dans

le Taman. On trouve un ouvrage allemand intitulé: Collections pour l'histoire de Russie, à la page 379 et suiv. une description détaillée de cet établissement Cosaque. Quant à leur histoire, elle est tellement liée à celle des Cosaques d'Ukraine, ou de Russie mineur, que nous renverrons le lecteur à cet article et à celui des Cosaques Zaporogues.

SETOMLIA, (Cemorara.) C'est une riv. citée dans l'histoire de Russie, elle coule non loin de Kiew, du côté de Tripolia. En 1036, les Petchenègues fuyant d'auprès de Kiew et poursuivis par le grand prince Jaroslaw s'y noyèrent en grand nombre. Selon l'opinion de M. Baltine, cette riv. doit être la Véta actuelle qui coule dans l'endroit indiqué par les chroniques, à 20 w. de Kiew du côté de Vasilkof.

SEVASTIANOFRA, (Cesacmanes nessa.) colonie allemande qui se trouve dans le gouv. de Saratol, district de Camychine, elle est composée de 59 familles luthériennes, qui forment une population de 270 individus. Cette petite colonie est située fort agréablement, et dans un pays fertile à 58 w. andessous de Saratof sur la rive droite du Volgà.

SEVASTOPOL, (Cesacmonom) (ou Sébastopol.) ville nouvellement bâtie en Crimée sur l'emplacement d'un village tatare qu'on nommoil Akhtiar. On en a jeté les premiers fondemens en 1786, à cause de son port qui est un des plus besut de l'Europe. La ville a pris en per de temps un accroissement consdérable. Sévastopol est située sur la côte occidentale de la presqu'ile, sous le 44° 41' 30" de lat. sept. et le 51° 15' de long. orient., en amphitéâtre. au sud du port, le los d'une pointe de terre qui court entre la pet. baie du port appelée Youjuaia (du sud), et celle plat

petite encore de l'artillerie, et représente un plateau de couches calcaires qui s'élève à partir de la pointe du côté de la terre, et qui n'avant guère plus de 30 pieds d'élévation près de cette pointe, en prend une toutefois de 190 au-desius du niveau de la mer, près de a partie supérieure de la ville. Cette élévation garantit avec le bord escarpé de la mer qui lui ait sace et est également d'une roche calcaire, la baie du sud, que l'on appelle aussi le petit port, de manière que de la haurar la vue plonge comme dans me cavité, et qu'à quelque disance sla rivage on ne peut pas oir la mâture des vaisseaux. La ville bâtie en rues parallèles et qui vont en montant, est diviquelques rée en quartiers par luires transversales. On voit sur a pointe de terre la maison irrangée en 1787 pour y recevoir impératrice Catherine II. Imaprès l'amirauté, nédiatement l'arsenal et les maisons des ofsciers de marine, mais plus haut les habitations des bourgeois, le merché et l'église grecque, inlépendamment de laquelle il y n a encore une russe à l'usage le la flotto. Les hôpitaux et les asernes pour les matelots et les nagasins sont en grande partie le l'autre côté du petit port, et orment, ainsi que les casernes le la garnison, bàties à quelques listances, une espèce de fauourg. On voit hors de la ville, rès de la baie de l'artillerie, les asernes de ce corps, quelques utres maisons, puis tout près le la petite baie suivante, la naison de santé ou quarantaine, t çà et là près du rivage de la rande rade, des maisons de cam-

pagne ou métaires appartenantes à des officiers de marine. La ville de Sévastopol par elle-même n'a pas tout-à-fait une werste et de longueur, et nulle demie part une largeur de plus de 200 toises; mais ni les casernes des régimens, construites à plus de 400 toises de la partie supérieure de la ville ni celles pour les matelots vis-à-vis de la ville méme, ni les hôpitaux pris de la petite rade vis-à-vis des premières casernes ne sont comprises dans cette étendue (1). Le port, comme l'objet le plus important pour Sévastopol, et que les officiers de la marine anglaise ne savent comparer qu'à ceux de Malte et de Mahon, mérite surtout une description particulière. La baie principale que les Tatarcs appeloient ci-devant Cadi-Liman et dans sa partie supérieure Avlita, s'étend presque directement du côté du sud-est dans la terre, et offre de Severnaia-Cossa (pointe du nord) près de son embouchure, jusqu'à celle du ruiseau Byjoug-Ousen, qui tombe à la pointe de la baie, une longueur pleine de 6 w., sur une largeur de 600 toises, qui va jusqu'à 800 en-dedans, diminuant toujours successivement de 350 jusqu'à 300 toises. profondeur moyenne n'a depuis son embouchure jamais au-dela de 10 à 11 toises, et jusqu'au ci-devant village d'Akhtiar où sont établis les magasins de la marine, une prosondeur de 9 toises. en diminuant régulièrement vers les deux ports jusqu'à celle de 5 toises. Il n'y a pas un écueil dans tout le port, mais devant la Sévernaia-Cossa seulement un de sable qu'on doit petit banc

<sup>(1)</sup> Cette description de la ville et du port de Sévastopol sont de M. Pallas, je ai trouvée si exacte, que je n'ai pu mieux faire que de la prendre toute entière dans ouvrage de ce célèbre voyageur.

cviter avant d'y entrer, et où immédiatement vers le sud (1 les matelots trouvent la pêche la l'est de celle-là) une petite aux plus abondante. A l'extrémité du étroite, entourée port, l'eau est toujours plus pour les matelots, et tout au basse dans la direction d'Inker- plus d'une longueur de 300 toimane, ct n'a guère vers l'em- ses, sur une largeur et prosonbouchure de la pet. rivière, qu'une deur alternantes de 6 à 9, son demie et même un quart de jamais les dépasser que dans la toise de profondeur, tellement sinuosité de sa pointe. Quand le que les chaloupes restent dans flotte désarme elle entre dans q la vase et qu'on est obligé de port adjacent, où elle est m les remettre à slot en marchant pleine sureté; et quand elle dans la fange. L'entrée du port arme elle passe de celui-là dans est désendue pas de sortes batte- le grand port où elle se met en ries placées aux deux pointes de ligne en jetant l'ancre. La peterre qui sont opposées l'une à tite baie de l'artillerie qui n'a l'autre. Outre ces batteries il y tout au plus que 300 toises de en a encore une vis-à-vis de la longueur, et à laquelle on n'a ville, et deux sur la double donné ce nom qu'en raison de pointe de terre de la ville, avec casernes qu'on a construites auune redoute plus élevée. Une de près pour ce corps, et un peu ces batteries qui est en demi- plus rapprochées de l'embouchucercle, désend en même temps re du grand port, est séparée l'entrée de la baie de l'artillerie, seulement du petit dont mu ce qui sans cela feroit courir de avons fait mention plus haut, grands dangers à la ville. Le grand par la pointe de terre de la larport est, ainsi que le petit, par- geur de 200 à 300 toises ser faitement protégé par les couches laquelle la ville est située. A calcaires qui prennent toujours 900 toises du petit port est une plus d'élévation en - dedans des petite anse étroite que les Talam terres, de tous les vents; et de temps appeloient Avlita; on peut y metà autre seulement on a vu quel- re commodément les vaisseau de ques tempêtes de l'ouest y cau- guerre sur leur côté, pour les ser quelques désordres, en fai- réparer à neuf et les brûler. sant chasser quelques bâtimens Les vers de mer qui percent le sur leurs ancres, quand elles bois des vaisseaux sont en grande avoient pu y pénétrer par l'em- quantité dans la mer Noire, surbouchure. À 750 toises environ tout à la côte de la presqu'ile de de l'embouchure extérieure, le Crimée, depuis ici jusqu'à Théogrand port destiné aux vaisseaux dosie et Kertche, et même dans le de guerre forme, pour ainsi di- port de Sévastopol. Dans moins re, un plus petit bras dans la de deux années, si le vaisses direction du sud à l'ouest. Ce n'est pas doublé de cuivre, es bras d'eau que les Tatares appe- vers viennent à hout de ronger loient ci-devant Cartali - Coche entièrement le bordage. On n'i (baie des Vautours), s'appelle trouvé jusqu'ici aucun remède aujourd'hui Youjnaia - Boukhta plus essicace que de saire passes ou le port méridional. Ce der- les vaisseaux au moins tous nier s'avance au-delà de deux deux ans dans cette petite ans werstes et demie dans le pays de les mettre sur le côté et de les élevé à une largeur de 200 toi- brûler en employant le goudron

d'habitation ses à son embouchure et donne et le bois de genièvre, opération

ssi dangereuse toutefois par le mmage qu'il peut en résulter ar leur construction, par la néssité de les mettre sur le côté, ie par le danger même du feu. voisinage de la mer et la situan avantageuse et dégagée de vastopol sur un sol sec y procure i air sain, tempéré en été par vents, et plus doux en hiver ien beaucoup d'autres endroits la Crimée, par l'abri des mongnes au nord et à l'est. La plus ande chaleur en été ne va point -delà de 26 degrés de Réaumur. s vents de terre et de mer aiterat successivement le matin et le ir dans la direction du port, raaichissent l'air et favorisent en ème temps l'entrée et la sortie s bâtimens, tandis qu'en pleine er et hors du port, ce sont les nis de nord-ouest et de nord-est n'y régnent le plus.

Séve, (Chob.) pet. riv. du gouv. Orel, elle prend sa source dans gouv. de Coursk, district de ylsk, se jette dans la Néroussa, ir les limites des districts de

wk et de Troubtchefsk.

SEVERKA, (Cheepka.) pst. riv. " coule dans le gouv. de Moscou, le prend sa source daus le disict de Serpoukhow, traverse lui de Bronnitzy et une partie de lui de Colomna. Là clle se jette ns la Moskva.

SÉVERNAIA - CRÉPOST, (Càtrouve dans le gouv. du Caucase; est situé sur la rive droite du raousse qui se jette dans le Matche, et fait partie de la ligne ilitaire du Caucase. Ce fort a été ti en 1771; on y entretient tou-178 une garnison suffisante d'inmerie, et une partie du régient cosaque de Khopersky est ıbli.

Severnoie-Donetz, (Cheepй-Донець.) Voyes Donetz-VERNOIE.

Tom. II.

SEVERNY-OKEANE, (Cheephuŭ-Oneand.) Ou l'Océan du nord. Il borne la Russie au nord, et forme plusieurs golfes dont les plus considerables sont connus sous les noms de mer Blanche et mer de Carsk, en russe Carskoé-Moré; les golfes d'Obsk, de Tazoisk, d'Iénisséisk et de Léna. Les glaces éternelles qui obstruent cette mer ont rendu jusqu'à nos jours infructueuses les entreprises qu'on a faites pour y naviguer. La première expédition a été faite par les Hollandais dans le XVI siècle entre le Spitz-Bergen et la Novaia-Zemlia, ensuite les Anglais, et encore une sois les Hollandais ont essayé à plusieurs reprises de s'y frayer une route vers l'Océan oriental. Lcs Russes ont aussi fait des essais mais inutilement. Ils ont doublé quelques caps en longeant toujours les côtes de la Sibérie, tantôt vers l'occident, tantôt vers l'orient; des voyages entrepris en 1734, 1738, celui du capitaine Billings en 1785 et 1794 n'ont produit rien de satisfaisant; on a découvert quelques îles vers le pôle, et on commence à supposer l'existence d'un grand continent polaire dont on a de forts indices; la plus grande qu'on connoisse dans cet Océan est la Nouvelle Zemble (Novaia-Zemlia.)

SEVSE, (Chocko.) ville du gouv. d'Orel et chef-lieu d'un district, рнал-Кръпость.) pet. fort. qui elle est située sous le 520 13' de lat. sept. et le 52° 41' de long. orient., a 148 w. sud-ouest d'Orel, sur la rive gauche de la Seve et à l'embouchure de la Moritza dans cette première. Il y avoit auparavant des fortifications qui consistoient en un mur de bois de chêne flanqué de tours et entourée d'un fossé profond; on trouve dans cette petite ville un couvent de religieuses et 10 églises. Le nombre de ses habitans se porte à · 4500 personues des deux sexes.

``

On trouve dans la ville un moulin sur la Moritza et deux sabriques

de vert-de-gris.

SEZEMEA, (Cesemea) Il y a deux petites riv. de ce nom dans le gouv. de l'enza, l'une se jette dans la Mokcha; la ville de Troitsk est bâtie sur ses bords: et l'autre coule dans le district de Narost-chate et se jette dans le Nor-Lamos.

SIA, (Csa.) riv. du gouv. d'Arkhangel, dans le district de Kholmogor, elle se jette dans la Dvina.

SIASSE, (CACA.) riv. assez considérable qui prend sa source dans le gouv. de Novgorod, district de Tikhvine, elle coule du midi au nord, et entre dans le gouv. de Pétersbourg ponr s'y jeter dans le lac de Ladoga, on a creusé un canal de communication de la Siasse à la Svir pour faciliter le retour des barques qui arrivent à Péters-bourg.

SIASS, (CRCCKOŬ Kanazo.) (canal de) c'est une continuation du canal de Ladoga, pour réunir le Volkhow et la Siass, et c'est entre ces deux riv. qu'il prend le nom de

canal de Siass.

SIBÉRIR, (Cubups.) On comprend actuellement sous cette dénomination, toute cette vaste étendue de pays qui s'étend depuis le mont Oural à l'ouest jusqu'à l'Océan oriental à l'est, et qui embrasse par conséquent tout le nord de l'Asie, sur un espace de 200,000 milles géographiques carrés. Elle est bornée au septentrion par l'océan Glacial, et au midi par une chaîne de montagnes qui la séparent des stepps des Kirguiss-Caïssaks et de la Tatarie chinoise, et qui continue sans interruption en prenant cependant différens noms, depuis la mer Caspienne à l'occident jusqu'à l'Océan oriental. C'est principalement cette chaine non interrempue de montagnes qui rend le climat de la Sibérie si

froid en empêchant les vents d midi d'y pénétrer, et en y arrè tan: ceux du nord qui soufiles sans obstacle en passant par h glaces éternelles du pôle. D'ailles la partie méridionale de ce po est beaucoup plus élevée que septentrionale, et sans les glat qui ne fondent jamais dans le non cette dernière ne seroit qu'e marais impraticable. Ce payse resté entjèrement inconnu Russes jusqu'au XV e siècle. L Permiens qui habitoient pres de sources de la Cama, et les Vogot litches communiquoient cependu avec les Sibériens de l'autre of de l'Oural, mais les Russes l'igns roient. On cite une expédite que ces derniers firent en 14 contre les Yougoriens et les 0 doriens. Ils partirent des bords la Pétchora , et se portèrent à l'e monts Ours rient jusqu'aux qu'ils passèrent au nord, et pess trèrent pour la première sois Sibérie; ils poussèrent leurs out ses jusqu'à l'Ob, pillèrent la Vogoulitches, les Ostiaks et d'av tres peuples Sibériens qu'ils res contrèrent et revinrent en 1503346 des prisonniers et un riche buil en fourrures et autres tribus 🛎 posés à ces nations. Cette premier expédition n'établit cependant pu la domination des Russes dans d pays, elle n'arriva que som règne du tzar Ivan Vassiliévitel Le premier qui y donna lieu fa un riche marchand nommé Anila Strogonos qui possédoit près des montagnes d'Oural, vers les sour ces de la Cama et de la Tchos sovaia, des salines très-conside rables. Il vendoit son sel aut di férens peuples voisins en échang des fourrures qu'il en recevoit Ayant remarqué que celles 🧖 venoient des peuples qui bab toient de l'autre côté des mon! étoient infiniment supérieures, il voulut connoître plus perticulie

ment le pays qui les produisoit, y envoya quelques-uns des siens our faire des découvertes. Il comença même à y envoyer ses marundises et à y faire le commerce ir lui-même. Cette nouvelle sourde richesses n'ayant pu être ng-temps cachée, il se vit dans nécessité d'en faire part à la mr, qui ordonna de suite une spédition dans ces contrées. Les oupes qu'on y envoya pénétrèrent squ'à la partie inférieure de Ob qu'ils remontèrent ensuite, parvinrent même au bord de Irtyche; ils levèrent des tributs, mmirent quelques peuplades, et Finrent en Russie, après quoi Tzar Ivan Vassilievitch ajouta à n titre celui de souverain d'Oborie, Yougorie et des contrées ibériennes. Mais la véritable conuetc de ce pays est due à une cironstance particulière, et voici omment elle eut lieu. Les briganages continuels des Cosaques du lon et leurs pirateries sur le lolga et la mer Caspienne, oblierent le tzar Ivan Vassiliévitch in 1577, d'envoyer pour les rérimer des forces considérables. es pirates furent battus: une artie sut tuée, on sit beaucoup de risonniers, et quelques chess arent pendus. Yermak Timophèiéitch, l'un d'eux voyant sa reraite vers le Don coupée, et raignant de tomber entre les mains u Tzar, continua à remonter le rolga avec 6000 Cosaques, et arvint ainsi à la Cama et à la schoussovaia, où il fut accueilli jar la famille des Strogonof, qui ui sit un éloge de la Sibérie en la ui dépeignant, en même temps, omme un pays encore inconnu et

une source de richesse inépuisable, fit naître en lui le désir d'en faire la conquête. L'entreprenant Yermak passa donc en 1580 avec ses Cosaques le mont Oural et tomba sur les possessions de Coutchoum Khan, qui régnoit alors dans le Touran (1). Les souverains de ce pays habitoient ordinairement dans une ville fortisiée sur la rive droite de l'Irtyche, à 16 w. de la ville de Tobolsk actuelle. On présume que cette ville se nommoit Isker et les peuples voisins l'appeloient Sibir, nom qui a prévalu et s'est étendu dans la suite sur toute la partie septentrionale de l'Asie. Yermak ayant surmonté toutes les dissicultés qui renaissoient à chaque pas au passage des montagnes, ne connoissant ni le pays, ni la langue des habitans, manquant presque toujours de vivres, rencontra ensin les Tatares qu'il battit à plusieurs reprises, mais ses victoires même diminuoient sans cesse ses forces : de 6000 Cosaques qu'il avoit en ontrant dans ce pays, il se vit réduit à 500 lorsqu'il s'approcha des bords de l'Irtyche. Malgré ce petit nombre, il se décida à livrer bataille à Coutchoum-Khan, et remporta sur lui une victoire complette en 1581, au mois d'octobre. Coutchoum abandonna sa capitale, Yermak y entra victorieux, et y reçut le serment de plusieurs peuples qui venoient volontairement se soumettre à sa puissance et lui payer tribut. Ce beros sentoit cependant qu'il lui seroit impossible de se maintenir dans ses conquêtes, tant qu'il ne pourroit renouveler son armée réduite presqu'à rien. Il se décida donc à députer à Moscou un de

<sup>(1)</sup> Coutchoum-Khan étoit un descendant de Tchinguiss-Khan par Tchai-lana-Khan, auquel Batou-Khan donna la partie méridionale de la Sibérie, sous le lom d'Empire de Touran. Cet Empire s'étendoit sur les bords du Tobol, de l'htyche, de la Toura et même jusqu'à l'Ob, et les peuples plus éloignés lui licient tributaires.

ses officiers, nommé Ivan Coltzow auprès du Tzar pour implorer son pardon, lui faire hommage de ses conquêtes et lui demander un secours d'hommes, pour les consolider. Ce député apportoit au souverain des présens consistant en fourrures sans prix, et en prisonniers de différens peuples, jusqu'à lors inconnus en Russie. Il fut accueilli avec bonté, toutes les demandes de Yermak lui furent accordées, et on envoya sur le champ 500 hommes bien armés à son secours. Ce conquérant outre son pardon se voyoit qualifié dans les lettres patentes qui lui furent données du titre de Prince de Sibérie. Il ne put jouir de cette gloire, car avant le retour du député la fortune l'abandonna. Le manque de vivre occassionna un murmure général parmi ses troupes; à la fin elles se mutinèrent. Dans cet état de confusion, il fut surpris et battu par Contchoum-Khan. Yermak voulant réparer le désordre tomba dans l'Irtyche en passant d'un bateau à l'autre; le poids de ses armes fut la cause de sa mort. Cet événement eut lieu en 1584, le 5 août. Le Tear Ivan Vassiliévitch étant mort bientôt après, son successeur n'abandonna pas cette conquête; on y envoya des troupes, et la Sibérie fut régie comme le reste de l'Empire par des Voevodes qui s'assurèrent du pays en construisant des Ostrogs et en bâtissant des villes et des sorts. Peu-à-pcu la domination russe s'étendit jusqu'à l'Océan oriental, et maintenant cette vaste contrée est divisée en trois grands gouvernemens, qui sont ceux de Tobolsk, de Tomsk et d'Irkoutsk. Ses richesses en métaux, en pierres précieuses, en bois de construction, les superbes fourrures qu'elle fournit, les os fossiles de mamon het autres animaux, le commerce avec la Chine et les peuples

du Thibet, rendent sa possessio d'un avantage inapréciable à l'es pire de Russie. Je n'entrerai pi daus de plus grands détails, n réservant de faire une description plus détaillée de ce riche pays, chaque article de provinces, con trées, villes et fleuves qu'il m ferme sépalément, et des dissers peuples qui l'habitent. Ceux qu veulent des descriptions enco plus détaillées, peuvent lire k voyages de nos célèbres marin tels que Béring, Tchirikof, S rytchef, Billings, Krusensters et de nos académiciens tels qu Pallas, Lepekhine, Gmélin, A dams et quantité d'autres tous lot intéressans.

Sigue, (Cueo.) Il y a des grands lacs de ce nom, l'un e dans le gouv. de Tver, distri d'Ostaschkof; et l'autre dans celu d'Oionetz, district de Povéneu.

SIGUEVA, (Cussa.) riv. dugon de Tobolsk, dans le district de se rézof, que les Vogouls appeien Sékia; elle se jette dans la somet prend comme elle naissand dans la partie orientale des mais dans la partie orientale des mais Ouralls. Avant la conquen de son em Sibérie, il y avoit une petite ville sur ses bords, à 30 w. de son em bouchure, dans laquelle les mais chands russes de Permie venore trafiquer et échanger leurs mais chandises contre celles qu'apportoient les Vogoules.

SIGUICHA, (Cueuma) riv. dz gouv, d'Olonetz, elle sort du le Sigue.

SIGNY ou SIGNAK, (CHEHU HIR Cuenand.) pet. ville du gouv. de Georgie, et chef-lieu d'un district elle est bâtie sur la rive droite de l'Alazane, près des frontières de Lesguines; le gouvernement y' un commandant et un maître d' police.

SIMA, (Curta.) riv. qui const dans les montagnes du gouvernement d'Orenbourg, et qui se jeste

205

dans la Bélaia. Ses bords sont presqu'inhabités, elle est remarquable parce qu'elle se perd dans une grotte et reparoit de l'autro côté de la montagne, après l'avoir traversé.

Siméga, (Cumeea.) pet. riv. du gouv. de Vladimir, elle coule dans le district de Jourief-Polskoie, et æ jette dans la petite Nerl.

SIMPHEROPOL, (Cumpeponons., ci-devant Akh-Metched chez les latares, ce qui veut dire Mosquee blanche. On la nom noit ausn Sultan-Seraie, ou palais du Sulan, à cause de la résidence qu'y laisoit toujours le Galga Sultan. l'est actuellement la capitale du gouv. de la Tauride. Elle est située n bord du Salguir, et au pied des montagnes de la Crimée, dans un vallon délicieux, sous le 45° 12' de lat. sept. et le 51° 47' de long. orient., à 1459 w. de Moscou elle est formée par l'ancienne Akh-Metched des Tatares, et la ville neuve bâtie dans une grande et belle plaine qui est au nord de la ville vieille. La Tchatyrdag qui n'est qu'à 20 w. de la ville paroit la dominer et s'élever immédialement derrière, ce qui lui donne une vue très-pittoresque. On voit par une chronique tatare <sup>quen</sup> 1500, Ibrahim-Bey reçut des terres considérables sur les bords du Salguir, pour une expédition heureuse contre les Russes, et qu'il bâtit alors une Mosluée blanche à l'endroit où s'éleva depuis la ville d'Akh-Metched qui lui doit aussi sa naissance et son nom; sous le régime Tatare elle éloit très-commerçante. On y voit encore l'ancien palais du Calga-Sultan transformé en brasserie. La ville neuve ajoutée depuis la con-Juête des Russes osfre un contraste bien singulier à l'observaleur: elle est régulièrement bâtie, relle place au milieu, où s'éleve

le palais du gouverneur, les tribunaux, les casernes, etc.; à côté est la ville tatare où l'on trouve une église grecque, une arménienne, et 4 mosquées, un bazar, des fortaines publiques à demi-ruinées, des rues tortueuses, et des maisons à la turque, parmi lesquelles il paroît depuis peu d'années quelques maisons à l'européenne; d'un côté les mœurs et tous les usages de l'Asie, tandis que dans la ville neuve tout est européen, et ne ressemble en rien à une ville tatare, aussi aucun individu de cette nation n'y demeure, tandis que très-peu de Russes et d'étrangers habitent la ville vieille. Le son des cloches dans la première, et les cris des Mohlas sur les minarets de la seconde, font faire d'agréables réflexions sur la tolérance des vainqueurs de la Crimée. Simphéropol est la résidence des gouverneurs de la Tauride, elle a toujours un régiment d'infanterie en garnison, et on y trouve outre les différens dicastères et les bàtimens que nous avons déjà nommés en parlant de la villevieikle , 337 maisons , 30 boulangeries, 197 boutiques, 12 cafés, 13 khans, 2 auberges, 5 cabarets, et 2000 habitans dont presque moitié tatares; il y a, outre les Russes, des Grecs, des Arméniens, des Moldaves, des Turcs et des Juifs. Cette ville est riche en fruit de toute espèce.

SINEBIRSE, (Cunbupcko.) (gouv. de) il est situé entre le 52° et 57° de lat. sept., et le 64° et 58° de long. orient. Son étendue du midi au nord est de 355 w. et de l'occident à l'orient de 350. Il est borné au nord par le gouv. de Cazan, à l'orient par celui d'Oren bourg, au midi par ceux de Saratof et de Penza, et à l'occident celui de Nijni-Novgorod. Le Volga le pares rues y sont larges, elle a une tage en deux parties presqu'égales. On le divise en 10 districts

qui portent les noms de leurs chess- qui ent conquis une partie de ce lieux, ce sont 1° Sinebirsk qui est pays dans le XV° siècle et s'y sont en même temps la capitale de tout établis. Les Calmouks de la race le gouv., 2º Bouinsk, 3º Courmyche, 4º Alatyr, 5º Ardatof, 6º Corsoune, 7º Singuileef, 8º Stavropol, 9º Samara et 10º Syzranne. On y trouve en outre trois petites villes qui n'ont point d'arrondissement, ce sont Canadei, Tagaie, et Cotiakof. Les principales rivières qui l'arrosent sont le Volga, la capitale du gouvide ce nom, et chef-Soura, la Samara, le Tchérémchane, la Sviaga, le Soc, la Carla, l'Avral, l'Alatyr, la Motcha, la Piana, etc. De toutes ces riv. il n'y a que le Volga et la Soura de navigables. Ce gouv. est en général extrêmement fertile, la contrée qu'arrose la Soura est très-riche en bois de construction, et celle qu'arrese la Samara en excellens pâturages. C'est en grande partie un pays de plaines; il y a malgré cela quelques petites montagnes qui ne sont proprement que des ramifications éloignées de l'Oural , elles bordent le Volga; on y trouve du soussre en assez grande quantité, et dans quelques endroits du naphte. Les rivières y sont excessivement poissonneuses, aussi la pêche est-elle une des branches d'industrie les plus productives. Presque tous les gentilhommes de ce gouv. entretiennent des haras de chevaux d'ume fort bonne race. L'agriculture y est florissante et ce pays exporte chaque année beaucoup de grains dans le gouv. de Saratof et dans commerce de blé sur ce fleure leur les provinces du Nord par le moyen du Volga. On y trouve plusieurs espèces de manufactures; telles que des fabriques de draps, de toiles, des papeteries, des verreries, de sabriques de soufre, de potasse, des forges, etc. En général, les habitans y sont à leur aise, on en compte 825,420 des deux sexes, ce sont, outre les Russes, des Morduans, des Tchouvaches, des Tchérémisses et des Tatares

des Zungors sont établis dans les environs et à Stavropol même, ils sont presque tous chrétiens. Le majorité des habitans est malgré cela formée de Russes. Le chergé y relève de l'archevèque de Cazan.

SINEBIRSK, (Cunbup cno.) Ville lieu d'un district; elle est bite moitié our une hauteur et moitié au pied de la montague au bord de Volga et de la Sviaga, de manière que cette dernière riv. coule desrière la montagne, n'est séparée du Volga que par la ville et ne sy réunit cependant que 100 w. plus bas. La position géographique de Sinebirsk est sous le 54° 24' de la sept. et le 66° 2' de long. orient à 745 w. de Moscou. Sa fondation ne date que depuis 1648. Elle est assez bien bâtie. La hauteur su laquelle elle est assise, la largeur da Volga qui a ici 2 w.; k grand nombre de clochers et h quantité de jardins qu'on trouve dans la ville en rendent la vue inposante et pittoresque. On y trotve 2 couvens, 15 églises, 223 bostiques et magasins, et 10,800 babitans des deux sexes. Il s'y tient annuellement une foire qui der trois jours au mois de juillet. Les marchands de Sinebirsk sout nches, les pêcheries du Volgaeik procureut unegrande aisance. Cet te ville et ses environs produises! d'excellens fruits; la seule chos qui leur manque c'est le boisée construction et de chaussage quos est obligé d'apporter d'asses les sur le Volga.

SINEGUILÉEF, (Cuneureció! pet. ville du gouv. de Sinebirsi, ches-lieu de district, bâtic sur la rive droite du Volga, et sur is bords de deux ruisseaux, à 49 m.

eule église et 2500 habitans des leux sexes, dont une partie fait m commerce de blé très-considéable, et l'autre s'occupe d'agrialture. Un trouve dans son disrict un village nommé Térenga, ppartenant à un gentilhomme, ù est une très-grande manufactue de drap.

SINIOURHA, (Cunioxa.) pet. riv. oueuse et d'un cours très-lent, ui coule dans le gouv. de Kheron. La ville d'Olviopol est bâtie n partie sur ses bords; elle réunt à elle les caux de la Vissa avant e se jeter dans le Boug. Cette riv. formé avant, la paix de 1791 vec les Turcs, la frontière des leux Empires. On a voulu par son aoyen réunir le Boug et le Dnestr n creusant un canal de 5 à 6 w ui devoit joindre la Codima et aourlik du Dnestr; mais les ditcultés qu'on auroit rencontrées ans ce pays encore désert, et le eu d'utililé qui en scroit résulté ar la même raison, ont fait abanonner ce projet.

Siovsk, (Cioscko.) C'étoit une ncienne ville de la principauté de chernigof, célèbre par deux vicpires que les Russes ont remporles sous ses murs sur les Polovt-18 (Voyez cet article); elle porte

Voyez Gorodnia).

SIRENETZ, (Cupeneus.) en al- go. mand Neischloss. C'étoit ancien-

SITE, (Cumb.) riv. qui prend dessous de Toura. source dans le gouv. de Tver, SLASTCHOVSKAIA - STANITZA, aw par le district de Mologa for- du Khoper.

ud de Sinebirsk. On y trouve une viv. est célèbre dans l'histoire russe par une bataille sanglante qu'y livra aux Tarares le prince Jouri de Vladimir, après la prise de sa capitale. Malgré les efforts inouis qu'il sit pour vaincre, malgré le désespoir des Russes et la vengeance qui les animoit alors, leurs femmes et leurs enfans ayant été pris et massacrés à Vladimir par ces barbares, ils furent vaincus et le grand-duc ainsi que son fils tué. Cette affaire eut lieu l'an 1237, le 4 mars.

SITIGNAC, (Camuenand.) C'est une petite île inhabitée dans l'océan oriental, entre le Camtchatha et l'Amérique septentrionale. On y trouve un volcan. Elle est à 20 w. à l'ouest d'Amtchitka.

SIVA, (Cusa.) riv. considérable qui prend sa source dans le gouv. de Perm, district d'Okchansk, et qui coulant du nord au sud forme pendant quelque temps les limites de ce gouv. avec celui de Viatka, dans lequel elle entre ensuite par le district de Sarapoul, et s'y jette dans la Cama.

SIVACHE, (Cusamo.) ou mer Pourrie. Voyez les articles CRImée et Pont-Euxin.

SIZLA, (Cusna.) pet. riv. du

mintenant le nom de Gorodnia gouv. d'Olonetz, district de Povénetz, elle se jette dans le lac Oné-

SLANETZ OU SLONETZ (CAGement un château-fort qu'on avoit нецо или Слонецо.) riv. qui couiti à l'endroit où la Narova sort le dans le gouv. de Tobolsk disu lac Peipus. Le tzar Ivan Vas- trict de Tumene; elle sort d'un lievitch le fit raser. C'est actuel- lac et dirigeant son cours du sudment une seigneurie où l'on trou- ouest à l'est l'espace de 100 w., un port pour les bateaux. elle se jette dans le Tobol 50 w. au-

strict de Crasnokholm et qui cou- (Слащовская-Станица.) bourg nt ensuite dans celui de Jaro- des Cosaques du Don sur les bords

e la frontière des deux gouv., SLAVENKA, (CAasenna.) riv. le se jette dans la Mologa. Cette dont les sources se rapprochent beaucoup du lac Coubinskoe dans le gouv. de Vologda, et par le moyen de laquelle on pourroit peut-être effectuer le projet de réunir la mer Blanche avec la mer Baltique par le moyen de la Soukhonia qui sort du même lac et forme une des principales branches de la Dvina du nord.

SLAVENSK, (Crasencko.) La chronique de Novgorod dit que les Slaves du nord avoient une grande ville à-peu-près à l'endroit où est Novgorod, et que cette ville s'appeloit Slavensk, mais cette ville ayant été deux fois ravagée par la guerre, et ses habitans presque exterminés par la peste, une colonie de Slaves arrivée pour la rétablir; choisit un autre endroit et bâtit une ville que pour distingner de la première, on nomma Novgorod (ville neuve). Les restes de l'aucienne Slavensk se voient encore aujord'hui près de là , dans un endroit que l'on nomme Starce-Gorodistche (emplacement de la vieille ville). Il y a une autre petite ville de ce nom dans le gouv. des Slobodes d'Ukraine, district d'Izum, sur la Toré à 177 w. de Kharkof; elle s'appeloit auparavant Tor, d'après la pet. riv. sur laquelle elle est située, mais à l'organisation du gouv. d'Ecatherinoslaw, en 1784, elle lui fut annexée comme chef-lieu de district, sous le nom de Slavensk. On y trouve 2 églises et un magasin de sel. Il y a dans les environs de cette petite ville quelques lacs salins. Ce pays abonde en marmottes.

SLAVES, (CRABARE.) Slavons, en russe Slaviani, du mot Slava, gloire. Ces ancètres des Russes sont venus d'Asie, ils sont issus cux-mêmes des Mèdes appelés Sauromates ou Mèdes du nord. Ils ont long-temps habité entre le Volga, le Don et le mont Caucase,

et n'ont adopté le nom de Slaves que quelque temps après. C'est pourquoi on n'a commencé à les connoître en Furope sous celle dénomination que depuis le l' siècle. L'histoire bizantine parle déjà de leurs saits d'armes, et Procope prétend qu'ils habitoient alors vers les bouches du Volga; mais ces mêmes historiens les coafondent souvent, tantôt avecks Avares, tantôt avec les Bulgares, ce qui a fréquemment induit en erreur quelques-uns de nos propres historiens. Les véritables Slaves sont ceux qui depuis leur migration d'orient sont venus directement s'établir en Hongrie sur les bords du Danube, et en Slavenie qu'actuellement on nomme improprement Esclavonie; dei colonies détachées se sont établies en Bosnie, Serbie, Valachie, Moldavie, Pologne, etc. D'autres peuples barbares étant venus d'Asie, ils commencèrent à les resserrer d'un côté, tandis que les Romains les inquiétoient sans cesse de l'autre; alors une grande partie quilla la Hongrie, et réunis aux Vendes leurs compatriotes, ils allèrent dans le nord de l'Allemagne; une partie se fixa en Prusse et dans k Meklenbourg; une autre tira vers Kiew, 3 subjuga les Sarmates qui y étoient établis, et s'étendit jusqu'aux environs du lac Ilmen. ll est bon d'observer que presque tous prirent leurs noms des endroits où ils s'établissoient, et que long-temps ceux des environs de l'Ilmen gardèrent seuls le nom pur de Slaves, les autres se nommerent Polabes de Laba (Elbe) po, dans la langue slavonne signife sur, aupres, ainsi Polaba sur l'Elbe; Pomoriani Poméranieni, de Po, sur et More mer; Harch lané qui habitoient près de la rivière de Havel; Morahavi, st les bords de la Morava.; Polotchané, celles de la Polota; les Khro-

ates vivoient sur les montagnes (1) de., les Drevliens, les Goriani, Poliani, Crivitchis, Driagovitchis, kvériani, Gullani, Liakhi, Lechs na Poliakhi (Polonais), ensin Rossy, desquels les Russes molernes ont pris leur nom en 862. les Slaves étoient idolatres, ils doroient aussi et sacrifioient aux acs, aux forêts, au soleil et au cu; ils étoient doux, braves, 10spitaliers, et avoient beaucoup l'égard pour le sexe. Ils étoient partagés en différentes peuplades, hacune avoit son prince particuier, mais il n'avoit pas le pouvoir bsolu; c'étoit autant de petites épubliques, où les grands partasecient avec lui l'autorité, et dans es occasions importantes on pre-10it l'avis du peuple. Le prince mmandoit les troupes et les me-10it à la guerre. C'étoit le premier parmi les siens, mais il étoit suordonné, aux lois, et la puisance législative appartenoit au reuple. Aussi le souverain en monant sur le trône, soit par droit 1c naissance, soit par élection préloit serment à la nation de mainenir les lois, et le peuple juroit le lui être fidelle tant qu'il le sevità la constitution. Rurik s'arogea l'autorité absolue, mais ausi quantité de Slaves l'abandonerent pour émigrer vers Kiew, et, leut souvent des troubles à apaier. Nous ne pouvons fixer au juste époque de l'établissement de ce euple dans nos contrées; toute os chroniques varient là-dessus; ous observerous seulement que lusieurs siècles avant le commenement de notre histoire, c'est-àire avant Rurik, on les voit déjà tablis sur les bords du Dnepr et u côté de Novgorod. On ne sait galement pas si toutes les disséentes peuplades émigrèrent à la )18, ou si elles sont venues à dissé-

rentes époques et les unes sprès les autres.

SLAVIANKA, (Славянка.) pet. riv. du gonv. de Pétersbourg, qui se jette dans la Néva, du côté du midi.

SLAVIANSKIA-CLUTCHI, (CAGsanckia-Kantu.) pet. riv. qui coule dans le gouv. et le district de
Pscow, et qui se jette dans le lac
du mêne nom; elle est remarquable parce que l'ancienne ville des
Slaves nommée Isborsk étoit hâtie
sur ses bords. C'étoit la capitale
des Etats et la résidence du prince
Trouvor frère cadet de Rurik premier souverain Russe.

SLOBODES - D'UKRAINE, (CAO+ бодская - Цкраинская.) (gouv. des). Il s'est formé en 1765, d'une partie de l'ancienne province de Belgorod, et a pris son nom des régimens Slobodiens qui y avoient leur domicile, mais en 1780 on lui donna le nom de gouv. de Kharkof qu'il porta jusqu'en 1796 qu'on lui rendit son ancien nom. Ce gouv. est situé entre les 49° et 52° de lat. sept. et le 510 et 600 de long. orient. Il s'étend en longueur de l'orient à l'occident sur 290 w., et en largeur du nord au midi sur 350. Il est borné au nord par les gouv. de Coursk et de Voronéje, à l'orient celui de Voronéje et les terres des Cosaques du Don, au midi celui d'Ecatherinoslaw, et à l'occident celui de Poltava. On le divise en dix districts qui portent les noms de leurs chefs-lieux, ce sont : 1º Kharkof, capitale de tout le gouv., 2º Valki, 3º Bohodoukhof, 4º Akhtyrka, 5º Léhédine, 6º Soummy, 7º Voltehansk, 8º Coupensk, 9° Izume et 10° Zmief. On y trouve en outre plusieurs villes sans arrondissement, telles que Crasnokoutsk, Nedrigailof, Belopolié, Zolotchef, Miropolie et Tchougouief. Les principales

<sup>(1)</sup> Khrebet yout dire Sommet.

Tom. 11.

riv. qui l'arrosent sont 10. le Sé- de l'ancienne ligne d'Ukraine, éuvernoie-Donetz, 2º l'Oscol, 3º la blie pour la désense du midi de la Vorscla et 4º le Psiol, outre quan-Russie, sous le règne de l'Impétité de petites qu'il seroit trop long ratrice Anne, en 1731. de nommer ici. Ce gouv. est un des plus sertiles de l'Empire. Il pet ville du gouv. de Viatka, chesest bien hoisé, malgré les immen- lieu d'un district, elle est située ses plaines ou steppes qu'il ren- sous le 58° 28' de lat. sept. et k ferme, il produit une quantité 68° 40' de long. or., sur la rive prodigieuse de blé; les fruits des droite de la Viatka, à 32. w. nord vergers y sont également sort bons de la capitale du gouv. C'est une et en tres-grand nombre. Ce gouv., ancienne colonie de Novgorod, et outre le blé qu'il consomme pour comtemporaine de Khlynov. On l'entretien de ses habitans, et l'u- y trouve actuellement 9 églises, us sage qu'il en fait aux distilleries couvent de moines et plus de 1000 d'eau-de-vie, exporte année com- maisons. Ses habitans sont riches mune plus de deux millions de par le commerce de blé, de sui tchetverts de dissérens grains dans et de graines de lin qu'ils sont avec les autres provinces de l'Empire. le port d'Arkhangel. Il se tient 5 L'éducation des abeilles et celles grands marchés par an dans cette des bestiaux sont ici des branches ville. Elle possède quelques sabrid'économie très-productives. Les ques de savon et de tannerie, « sauterelles ravagent quelquefois les il y a des forges considérables du récoltes, et sont un fléau qui est son district. L'éducation des bercommun à ce gouv. avec plusieurs tiaux et des abeilles y est aussi une autres du midi de l'Empire. On branched'économie très-productive commence à y cultiver la vigne dans quelques vergers. Le murier gouv. de Groduo et chef-lieu d'us y réussit fort bien, et l'éducation district, elle est sous le 52° 42' de de vers-à-soie commence à y faire lat. sept. et le 44° 12' de lorg des progrès. On trouve de trèsbeaux haras de chevaux dans ce gouv., et il s'en vend beaucoup, principalement aux foires de Kharkof et d'Izum; les fabriques n'y appartenoit ci-devant aux Jésuites sont pas très-nombreuses, cepen- Cette petite ville est assez peuplée. dant on sait d'assez beaux tapis à Elle étoit, sons le régime polo-Kharkof, et on trouve quelques nais, chef-lieu d'un district, siest manufactures de drap, plusieurs tanneries et des fabriques de savon dans cette province. Le nombre de ses habitans est de 835,501 personnes des deux sexes. Le clergé y est régi par un archevêque qui prend le titre d'archevêque de Kharkof et des Slobodes d'Ukraine; il siège à Kharkof.

SLOBODSKAIA-CRÉPOST, (CAOбодская - Kptnocms.; C'est une petite forteresse qui se trouve dans le gouv. des Slobodes d'Ukraine, district de Zmief, elle faisoit partie

SLOBODSKOIE, (CAOSOACKOL)

SLONIME, (CAOHUMO.) ville it orient., sur les bords de la Chan, qui se jette dans le Niémen, et i 189 w. de Groduo. On y voit us ancien château et la maison qui d'une diétine, du grod et de la starostie, et on y tenoit quelque sois la diète générale de Lithune. A sa réunion à l'empire, elle a le capitale de gouv. jusqu'en 1797.

SLOUTCHE, (CAUTE.) Il ya deni riv de ce nom; la première cont dans le gouv. Volhinie, elle prese sa source près des frontières de p Podolie, coule d'abord à l'est. ensuite au nord, puis au nordouest, et de rechef an nord, elle traverse tout le gouv. avant de st réunirà la Goryne dans le district de Loutsk; on pourroit facilement la rendre navigable en construisant quelques écluses près de la source, ce qui seroit d'un avantage inapréciable pour toute cette matrée. La seconde riv. de ce nom mule dans le gouv. de Minsk, elle momence entre les districts d'Ijoumène et de Sloutsk, traverse le dernier et tombs dans le Pripet lans le district de Mosyr.

SLOUTSK, (Cayuro.) ville du ouv. de Minsk et chef-lieu d'un listrict, elle est située sous le 50° 16' de lat. sept. et le 45° 59' de ong. orient., à 164 w. sud-est de linsk, sur la Sloutche, qui se ette dans le Pripet. C'étoit ancienlement une principauté apanagée les princes russes de Polotsk; elle lassa ensuite sous la domination les grands-dues de Lithuanie, puis les rois de Pologne, et appartint la famille des princes Radzivill. ous le règne de Sigismond 1er, oi de Pologne, les Tatares furent attus trois fois sous les murs de ette ville. Elle a été presqu'eniérement réduite en cendre par in incendie en 1774 Elle est granc, bâtie presqu'entièrement en ois, les couvens et églises exceps qui sont en pierres. Elle a trois hateaux, plusieurs églises et couins du culte catholique grec, et uelques églises du culte romain. atre une luthérienne et une rérmée, ainsi qu'un gymnase de tte dernière communion. ent d'y organiser une école cenale qui relève de l'université de ilna, et dans laquelle on professe sciences physiques et mathéatiques, la philosophie, les bel--lettres et les langues latine et lemande; la communion évanlique y a aussi une école où l'on ofesse les mathématiques, l'éloence, les langues française, alleande et russe.

SLUBENKA, (CAMBENKA.) pet. Gjat, etc. etc. Son terroir est en du gouv. de Tomsk, district général assez fertile, il produit

de Couznetz, elle sort d'un lac qui est dans les montagnes, et se jette dans l'Anouie.

SMELOÉ, (Cataoe.) c'est un bourg du gouv. de Tchernigof, district de Conotop, qui est remarquable par quatre grands marchés qui s'y tiennent, et dans lesquels il se vend une grande quantité de chevaux et de bêtes à corne.

SMOLENSK, (Crionenckan Tyберніл.) (gouv. de) il оссире presque tout le pays que possédoit l'ancienne grande principauté de ce nom, c. à d. qu'il est situé entre le 48° et le 56° de lat. sept. et le 53° et 57° de long. orient., s'étendant du nord au midi sur 300 w., et de l'orient à l'occident sur 250 w.; il est borné au nord par les gouv. de Pscow et de Tver, à l'orient Moscou et Calouga, au midi Orel, Tchernigof et Mohilew, et à l'occident par le gouv. de Vitebsk. C'est en général un pays plat, cependant il renferme quelques petites montagnes. Les bords da Dnepr surtout sont très-élevés. Il communique par ses riv. avec trois différentes mers , ce qui rend ses exportations très-faciles et trèsavantageuses. Le gouv. de Smolensk est partagé en 12 districts, qui portent chacun le nom de leurs chels-lieux, ce sont 1º Smolensk, 2º Dorogobouje, 3º Doukhovstchina, 4º Poretchié, 5º Beloie. 6º Sytchevsk, 7º Gjatsk, 8º Viezma, 9° Youkhnow, 10° Roslavl, 11º Yelnia, et 12º Crasnoe. Les endroits remarquables qu'on y trouve en outre sont: Androussova, Casplia, Doubrovna, etc. Le premier surtout est célèbre par la paix qui y a été conclue avec la Pologne en 1667. Les principales riv. qui arrosent ce gonv. sont le Dnepr, la Viazma, le Vop, la Dvina, la Méja, la Casplia, l'Ougra, la Vazouza, le Gjat, etc. etc. Son terroir est en

beaucoup de sel, de lin et de chanvre; les pâturages y sont fort bons; ses récoltes non-seulement suilisent à l'entretien de ses habitans, mais il reste encore au-delà de 200,000 tchetverts de dissérens blés pour d'autres usages. Quelques districts de ce gouv. sont riches en bois, et même en bois de construction, d'autres en manquent presqu'entièrement. Ses principales productions sont le seigle, le lin, le chanvre, le miel, la cire, les cuirs, le suif, les soies de cochon, et en objets manufacturés, des tapis d'une très-bonne qualité; on flotte les bois de construction et de máture par le moyen de la Casplia et de la Dvina à Riga, et par le Gjat et la Vazonza à l'étersbourg. On trouve aussi dans le gouv. de Smolensk des mines de fer et de cuivre; ces dernières sont même exploitées avec avantage. Les eaux y sont poissonneuses et les forèts remplies de bêtes fauves et de gibier. On y compte jusqu'à 900,000 habitans des deux sexes. Le cierge y est régi par un archevêque qui réside à Smolensk, et prend le titre d'Archevêque de Smolensk et Dorogohouje. Ce siege est un des plus anciens de l'Empire, il a été érigé en 1128 sous le règne du grand prince de Smolensk Mstislaw Vladimirovitch.

SMOLENSK, (CMORENCES.) VIIIe ' capitale du gouv. de ce nom, et chef-lieu d'un district, elle est située sous le 54° 46' de lat. sept. et le 50° 3' de long. orient., à 716 w. de Pétersbourg, et 384 de Moscou, sur les deux bords du Duepr qui la traverse d'orient en occident, et en grande partie sur sa rivegauche très-élevée; 3 autres petites riv. coulent dans la ville, on les nomme: Ratcheska, Gouryloska et Gorodenka. Smolenské toit anciennement la capitale d'une grande principauté qui tenoit le premier rang après celle de Kiew. On ignore ainsi que des troupes du grand-

l'époque précise de sa fondation ainsi que le nom de son fondateur, mais elle est pour le moins aussi ancienne que Kiew, Novgorod, Stavaia Ladoga, Rostof et Monrom, elle existoit déjà dans le 9 siècle et de trouvoit dans un éul florissant avant la venue de Ruri à Novgorod; car Oscold allant à Kiew en 854 la trouva très-peuplé et très-riche. Il paroit cependant probable que cette ville a été fondé par les Crivitches, qui étoien une des premières colonie des bla ves arrivés d'Orient dans cette contrée. Smolensk a été indépendant des principautés de Kiew et de Nogorod jusqu'à l'année 881; son gon vernement étoit populaire; mi à cette époque elle fut soumist Novgorod par Oleg tutour d'igo, et lorsque le siége du gouv. m transféré à Kiew, elle dépendit de cette dernière. Elle ne commerça à avoir ses princes particules qu'au partage que fit Vladimir lu de ses Etats à ses fils. Smolens échut à Stanislas en 996, et iles devint ainsi le premier souverain. Dans la suite elle éprouva différentes révolutions. En 1130 la pest ravagea toute cette contrée, et on compte que Smolensk seule perdit 42,000 habitans. Le premier siege épiscopal y fut érigé en 1128 dépendances surest Toutes ses ravagées en 1158 par ceux de l'olotsk, réunis aux troupes dugranddue Iziaslaw. Les Lithuaniens, firent une invasion en 1227, mais ils surent battus et chassés par le grand prince de Smolensk, laros-Vsévolodovitch. Le prisœ Sviatoslaw, aidé par les troupes de Polotsk, la prit d'assaut et la saccagea en 1232. Le prince Roman de Briansk en brûla les fautbourgs en 1286. Les Tatares conduits par leur Khan Tavloubey, d aidés du prince de Riasan Ivan Ivanovitch, surnommé Corotopoli

uc de Moscou, y mirent le siège ravagèrent ses environs en 1339. n 1556, les Lithuaniens, sous conduite de leur prince Olguerd, wagèrent toute la contrée, firent risonnier le prince Basile de Smonsk, et exigèrent inutilement la reddition de cette ville. Ils renrent à la charge une seconde is en 1359, sous le règne du grand rince Sviatoslaw, et ensuite ue troisième sois en 1373, et tout assi inutilement que la première. n 1386, le fils d'Olguerd, nomié Svidrigail, prit une contribuon sur la ville qui se racheta par d'un siège. En 1388, la peste y t de tels ravages, qu'il ne resta ue dix personnes vivantes dans ette ville si peuplée, et qu'on it obligé de l'abandonner et d'en rmer les portes. Dans la suite les ithuaniens y placèrent le prince ouri Sviatoslavitch. En 1393, le rince Vitovst de Lithunanie, protant de la mésintelligence qui réuoit parmi les boyards, la prit ar trahison, et y plaça ses gouerneurs; mais battu à son tour par les Tatares il en fut expulsé 1401 par Jouri Sviatoslavitch u y retourna. Vitoft essaya vaiement de la recouvrer deux ans près, et une seconde sois en 1404. l réussit cependant quelques mois nsuite pendant une absence du riuce Jouri de Smolensk, et s'en endit maître après un siége de eux mois. Smolensk resta ainsi ux Lithuaniens jusqu'à l'anuée 514, où elle fut reprise par le rand-prince de Moscou Vassilei vanovitch. Les Lithuaniens vinent l'assiégér en 1535, mais ils rent battus et chassés avec une erte considérable. Le tzar Feodor ranovitch commença à l'entourer un grand mur de pierres, qui ne ut achevé que sous le règne du tar Boris Godounof, en 1599. Les 'olonais la prirent et la dévastéent en 1606. Les Russes y mirent

le siège en 1613 et en ravagèrent les environs; mais quoiqu'abondonnée aux Polonais par la paix de Déouline, en 1618, elle sut bientôt après reprise par les Russes. Le roi de Pologne Sigismond la prit en 1654, mais le tzar Alexis Mikhailovitch la reprit cette même année sur son successeur Jean-Casimir, et la réunit à jamais à la Russie. L'Empereur Pierre - le-Grand la fit rétablir et augmenter ses fortifications à la moderne en 1724, et on couvrit le pont d'un ouvrage à couronne. La partie de la ville qui est bâtie sur la rive gauche du fleuve est entourée d'un mur de hriques et de pierres de taille, qui a 5 w. d'étendue. Sa hauteur est de 6 à 7 sagènes, et son épaisseur de deux et demie. Il étoit flanqué de 36 tours, dont il ne reste maintenant que 30, deux ayant sauté en l'air pendant la prise de cette ville par Sigismond, et quatre autres détruites après à cause de vétusté. Il y a cinq portes dans ce mur, daux au nord, une au sud-ouest, une au sud, et une à l'est. Il est entouré de trois côtés par un fossé et désendue par une citadelle et deux ravellins, dans l'intéricur se trouvent six autres sossés très - profonds; les fauxbourgs sont audelà de ce mur. La partie de la ville qui est sur la rive droite est également fortifiée, mais ses remparts sont de terre. Les plus beaux édifices qu'on trouve à Smolensk sont les deux cathédrales bàties avec goût et magnificence, et enrichies des dons de Catherine II qui y déposa des ornemens d'église magnifiques, des vases d'or enrichis de pierres précieuses, et d'autres objets tout aussi riches; la cloche principale y pèse 1000 pouds; le palais archiépiscopal, trois convens dont un de religieuses; celui d'Abraham a été fondé dans le XII « siècle. Les Polonais

l'avoient donné aux Dominicains etc. Le Dnepr n'y est encore ni et y avoient établi un séminaire. large ni profond, mais au pris-Il y existe toujours une école pour temps il se déborde considérablele clergé auquel on enseigne les ment. L'impératrice Catherinell langues mortes, la théologie et les est venue à Smolensk avec l'Empehumanités sous la surveillance reur d'Allemagne Joseph Il qui d'un recteur qui est toujours ar- voyageoit alors (1780) sous le mu chimandrite de ce couvent. L'au- du comte de Falkenstein. Paul l'a tre couvent avoit été donné aux accompagné de l'Empereuractud-Bernardins, et celui des religieu- lement régnant et du grand du ses aux jésuites; c'est le tzar Constantin y sont aussi venus es Alexis Mikhallovitch qui les a 1797. Au mois d'octobre de l'année rendu au culte catholique Grec, 1801 ou y a ressenti une secouss pour lequel ils avoient été sondés de tremblement de terre qui asur originairement. On compte à Smo- tout été sensible près des bords lensk, avec les fauxbourgs, 16 égli- du sleuve. Il n'en est cependant ses paroissiales, et 6 pour les ci- résulté aucun dommage. metières, une église catholique du Smoliany, (Casoasanss.) gros culte romain et une luthérienne. bourg dans le gouv. de Mohilew, Les tribunaux sont bâtis sur une district de Copys, dans lequei il belle place qui est presque au y a trois églises de Grecs-Unis et milieu de la ville. Le gymnase, une Synagogue. On voit tout pres l'école militaire et celle de com- les ruines d'un château et un conmerce, un hospice pour les ensans vent de Dominicains. C'est id trouvés, un consistoire et un sé- qu'en 1708, le 3 août les Russes minaire, un magasin de vivres et firent prisonnier le général sucun de sel, une maison de correc- dois Kaniser avec tout le corps tion, une maison d'assemblée qu'il commandoit, et il est propour les bals de la noblesse sont bable que c'est à cette époque que les principaux établissemens de le château fut ruiné. Smolensk. On y trouve aussi quelques frabriques et manufactures. Le nombre de ses habitans est porté à 12600 personnes des deux sexes. Le peuple y est doux et montre plus de nonchalance que le Moscovite; il a même un accent particulier en trainant les mots qu'il prononce ; cela tient de la longue domination des Polonais dans cette ville. Un homme de 60 ans n'est pas compté parmi les vieillards, chez eux il est encore vert; les semmes y sont au contraire extrémement actives, non-seulement elles remplissent tous les devoirs du ménage propres à leur sexe, mais encore elles font le commerce, vont dans les lequel elle reçoit d'autres riv foires, souvent elles sont le mé-dans son sein, et se réunit à l'Itier de roulier, transportant des riambo avant de se jeter dans marchandises d'une ville à l'autre, l'Ob.

SNAGOSTE, (Chasocms.) PL riv. du gouv. des Slobodes d'Uiraine, près de la ville de Bolopolé; elle se jette dans le Seim.

SNEJITE, (CHEMUMS.) pet. riv. du gouv. d'Orel, qui se jette dans la Desna; la ville de Caratches dons elle parcourt le district est baie

Snow, (Cnoso) riv. da gour. de Tchernigof, elle travers pinsieurs districts avant de se jeur dans la Desna.

SOB, (Co6s.) grande riv. de gouv. de Tobolsk, district de Berézof, elle sort des montagnes. parcourt un espace de 200 w. sui

Soc, (Coxo.) riv. considérable ni prend sa source dans des monignes Schisteuses et crayeuses du ouv. d'Orenbourg; elle entre ennite dans le gouv. de Simbirsk, asse devant Sergiefsk et se jette uns le Volga. Ses bords sont monigneux et couverts de belles forêts à le tilleul domine; on trouve ussi près de ses bords des souris de naphte.

Soga, (Coea.) riv. du gouv. de troslav, elle sort d'un marais ans le district de Pochekhonie et mbe dans la Sogoja après un

purs de 50 w.

Socoja, (Cocoma.) riv. assez onsidérable du gouv. de Jaroslav, de sort également d'un marais et ens le même district, elle entre asuite dans celui de Mologa où de se jette dans la Chekens

le se jette dans la Cheksna.

боје ои **Soja, (Сож**б или Сожа.) rande riv. qui a sa source dans le ouv. de Smolensk, d'où elle coule ans celui de Mobilew qu'elle séare sur un certain espace de cei de Tchernigof, ensuite elle mbe dans le Dneprau-dessous e Rogatchef, dans le gouv. de linsk. Cette riv. est navigable 15qu'à Mstislaw; elle reçoit sur rive droite la Vékhry, le Voitnany et la Prony, et sur sa gauhe l'Ostr et la Bésed. Elle est raide et profonde, et ses bords ayeux et couverts de iorêts la indent semblable au Dneprauuel elle ne le cède presque pas en ipidité et en profondeur. On flotte ir son moyen beaucoup de bois e construction à Kiew. Les autres roductions, telles que le chanvre, ble qu'on envoye à Riga descenent cette riv. et ensuite le Dnepr isqu'à Doubrovna, d'où elles sont ansportées par terre un espace e 42 w., jusqu'à la ville de Babiovitchi et au printemps, par le 10 yen de la Loutchossa, elles nt rembarquées et descendent ms la Dvina.

Solari, (Cozaro.) fleuve qui coule en Sibérie dans le gouv. d'Ir-koutsk, district de lakoutsk, non loin de Jigansk; il vient d'orient et se tournant au nord, il se jette dans la mer Glaciale.

Solba, (Conoa.) pet. riv. qui commence dans le gouv. de Vladimir, district de Percslavl, elle entre ensuite dans celui de Tver par celui de Caliazin, et s'y jette dans

la grande Nerl.

Solgalitskaïa, (Contanuunaa.)
pet. ville du gouv. de Costroma et chef-lieu d'un district; elle est située sous le 59° 4' de lat. sept. et le 60° 3' de long. orient., sur les bords de la Costroma et à 215 w. nord de la capitale du gouv. Son nom lui vient des salines qui y existoient auparavant. Cette ville renferme 6 églises, ses habitans font un petit commerce chez eux et dans les provinces voisines, et il se tient ici deux grands marchés par an. Les paysans de ce district font beaucoup de chaux.

SOLIANOIE-POVOROTE, (COZA
HOŬ-NOOPOMO.) C'est le nom

d'une redoute qui se trouve sur la

rive droite de l'Irtyche, et qui

fait partie de la ligne de défense

établie le long de ce fleuve, elle est
entre la ville d'Omsk et le fort

Gélézinsk, à 104 w. de la première

et 107 du second.

Solicamsk, (Conukanicko.) ville du gouv. de Perm et cheflieu d'un district; elle est située sur les bords de l'Òussolié qui se jette à 7 w. de là dans la Cama. Sa position géographique est sous le 59° 39' de lat. sept. et le 74° 8' de long. orient., à 263 w. nord de Pérm Cette ville a été bâtie quelque temps après la conquête de Cazan, sous le règne du tzar Ivan Vassilievitch, par des colons libres qui y établirent les premiers des salines, ce qui sit donner le nom de Solicamsk à l'endroit. Il est même probable que cet événement arriva avant l'année 1558, tes les parties de l'Empire. Il a ét car lorsqu'à cette époque le Tzar commencé en 1429 par l'érection donna aux ancêtres des Strogonof d'une croix et la construction toutes les terres situées sur la d'une petite chapelle par St. Seb-Cama et la Tchoussovaia, il fut batie, mais après sa mort, arriordonné que cette domination ne vée en 1431, St. Zossime organis s'étendroit que jusqu'à la Lissia, le couvent d'après la permissione ce qui prouve que la ville subsis- les secours qui lui furent accordé toit déjà, et c'est d'autant plus par la république de Novgorod. C probable que la famille Strogonof couvent continua à s'agrandir et i n'a aucune part dans les salines de s'enrichir jusqu'au règne du te Solicamsk. On y trouve actuelle- Ivan Vassiliévitch qui le fit entou ment an couvent de moines, 6 égli- rer d'une sorte muraille slanqué ses, 2 maisons de charité, 792 de tours et armée de batteries d maisons, 16 salines, 7 tanneries et canons, et depuis il a été regard 2 fabriques de savon; le nombre comme une forteresse; car a de ses habitans est évalué à 4000 1667, lorsque les moines refusa personnes des deux sexes, ils font d'admettre les nouveaux livre un commerce assex considérable d'église revus et corrigés par en pelleteries. Les salines, quoi- patriarche Nikon, en chassères que d'un moindre rapport que le supérieur et s'y enfermèrent celles d'Oussolié, sont cependant ils y soutinrent un siège de plaassez productives, par la beauté et sieurs années, jusqu'à ce qu'esla blancheur du sel qu'elles don- fin en 1675, sous le trar Féodor nent par la cuisson.

le nom d'un lac qui se trouve dans Soumskoé-Ostrog, comme le gouv. de Pscow, près de la ville paravant, le couvent sut pris d'25de Toropetz; la Torapa s'y jette et saut. On le peupla de nouverst

en ressort pas trois bras.

Solotourne, (Conomypho.) Colonie allemande dans le gouv. de Saratof, district de Volsk, sur les bords du Volga, à 81 w. audessus de Saratof. On y trouve 180 habitans.

gouv. de Toula, district de Crapivna ,elle se jette dans l'Oupa.

SOLOVETSKOIE, (Соловецкой.) (vulgairement dit Solovki) île de la mer Blanche, elle dépend du gouv. d'Arkhangel, district d'Onéga, sa distance de la terre serme et de la capitale du gouv. est de 300 w., de la ville d'Onéga 200, et 60 seule- dont on a déjà parlé, sont por ment de la ville de Kémi. On y trouve un couvent très-considérable et célèbre par les corps de ses transparent, qui est aussi che saints fondateurs qui y reposent, que du cristal, et qu'on emplos et qui attirent chaque année un beaucoup pour les vîtrages des vals grand nombre de pélerins de tou- seaux et les lanternes marines.

Alexievitch, les assiégeans x Solomino, (Соломино.) C'est s'étant plus retirés en hiver à religieux qui surent obligés de recevoir et de garder pendant un 18 une garnison de 3000 Stréltis L'enceinte du monastère est de 436 toises, elle est bâtie, avec toute ses dépendances, en pierres. L'Espereur Pierre-le-Grand y est vent Solova, (Conosa.) pet. riv. du deux sois, l'une en l'année son au mois de juin, et l'autre en 1703 au mois d'août, accompagné de son sils le tzarévitch Alexis Petrovitch. Tous les souverains russ ont plus ou moins orné et enrichi ce couvent. Parmi les lieux des dépendance, ceux de Kemsker-Gorodok et de Soumskoie-Ostres vus de toutes sortes de munities de guerre. Cette île fournit da u

SOL-VYTCHEGODSK, (Contитегодсио.) que les Zyrians appellent Soldor, est une petite vile du gouv. de Vologda, et chefieu d'un district; sa situation géographique est sous le 61º 33' le lat. sept. et le 63° 51' de long. rient., sur les bords de la Vythegda qui se jette 16 w. au-desous de la ville dans la Dvina. Elle stà 544 w. nord-est de Vologda, In y trouve des salines qui étoient inciennement plus considérables, !t plus productives. La ville renerme un couvent, 16 églises et 1500 habitans des deux sexes, qui occupent presque exclusivement lu commerce. Ils vont trafiquer m Sibérie; à Arkhangel et à la foie de Macarief; il se tient ici une oire au mois de juin qui dure trois ours.

Somina, (Comuna.) riv. du jouv. de Tver, sur laquelle on onstruit beaucoup de bateaux de ransport qu'on appelle tikhvinki, ille est peu profande et on est bligé de charrier les marchandises pendant 90 w. par terre, pour les

amener à Tikhvine.

Somino, (Comuno.) c'est un lac qui se trouve dans le gouv. de Vladimir, district de Péréaslaw, se réunit au lac Pletcheief par a Veksa, qui lorsqu'elle sort de z dernier prend déjà le nom de rande Nerl, pour aller se jeter lans le Volga, au district de Ca-

sazin gouv. de Tver.

Sophie, (Copia.) p. ville du jouv. de Pétérsbourg, à 22 verse de cette capitale sur le chemin le Moscou, elle est attenante au château et à la nouvelle ville de Czarskoé-Sélo. L'impératrice Caherine II la fit bâtir en 1785, u en sit un ches-lieu de district. In y trouve quelques bâtimens en riques et une sort belle église que Impératrice sit bâtir en petit, sur es plans de celle de Ste Sophie à Tom. II.

Pétersbourg et le manque d'eau seront toujours des obstacles insurmontables pour la prospérité

de ce petit endroit.

SORILY, (Copush.) C'est le nom de trois petites riv. du gouv. de Tobolsk; elles sortent de la montagne nommée Ouloutow, l'une qu'on nomme supérieure se jette dans l'Ichime, et les deux autres dans le Tobol.

SORODA, (Capaga) pet. riv. du gouv. de Novgorod, elle se jette dans la Msta; au printemps lorsque les eaux sont hautes, on fait flotter des radeaux de bois de chaussage par son moyen.

SOROKA, (Copoxa.) riv. du gouv. d'Olonetz, elle sort du lac Vigo, et coule ensuite dans le gouv. dArkhangel, of elle se jette

dans le Vygue.

SOROTCHINSKAIA, (Copotumckar.) C'est le fort le plus considérable de tous ceux qui forment dans le gouv, d'Orenbourg la ligne militaire dite de Samara. Il a été construit en 1737 sur le hord escarpé de la Samara; ses fortifications consistent en un mur de bois flanqué de tours, et un rempart de terre régulièrement construit, avec des sossés qui l'entourent, au lieu de chemin couvert on a mis des chevaux de frise. On y trouve une église, la maison du commandant, des casernes, des magasins et plus de 200 maisons.

SOROTE, (Capamo.) pet. riv. da gouv. de Pscow, elle se jette dans la Vélikaia, sur sa rive droite.

SOSNA, (Cacha.) on donne se nom à un bras navigable du Don, et à deux riv. dont l'une se trouve dans le gouv. de Voronéje. On la nomme aussi Tikhaia-Sosna (ou la Sosna tranquille); l'antre coule dans le gouv. d'Orel, on la distingue par l'épithète de Bystraia (ou la rapide), elle a sa source dans le district de Malo-Arkhangel, Sonstantinople. Le voisinage de graverse ceux de Lyvny et d'Elets,

et après un cours de 100 w. en tout, elle se jette dans le Don. Ou voit près de son embouchure des cellules de moines et des galeries entières taillées dans la pierre crayeuse qui constitue ses bords.

Sosnitza, (Cochuga.) pet. ville du gouv. de Tchernigof, et chef-lieu d'un district, elle est située sous le 59° 23' de lat. sept. et le 50° 29' de long. orient., à 86 w. de la capitale du gouv., sur les bords d'une petite riv. nommée Oubed, et qui se jette dans la Désna. Sosnitza contient 10 églises; elle est assez pouplée, et il s'y tient 3 grands marchés par an. Dans lequel il sevend une quantité considérable de blé et de bétail.

Sosnoveta, (Cochoseub.) C'est une pet. ile de la mer Blanche près des bords du district de Cola, et à l'embouchure d'un petit fleuve nommé Sosnovka.

Sosnovka, (Cochoska.) colopie allemande du gouv. de Saratof, dans le district de Camychine, et sur la rive droite du Volga, à 41 w. au-dessous de Saratof. Ses habitans qui sont au nombre de 450 personnes des deux sexes sont luthériens.

Sosva, (Cocsa) deux riv. portent ce nom en Russie, la première prend sa source dans le gouv. de Tobolsk, district de Bérézof, elle se sorme de deux branches qui chers se présentent d'un escarpe portent le même nom qu'elle et ment roide. Cependant on trouve qu'on distingue par l'épithète de encore ici un mur qui monte d'agrande et de petite Sosva, elle cou- ne tour que l'on voit plus bas, le d'occident en orient, 250 w. jusqu'à celle d'observation batte avant de se jeter dans l'Ob. La deu- sur la partie la plus élevée de la xième commence son cours dans montagne, et dans lequel on voit le gouv. de Perm, district de Ver- des conduits qui paroissent avoir khotourie, elle y coule 300 w. du porté les eaux de pluie dans le nord vers le midi, puis tournant grandes et prosondes citernes votà l'orient elle entre dans le gou- tées, et parsaitement construits vern. de Tobolsk par le district de la sorteresse. Ce lieu n'a qu'u de Tourinsk, et s'y réunissant endroit commode pour y moute, avec la Losva, prend le nom au coin du nord-ouest, entre le de Tavda, sous lequel elle se jette hautes tours; et ce chemin est es dans le Tobol. Les bords de ces core désendu par un ouvrage exte-

deux rivières sont couverts de forêts et habités par les Vogouls.

SOUCHA OU ZOUCHA, (Cyma или Зуша.) riv. qui prend s source dans le gouv. de Toula, coule ensuite dans celui d'Orel et se jette dans l'Oca, non loin de la ville de Mtzensk.

SOUDA, (CyAa,) riv. assez considérable qui prenant sa source dans le gouv. de Pétersbourg, district de Novafa-Ladoga, coule vers k midi, et traversant une partie de celui de Novgorod, s'y jette dans la Cheksna, au district de Tcherepovitz. Cette riv. est navigable, suriout vers son embouchure. Ut y construit besucoup de barques.

SOUDAK, (Cyaako.) pel endroit de la Crimée, qui se trouve dans la partie méridionale de cette presqu'île et au bord de la mer. C'est l'ancienne Soldaya des Génois. Elle a reçu son nom d'un vallon ainsi appelé. Il est sitté sur un roc déchiré et escarpe de tous côtés, mais particulièrement vers celui de la mer, et dont k plateau oblong du sommet s'iucline vers le nord, à l'exception de côté de la mer où il est plus élevé. Au bord, elle est enceinte d'un haut et épais mur garni de 10 tours, en partie rondes et en partie carrées, qui n'est interrompa que du côté de la mer, où les ro-

rieur. On voyoit en plusicurs endroits sur les murs et les tours qui iont tombés, en partie en ruine, des inscriptions en caractères gothiques de beaucoup de goût et en has-relief, dont plusieurs ont été enlevées d'ici, et quelques-unes seulement sont restées, ainsi que e bas - relief d'un saint George. C'est dans un ouvrage particulier In Génois Odérico, qu'il faut auourd'hui chercher des éclaircissenens historiques et l'explication le la majeure partie de ces inscripnons. Beaucoup de bâtimens ruinés, mais d'un style gothique et echerché pour le goût qui exisoient encore en 1799, ont été battus pour la construction des asernes que l'on a placées dans 'intérieur des murailles, et il ne este plus sur la pente orientale de aville que la grande et belle église athédrale voûtée ; les tours et les nurs de la place, tout-à-sait au as de la montagne sur laquelle ist assise la forteresse. La mer forne un petit port, sermé par une ile d'écueils qui le ceignent; mais e véritable port génois étoit le <sup>50udag</sup>-Liman qui se trouve à côé au pied de la montagne de piere meulière de Coutlak. Le vallon le Soudak est un des plus agréailes et des plus fertiles de la Crinéc. Les vins qu'il produit ont réputation d'être les meilleurs le tous ceux de la presqu'île.

Soudja, (Суджа.) riv. da gouv. Soudja, (Cyama) ville dù gouv. cCoursk et chef-lieu d'un district lle porte le nom de la riv: sur les ords de laquelle elle est bâtie. Sa ituation géographique est sous le 1° 12' de lat. sept. et le 53° 3' de ong. orient., à 91 w. sud-ouest de oursk. Elle a été fondée en 1712. a situation basse et les deux riv. ui l'arrosent, la Soudja et l'Oléhmia, ainsi que le lac qui se rouve au milien de la ville la rendent malsaine et boueuse, car ces eaux se débordent souvent au printemps. Elle manque de bois de construction, et les habitans sont obligés de l'acheter dans le gouvernement des Slobodes d'Ukraine. Les vergers de cette ville ont une grande réputation et produisent beaucoup et de bons fruits; le terroir des environs est extrêmement On y trouve 8 églises, 4 maisons de charité, et 5000 habitans des deux sexes.

Soudjouk-Kalé, (Cyakyko-Kane.) C'est un petit sort de figure carrée que les Turcs avoient construit au bord de la mer Noire, à 120 w. sud-est de l'île de Tam y, tout près est un fort bon port. Cet endroit étoit devenu très-important pour les Turcs qui y avoient un commandant pour la facilité qu'il leur donnoit de maintenir les peuples de l'Abkhane et de la Circassie dans l'obéissance. C'est là qu'ils faisoient apporter les tributs qui leur étoient dûs, et c'étoit aussi le principal débouché que les peuples du midi du Caucase et les Abases avoient pour leur commerce d'esclaves, etc. Lorsqu'en 1791, le comte Jean Gondovitch eut emporté d'assaut l'importante forteresse d'Anapa, il détacha un corps pour s'emparer de Soudjouk-Kalé; mais les Turcs effrayés ne l'attendirent pas, ils y mirent le feu et l'abandounèrent. Leurs alliés, les Tcherkesses, les pillèrent c Coursk, elle se jette dans la Psla. dans leur retraite; les Russes en arrivant trouvèrent encore 25 canons et des munitions dans ce petit fort qui appartient maintenant à la Russie.

Soudoga, (Cyzosa.) riv. qui coule dans le gouv. de Novgorod.

SOUDOGDA, (Судогда.) riv. du gouv. de Vladimir, qui prenant sa source dans le district de Mélenki, coule dans celui de Soudogda pour s'y jeter dans la Cliazma; au printemps, lorsque les caux sont hautes, on fait flotter par son moyen des bois de chaussage et de construction à Covrow et d'autres endroits.

Soudogda, (Cygoega.) pet. ville du gouv. de Vladimir et chef-lieu d'un district, sur la rive gauche de la riv. du même nom et à 37 w. sud-est de Vladimir, elle est entourée de bois; on y trouve une belle église que l'Impératrice Catherine II v fit batir à ses frais, et à-peu-près 250 habitans des deux sexes.

Soudost, (Cygocms.) riv. du gouv. de Tchernigof, qui prend sa source dans celui d'Orel, district de Troubtchessk; elle coule du nord su midi pour se jeter dans la Desna.

Sougnow, (Cypepoeb.) Cest le nom d'une ancienne ville que les Polovizys avoient au bord du Donetz, et qui probablement portoit le nom de leur Prince Sougra, le même qui en 1107 sut prisonnier des Russes. Cette ville sut soumise par Jaropolk, sils de Vladimir Monomaque en 1116.

Souïssan, (Cyŭcapō.) île qui se trouve sur le lac Onéga, près des bords du gouv. d'Olonetz; elle a 10 w. de long et 4 à 5 de large; toute sa surface est couverte de bois; on y trouve cependant un petit village.

SOURHAIA-BALACLEÏRA, (Cyæan-Banakneŭka) pet. riv. des
Slobodes d'Ukraine, elle coule
dans le district d'Izum, et se jette
dans la Balacléika moyenne.

Sourhaia-Groun, (Cyxan-Pyno.) pet. riv. qui commence son cours dans le même gouv. que la précédente, elle entre ensuite dans le gouv. de Tchernigof, et s'y jette dans le Psiol.

Soukhoda, (Cyroga.) pet. riv. qui sort du gouv. de Vladimir et coulant ensuite dans celui de Jaroslaw, forme sur un certain espace les limites des doux gouv.

SOURMODROW, (Cyrosposo)
pet. riv. du gouv. de Calouga,
dans lequel elle parcourt plusieum
districts avant de se jeter dans la
Chania.

Sourhonia, (Gyrona.) C'est une grande riv. du gouv. de Vologda qui se réunissant au Youg, autre grande riv., prend le nom de Dvina septentrionale; elle est partout navigable et sert à tranporter plusieurs marchandises qui arrivent en hiver à Vologda, et s'embarquent sur cette riv., pour continuer leur route jusqu'à Arkhangel.

SOULA, (Cyaa.) riv. considerable qui prend sa source dans le district de Lebedine du gouv. de Slobodes d'Ukraine; elle traverse ensuite dans le gouv. de Polteva les districts de Romène, Lokhvitz, Loubny et Khorol, pour se jeter dans le Duepr; partout elle parcourt un pays sertile, maigne cela ses enux sont manvaises et mal saines.

Soulak, (Cyaako.) pet fleut du gouv. du Caucase, qui se jeut dans la mer Caspienne.

Soulakhost, (Cynamocma)
pet. riv. qui sort du gouv. de Visdimir, coule dans celui de Jaroslaw, à travers le district de Rostow et s'y jette dans la Cotorosto

souma, (Cyata) il y a unsteure et une riv. de ce nom: le premier se trouve dans le gouv. d'Oloneu, il est rempli de cascades et inutik pour la navigation, il se jette dans la mer Blanche. On trouve un petit ostrog bâti à son embouchure, d'où plusieurs pélerins s'embarquent pour aller au couvent de Solovetzkoie. La riv. de ce nom coule dans le gouv. des Slobodes d'Ukraine, à travers le district de Soumy; elle se jette dans le Psiol.

Soumenkente, (Cymenkenné).
C'étoit anciennement une grande
ville des Bolgares occidenteux, située sur un bras du Volga, au-des-

ous de la ville moderne de Tzaitsine. Le fleuve en se débordant entouroit de tous côtés, et elle aroissoit être alors sur une île. atou-Khau l'assiégea pendant 8 as, et finit par s'en emparer et détruisit de fond en comble. Il itit alors sur la rive gauche du olga Saraie (le palais d'or), tout rès de l'endroit où est actuelleient Tzaritzine, et dont on voit acore les ruines (Voyez SARAIE). lais on ne voit plus aucun indice, acune trace de l'ancienne Sonierkente. Les caux auroient-elles ouvert cette place, ou bien les iondations auroient-elles amassé es sables sur cet emplacement, ce ul arrive fréquemment dans ces adroits? La ressemblance des oms a fait croire à quelques géoraphes que Soumerkente n'étoit atre chose que Samarcande que ous connoissons au-delà de la 1er Caspienne; mais Guill. de lubruquis, dont les opinions font utorité pour tout ce qui a raport aux Tatares, décrit dans ses oyages (1), faits en 1253 par orre du roi de France Louis IX, les illes de Soumerkente et Chériaraie, on simplement Saraie, ssigne leur position sur la carte, ly place également la Samarcaned Asie très-loin des deux prelières. La généalogie du peuple Mare, écrite dans leur idiôme larque encore plus positivement, l assez conformément à Rubruuis, la place de ces deux villes. y est dit nommément que Sane étoit très-près de la Tzaritzine ctuelle; que les restes de plueurs souverains tatares y avoient lé déposés, et que probablement est Timur-Leng (Tamerlan) qui a détruite. Ce même ouvrage larque la position de Samarcande

sous le 41° 20' de lat. sept. et le 95° de long. orient., à sept jours de marche vers le nord de Boukhara. (Voyez Histoire Généalogique des Tatares, T. I pag. 353, T. II, pag. 92 et 94, et Rubruquis dans la collection des voyages curieux imprimés en français, à Leide en 1729, T. III.)

Soumskoie-Ostrog, Cymckou-Ocmposo.) C'est un petit fort qui se trouve dans le gouv. d'Olonetz, à l'emhouchure du Souma, dans la mer Blanche. On y trouve 2 églises, et ses habitans ont la réputation d'étre les plus hardis pêcheurs et pilotes côtiers de ces mers. On trouve tout près de la un petit golfe nommé Yalovetskoie-Soluitza, où l'amirauté a fait construire un petit port, les vaisseaux pouvant y mouiller en sureté dans tous les temps, tandis que Soumskoie-Ostrog osfre plusieurs inconvéniens.

Soumy, (Cymb.) ville du gouv. des Slobodes d'Ukraine, et cheflieu d'un district, sous le 50° 49' de lat. sept. et le 52° 41' de long. orient., sur la rive droite du Psiol et les deux bords des ruisseaux Soumy et Soumki, qui la traversent, elle est à 144 w. nord-ouest de Kharkof. Sa fondation ne date que de l'année 1653, et bientôt elle devint la principale parmi toutes celles des Slobodes: Elle est entourée d'un rempart de terre et de fossés, et renferme dans son scip une espèce de citadelle. On trouve dans la ville 8 églises, des maisons de charité, quelques magasins et un moulin. Elle contient 10,000 habitans des deux sexes. Il se tient quatre grands marchés par an dans cette ville, auxquels il vient beaucoup de marchands forains,

<sup>(1)</sup> Voyages faits principalement en Asie dans les 12°, 13°, 14° et 15° siècles, ir Benjamin de Tudela, Jean du Plan-Carpin, N, Ascélin, Guill. de Rubruquis C. La Haie, Jean Néaulme, 1735, deux Tom, en un vol. in-4°.

tant Grècs que Russes qui y apportent disserentes marchandises étrangères. Les habitans s'occupent cependant d'agriculture, le pays étant extrêmement sertile.

Soundan, (Cynama) riv. du gouv. du Caucase, elle se jette dans

le Térek.

Soundie, (Cynamuno.) C'est le nom d'un petit golse de la mer Noire, que les anciens Grecs appeloient Sindicos-Liman, et au sond duquel étoit bâtie la sorteresse d'Anapa, que les Russes prirent d'assaut en 1791, malgré 25,000 hommes de garnison qui s'y défendoient avec désespoir.

Soupoir, (Cynoü.) riv. qui coule dans la Russie mineure; on la nommoit auciennement Souboie; elle prend sa source dans le gouv. de Tchernigoss, district de Cozéletz et se jette au-dessous de Péréslayl, dans le gouv. de Poltava sur la rive gauche du Dnepr, vis-à-vis l'embouchure de la Rozane,

anciennement Rosse.

Soura, (Cypa.) C'est une grande riv. qui prend sa source dans le gouv. de Simbirsk, district de Canadey elle entre dans le gouv. de Penza, retourne dans celui de Simbirsk, parcourt ensuite une partie de ceux de Cazan et de Nijni-Novgorod, et se jette dans ce dernier dans le Volga près de la ville de Vassil; elle est remarquable par les belles et vastes forêts qui croissent sur ses bords, et parce qu'elle sormoit les frontières de l'Empire du côté des Tatares. La Soura est navigable dans toutes les saisons. Une quantité de bateaux chargés de grains, la descendent sans cesse pour entrer dans le Volga, et de là à Pétersbourg; elle amène des bois de construction et des mâtures dans différens endroits de l'empire, et enrichit par là les contrées qu'elle arrose. Elle est trèspoissonnéuse, et les sterlets qu'on y prend ont un goût supérieur à

ceux du Volga. Les principales riv qui s'y jettent sont la Penza, l'Inza l'Achtyrma, la Sara, l'Alatir, la Kicha, la grande et la petite Mediana, la Piana, le Baryche, la Bezna et la Cadala.

Souraje, (Cypazo) pet ville du gouv. de Vitebsk, et cheflieu d'un district; elle est bits sur la rive gauche de la Dvina occidentale et la droite de la Souraje ka, outre cela le ruisseau Caspin y a son embouchure dans la Dvina On y trouve une église de Greco Unis et une Synagogue. Le nombre de ses habitans est d'à-perprès 2000 personnes, dont la mijeure partie sont Juiss; Souraje est à 40 w. à l'est de Vitebsk.

Souraje ou Sourajitchi (Cr pamo unu Cupamuzu.) pet. vill du gouv. de Tchernigof, et cher lieu d'un district, sur les bords de l'Ipoute, à 246 w. de Tchernigof. Elle est sous le 52° 56' de lat. sept. et le 50° 3' de long. or.; elle ne renferme rien de remuquable.

Sourassou, (Cypacy.) Voya

SARASSOU.

Sourgoure, (Cypeymō.) m. assez considérable du gour. de Tobolsk, elle se jette dans l'Ob, après un cours de 160 w.

Sourgoute, (Cypsymb.) Pt. ville du gouv. de Tobolsk, dans le district de Bérézof, bati en 1995 elle est située sous le 61° 25' de lat. sept. et le 90° 45' de los orient. sur la riv. droite de l'Ob, à 725 w. nord de Tobokk. Ellesi environnée de palissades et on! trouve 2 églises et 168 maisons, C'est la résidence d'un comme saire chargé de la perception tribut annuel des Ostiaks, seul habitans de cette contrée. (11) trouve beaucoup de zibelines, renards noirs, blancs et rouge, beaux petits-gris, et de bons per sons, mais il n'y croft point blé; celui qui est nécessaire à 4

zuier nom est resté à la ville.

lain.

olga.

Souzanental, (Cysahehmant.) sexes. olonie allemande dans le gouv. n ruisseau qui tombe dans le

ur résidence, avant que leur sié- de blé. Le nombre de ses habi-

insommation du peu d'habitans ge ne fût transséré à Vladimir. On a'il y a dans la ville, leur est ap- trouve dans la ville 5 couvens, dont orté de Tobolsk. Vis-à-vis de cet deux de religieuses, un séminaire idroit coule un petit bras de et des maisons de charité. Les égli-Ob, lequel se réunit à ce fleuve, ses y sont fort anciennes, vastes rès un cours de 6 w. Les Ostiaks et riches en ornemens et vases samment ce bras Sourgout-Mo- crés. On conserve dans celle qui out, et les Russes Sourgoutka. Ce est au Créml une ancienne incription qui porte qu'en 997 le grand -Sously, (Cycam) colonie al- prince Vladimir est venu à Souzmande du gouv. et du district dal pour y convertir le peuple au Saratof, à 40 w. de cette ville, christianisme, et qu'il y sonda cetir le ruisseau nommé Grand- te église sous l'invocation de l'Asarama; on y trouve 140 habi- somption de la Ste Vierge. La ville ns des deux sexes ; ils professent de Souzdal est située dans une vasreligion catholique du rit ro- te plaine; elle est entourée et renferme un grand nombre de ver-Soutka, (Cymka.) pet. riv. gers, qui produisent d'excellentes 1 gouv. de Jaroslaw, elle prend cerises, et en si grand nombre, source dans un marais, et cou- que les habitans et sont un comnt 40 w. dans le district de My-merce assez considérable en les ikine, elle va se jeter dans le vendant à Moscou. On compte à Souzdal 2900 habitans des deux

SOYOTES, (Coiomы.) peuple de Saratof, distrit de Volsk, sur race Samoyède. (Voyez Saïates.

SPASK, (Cnacko.) Il y a trois olga, à 70 w. au-dessus de Sara- pet. villes de ce nom : la premièif, elle renferme 86 habitans des re, nouvellement organisée dans le gouv. de Cazan, est chef-lieu d'un Souzdal, (Cysgans.) ville du district, à 134 w. sud de la capiouv. de Vladimir, chef-lieu d'un tale du gouv.; elle est sous le 550 strict, au bord d'une pet riv. 4' de lat. sept. et le 67° 18' de ommée Camenka, et à 31 w. au long. orient,, sur les bords de la ord de Vladimir. Cette ville est Bezdna, qui se jette dans le Volga. ancienne parmi toutes celles de On y trouve une seule église. La Russie qu'aucune de nos chroni- seconde se trouve dans le gouv. de les ne parle de sa fondation. Elle Riazan, elle est également cheflong-temps appartenu à la prin- lieu d'un district; sa situation est pauté de Rostof, mais ensuite au sud-est de Riazan, à 47 w. de le est devenue la capitale d'une cette ville, et à une verste des 'incipauté apanagée, et son pre- bords de l'Oca, sur les bords d'uier souverain étoit Jouri, sils de ne espèce de canal qui s'y jette et ladimir Monomakh. Elle se par- qui sert de port à la ville. On y ge en trois quartiers, parmi les- trouve 2 églises et un grand magalels il y en a un qui est entouré sin de sel ; cette pet. ville est trèsun rempart de terre et de pro- vivante, à cause de la grande quannds sossés. On l'appelle Creml. tité de bateliers qui s'y rendent est là que se trouvent les tribu- pour s'engager à mener les barux et l'ancien palais archiépis- ques qui remontent l'Oca. Elle fait pal où les archevêques avoient aussi un commerce considérable

tans n'est que 1400 personnes des deux sexes. La troisième pet. ville de ce nom est dans le gouv. de Tambow, à 207 w. au nord de la capitale du gouv. Elle est chef-lieu d'un district. On y trouve 2 églisses en bois et 1500 habitans des deux sexes. Une pet. riv., la Stoudentsa, traverse cette ville qui au reste est assez pauvre.

SPLAVNOURHA, (Cnaasuyxa.) colonie allemande du gouv. de Saratof, district de Camychine, sur un ruisseau qui lui a donné son nom, qui se jette dans le Caramyche. Elle est à 63 w. de Saratof, et on y trouve près de 400 habitans, tous de la religion résormée.

SREDNIA-BALACLEIKA, (Cpeqnan-Balacleika, (Cpeqnan-Balacleika, (Cpeqnan-Balacleika, pet, du gouv. des Slobodes d'Ukraine, qui coule dans le district d'Izum, et se jette dans le Donetz.

SREDNIA-COTELVA, (CPEZHAR-Komezhea) pet. riv. du même gouv. que la précédente, celle-ci coule dans le district de Crasnocoutsk, et se jette également dans le Donetz.

STANITZA, (Cmunuya.) Ce mot provient de Stane, campement, lieu de halte, et est approprié maintenant à tous les villages et bourgs des Cosaques. Ces peuples étant originairement nomades et errans dans les Steppes, n'avoient d'autres habitations que leurs camps. Depuis qu'ils se sont établis à demeures fixes, ils ont conservé à leurs villages le nom qu'ils donnoient à leurs campemens, et ce nom s'est maintenu jusqu'à présent.

STANOVAIA, (Cmanosan) c'est une petite forteresse qui se trouve dans le gouv. de Tobolsk, et fait partie du cordon militaire d'Ichime. Elle est entre les forts de Ste Croix (Sviatahocresta) et de Presnofskaia, à 61 w. du premier et 72 du second. C'est un carré flanqué de quatre bastions aux angles. On y trouve une église, des ma gasins et des casernes, ainsi qu 70 maisons dans le faubourg.

STANOVAIA-RIASSA, Cmano BOR-PRCA.) pet. riv. du gouv. de Riazan, qui arrose la ville de Rinenbourg; elle commence su cours dans le district de Donkov et se jette dans le Voronégesur le frontières du gouv. de Tambow.

STANOVOIE-KHRÉBET, (Cme nosoù - Xpesemb.) On nommainsi la chaine des montagnes que côtoye la mer d'Okhotsk et que projette une branche dans le Camprojette une branche dans le Camprojette une branche dans le Camprojette dernière s'appelle Khrébet Camprojette s'appelle Khrébet se termine au cap Tehot khotskoie, à moins qu'on moins

STARAIA LADOGA, (Cmapa Aggora) Voyez Ladoga VIIIL

STARAIA RIAZAN, (Cmapan) sans) ou vieux Riazan, ou noume ainsi un village peu considérable qui se trouve sur l'emplacement de l'antique Riazan détrait en 1568 par les Tatares, il se trouve sur le bord de l'Oca vis-i-vie de la ville de Spask et à 50 versus de la Riazan actuelle; on y remarque encore quelques restes d'or vrages en terre qui faisoient probablement partie des fortifications de cette ancienne capitale d'une des premières principautés Russes

STARAIA ROUSSA, (Cmapai Pyca.) Ville du gouv. de Norge rod et chef-lieu d'un district, son le 57° 51' de lat. sept. et le 49° 3' de long. orient., à 120 w. sud Novgorod. Cette pet. ville estante sée par trois rivières la Polisia,! Poroussié, et la Pérérytitsa; de est en même temps à 15 werstelle lac Ilmen. La première de ces me est navigable. Il faut supposer que cette ville a été fondée ainsi que

cies et à farine; on y cuit annuelement plus de 150,000 pouds de el. Il y a pour cela deux bàtinens de graduation, et les soures d'eau salée qui se trouvent au nilieu de la ville produisent une nce de sel sar 4 livres d'eau. Le combre de ses habitans est de 6,000 ersonnes des deux sexes; les marhands y font un commerce très vantageux en lin, huile et graie de lip, en bois de chêne et en haux. Il se tient ici trois grands oarchés par an.

STARAJA-TOTMA, (Qmapas -Comezaa.) riv. du gouv. de Voogda, elle se jette dans la Sou-

bonia.

STARITZA, ( Cmapuya, ) coloie allemande du gouv. et du disrict de Saratof, sur le grand Caaman; on y compte 57 familles athériennes.

STARITSA, (Cmapuya.) ville du ouv. de Tvér et chef-lieu d'un istrict sous le 57° 21' de lat. sept. tle 53° 40' de long, orient. à 67 verstes sud - ouest de Tvér. Elle <sup>31</sup> batie sur les deux rives du Voll et arrosée en outre par une et rivière qui s'appelle comme ville, et s'y jette dans le Volga. lle est fort ancienne, mais on ne nnoît pas l'époque précise de sa indation. On sait senlement qu'ella loujours appartenu à la prinpauté de Tver jusqu'à la guerre ui eut lien entre le grand-duc de loscou Dmitri Donskoie et le prin-Michel de Tver qui lui dispuit la grande principanté. Le rand - Duc prit cette ville en 375, et il paroît que depuis elle ista au grand-duché de Moscou, Том. П.

Porokhof par les Novgorodiens, car toute la principauté de Tver nais on la voit très-peu citée dans ne tarda pas à y être réunie, ce qui 105 chroniques. On l'a entourée eut lieu en 1486. Au commencelepuis peu d'un rempart de terre; ment du règne du tzar lyan Vasnon y trouve un couvent de moi- siliévitch, Staritsa étoit gouverns 1es, 17 églises, des magasins de par l'oncle du Tzar, le princeel, d'cau-de-vie et de sarine, 6 André Ivanovitch, qui y avoit son anneries, 9 salines, des moulins à apanage; mais s'étant brouillé avec la Tzarine mère, pour lors régente de son fils encore en bas age, et craignant d'être arrêté, il voulut s'entuir à Novgorod, dont les citoyens lui témoignoient de l'attachement. Il y alla effectivement en 1531, avec sa semme et son fils, mais ayant été joint par l'envoyé du Tzar, il se laissa persuader et conduire à Moscou, sous la promesse qu'il ne lui seroit rien fait; cependant à peipe arrivé il fut emprisonné avec toute sa famille, et quelques-uns des boyards qui lui étoient attachés furent mis à mort. Ce malbeureux prince finit ses jours en captivité en 1537. Après sa mort on rendit son apanage de Staritsa à son sils Vladimir Andrèévitch qui y vécut assez tranquille, il jouissoit mame d'une grande faveur auprès du Tzar son cousin, qu'il accompagna au siége de Cazan, où il se distingua et mérita toule sa confiance; mais n'ayant pas voulu, pendent la maladie du souverain, prêter serment à son fils, le jeuns Dmitri Ivanovitch, et espérant après la mort du père se faire un parti, il fut trompé dans son attente, car le Tzar ayant recouvré la santé sit arrêter le prince Vladimir et le punit de mort en 1570. La ville de Staritza retourna donc encore une fois aux dompines de la couronne. Elle eut beaucoup 🛦 souffrir dans les guerres civiles et invasions des Polonais, sous les règnes des faux Dmitri, Ony trouve dans ce moment quelques magasins, les tribunaux, 7 églises, un couvent, une école et deux maisons de charité. Il y a un pont

29

volant sur le sleuve, et un pont de bois sur la Staritsa. Il se tient 3 grands marchés par an dans cette ville; les marchands y font un grand commerce en blé et autres marchandises qu'il transportent par le moven du Volga à Pétersbourg. On compte dans cette ville 2350 habitans des deux sexes.

STAROBELSK, (Cmapobealcko) pet. ville du gouv. de Voronége, chef-lieu d'un district, bâtie sur la rive gauche de l'Aidara qui se jette dans le Sévernoie - Donetz; elle est à 417 w. de Voronége. On n'en peut rien citer de remarquable.

· STARODOUB, Стародубо.) pet. ville du gouv. de Tchernigof, et ches-lieu d'un district. C'étoit une des quatre villes de garantie données par les Cosaques de la Russie mineure, lors de leur soumission à l'Empire. Elle est sous le 52° 36' de lat. sept. et le 50° 20' de long. orient., à 176 w. de Tchernigof, sur les bords de la Babintsa qui se jette dans la Vablia. On y trouve des fonderies en cuivre, et quelques tanneries. Les habitans de cette pet. ville font un commerce assez considérable en mâts de vaisseaux, blé, eau-de-vie dé grains, lin et chanvre qu'ils transportent au port de Riga, et à ceux de la mer Noire. Starodoub a essuyé plusieurs révolutions et a souvent changé de maîtres. Elle fut longtemps assiégée en 1096 par laropolk et Vladimir, qui, ayant fait l'ordre. Deux fortes tours élevées la paix avec Oleg, prince de Tcher- au-dessus des portes défendent nigof, levèrent ensin le siège; en bien cette p. ville; elle est enoute 1378 elle fut prise par les troupes entourée d'un bon rempart de tent du prince Dmitri Ivanovitch Don- et d'un sossé. Le roi Etienne skoie. Lors de l'invasion des Tatares dans l'empire de Russie, elle se donna à la Pologne. En 1446, le roi de Pologne la donna au prince Vassilei Iaroslavitch, qui fuyoit l'usurpareur Chémiaka. Cette principauté revint à la Russie en 1500, Sapielia, et devant lequel il y 2 18 sous le règne d'Ivan Vassiliévitch I., assez belle place, 2 églises russi

et retourna à la Pologne par un traité sait en 1509. L'usurpateur Otrépief, sous le nom de prince Dmitri s'en empara en 1604; les voévodes russes en chassèrent ses officiers, mais en 1617 les Polonais la reprirent aux Russes; l'année suivante, elle sut rendue à l'Empire par le traité de Déoulina; elle changea encore plusieurs fois de maîtres dans les guerres suivantes, jusqu'à ce que les Cosaques Malorossiens l'ayant prise sur les Polonais en firent le quartier-major d'un régiment qui prit le nom de la ville et elle « réunit avec oux, comme nous l'avons vu plus haut, à son ancienne mère-partie. Legrand-duc Jour Vladimirovitch Dolgorouki avoit bâti près de Vladimir une ville laquelle il avoit aussi donné le non de Starodoub. Cette ville n'existe plus.

STAROGLADKA, (Cmapoenages) c'est un bourg des Cosaques Grebenskie dans le district de Kizir, il est à 33 w. de cette ville, sur les bords du Térek, entouré d'un renpart et fortifié comme toutes b habitations de ces Cosaques.

STAROIE-BYKHOW, (Cmapol-Buxoso.) pet. ville du gouv. de Mobilew et ches-lieu d'un district, à 44 w. sud de Mohilew, sur rive droite du Dnepr. Cette ville: été bâtie par l'hetmann de Lith nie Sapieha, sous le règne du res Sigismond qui lui en avoit donse donna à son général Charles Khot kiévitch qui a orné cet endroita y faisant élever des couvens et des églises d'une architecture mode ne; on y trouve un château qu'i ci-devant appartenu à la familie

et deux de Grecs-Unis, une synazogue et quelques boutiques. La majeure partie de la population de zette ville sont des Juiss. On y

compte 1250 habitans.

STAROIE-OSCOL, (Cmapou-Ockozo.) pet. ville du gouv. de Loursk et chef-lieu d'un district; elle est sous le 50° 45' de lat. sept. nt le 55° 26' de long. orient., au pord de l'Oscol, et sur une haute nontagne, à 130 w. au sud-est de Coursk. Elle est très-moderne, car peine a-t-elle 200 ans d'ancienneté. On y trouve près de 5000 habitaus les deux sexes, 8 églises et deux noulins. Les vergers de cette pet. rille ont beaucoup de réputation à ause des excellens fruits qu'ils produisent.

STAVROPOL, (Cmasponons.) On lonnoit depuis long-temps ce nom quelques terres qui se trouvoient lans l'ancien gouv. d'Astrakhan, u-delà du Térek, entre les riv. ioulac et Agrakhan, et d'après lesquelles les archevêques d'Astrathan ajoutoient à ce titre celui d'évèque de Stavropol. On prétend qu'avant l'introduction du mahométisme dans ce pays, il y avoit ude ville grecque de ce nom, qui lans la suite a été détruite, et que s'est d'elle que cette petite contrée i gardé ce nom. L'Empereur Pierre-le-Grand en revenant de ses campagnes de Perse, remarqua cet <sup>indroit</sup> qui lui parut convenable pour y bâtir un fort qui pût servir contenir dans l'obéissance le Da questan, et assurer une libre communication avec Derbent, il le sit elever et lui rendit son ancien nom de ville de la Ste-Croix, mais à la paix de 1735 avec Scheh-Nadir, elle fut abandonnée et ses habitans transportés à Kizlar.

STAVROPOL, (Cmaspononi.) ll y a dans ce moment deux villes de ce nom en Russie. La première se trouve dans le gouv. de Simnrsk, elle est chef-lieu d'un dis-

trict. Sa position géographique est sous le 53° 27' de lat. sept. et le 66° 53' de long. orient., à 133 w. au sud de Simbirsk; elle est trèsagréablement signée sur la rive orientale et élevée d'un bras du Volga, appelé Counéy-Volochka. Elle est environnée de collines agréables couvertes de bois de pins et de bouleaux. Sur la rive opposée se présentent de hautes montagnes calcaires, qui accompagnent la rive droite du fleuve et qui prenuent ici le nom de monts Chigoulcískia, d'un village de ce nom, situé entre le sleuve et ces montagnes. Le ceutre de la ville forme une espèce de citadelle, compossée d'une enceinte de palissades, flanquée de quelques tours, avec une batterie. Cette enceinte renferme une église de bois et une église primatiale en pierres d'une bonne construction. On y remarque aussi la maison du commandant, les tribunaux et les habitations des chefs des Calmouks et de quelques autres personnes en charge, des magasins de sel et pour les vivres, des boutiques et ensin une école publique. Ou a construit au bas du fort plusieurs rues qui sont occupées par les soldats de la garnison, et par des Cosaques. Ce quartier renferme ausi une église en bois; il y en a une autre dans le faubourg des marchands, située au bas du sort. Le nombre des maisons est d'environ 450, et celui des habitans est de 2300 personnes des deux sexes. Cette ville a été bâtie en 1737 pour les Caimouks qui se sont baptisés; on les transtéroit déjà dans cette contrée dès l'année 1673, et alors Ayouk-Khan s'obligea à ne point redemander ceux qui s'enfuiroient de chez lui pour se saire chrétiens. Depuis 1724 jusqu'à 1736, il y a eu 5282 Calmouks qui se sont faits baptiser; mais la dernière année le Khan Doundouk-Ombo ayant desiré que

la Russie désendit aux Calmouks et des plaines immenses qui s de se faire chrétiens, ou que du trouvent dans dissérentes partie moins ceux qui le deviendroient de cet Empire; elles sont déserte quittassent les bors du Volga; pour le satisfiffé sur le second tes de riches paturages, et souvent point la ville de Stavropol fut bá- bien arrosées. Les principales sont tie. Cependant peu de Calmouks y I. Le steppe de Pélchora. C'est am demeurent; ils sont répandus dans plaine bornée au nord par la me le district au nombre de 14,000, parmi lesquels on compte près de mille familles Zungoriennes. Leurs troupeaux font leurs principales richesses, quelques-uns cependant ont commence à s'adonmer à l'agriculture, mais ils emploient des journaliers pour tra- inhabité. II. Le stepe du Dnepe. vailler leurs champs, et ne sont Il comprend la grande plaine se cultiver que ce qui leur est nécessaire. On ne peut se flatter qu'une nation accoutumée à une vie aussi libre, aussi oisive, et, à bien des égards, aussi agréable que la vie pastorale, puisse jamais se résoudre à l'échanger contre un état aussi pénible que celui de laboureur. Il ne demeure à Stavropol que leurs Starchines (anciens), qui composent le Soud ou tribunal militaire, avec un certain nombre d'officiers qu'ils se sont choisis; ces derniers ont le titre de Khoroungie (porte enseigne) et d' I'saul on adjudans; ils jouissent tous d'une solde. Ces peuplades asiatiques sont sous la direction de plusieurs prêtres qui parlent tous leur langue; il y en a un dans chaque village avec un chirurgien. La seconde ville de ce nom est dans le gouv. du Caucase, elle est bâtie sur la rive gauche de la Tachla qui se jette dans le Calanns; c'est une forteresse qui renserme 3 églises, des magasins considérables et un millier d'habitans des deux sexes, outre la garnison. Elle est ches-lieu d'un district, et se trouve à 163 w. de Georgieisk. On vient d'y établir quelques tanneries et une sabrique de savon.

STEPPES, (Cmenu) on donne ce nom en Russie à des pays plats

et nues, pour la plupart conver-Glaciale, à l'ouest par la Dvina, i l'est par la Pétchora, et au sud par une-branche des montagnes de l'Oural qui se prolonge dans k gonv. de Vologda. Le sol y est pour la plus grande partie sablonneux marécageux et presqu'entièrement tuée dans les gouv. d'Ecatherino slaw, et Kherson, entre le Duept et le Boug, le steppe de Crimé sur la rive gauche du Dnepr, d tout l'espace qui s'étend au-dell du Donetz, jusqu'au Don, et k long de la mer d'Azof, jusqu'at Pont-Euxin. Cette plaine immens qui comprend la plus grande partie des gouv. d'Ecatherinoslaw, & Tauride, de Kherson, et une parte de ceux des Slobodes d'Ukraine de Voronége, est en général d'un sol très-sec et sablonneux. Il renferme plusieurs lacs salés et des espaces de terres salines, et il n'est encore que très-peu habité. Cependant on y a établi nouvellement plesieurs colonies bulgares et alkmandes.On y trouve à la vérité que ques bosquets de chênes et avtres arbres, mais sa plus grante partie est dépouillée de bois, elle est cependant très-propre aux piturages et à l'agriculture. Illa Steppe du don et du Voiga. Il « cupe tout l'espace entre le Dou, k Volga et le Couben. Il est pluid aride que fertile, totalement de nué de bois et ayant fort peu d'au il contient plusieurs lacs salés, « parties de terres salines, Salant chakis. Il se répand dans la pless grande partie du gouv. du Carcase, et dans ceux de Samtolet

istrakhan. Ses montagnes minéraogiques contiennent du charbon e terre, des pyrites de soustre et es eaux minérales. Cette plaine enserme le steppe de Coumane ui commence à la source de la buma, et s'étend au sud des ries du Térek et de la mer Caspiene, jusqu'à l'autre côté de la Sara au nord, et à l'est jusqu'au 'olga. Tout le steppe de Coamane, aprés Falc, ressemble à une ner desséchée. C'est une plaine ablonneuse partie argileuse, parle salée et sans arbres. Il paroît voir formé le fond d'une mer. La renve de cette assertion est le eu d'élévation des rives de la mer aspienne et de la mer d'Azof. Le ea de profondeur de ces mers sur ears côtes, qui diminue constament, le niveau bas du steppe, ans lequel la Couma, le Manitche lc., ont à peine de courans, sans arler de la qualité saline du sol, t des terrains salés qu'il contient, es lacs salés et la quantité de couilles marines qu'on y trouve artout dans le sable, et plusieurs utres circonstances, confirment ncore ce sentiment. IV. Steppe u Volga et de l'Oural. Cette plaie étendue comprend, entre le 'olga et l'Oural , tout le pays plat ui portoit autrefois le nom des leppes des Calmonis, et entre Oural et l'Emba, la partie du leppe des Kirguiss qui se trouve ans les frontières de l'Empire, lappelle le steppe des Cal-100ks, parce qu'une horde de ce eaple en sut laissée en possession l'a habité jusqu'à son émigraoa en 1771. Les Calmouks l'apellent Gahsen (le désert). La pare occidentale tire son nom du olga, la méridionale de la mer aspienne, et celle de l'est de Oural. Elle consiste en une chaine 'és-prolongée de moutagnes de ible connue sous le nom de Ryncski (Voyez cet article), mais sa

plus grande partie forme une énorme plaine de sable. V. Steppe de l'Irtyche. On comprend sous co nom da grande plaine qui s'étend y entre le Tobol et l'Irtyche, l'Allaie et l'Ob, jusqu'au confluent de l'Irtyche et de l'Ob, et qui couvre un énorme territoire. Ilest comme parsemé de lacs salés de différentes espèces de sel, séparés par de nombreuses forêts de pins, sapins, cèdres et bouleaux; il est presque partout très-propro aux pâturages et à l'agriculture, mais il est peu peuplé en proportion de son étendue. Entre l'Irtyche et l'Ob il renferme aussi cette belle et fertile plaine bien arrosée appelée le steppe de Baraba ou Barabine qui contient plusieurs lacs considérables. Une partie de cette grande plaine entre l'Ichime et l'Irtyche se nomme le steppe d'Ichime, qui abonde particulièrement en lacs amers, mais sous tous les autres rapports il ressemble au steppe de Baraba. On y trouve, comme dans celui-ci, une grande quantité de tombeaux. Le steppe Barabine occupe l'espace situé entre l'Irtyche et l'Ob, au sud des montagnes, au nord de la partie la plus éloignée du Tara, et au-delà de la riv. de Touie. Cette grande région de plus de 600 w. de longueur du nord au sud, sur 400 de largeur de l'ouest à l'est, est un pays totalement plat, dont le niveau est à peine interrompu par une seule colline; elle contient beaucomp de lacs d'eau douce, quelques lacs amers et un petit nombre de salés qui sournissent du sel marin. La majeure partie de cette plaine osfre un bon sol de terreau noir ombragé de nombreuses et agréables forêts de bouleaux qui l'embellissent. Tout prouve, dit M. Falc, que le Baraba doit avoir été anciennement convert par les eaux, et que plus récemment il devoit contenir beaucoup plus de lacs et de marais. De mémoire d'hommes,

si on s'en rapporte aux Talares Barabines, la diminution des lacs et le desséchement des marais, ont été très-sensibles ainsi que les acquisitions de la terre ferme. VI. Steppe de l'Ob et du Jénisséi. Il renferme tout le grand territoire situé au-delà du Tchoulim, entre l'Ob et le Jénisséi, qui s'étend 'jusqu'aux côtes de la mer glaciale. Les meilleures sorèts ne se trouvent que vers le sud, dans le voisinage des montagnes. Près de la mer glaciale le bois est petit et rabougris. VII. Steppe du Jénisséi et de la Léna. Ce grand désert est borné par le Jénisséi, la Toungouska et la Léna, comme le précédent il s'étend au nord jusqu'à la mer glaciale. Il tient de la même nature et qualité. VIII. Steppe de la Léna et de l'Indiguirka. La même description peut s'appliquer à cette région peu connue qui forme une vaste plaine sur les bords de la mer Glaciale, entre la Léna et la Colyma, des deux côtés de l'Indiguirka.

STEPNAIA, (Cmennas.) fort qui se trouve dans le gouv. d'Orenbourg, district de Verkho-Ouralsk, et qui sait partie de la ligne de défense d'Ouisk; il est sur la rive gauche de l'Ouie, qu'on passe visa-vis du fort pour y arriver; c'est un carré parfait dont les sortifications sont en bois. Il contient outre l'église la maison du commandant, celle des officiers et les casernes, plus de 200 logemens. Sa garnison est formée de deux compagnies de dragons et une demi-compagnie d'infanterie. Les Kirguiss vinrent l'attaquer en 1770, ils réussirent à emmener les shevaux des dragons et quelques soldats qui les gardoient dans le voisinage du fort. C'est pourquoi la garnison étant démontée ne put poursuivre ces pillards qui étoient au nombre de 1000 hommes. Ce fort est à 472 w. d'Orenbourg, 64 du fort de Troitzk

et 23 de celui de Pétro-Pavlovil
STEPNAIA, (Cmennan.) Ce
aussi le nom d'une colonie alle
mande dans le gouv. de Saraid
district de Camychine, à 48 v
sur le Volga au dessus de Saraid

On y compte 58 samilles luthé

riennes.

STERLITAMATSE, (Cmepaumo asamexo.) pet. ville du gom d'Orenhourg, nouvellement organisée en chef-lieu de district; ell est sous le 53° 33' de lat. sept. el 16° 16' de long. orient. sur le 16° 16' de long. orient. sur le Sterlé qui se jette dans l'Achkallet eelle-ci dans la Bélaia. Cette pet ville, qui n'est qu'à 5 w. de le Bélaia, et à 111 d'Oufa, est entouré de bois. On y construit des hateaux pour transporter le sel qui arrivaici de l'Ilek par terre, et qu'or conduit d'ici dans des bateaux au lieux de sa destination.

STIRA, (Cmupa.) riv. qui presisa source dans le gouv. de Volhinie, et qui coulant vers le nordentre dans celui de Minsk, où c'h se jette dans le Pripet, non loin de Pino. On pourroit la rendre navigable jusqu'à l'Oulenz et même jusqu'à Doubny avec quelque frais.

STOLBOVSKAIA, (Cmossor ckan.) C'étoit un village qui trouvoit entre les villes de Tikhte na et de Ladoga. Il a été remarque ble par la paix qui a été coade en 1617 le 27 février, entre la Russie et la Suède. Ce traité conserve le nom de cet endroit. On y str pula que les frontières des deu états passeroient entre Ladoga et Nettebourg (aujourd'hui Chluss+ bourg), et seroient marquées pri le cours de la Lava qui se jeur dans le lac de Ladoga. Ce ville n'existe plus.

STOLBOVSKAIA, (Cmosser cran.) C'est aussi le nom d'a fleuve qui coule dans la presqu'il du Camtchatka. Il est très-large d'es jette dans l'Océan oriental. On

pit à son embouchure trois rolers qui de loin ont l'air de colonss, ce qui a fait donner ce nom fleuve (1). Les Camtchadales le smment Ounagkik.

STOUDÉNETZ, (Студенецо.) M. riv. du gouv. de Tambow, sur quelle la ville de Spask est bâtie,

le se jette dans le Vade.

STOUDENOK-COLODEZ, (Cmygeond-monogess.) deux pet. riv. ortent ce nom. L'une coule dans gouv. des Slobodes d'Ukraine, asse à quelques lieues de Tchououief et se jette dans le Donetz. l'autre est dans le gouv. d'Orel; elle-là tombe dans le Don.

STOUGNA, (Cmyena.) riv. qui oule dans le gouv. de Kiew, et se ette dans le Dnepr. Elle passe evant Vassilkof et Tripolié.

STRELNA, (Cmptatha) château e plaisance impérial à 17 w. de 'étersbourg, sur le chemin de léterhof, sur le golfe de Cronstadt. a situation est agréable et pittoesque. On y jouit d'une vue manitique sur Cronstadt et Pétersourg, ainsi que sur tout le golfe. l avoit été commeucé par Pierree-Grand en 1711. Ce souverain n fit don à sa fille la princesse lisabeth qui ne l'habita jamais, i ne le fit pas achever. Ce bâtiient commençoit déjà à tomber n ruines lorsqu'on le fit relever ous le règne de l'Empercur Paul r. Il est maintenant achevé et partient à monseigneur legrandac Constantin qui l'habite quelrefois dans la belle saison.

STRELNA, (Cmptasna.) riv. du ouv. de Vologda, district de Véco-Oustioug, qui se jette dans la oukhonia; elle est remarquable er la quantité de barques et de teaux qu'on y construi! pour re conduits sans aucune charge Oustioug. STRÉTENSE, (Cmp\*menceo.)
pet. ville du gouv. d'Irkoutsk, cidevant chef-lieu d'un district, et
relevant actuellement de celui de
Nertchinsk; elle est sur les bords
de la Chilka, à 1043 w. à l'est
d'Irkoutsk. Le terroir des environs de ce petit endroit est trèsfertile.

STROUMÉNE, (Cmpyzieno.) pet. riv. du gouv. de Volhinie, qui coulant vers le nord se jette dans le Pripet. Avec quelques travaux on pourroit la rendre navigable jusqu'à Cevél.

SVAPA, (Ceana.) riv. assez considérable qui prend sa source dans le gouv. d'Orel, district de Cromy, tout près des sources de l'Oca; elle coule ensuite dans le gouv. de Coursk et forme sur un certain espace les limites de ce gouv. ainsi que de celui d'Orel. Cette riv. se jette dans le Séim.

Svéaborg ou Sweaborg, (Ceco 60peo. ) ville de la Finlande nouvellement conquise, forteresse formidable, port et chantier, sur le golfe de Finlande; elle se trouve tout près de Helsingsors, dont else étoit auparavant une espèce de dépendance ou de fort, et à 412 w. de Pétersbourg. Les travaux considérables que les Suédois y ont fait dans ces derniers temps, et ceux qu'on y a continué depuis la conquête la rendent d'une trèsgrande importance. Le fort extérieur se nomme Gustass-Swoerd, presque toutes les fortifications sont faites dans le roc et sur des îles qui se communiquent. On peut la considérer comme imprenable. Le gouvernement y entretient une flotille et une garnison nombreuse.

SVENSAR, (Coencapo.) On appelle ainsi la presqu'île sur laquelle la ville de Tornéo est bâtie (Voyez

cet article).

<sup>(1)</sup> Stolb vout dire en russe volenne ou pillier.

SVIAGA, (Coinea.) grande riv, navigable et très-poissonneuse qui prend sa source dans le gouv. de Simbirek, distr. de Canadeïsk, elle sort d'une petite chaine de montagnes qui bordent pour ainsi dire le Volga, et en séparent la Sviaga. C'est pourquoi elle coule longtemps parallèlement à ce sleuve, seulement en seus contraire, c'està-dire, du midi au nord; ensuite elle s'y jette près de la ville de Sviajsk,

SVIAJSK, (Csiamcko.) ville du gouv. de Cazan et chef-lieu d'un district, elle est située au haut d'une montagne, sur la rive gauche de la Sviaga, et près de son embouchure dans le Volga, sous le 55° 38' de lat. sept. et le 66° 31' de long orient., à 32 w. de Cazan. Le tzar Ivan Vassiliévitch la fit bâtir en 1551 par Chéisk-Aley, roi de Cassimos, après sa première expédition coutre Cazan, asin d'y faire tons les apprêts nécessaires pour sa seconde invasion, qui plus heureuse que la première, finit comme on sait par la prise de Cazan. On trouve dans cette ville 300 maisons, deux Couvens dont un de religieuses et 7 églises. Les habitans qui sont au nombre de près de 3000 personnes des deux sexes y sont un petit commerce en grains qu'ils achettent dans les villages voisins, qu'ils font moudre et revendent ensuite dans les villes supérieures du Volga. La ville de Sviajsk a une belle apparence lorsqu'on arrive du côté du Volga, elle la doit à sa situation élevée, à ses deux couvens et aux églises qui dominent sur les petites maisons des habitans, et forment de loin une vue sescz pittoresque. On trouve encore dans cette ville une fabrique de potasse et quelques tanneries.

SVIATOIE-Moré, (Ceamqe-Mope.) ou mer Sainte. On appelle ainsi en Sibérie le lac Baïkal (voyez cet article). SVIATOGORSKOII - MONIF TYR, (Conmosque pexoù - Monar mospo) C'est un célèbre convent de moines, près du Donett dan le gouv, des Slobodes d'Uhraine, district d'Izum; il est bâti au piel d'une montagne de craie, dan laquelle les religieux de ce monar tère avoient creusé, avant qu'il fût fortifié, des allées souternines, et même une église pour se mettre en sureté contre les l'airres.

SVIATOIR-NOSSE, (Gamois Hoob.) ou le cap Saint. On donn ce nom à deux caps, l'un se trouve en Laponie, à l'entrée de l'océan Glacial dans la mer Blanche, l'autre est en Sibérie entre la sleuves Yana et Indiguirla.

SVIATO-TROITSKAÏA SERGIIII LAVRA, (Coamo - Tpouman Cepeuesa Aaspa) Voyez Troit-SKOIR-MONASTYR,

SVIDE, (Cougo) riv., on is nomme aussi Souda; elle prese sa source dans un lac qui se troms sur les limites des gouv. de Norgorod et d'Olonetz, coule du nordau sud-est à travers les districts de Belozersk et Tchérépovetz et m réunit dans ce dernier à la Chelosna.

SVIDNA, (Cauqua) riv. use considérable du gouv, de Telernigos.

SVINA, (Ceuna) riv, du gour.
d'Orel, elle se jette au-dessous de
Briansk dans la Desna, On voyois
anciennement sur ses hords le
ville de Bérézof appartenante au
Viatitches.

SVINTZANY, (Countains) per ville du gouv. de Vilna et chér lieu d'un district sur la Svils, 74 w. à l'est de Vilna. Les endress les plus remarquables qui se tros vent dans son district sont Cours guichek, Dolgolichki, Cobilish et Svir-

SVIE, (Coups.) riv. considére lile, elle sort de la partic méridio



sale du lac Onéga, dans le gouv. l'Olonetz, et coule de là dans le jouv. de Pétersbourg, à travers le listrict de Novaia-Ladoga. Elle ormoit anciennement les limites les possessions de la république le Novgorod, du côté des Yémmis, euples que les Novgorodiens ne oumirent que très-tard. En 1123 e prince Vsévolod Mstislavitch de lovgorod remporta sur les bords le cette riy, une victoire sanglante ar eax et emmena beaucoup de risonniers. La Svir est navigable; n transporte beaucoup d'objets roduits dans les provinces limirophes par le moyen de cette riv.à rincipales branches de communi- rive gauche. ation dans celle qu'on a établie ntre la Covja et la Vytegra par le du gouv. de Vologda, qui se jette soyen du canal Marie, Il est vrai dans la Vytchegda. ne les petites cascades qui existent osqu'aux grandes Indes, Cette riv. st poissonneuse dans tout son ième dans le lac Ladoga.

SVIRLOTSE, (Couprous.) riv. a gouv. de Minsk, et la plus grane de toutes celles qui se jette dans

\* radeaux.

SVIRSKOE-OZERO, (Couperossepo.) ou lac de Svir. On donne nom à deux lacs, dont l'un se ouve dans le gouv. de Novgorod; ville de Kirilof est bâtie sur ses ilna, district de Svintsany.

trouve dans le gouv, de Grodno,

Tom. II.

district de Volkovisk, l'autre dans le district de Grodno, et le troisième dans le gouv. de Minsk, district de Bobrouisk.

Svolna, (Caoabha.) riv. assez considérable du gouv. de Vitebsk dans le district de Dryzén; elle sort du lac Svolus dont elle prend le nom et va se jeter dans la Drissa.

SYLVA, (Corso.) riv. du gouv. de Perm, qui se jette dans la Tchoussovaia, la ville de Coungour est située sur ses bords.

SYROVATKA, (Cuposamka.) pet. riv. du gouv. des Slobodes d'Ukraine, elle parcourt les districts de Miropol et de Soumy, 'étersbourg. Elle forme une des pour se jeter dans le Psiol sur sa

SYRIANKA, (Cырлика) pet. riv.

Syssola, (Chrona.) riv. consians son cours sorment un obstacle dérable et navigable du gouv. de u retour des bateaux, mais on Vologda qui se jette dans la Vytoccupe à les faire sauter. Il existe chegda. Elle preud sa source dans lusieurs chantiers sur les bords le gouv. de Viatka. Son cours est e cette riv. où l'on construit des de plus de 500 w. On y embarque atimens de dissérentes grandeurs, beaucoup de blé, de sers et des ont quelques-uns même ont été ancres qu'on transporte à Arkhan-

SYTCHEVSK, (Chicecko.) pet. ours; plusieurs petites riv. y ont ville du gouv. de Smolensk, noueurs embouchures, elle tombe elle-vellement érigée en ches-lieu de district; elle est bâtie sur les bords de la Vazouza qui se jette dans le Volga. On y trouve deux églises, deux moulins, quelques tanneries Beresins; lorsque les caux sont et des brasseries. Le nombre de autes au printemps elle est navi- ses habitans est de 1400 personnes ble jusqu'à Minsk, surtout pour des deux sexes. Cette pet. ville est à 224 w. nord-est de Smolensk.

SYZERANE, (Cusepans) riv. du gouv. de Simbirsk, qui commence son cours dans le district de Canadei, le continue à travers celui de Syzerane, et s'y jette dans ords, L'autre est dans le gouv. de le Volga, après s'être réunie avec la Crymza.

SVISLOTCHE, (Coucrott.) C'est le SYZERANE, (Cousepans.) pet, m de trois gros bourgs, dont l'un ville du gouv. de Simbirsk et cheflieu d'un district, à 123 w. sud de

Simbirsk, sur les bords de la en bois, La ville renferme un cou-Crymza et de la Syzerane, qui lui a donné son nom. Elle est bâtic entre les deux riv. dans un endroit assez élevé. On y trouve les reste d'une ancienne fortification

vent, 10 églises, 1310 maisons, 5 moulins et 7000 habitans des deux sexes. Il s'y tient un grand marché au mois de juillet. Le clergé y releve de l'archevêque de Cazan.

## T.

ABALY, (Tabanu.) Il y a deux petites riv. de ce nom dans le gouv. de Toula, district d'Epiphane, elles se jettent toutes les deux dans le Don.

TACAVANGA, (Такаванга.)

Voyez TANAGA.

TAGAIE, (Tazaŭ.) pet. ville du gouv. et du district de Sinebirsk, à 49 w. sud de cette ville, bâtie sur l'embouchure de la Panzyrka et de la Tagaika dans la Soura. On y trouve une seule église, quelques magasius, 4 moulins à blé et 1200 habitans des deux sexes qui gagnent leur vie par le labourage et la fabrication des cuirs.

TAGALOUNE, (Takanyho.) C'est une des îlcs Aléoutiennes appartient au petit archipel qu'on nomme Andrian of skia; elle a 40 w. de circuit, est entourée de rochers et par conséquent d'un abord dissicile et dangereux, elle est rependant habitée par 4 familles des insulaires de ces contrées.

TAGANKA, (Taeanka.) pet. riv. da gouv. et district de Penza, elle

se jette dans le Khoper.

TAGANROG, (Tasanposo.) forteresse et port sur la mer d'Azof, elle appartient au gouv. d'Ecatherinoslaw, district de Rostow, sa position géographique est sous le 47° 12' 40" de lat. sept. et le 56° 18' 45" de long. orient., à 466 w.

sud-est d'Ecatherinoslaw, et à 30 w. ouest de l'embouchure du Don Pierre-le-Grand en fit jeter la premiers fondemens en 1706, apres la prisc d'Azof, sur le même emplacement où étoit alors une tout sur laquelle on plaçoit les fansur La ville fut démolie en 1711, d'après un article du traité de par couclue sur le Pront.On ne la rebitit qu'en 1769, à l'occasion de la guerre qui se ralluma avec b Turquie. On creusa le port et 🕬 fortifia convenablement la place. Taganrog est situé sur la partich plus élevée d'une langue de terre qui, coupée par des fonds prenent la direction de la mer, s'avance comme un cap dans le golfe, dans lequel se décharge le Don, et visit vis de laquelle on peut distingues, par un temps serein, la forteresse d'Azof. Cette langue de terre et coupée de la côte de la merjusqu'i la sinuosité ou Liman du Mins per un retranchement, où se tient us garde de péage. La forteresse : ik construite d'après un plan tres régulier de fortification, à l'estrimité ronde et élevée de la langue de terre, au-delà du port militaire Cette place, revêtue de trois bastion pleins, deux demi, quatre ravelis et quelques batteries élevées sur ! côté escarpé de la mer, est inabadable de ce même côté par un

ive droite et haute de plus de 15 oises, et a du côté de terre des emparts fort élevés et dé profonds ossés pourvus de revêtemens, nais qui ne sont point achevés, et jui, en raison de ce que cette foreresse n'est plus considérée comne un boulevard, se dégradent, insi que les ponts qui traversent es sossés. D'après l'ancien plan, e saubourg du côté de terre devoit aire le tour de la forteresse en rues égulières et de traverse, mais il ist, si on excepte les rues qui longent la mer du côté du nord, et la partie méridionale occupée par les oldats d**e la marine, encore très**nal bati, et presque généralement m bois, qu'on doit faire venir par e Don et payer fort cher. Le marshé est grand, pourvu de nomreuses boutiques en bois, et les Grecs en ont une file particulière, nù d'après la manière orientale, ils tiennent des gargottes et places l prendre le café pour les gens de mer. Outre la cathédrale qui est dans la sorteresse, la ville possède encore deux églises, dont l'une russe est placée près du côté de la terre de la sorteresse, et la grecque pres de la mer. La ville a aussi du còté du bas-fond au nord quelques carrés de boutiques qu'on appelle bourse, où les bateliers et fréteurs déchargent les marchandises qu'ils exposent en vente. Immédiatement après est le chantier, par contre le Lazaret est situé à l'ouest du port militaire que l'on voit directement au-dessous de la forteresse devant la rade foraine. Ce port qui favorise infiniment le commerce de ce lieu, a été construit au moyen d'une jetée dans la mer, que sit saire Pierre-le-Grand, et qui se présente encore très-élevée par les basses eaux, mais à laquelle on n'a pas encore donné l'état de persection nécessaire pour l'achever. Le nombre des habitans de Taganrog se porte à plus de 6000 ames, parmi

lesquelles 2000 à-peu-près sont des marins sons les ordres du capitaine du port, 1500 appartiennent à la garnison sous les ordres du commandant et le reste consiste en marchands dont une graude partie sont des Grecs. Le port de Taganrog est d'une nécessité absolue à la Russie, à ne pas l'envisager même sous les rapports des avantages du commerce, car on ne peut se procurer qu'ici les mats, fers et autres objets de construction pour la flotte. On y livre par la voie de mer les fers de Sibérie, bois de construction et autres objets de nécessité que l'on voit arriver ici par le Don et le Volga à 1 usage de la flotte, et transporter de ce lieu par des bàtimens à Kherson, Nicolaef, Odessa et Sévastopol. L'on commence aussi à exporter un charbon de terre tout-à-fait semblable à celui de Newcastel en Angleterre, et qui se réduit tacilement en cendres.' On trouve ce charbon en mines de lits autour de la source de Cryneka et du Severnoï-Donetz, 120 w. de la ville. Taganrog seroit d'une ressource bien plus avantageuse encore pour le commerce, si la communication entre le Don et le Volga étoit plus directe. Sous le rapport du commerce maritime à l'étranger, pour les Etats de la Porte Ottomane et toute la Méditerranée, cette ville est encore une place aussi avantageuse qu'importante pour l'empire. Elle le sera bien plus encore par la paix, quand on connoitra mieux toutes les ressources qu'offre son commerce d'exportation qui seroit considérable, si des négocians et commissionnaires industrieux que ce commerce ne sauroit manquer d'augmenter, pouvoient établir une place d'entrepôt entre Taganrog et Théodosie ou Kertche, où de plus grands bâtimens, pouvant aborder dans toutes les saisons de l'année, viendroient charger à un

modique fret les productions de la Russie, qui exigent par leur nature un grand emplacement. Tous les batimens employés au commerce maritime de Taganrog sont à 2 et 3 mats, ont un chargement qui leur fait tirer de 10 jusqu'à 12 pieds d'eau, et leur équipage est composé de dix matelots et davantage. Les bâtimens qui tirent plus d'eau que les précédens ne prenuent pas leur cargaison complette, mais après avoir passé le Bosphore, s'arrêtent quelquefois à Théodosie pour la compléter. La navigation est interrompue ici dans les mois d'hiver, parce qu'à cette époque la roule de Kertche et une grande partie de la mer d'Azof sont gelées. La mer gèle communément en décembre, et reste dans cet état jusqu'au mois de mars, mais le charriage des glaces dans le Bosphore empêche toutefois plus tardla navigation. On compte parmi les objets principaux du commerce d'exportation de Taganrog les suivans: tels que fers, fromens, beurres, suifs, cordes, cordages, toiles à voile, chanvres, toiles de Russie, caviar salé et pressé, cuirs de Roussie soies de cochons, peaux de lièvres et autres pelleteries, etc. etc. L'importation, qui ne sauroit à beaucoup près balancer l'exportation, consiste principalement en vins de la commune espèce d'Archipel, d'Italie et même d'Espagne, puis en fruits secs, noix d'Anodolie, noix de galle, quelques étosses de soie et de coton de Turquie, parmi lesquelles on en remarque rarement de belles, citrons frais, oranges, jus de citron et rum (1). La ville de Taganrog a son gouverneur particulier, elle a un commandant pour la fortéresse et un pour le port, un maître de police, un burcau de quarantaine et une quarantaine, et les tribunaux de justice qu'on a transporté ici du cheflieu du district.

TAÏBLYK, (Taŭbanko.) pet riv. du gouv. de Saratof, qui se jette dans le Volga au-dessus de la ville de Saratof.

TAIMOUR, (Tauxupo) (cap de) il se trouve dans le gouv. de Tomsk, district de Touroukhansk, et s'avance dans l'Océan Glacial trèsavant sous le pôle. Dans toutes les expéditions qui ont été faites dans cette mer, on n'est jamais parvens à le doubler.

TAIMOURA, (Taimupa.) fleuve qui coule dans le gouv. de Tomst, district de Touroukhansk; il se jette dans une baie de l'Océan Glacial, à laquelle il donne son nom.

TAJALA, (Tamaza.) pet. riv. du gouv. d'Olonetz elle se jette de côté du nord dans le lac de Ladoga.

TALBA, (Tansa) grande riv. de la Sibérie, elle coule dans le district d'Okhotsk du midi au mord,

et se jette dans la Lena.

TALNIK, (Tamenuxò) pet. riv. qui coule dans les terres des Cosaques du Don, et qui se jette dans le Don au-dessous des riv. Tsimlis et Coumchana.

TAMAROVKA, (Tamaroska)
riv. qui coule dans le gouv. et le
district d'Ecatherinoslaw et qui
se jette dans le Daepr après un
cours de 40 w., vis-à-vis d'une ils
qui porte son nom.

TAMAN, (Tamano.) lle qui se trouve dans la mer Noire; elle fait partie du gouv. de la Tauride et appartient aux Cosaques Tchernomors (Voyes cet article, ainsi que celui de Phanogoris.

TAMBOW, (Tambeschas Iqbepnis.) (gouv. de) Il est borsé au nord par les gouv. de Vladimir,

<sup>(1)</sup> Il y a quelques changemens depuis le deraier tarif.

Riezan et Nijni-Novgorod, à l'eient coux de Pensa et Saratof, au nidi une partie de celui de Saratof t celui de Voronéje, et à l'occident arce dernier et une partie de ceux Orel, Riazan et Toula qui se approchent tous vers ce côté. Le ouv. de Tambow est un des plus rules de la Russie, à cause de on excellent terroir; et étant parout bien arrosé, il possède de iches et gras paturages. Il se diise en 12 districts qui portent les oms de leurs chefs-lieux. Ce sonts <sup>2</sup>. Tambow capitale du gouv., 2°. lorchansk, 3º Spask, 4º Cazlow, Debediene, 60 Lipetsk 70 Ounane, 8º Borisoglebsk, 9º Kirmof, 100 Chatsk, 110 Temniof, et 12º Elatma. La partie nord ce gouv. abonde en bois, surat les bords de la Mokcha. Il est che en blé de toutes espèces; on sème beaucoup de millet et d'étutre. Dans les environs de Lielsk on trouve des sources d'eau inérale qui, depuis quelques mées, y attirent beaucoup de as qui viennent y prendre des sins et en boire pour la santé. es principales riv. qui arrosent gouv. sont l'Oca, la Tsna, la okcha, l'Onsmane, le Vade, c. Le nombre de ses habitans est ' 1,027,352 personnes des deux tes, parmi lesquels on trouve aucoup de Tatares et de Morans, surtout du côté de Temlow et Morchansk. L'agriculture l'éducation des abeilles est leur incipale occupation; cependant ya quelques l'abriques dans le uv. de Tambow, telles que des inufactures de draps, de toiles oiles, beaucoup de distilleries au-de-vie de grains, il s'y trouaussi des verreries et des tanries considérables. Le clergé y régi par un archevêque qui ind le titre d'archevêque de mbow et de Chatsk. Il réside à mbow.

TAMBOW, (Tamboeb.) ville capitale du gouv. de ce nom, elle est située sous le 52° 43' 45" de lat. sept. et le 59° 25′ de long. or., sur la rive gauche de la Tsna, à 477 w. de Moscou. Un ruisseau nommé Stoudenetz traverse la ville, la sépare en deux parties, et s'y jette dans la Tsna. La partie de la ville qui se trouve à la droite du ruisseau est la plus remarquable: c'est là que se trouvent les principaux bâtimens, tels que les tribunaux, les magasins, les boutiques, etc. Tambow a été sondée en l'an 1636 par les ordres du tzar Michel Féodorovitch pour servir de boulevard de ce côté contre les incursions des Tatares; elle étoit entourée d'un mar de bois flanquée de douze tours et d'un fossé profond, outre cela on avoit construit un ostrog pour servir de citadelle, qui étoit entouré de hautes palissades de bois de chêne, également flanqué de tours d'un fossé; et entouré reste maintenant de toutes ces fortifications que les fossés qui ne sont pas encore entièrement comblés. La ville renferme 2 couvens dont un de religieuses, 13 églises, un séminaire, le consistoire, une école centrale qui est sous la direction de l'université de Cazan, et 10,700 habitans des deux sexes. Le principal commerce de cette ville consiste en suits, cuirs, laines et viandes qu'elle envoie à Moscou et à Pétersbourg. Il s'y tient deux grands marchés par an. Le sel y est apporté du gouv. de Saratof. On vient d'établir à Tambow une manufacture de draps; au reste, elle ne contient rien de remarquable.

TAMELA, (Tamena) C'est le nom d'une paroisse qui se trouve dans la Finlande nouvellement conquise, pas loin de Tavastehous. On y trouve des mines de cuivre et de ser.

Tauride, une partie de ceux d'Ecatherinoslaw, Kherson et Cauçase

(Voyez ces articles).

TATARES, (Tamapы.) (peuples) ils sont une des souches mères parmi les nations qui habitent la Russie. Plusieurs écrivains ont appliqué improprement ce nom à toutes les tribus qui habitent audelà de la Perse et de l'Inde, jusqu'à la mer orientale, saus avoir égard à la différence d'origine, de langage, de mœurs, de religion et de coutumes, d'autres ont même douté de l'existence d'un peuple particulier de ce nom. On sait maintenant avec certitude qu'ils forment une nation distincte qui est originairement sortie de la grande souche turque (1). Je ne parlerai pas ici des différentes branches de cette nombreuse famille, quoique plusieurs d'entre elles, telles que les Khozares, les Pétchénègues et les Ouzy ont joué un grand rôle dans l'histoire de Russie, et ont beaucoup influé sur les destinées des peuples qui habitent cet empire; j'en ai parlé en abrégé dans différons articles de ce dictionnaire, et nommément à ceux de Crimée, Pétchénegues, Polovtzis, etc. etc. Je ne traiterai donc dans cet article que de ce qui a rapport à la branche qui porte encore le nom de Tatares; c'est une des plus anciennes et des plus fameuses, tirant son origine, d'après Aboulhazi-Bayadour-Khan (2) d'un chef de cette nation nommé Tatar. Cette branche qui s'augmenta jusqu'au nombre de 70,000 familles, fut d'abord gouvernée par un chef; elle se divisa ensuite et se répandit · dans différentes contrées. La partie la plus considérable s'établit sur les frontières de la Chine, et tomba sous la domination de cet Empire. Elle se révolta souvent et causa des

guerres ruineuses. A l'époque à Tchinguiss-Khan, quelques Tatara sur l'Onone et su habitoient l'Amour. Yéssoukai, père d Tchinguiss, avoit soutenu de guerres sanglantes contre une no de ce peuple. Les Tatares ne commencent à jouer un rôle imported qu'à l'époque où ils furent subjegués par les Mongols. La premien entreprise du grand Tchinguis-Khan fut dirigée contre eux, et est certain qu'avant de ravager Chine avec ses armées, ce conqué rant avoit déjà réduit toutes a hordes tatares sous son autorité tranquille possesseur de leurs de maines, il n'eut aucun obsucki craindre de ce côté, à l'époque d son expédition contre les Niouds chés; mais du moment où l'histoin des Tatares excite quelque allertion, elle cesse d'être celle d'un nation particulière. sous les bannières et les commudans mongols, cenx-ci jouisses seuls aux yeux de la postérité, de la gloire de leurs victoires et de leurs conquêtes, tandis que pu un caprice surprenant de la lortune, les Tatares sont obligés de prêter leur nom aux dévastations qui marquoient partout en canetères de sang, les progrès de kun armées. Une conséquence de l'assujetissement des Tatares, sui que le nom de cette nation qui, à l'esception de la Chine et de la Morgolie, avoit été jusqu'alors inconnu au reste de l'univers, conmença alors à se répandre dans l'Asie occidentale et dans l'Europs les vaincus furent aiusi substitut aux vainqueurs. Dans nières expéditions militaires de Tchinguis-Khan, les Tatares composoient la très-grande majorité de son armée. Leur langue derist la dominante de tous les par

<sup>(1)</sup> Voyez dans Aboulhazi, historien de cette nation,

<sup>(</sup>a) Histoire généalogique des Turcs.

onquis, qui avoient eu jusqu'aors leurs langages propres. Elle lomina donc dans la petite et la rande Bukharie, parmi les Bachirs et les Tchouvaches, dans la rimée et le Couban, etc. Le nonre incomparablement plus grand es Tatares devoit naturellement iire disparoître le nom mongol ans toutes les contrées de l'occient. En outre, des guerres entrerises et soutenues de concert, une ommunanté de résidence, et un hef commun, étoient savorables u mélange des deux nations. Les estiges de ce mélange sont telrment essacés, depuis la destrucion de l'empire mongol, qu'à exception d'une similitude éloinée de langage (1), on n'apercoit ilus aujourd'hui la plus légère elation entre ces deux peuples. les traits même de la figure et la onstitution politique des deux lations, offrent une différence res-caractéristique. La constituion politique des Tatares approche lavantage de la démocratie que zelle des Mongols. Batou-Khan, lils de Giougi-Khan et petit-fils de Tchinguis-Khan, conduisit les irmées de son grand-père dans le nord; il sit connoitre le premier lux Russes le nom tatare, et conluit leur pays en 1237. Il fonda et Empire immense connu sous e nom d'Empire du Captchak qui lomina long-temps sur tout le 10rd de l'Asie, la Russie, une Partie de la Pologne et jusqu'en Illemagne et en Hongrie. Il étailit sa résidence à Sarai, qu'on 10mma la Horde d'or ou la grande lorde, Dans la suite des temps et empire s'affoiblit par des dis-

sentions civiles et des partages, jusqu'à ce que Tamerlan en tit la conquête vers la sin du XIV • siècle, et renversat la dynastie de Tchinguis-Khan. La Horde d'or se partagea sous ces-successeurs en plusieurs royaumes ou khanats, et forma ainsi ceux de Cazan, Astrakhan, Captchak, et la Crimée. Le Khanat du Captchak, qui depuis le temps de sa séparation en 1441, avoit son siège principal dans la plaine appelée aujourd hui steppe de Saratof, sur les bords du Volga , fut le premier détruit; il perdit son dernier Khan en 1506, et fut divisé entre les souverains de Cazan, d'Astrakhan et de Crimée. Il sut soumis à la Russie par la conquête des deux premiers états. Ces démembremens sucressifs avoient réduit le reste des Tatares du Captchak à un nombre insignitiant. Chassés anjourd'hui de leur ancienne résidence, ils habitent parmi les Bachkirs et les Lirguiss, quoiqu'ils conservent encore leur nom et la mémoire de leur origine. Le Kkanat ou royan→ me de Cazan subsista comme état particulier jusqu'en 1552, époque où il fut conquis par le tzar Ivaa Vassiliévitch et pour jamais incorporé à l'empire de Russie. Ce khanat étoit devenu indépendant à l'année 1441, où la Crimée s'étoit séparée du Captchak. Le khanat ou royaume d'Astrakhan fut formé après celui de Cazan d'un démembrement du Captchak; il fut conquis par le tzar Ivan Vassiliévitch en 1554. Le khanat de Grimée qui jusqu'en 1783, a continué de sormer un état particulier, a également été réuni à l'Em-

<sup>(1)</sup> La langue tatare contient des mots mongols qu'on ne trouve pas dans e turc. Cette richesse provient probablement de ce que les soldats de l'arnée mongole étant tous célibataires, leur race s'éteiguit. Les enfaus qu'ils eurent les femules, tatares dans les pays conquis apprirent le langue de leurs mères. On ne d'aserva donc dans ces contrées qu'une légère connoissance du dernier. Lusage d'une toujours de plus en plus dans la suite, jusqu'à ce qu'enfin il se restât plus qu'up petit nombre de mots de la langue mongole.

pire, comme on l'avu à son article. Nous allons passer maintenant à la description des mœurs et usages des Tatares dépendans de la Russie, sclon les dissérentes branches dont ils descendent, et les diverses contrées qu'ils habitent, en traitant chaque article séparément.

TATARES d'ASTRAKHAN, (Taтары Астражанскія.) Ceux d'aujourd'hui sont pour la plupart Nogais; ils sont distingués en Tatares de villes, de villages et de tentes. Les premiers habitent la ville d'Astrakhan, les seconds dans six villages près de cette ville, et les derniers vivant sous la tente, errent aux environs de la mer Caspienne. Lors de la conquête d'Astrakhan, la ville et les villages tatares contenoient 25,000 combattans; en 1715 ils étoient encore 12,000 mais en 1772 il n'y en avoit plus que 1,200, et parmi les Tatares vivant sous la tente, à peine trouvoit-on 300 marmites ou familles. Cette diminution provient de leur caractère vagabond qui les porte à changer souvent de résidence. Ils partent seuls ou par troupes et s'en vont joindre les Tatares du Caucase et de la Crimée, les Bachkirs et même les Kirguiss. Quelques-uns de leurs mourzes ou chess, comme les Ouroussof, les Chaïdiakof et les Bakhtiarof se sont convertis avec tous leurs sujets à la religion chrétienne. Ceux qui sont à Astrakhan y fabriques de savon; ceux des vilforment une colonie séparée, y lages sont agriculteurs, cultirent ont un kan bâti en pierres et beau- des jardins, en vendent les fruits coup de boutiques; ils ont leur à Astrakhan. Ils payent une petir propre tribunal où un juge de leur capitation, mais plus souvent nation siège, assisté d'un asses- l'acquittent en travaillant un mos seur russe qui veille uniquement pendant le printemps et un suin à ce que les lois de l'Empire soient pendant l'automne dans les me suivies dans les sentences qu'il gnobles de la couronne. Les Tar porte. Leurs mœurs et usages ne res errans entretiennent la post dissèrent en rien de ceux des No- entre Kislar et Astralban, et sos gais. Quant au costume, il diffè- employés comme courriers. Ib

re de celui des Tatares de Cazan, en ce que les manches de leur habits ne vont que jusqu'au coude Ils portent des bonnets ronds de velours ou de drap, sous lesquel les vieillards portent des calottes même les jeunes gens ne se rases pas tous la tête, plusieurs coupeal simplement leurs cheveux. Le femmes se rapprochent beaucos par leur costume des arméniennes elles ont une ceinture ornée d'av gent massif et d'autres babioles et relief, et sermée par devantave une boucle; elles tressent leur cheveux et les filles y attaches des rubans et des franges qui ku descendent sous les genoux. Quan elles sont parées elles portent de bonnets plats de martres Zibeli et lorsqu'elles paroissen dans les rues elles jettent un voi le par dessus.Dans la chambre de portent également leur voile. L'bbillement de dessous consistes un large pantalon de toile et de pantousles, elles portent ausside bottines de maroquin brodé. Or tre les bagues et les boucles d'oreil les, les femmes tatares d'Astrakhan portent quelquefois un anneau d'or qu'elles passent à travers le cartilage du nez. Au reste leur culte, cérémonies de manige, d'enterremens, etc., sont absolument les mêmes que chez 🗷 Tatares de Cazan (voyez cet artiele). Ceux qui habitent la ville sont presque tous commerçans, plusieurs d'entr'eux possèdent 🛷

vent du produit de leurs trou-

TATABES BACHKIRS, (Tamapus 2008) Voyez BACHKIRS.

TATARES BARAMINES, (Tama-Bapamuhubs.) Voyez BARA-NES.

TATARES BELTIES, (Tamapus: Abmupus.) Voyez BELTIES.

TATARES de CASSIMOF (Tama-W Kacuzsosckia) Voyes CAS-MOF (Tatares de).

TATARES CATCHINES; (Tama-\*\* Katuhckin.) Voyez CACHINES 'atares).

atares).

TATARES de CAZAN, Tamapos isancria.) Voyez CAZAN (Tares de).

TATARES COUNDOUROF, (Ta-

DUNDOUROF (Tatares.).

TATARES d'ITCHIKINSKOIE, гтары Исининскіл.) C'est une ille colonie de Tatares de Cazan 11 émigrèrent pendant la minole de Pierre-le-Grand pour s'éblir en Sibérie, près des bords : l'Isset. Ils habitent un village une contrée assez agréable, a bord d'un Lac. Leur nom leur il venu du ruisseau Itchikine qui i jette dans ce lac près de leur ibitation. Ils forment aujourhai plus de deux cents samilles spersées dans les villages arrosés ir la Tétcha et la Miasse. Ainsi 1e les Mestchériaks, ils servent us solde, et sont en conséquence empt d'enrôlement et de conibution. Ils cultivent beaucoup 3 sarrasin.

TATARES MESTCHÉRIAES, (Taapu Memepaku.) Voyez Meschériaes.

TATARES NOGAÏS, (Tamapus ocaŭekia.) Voyez Nogaïs.

TATARES OBSKIA ou de l'Ob,

"amaps Obcria.) On les nomle ainsi à cause que leurs villages
int établis près de l'Ob, et sur
s riv. qui s'y jettent depuis
embouchure de la Toma jusqu'au

Narym. Ils paroissent avoir la méme origine que ceux de Tobolsk et de Tomsk, mais ils sont beaucoup plus pauvres qu'eux. Une partie de ces Tatares vit à demenres fixes dans 54 villages; parmi ceux-ci il y a peu de Mahométans, ils se sont presque tous convertis au christianisme; ils vivent d'agriculture et surtout de pêche. Ceux d'entre eux qui nomadisent sont chasseurs, leur genre de vie ressemble assez à celui des Ostiaks, ils sont mahométans et assez ignorans dans leur religion. Les uns et les autres payent leur capitation en fourrures et peaux de rennes qu'ils livrent à Tomsk.

TATARES d'OUFA, (Татары Уфильскія.) Voyez Oufa (Tata-

res d').

TATARES SAGAYES, (Tamapus

Савайцы.) Voyez SAGAYES.

TATARES SAYANES OU ZAIANES, (Татары Саянскія или Заянckia.) Ils se nomment eux-mêmes Zeygnes, et c'est par corruption que les Russes les ont nommés Zaianes, leur nom vient des monts Sayones qu'ils appellent Zeyene-C'est une branche de la grande chaîne du mont Altaie qui se projette depuis l'Ob à l'orient et au-delà du Jenisséï, et sépare la Sibérie de la Mongolie. Ce peuple y nomadise sur les bords de l'Abacane, l'été dans les hautes montagnes que cette rivière parcourt, et l'hiver dans les plaines qu'elle arrose, et par conséquent non loin des Tatares Catchines, et de ceux des montagnes de Couznetsk. Ils avoient anciennement un taïche ou prince qui commandoit aux deux hordes dont ce petit peuple étoit composé. Mais lorsqu'on soumit en 1616 les Tatares des montagnes, la horde orientale des Sayanes fut également réduite à l'obéissance; mais l'occidentale qui se trouvoit alors dans les monts Altaie se retira au-delà des

frontières de l'Empire. Ceux qui sont restés sont réduits à un trèspetit nombre par la guerre que les Kirguiss et les Zungors leur ont faite à plusieurs reprises, et avant que les lignes militaires fussent si bien gardées en Sibérie. Ils ne payent à Couznetsk leur tribut que pour une population de 150 màles. Ils se partagent néanmoins en plusieurs Aimaks ou familles qui chacune a son bachlik ou ches. Celui-ci juge et gouverne son aïmak, et rassemble le tribut dont il est redevable à la couronne; ce tribut consiste en trois zobles ou autant de roubles par tête. Leurs mœurs, costumes, nourriture et usages sont absolument les mêmes que ceux des Catchines. Ils sont en général de très-adroits chasseurs, et tirent parfaitement de l'arc. On envisage comme extrêmement riche celui qui possède 100 chevaux, autant de gros bétail et le double de menu. Leurs tentes sont faites de feutres, les femmes s'habillent Catchines. comme les femmes Elles filent une espèce de lin sauvage qui croît en quantité dans le steppe. C'est le lilium perenne de Limnée; elles emploient au même usage furtica cannabina. Les nattes qui leur servent de tapis sont tissues avec l'herbe connue en botanique sous le nom d hemerocallis. Quelques Sayanes sont forgerons, ils emploient pour cela le fer qu'on trouve en quantité presque à la superficie de la terre dans leurs montagnes. Depuis quelques années plusieurs se sont convertis au christianisme, on leur a construit une église sur les bords de l'Abacane, les autres suivent le chamanisme. Els déposent leurs morts dans des cercueils qu'ils suspendent à des arbres, où ils restent jusqu'à l'entière dissolution **du** cadavre.

TATARES deSIBÉRIE, (Tamapa

Cubupckia.) Le royaume ou kha nat de Sibérie, ou le khanat de Touran, fut sondé vers le miliet du XIII siècle par Cheibany, neveu de Batou-Khan. Il prituaissance dans la région des montagne d'Oural, et sur le fleuve de ce nom Ce Khan reçut en héritage de Btou-Khau ces possessions. Il ka étendit bientôt par ses conquéte en Sibérie, au point de forme un territoire considérable. La première résidence des princes us res Sibériens sur la Toura, à la où est située aujoord'hu Tumen, fut appelée Tchihuirdine, à l'honneur de l'chingnis-Kha Cette ville fut rasée dans a suite et les Khans s'établirent : la rive orientale de l'Irtyche, or ils bâtirent la ville d'Isker, que les naturels du pays appelent Sibir, à peu de distance de Tobolsi. le dernier Khan de Touran, avant la conquête de la Sibérie, Contchoum, étoit de la race de Tchisguis, de la branche du Captchal. Il avoit passé de la Cosatskaïa Orda en Sibérie, et avoit soumis cet état par droit de conquête, ou de libre consentement des habitans. (e prince fat le premier qui établit en Sibérie la religion mahométang quoiqu'elle se fût introduite bescoup plutôt parmi les Tatares, il fallut cependant employer tout la persuasion de l'enthousiasme, et même la force des armes, pour rendre son adoption plus générale. L'arrivée des Russes interrompit ces conversions avant qu'elles pus sent être complettes, et les provinces les plus éloignées du royame étoient encore plongées dus le paganisme. L'étendue de l'espire dont Coutchoum étoit souré rain ne peut être definie d'un manière exacte, mais il est certai que les Tatares de l'Irtyche, de Tobol et du steppe de Baraba, in Ostiaks et les Vogouls, leurs vor sins, faisoient partie de ses sujets.

zivant quelques traditions, les atares de la Toura et de l'Isset rmoient un état particulier inipendant de Coutchoum dont le nan résidoit à Tumen. La génédité des colonies qui composent njourd'hui les Tatares Sibériens, : remonte pas jusqu'à l'époque l'agrandissement du territoire ongolo-tatare dans le XIII sièe. Cépendant plusieurs de ces ibus paroissent avoir possédé ng-temps avant cette époque relques cantons de la Sibérie. 'après leurs traditions verbales, les se regardent comme les habius originaires de ce pays; mais bistoire garde un profond silence ce sujet. La généralité des tribus tares se sont tellement mélanrs avec les autres nations de la bérie, qu'il est presque impossible ! découvrir leur origine. Nous idisting**uerons quelques-unes par** s contrées qu'elles habitent.

FATARES TAURIENS ou de Cri
ite, (Tumapus Taspusseckia unu
punckia.) L'Empire du Capt
las s'étant diviséen quatre royau
les ou khanats, comme nous l'a
ons vu à l'article Tutares, la Cri
ité en fut un. Son fondateur sut

adji Guiréy, vers l'an 1441. Les

atares datent leur domination de

tte époque; leurs khans étoient

descendans de Tchinguis-

Khan. Mais à cette époque la Crimée avoit encore peu d'habitans tatares. Menguiley-Guirey ayant battu sur le Volga les hordes Nogaïs fut le premier qui y transporta des colonies nombreuses de ce peuple. Ses successeurs imitèrent son exemple, et bientôt la Tauride et les steppes voisins se peuplèrent entièrement de Tatares. Ce fut aussi Menguiley qui se reconnut vassal de la Porte (1) qui s'arrogea bientôt le droit de mettre des impositions sur le merce des Tatares, d'entretenir des forts dans leur pays, et de créer ou déposer leurs Klians à volonté. La Crimée subsista sous ce dépotisme cruel jusqu'en 1774. Par le traité de paix de Condshouk-Caïnardji conclu à cette époque, Catherine II fit reconnoître l'indépendance du Khan, et obtint quelques places fortes sur les frontières, pour servir de sauve-garde contre les incursions des Tatares. On sait qu'en 1783 toute la Crimée avec le Nogai oriental, passa sous les lois de l'empire. Les Tatares Tauriens proviennent des Nogaïs, mais il y a un mélange de Mongols parmi eux. Ils se divisent en quatre races qui sont: les Chirines, les Barines, les Monsoures et les Soutchouvoudes ; chacune de ces races

<sup>(1)</sup> Menguiley-Guiréy descendoit des princes de la famille de Tchinguis-Khan. laut encore très-jeune il fut fait prisonnier dans un combat contre les Génois n le brent élever et le traitèrent comme un prince. Réduits par les Tatares aux trémités, les Génois envoyèrent à Constantinople le jeune Menguiley avec usieurs de leurs principaux chefs pour tâcher d'engager Maltomet II à les prendre us sa protection. Le Sultan montra beaucoup d'affection pour Menguiley. " Tatares ayant ruiné, par leurs dissensions, le commerce intérieur de leur 178, ils prièrent Mahomet de leur donner un Khan de leur nation. Ce Prince mma Menguiley-Guiréy, qui de son côté reconnut la suzeraineté de la Porte. it état de dépendance n'étant pas agréable aux Tatares, Menguiley, peu rès son arrivée en Crimée, tut obligé de demander aux Turcs des troupes auxiures. Il réduisit, avec ce secours, les Tatares à l'obéissance en 1475, et anéaumême dans la presqu'ile l'autorité des Génois. Mais Menguiley ayant augmenses forces par ses conquêtes et celles de plusieurs colonies Talares, résolut de couer la suprématie de la Porte. Les Turcs envoyèrent alors des garnisons dans principales villes, et réduisirent le Khan dans une dépendance qui devint, r la suite, une sujétion entière, particulièrement depuis l'année 1584.

a sa noblesse (mourzes) particu- bestiaux, labourent aussi la term lière et héréditaire, parmi laquel- mais n'ont aucun goût pour l le le plus ancien de chaque famille culture des jardins. Là où la pier porte le titre de Béy. Le khan re leur manque ils la remplacent étoit éligible, mais toujours dans pour leurs constructions, par de la famille des Guiréy. Depuis leur briques d'argiles, dont ils se ser réunion à l'Empire de Russie, la vent, comme en Bonkharie, san noblesse tatare a reçu les mêmes les faire passer au four, et les droits et privilèges que la noblesse chaussage est une tourbe de sume russe, à l'exception qu'il leur est qu'ils préparent en hiver, et pla désendu d'acheter des villages peu- cent en murailles élevés pour plés de paysans chrétiens. Le saire sécher. En approchant de nombre des Tatares Tauriens est vantage des montagnes, on aper considérablement diminué depuis çoit dans ces Tatares, ainsique la réunion de leur pays à la Russie. parmi leurs nobles, un sang pla Dans l'intervalle de 1785 à 88, mélangé avec celui des Turs des milliers de Tatares émigrèrent toutesois ils ont encore un peut dans l'Anatolie et la Romélie, où ressemblance dans les traits se rendit aussi presque tout ce qui visage avec les Mongoles - Ch restoit de la famille souveraine de mouks, mais onne trouve presque Guiréy, et beaucoup de noblesse aucun de ces traits dans ceux de sans faire mention encore de la toute la noblesse. La troisient perte en hommes qu'a faite la classe enfin est celle des Tabre presqu'île dans les troubles pré- habitant les vallons méridionau cédens, par la peste et quelques des montagnes, race mélangee d révoltes. Il en reste à peine 150,000 composée, à ce qu'il paroit, de ames des deux sexes dans ce mo- divers restes de peuples repouse ment-ci. On peut diviser les habi- jusque dans la Crimée, à l'épotans tatares de la Tauride en 3 que de la conquête qu'en firent classes: la première est celle des faire par leurs armées les souve-Nogais, qui sont encore, ainsi que rains des Mongols. Cette classe le prouvent les traits de leurs vi- d'une plysionomie tout-à-sait dissages, les descendans les moins tinguée, ayant une plus forte bermélangés de la race mongole qui be, des cheveux plus clairs que faisoit la plus belle partie des ar- les autres Tatares, n'est point mées de Tchinguis - Khan, qui regardée par ceux-ci, comme de couvrirent comme on le sait la véritables descendans de leur per-Russie et la Tauride. La seconde ple, aussi les nomment-ils arec classe est celle des Tatares qui ha- mépris Tat (1). Ils différent bestbitent les steppes de la Crimée coup dans leur habillement des jusqu'aux montagnes et la partie Tatares ordinaires des steppes, au nord de celles-vi, et qui dans le district de Perecop où ils sont moins mélangés que les pemiers, ont conservé encore beaucoup de ressemblance avec les Mongols dans les traits du visage, portant appuyer à la pente escarpée des une barbe peu fournie, continuent montagnes, ou dans le roc mêmes à s'occuper plus que les Tatares et ce n'est que la moitié du mai montagnards de la nourriture des de devant de ces maisons qui et

quoique celui de leurs semmes es leur manière de se voiler en sortant soient les mêmes. Leurs mar sons sont par moitié en terre. d'après l'habitude qu'ils ont de ki

<sup>(1)</sup> Du nom turc Mur-Tal, renegat.

pierres brutes, le toit n'étant 'un plateau de terre sur lequel peut se promener. Ces Tatares at en partie de très-habiles vierons et jardiniers, quoique p paresseux la plupart pour re des plantations nouvelles, et se contentent de mettre à profit i établissemens des ci-devant bitans, mais surtout des Grecs dustrieux. Ces montagnards s'amuent aussi à la culture du tabac da lin, choses inconnues jusl'alors chez les Tatares des stepz; peut-être les amèneroit-on ifin à celle du vin et de la soie. n remarque quelque différence us l'habillement ordinaire des stares de la plaine. Les jeunes ns qui appartiennent spécialeent aux castes nobles et aux failles riches, s'habillent presque mme les Tcherkesses et les Coques; les manches de leur caun ou suriout sont courtes et indues. Les vieux Tatares nobles a contraire portent ces manches ruées, comme ceux de la classe rdinaire, et les vieillards enfin aissent croître leur barbe, tanis que les jeunes gens et les ommes du meilleur âge ne porint qu'une moustache. Ils ont ux pieds des demi-bottes de uroquin, principalement dans villes, par-dessus lesquelles s chaussent pour sortir des panoules ou galoches. Ils portent ar la tôte rase, ou couverte au mins de cheveux très-courts, un onnet élevé, rempli en-dessous e coton, d'une couleur commuément verte, et bordé de peaux agneaux noires ou grises, qu'ils otent jamais pour saluer. Paressous ce bonnet les prêtres et 3 vieillards portent aussi queluesois le fez, ainsi appellé, ou ne calotte rouge tissée. Ceux qui ut sait un voyage à la Mècque,

marque d'un hadji. On voit aussi quelques émirs en Tauride, qui ont le bandeau vertautour de la tête. Les jeunes nobles ont l'habitude de se couvrir du bonnet tcherkesse. La physionomie des vrais Tatares de la Tauride tient beaucoup de celle des Turcs et des Européens. On voit parmi cux de beaux hommes robustes, d'une taille svelte, et peu d'entre eux ont des dispositions à prendre trop d'embonpoint. Ils ont la peau assez blanche et les cheveux noirs ou très-bruns. Les ensans et les jeunes gens ont presque tous les traits du visage agréables et délicats. Les femmes tatares sont pour la plupart d'une petite taille, résultat peut-être de l'éducation qui les tient enfermées, mais d'une figure assez agréable. Elles diffèrent beaucoup dans leur manière de se vêtir, de celles des Nogaïs. filles ne portent, indépendamment d'un ample caleçon, et une chemise fendue par-devant qui, du cou où elle est fermée, descend jusqu'aux genoux, qu'une robe coupée sur le devant d'une étoffe de soie rayée, avec de longues manches étroites, ornées d'un revers large d'étoffe brodée à fleurs d'or, et par-dessus cetto robe un surtout d'une couleur tranchante avec de courtes manches à la turque, bordé d'hermine. pélisse quelconque, ou d'une tresse. Elles portent autour de l'habit de dessous, comme les femmes, une ceinture de filigrane, ou d'un travail bosselé, fermant pardevant avec une serrure formée de deux grosses boucles, fabriquées par les Arméniens ou Juiss du pays. Elles nattent leurs cheveux par derrière en autant de tresses pendantes qu'ils peuvent en fournir, et les couvrent, mais surtout dans la grande jeunesse, ortent un linge blancautour du d'un petit bonnet rouge ou sez, ord de ce bonnet, comme la ou bien encore d'un linge croisé

sous le menton. Elles ne se pei- jointure, et s'épilent tout le com gnent que les ongles des pieds et avec une masse composée de chan des mains, dont elles ornent d'ail- et d'orpiment. Les silles ainsi qu leurs les doigts de bagues, avec le les semmes portent des demi-bot Cna (lawsonia) qu'on apporte de tes de maroquins, des bes en de Constantinople pour cet usage, et chaussons, et mettent des pantes auquel elles ajoutent quelquesois sles rouges à sortes semelles qua du vitriol pour en rembrunir la elles sortent, ou sont usage d'é couleur et lui donner une plus chasses, comme les semmes tcher longue durée. Les filles sans cela kesses, lorsque le temps est mas ne sont point dans l'habitude de vais. Elles mettent bors de less mettre du rouge. Les femmes coupent obliquement les cheveux de rédjé) de laine blanche d'une été devant par-dessus les yeux, et se tissée peu serrée qu'elles s laissent pendre deux toulies cou- briquent elles-memes, se ceignes pées dans le même sens sur les la tête de quelques mouchoirs à joues. Elles attachent ensuite au- coton turc colorés ou blancs, qu'el tour de la tête un long et étroit les attachent sous le menton, e morceau d'étosse, dont les extré- convrent tout cela d'un linged mités pendent par-derrière, et sur toile blanche qui descend jusqu' lequel elles rangent le reste de moitié du bras, en le dirigent leurs cheveux en deux grandes sur la figure avec la main droité tresses. Elles teignent aussi leurs manière qu'on ne peut apercroit cheveux d'un rouge brun, comme les Persans, avec le cna. Leur habit de dessous est plus ouvert sur la poitrine, mais sans qu'on remarque toutesois quelque lorsqu'elles en rencontrent qu'el disserence dans la coupe, non plus les ne peuvent éviter, ou qu'elle que dans leur surtout, semblable détournent le visage ou qu'elle à ceux des jeunes filles, ainsi que se tournent contre une muraille leurs ceintures qui sont exactement les mêmes. Le rouge dont jours conservé une grande conselles sont usage est une espèce de dération parmi les Tatares de Cricochenille, et leur chaux d'étain (aklik) qu'elles sont étoit telle, que souvent ils por elles-mêmes. Elles se servent pour voient résister au khan et le saire colorer en bleu le blanc des yeux déposer. On devoit pour saire un d'une mine de cuivre vitreuse (ma- khan le choisir de tout temps (comsetache) broyée de la plus grande me nous l'avons déjà dit plus bati sinesse, qu'on sait venir par Con- dans la samille de Guiréy, de als stantinople, et les sourcilsainsi que samille dont il n'existe plus de les chevenx d'une espèce de pom- descendant mâle en Crimée, mas made qui donne un noir éblouis- plusieurs en Turquie. Le Calpsant pendant plusieurs mois. Sultan et Nouraddin-Sultan, étoient A l'époque d'une noce, ou quand elles étalent un luxe degarde robe, personnes les plus considérable les riches s'appliquent des sleurs du pays. Outre la noblesse her et des ornemens d'or battu sur le ditaire, il y avoit encore une it visage. Elles se teignent avec le tre classe de nobles ou Mourni, cna les mains et les pieds d'un du nom de Gapi-Cholki (servitem rouge jaune, jusqu'à la première de la Porte), grade de nobless

maisons une robe de chambre (& que leurs yeux noirs. Nonobibi ce travestissement elles se caches encore le plus qu'elles peuvis des hommes, et la décence exist La noblesse et le clergé out we blanc une mée, et leur insluence autresos toujours après le khan les deu

enu de ceux qui avoient occupé ous la domination des Khans les laces les plus considérables de sur cour, elle vivoit dans une jamsie continuelle avec la grande oblesse. Ces nobles gratifiés par s khans de térres qu'ils ne posséoient en partie que pendant leur ie, et qui passoient aussi queldesois à leur postérité, recevoient score la noblesse pour leurs desendans, mais pas toujours la forme, ce qui saisoit tant de paures dans cette classe, que beaump d'entre eux pouvoient à peine ibsister, et étoient réduits pour rre à tomber à la charge du peule. A près ceux dont nous venons de srler, viennent les Tchélébi, ainsi ppelés descendans des mouftis ou rêtres considérables. Ils n'apparennent point précisément à la oblesse, mais ils sont estimés, msidérés et distingués de la clascordinaire des Tatares. Le haut ergé cousiste, indépendamment nouphti, qui compte par son ing avec ceux de la quatrième bsse de l'Empire, et quia une ension de 2000 roubles, dans le adi-Esker, effendi et einq Ouléus, qui forment entre eux une spèce de Synode ou consistoire, at un petit traitement, et parmi squels, d'après un ordre émané la cour, on doit toujours choisir plus ancien pour succéder au oufti. Le bas clergé est composé es cadis des villes sous la jurisction du moufti, et des cadis des llages subordonnés au cadi-esr; puis de chadips attachés au rvice des mediets principales i celles de la campagne; enfin de mples imams. On appelle Mullah docteurs de la religion, ceux eme qui ne sont point imams. e clergé en activité de service ins une mosquée, entre en jouisnce des terres données à l'église, ces terres (wacouf) consistent l jardins, prairies et champs. Tom. II.

Les cadis jugent dans les discussions relatives aux successions et affaires conjugales, dans celles élevées au apjet des terres et de leur vente, et le cadi-esker étoit la première instance, à laquelle on transmettoit la connoissance de certains revenus de ces terres. celle de leur achat et de leur vente, pour la porter dans des livres. particuliers qui servoient de documens. Il est inutile d'entrer ici en détail sur les cérémonies du culte, celles qui se pratiquent aux mariages, ou autres coutumes établies chez les Tatares, d'après la parfaite ressemblance qu'elles ont avec celles des Mahométans Turce, si bien connues de tout le monde. On voit rarement les Tatares Taurieus avoir plusieurs semmes, et la noblesse ne se le permet pas plus que les gens riches des villes, quoiqu'on en trouve aussi quelques-uns qui ont deux femmes, et que cela ne soit point sans exemple dans les villages. Il n'y en a que peu qui aient des esclaves des deux sexes, mais la noblesse entretient au contraire une foule de domestiques oisits qui l'appauvrissent. La plupart des nobles ou mourzes étoient si ignorans, qu'ils ne savoient ni lire ni écrire, et qu'au lieu d'écriture l'empreinte de leur anneau, sur lequel on voit ordinairement gravé quelques mots turcs, présentoit la signature qu'ils devoient apposer à un acte quelconque. Les jeunes gens cependant commencent à s'appliquer non seulement, à l'étude du russe, dont ils reconnoissent la nécessité, mais encore à lire, écrire, et se civiliser dayantage. La prodigalité qu'on leur voit mettre pour la parure des **femmes** enfermées dans leur harem, ne le cède d'après leur sortune et leurs habitudes, presqu'en rien à celle des Européens, et on n'y voit chez eux d'autre dissérence

qu'en ce que les modes ne sont point aussi journalières. Il n'y a pas jusqu'aux femmes tatares de la classe commune dont le costume ne soit une étosse de soie, ou une brochée en or qu'on fait venir de Turquie. L'indolence et la crédulité appartiennent en générai aux traits caractéristiques de cette nation. Assis souvent plusieurs heures consécutives sur un banc ombragé, ou sur une colline on les voit la pipe à la bouche, lors même qu'elle est déjà vide, regarder sans aucune espèce d'intérèt la plus belle nature qu'ils ont devant eux, faire de longues pauses dans leurs travaux, ou s'en abstenir même tout-à-sait quand ils le peuvent. Il n'y a que la chasse avec la grande espèce de lévriers, qui est fort commune ici, avec des faucons et des éperviers, qui fasse faire quelques mouvemens aux mourzes. La nourriture du Tatare de Crimée est assez recherchée. Les gens considérables sont servir quand ils traitent indépendamment des fruits qu'on présente au dessert, une profusion de mets simples et apprêtés avec beaucoup d'art. La viande de poulain passe chez quelques-uns d'entre eux encore pour un mets délicat et un grand nombre de Nogais sont restés fidelles à l'usage de manger celle de cheval. Les Tatares tuent rarement des bœufs. La boisson ordinaire d'un grand nombre est une eau dans laquelle ils ont fait dissoudre un fromage broyé (djasma) qu'ils préparent avec du lait gardé (yougourte); mais celle en vogue parmi eux et qu'ils préserent à tout, est une espèce de bierre (bouza) enivrante, faite avec de la farine de millet. L'eau-de-vie (arraki) ne trouve pas moins d'amateurs, et cette distillation de toute sorte de fruits est l'ouvrage des Tatares des montagnes. Avec un genre de vie assez-

sobre, simple et sans inquiétude, ces Tatares chaudement vêtus, sans négliger cette précaution même en été, et ne saisant point d'exercice trop fatiguant, ont peu de maladies, et ne sont pas ausi sujetsaux fièvres billieuses et intermittentes, souvent mortelles, qui attaquent ordinairement les étrangers qui ne prennent pas les mémes précautions en Crimée. Beatcoup d'entre eux parviennent i une grande vieillesse en conservant de la gaieté. On ne sauroit attribuer les douleurs rhumatismales qu'on leur voit qu'à la négligence de se procurer des fenétres pour remplacer de petits bâtens en forme de grilles qui leur a servent, dans une chambre toujours exposée à beaucoup d'air, que doit échausser une grande cheminée ouverte. Ces chambres sont chez les gens riches du pays garnies de divans élevés, et che ceux de la basse classe des matelats et coussins rembourés de coton, sont appuyés aux muraille et par terre pour se reposer ou dormir.

TATARES TCHARY, (Tamapu Чары.) On appelle ainsi les Tatares qui habitent près de Tomsk. On en compte 7 on 800 familles. Ils sont tous mahométans. Leurs mœurs et coutumes ressemblen beaucoup à ceux des Tatares de Cazan. Il est même assez probable qu'après la chute de ce royaume des fugitifs de Cazan vinrents'établir ici. Leurs femmes portent, contre la coutume des autres senmes Tatares, une calotte par-dessus leur voile on taster; cette a lotte n'a point d'ouverture su-desus du crâne, mais elle couvre toute la tête. Les filles portent co mêmes calottes sur leurs cheven découverts, qu'elles divisent a trois tresses ou davantage. Co Tatares choisissent le bord d'une forêt pour enterrer leurs morts.

1é, la racine de la tormentille vages. lormentilla erecta) qui rougit

1 jets de Coutchoum-Khan, après Toungouska supérieure. chute de leur royaume; pres-! Sibérie. Quant aux usages, e chose près ceux des Tatares de aran; ils sont cependant moins

clairés qu'eux.

TATARES de VERKHO-TOMSK, Татары верхо - Тольсків.) est une petite branche de Tata-<sup>8</sup> Sibériens qui nomadisent sur s bords de la Toma, dans sa parsupérieure; c'est pourquoi ils irtent le nom de Verkho-Tomsk. sont leurs propres bachliks, ou

ls bâtissent au-dessus de leurs pain. Ils payent leur tribut en ombes des cabanes de charpente sourrures qu'ils portent à Couzi solide, que leurs cimetières netak. Au reste leur langage est àessemblent de loin à des villages. peu-près le même que celui des ls ont dans leurs maisons et sur- Abintzys, et comme eux ils sont out dans leurs appartemens d'été, idolàtres et suivent le chamanisme. es cheminées à la bachkire. Ce Leurs semmes et leurs silles soront d'excellens agriculteurs. Ils ment quatre tresses de leurs cheavent avec plaisir la capitation veux, et les ornent de grains de epuis qu'on les a exemplés de la coraux et de toute sorte de colisisurniture des chevaux de relais à chets quand elles peuvent se les omsk. Ils prennent, au lieu de procurer. Ils sont pauvres et sau-

TATARSKAIA, (Tamapckas.) C'est le nom d'une riv. de Sibérie, TATARES de TOBOLSE, (Tama- qui coule du nord au sud dans le ы Тобольскіе.) C'est le reste de gouv. de Tomsk, district de Jénisut qui tormoient la majorité des séisk, et se perd ensuite dans la

TATISTCHEVSKAIA - CREPOST, ue tous se dispersèrent: il ne ( Татищевская - Криповть.) 181a que 4000 hommes à peu près Cette sorteresse est dans le gouv. ui habitent dans ce moment à et le district d'Orenbourg; elle est oholsk et dans ses environs. Ils située sur une hauteur près du int mahométans. Voyez pour la Camyche-Samara à environ une arlie historique, l'article Tatares demi-werste de son embouchure dans l'Oural, et à peu de distanœurs et contumes, ils ont à peu ce de l'ensoncement qui sorme le lit de ce sleuve. Cette place est un carré irrégulier; elle est fortifiée d'une murraille de poutres couchées les unes sur les autres, et de chevaux 'de frise. Les angles sont garnis de batteries construites en bois. Elle renferme plus de 200 maisons, outre les casernes de la garnison, deux églises et quelques maisons, occupées par les officiers. Tatistchesskaia est une des plus iels, et sont au nombre de 300 grandes places de la ligne de l'Oursonnes en comptant les deux ral, et des plus peuplées après les. Ils paroissent être, comme Orenbourg. C'est la résidence de Abintzys, une race de Tatares l'état major et du commandant en èlés avec les Calmouks dont ils chef des troupes dispersées dans irtent quelques traits. Ce petit la partie insérieure de la ligne. aple possède quelques trou- Les dragons et les Cosaques toraux; mais il se nourrit princi- ment la garnison ordinaire de cette lement du produit de la chasse, forteresse. Les Bachkirs et les Calde racines de plusieurs plantes mouks chrétiens de Stravropol ut ils sont provision pour l'hi- gardent les postes avancés situés r. L'agriculture leur est incon- sur la ligne de l'Oural, ainsi que et ils ne mangent pas de l'intervalle des forteresses, de-100

jusqu'à la fin de l'automne : on ne réside à Baktchisaraie, et les Juis les relève qu'au bout de ce temps.

бернія.) (gouv. de) Il est borné au commerce de ce pays, voyez l'arnord par ceux d'Ecatherinoslaw et de Kherson, à l'orient par la ques Tchernomors dépendentausi mer d'Azof et le gouv. du Caucase, au midi et à l'occident par la mer puis la mer d'Azof sur la rivedroix Noire. Il renferme toute la Cher- du Coubane jusqu'à l'embouchue sonèse taurique ou la presqu'île du Laba, et toute l'île de Tamane de Crimée, l'île de Phanagorie ou y est comprise. C'est un pays serle Tamane, et la partie de la terre tile dont les habitans ne profitest ferme qui est comprise entre le guère s'occupant presque unique Ducpr et la mer d'Azof, depuis la ment de pêche et à tirer le sel de riv. Conskiévody qui se jette dans le premier et la Berda qui se jette Cosaques. Leur capitale est Ecdans la mer d'Azof. Le Dnepr fait therinodar. On a commencé sost aussi ses limites depuis l'embou- le règne actuelà multiplier les mechure du Conskiévody jusqu'à la rinos avec beaucoup de succès dans sienne dans la mer. Comme la le gouv. de Tauride. C'est une plus belle partie de ce gouv. a branche d'économie qui pronet déjà été décrite à l'article Crimée, beaucoup de profit, et qui nécesnous n'en dirons ici que quelques sairement deviendra florissante. mots. Les plaires qui se trouvent en-decà de l'isthme de Perecope C'est la principale ville du dissont unies, dépourvues de bois, trict de Nyland, dans la Finlande peu fertiles, mais remplies d'ex- ci-devant suédoise. Elle a été bicellens pâturages et de lacs salins tie en 1650 par le comte Pierre dont les plus beaux se trouvent cependant renfermés dans la pres- contrée agréable. Les Russes s'en qu'île. Ils produisent année com- étoient déjà emparés en 1713, resmune plus de 5 millions de pouds due aux Suédois par la paix de de sel. Ce gouv. se partage en 6 Nystad, elle a encore une sois été districts qui portent les noms de reprise dans la guerre suivante leurs chefs-lieux, ce sont : 1º Sim- Le traité d'Abo la remit de nonphéropol capitale du gouv., 2º veau à la Suède; elle vient d'étre Eupatorie, 3º Pérécop, 4º Théo- définitivement réunie à l'empire dosie, 5º Dnéprovsk, 6º Melito- avec toute la Finlande par le derpol. On y trouve en outre les vil- nier traité de paix. Le châtean y les de Sevastopol, Balaclava, Baktchisaraie, Carassou-Bazar, Eski-Crime, Soudakh, Kertche et Yénikol, qui sont sans arrondissement. La population de ce gouv. peut être portée à 207,000 persounes des deux sexes. Elle est composée, outre les Russes, de Tatares qui en sorment la majorité; de Grecs, d'Arméniens et de Juifs. Le clergé russe relève de l'archeveque d'Ecatheriuoslaw. Les

puis le premier jour du printemps Mahométans ont leur mousti qui leurs rabbins. Pour ce qui regarde TAURIDE, (Tasputeckan Ty- les productions, l'industrie et le ticle Crimée. Les terres des Conde ce gouv.; elles s'étendent deleurs lacs. On y compte 14,500

TAVASTEHOUS, (Tasacmsqch. Brake, au bord d'un lac dans une est assez bien fortisié, elle a un arsenal et un magasin qui appartient à la couronne. Sous le régime suédois, elle étoit la 97° à b diette.

TAVATOMA, (Tasamosia) [[[ qui coule dans le gouv. d'Irconsi. district d'Igiguinsk. Elle est remarquable par des sources d'es bouillante, qui, sortant des motagnes près de sa rive gauche, forment un ruisseau qui se jett

rie subitement la peau.

ieure par des Tatares. au midi de la ville de ce nom, des deux sexes. r le bord de la Tavrovka qui se TAZE, (Ta38.) fleuve qui prend lais lorsqu'on trouva que la posi- vskaia gouba) golfe de Tazow. on de Pavlovsk présentoit plus TCHADOBETZ, (Yagobeub). riv. avantage et de facilité pour cet considérable qui prend sa source l lorsque l'Empereur y vint à de se réunir à la Toungouska. on retour de Perse, il y ordona la construction de 15 prames, j galères et 50 autres bâtimens <sup>'une</sup> moindre grandeur. Ce qui ouverain y avoit fait construire u beau palais en hois pour son isage, deux fauxbourgs où lo-

is la Tavatoma. L'eau de ces et quelques boutiques pour les irces a un goût et une odeur marchands qui vinrent y trafiquer. foie de sousire; lorsqu'on s'en On y recommença à construire e la bouche ou le visage elle es- des vaisseaux en 1736 à l'occasion de la guerre qui éclata alors avec l'AVDA, (Tasga.) deux riv. de la Porte-Ottomane, mais ces traérie, la Sosva et la Losva for- vaux ne continuèrent que jusqu'en ent par leur jonction la Tavda, 1740 où ils furent discontinués. i commence à porter ce nom Depuis cette époque Tavrow ne sit is le 63° de lat. sept. et le 80° que déchoir: l'acquisition desports long. orient. Elle se jette dans sur la mer Noire, la fondation de lobol. Le pays qu'elle parcourt nouvelles villes plus propres à y ns sa partic supérieure, est ha- établir des chantiers, et surtout é par les Vogoultsys, et l'in- l'incendie de 1744 qui y brûla le palais, les magasins et plus de 500 TAVROW, (Tasposo) Pierre- maisons acheverent de la ruiner -Grand en avoit sait une ville entièrement. Ses sortisications sont rtifiéc, dans laquelle il y avoit détruites, on en voit cependant airanté et chantier pour des quelques restes. Dans ce momentisseaux de guerre. Elle étoit ci Tavrow est un bourg où l'on ins le gouv. de Voronége, à 12 trouve 2 églises et 1000 habitans

tte dans la Voronége, qui elle- sa source dans le gouv. de Tobolsk, ème tombe 5 ou 6 w. plus loin district de Sourgoute. Il sort par us le Don. Cet établissement deux bras de deux lacs, le Dine et oit pris un très - grand accrois- le Cou, entre ensuite dans le gouv. ment, an point que dans l'an- de Tomsk, district de Tourouce 1704 on y commença la cons. khansk, et continuant toujours à ruction de six vaisseaux de guer- couler du midi au nord, il se jette e de 80 canons chacun. Ces vais- dans l'océan Glacial, formant à aux devoient descendre dans la son embouchure une baie trèsier Noire par le moyen du Don. vaste, et qui porte son nom ¿Tazo-

liget, on y transporta une grande dans le gouv. d'Irkoutsk, et qui artie de l'amirauté, des magasins entre ensuite dans celui de Tomsk, t des chantiers de Tavrow. Mal- où elle parcourt plus de 400 w. ré cela les travaux y continuèrent, dans le district de Jénisséisk avant

TCHAGINE, (Yazano). riv. qui sort du steppe des Kirguiss Caissaks, et qui coulant long-temps parallèlement à l'Oural, finit par ul exécuté dans l'aunée 1725. Ce se réunir au Derkoul, elles tombent ensemble dans l'Oural. Toutson cours est de 150 w.

TCHAGODA, (Yacoza). riv. qui coient les matelots et les ouvriers; coule dans le gouv. de Jaroslaw, m y avoit établi une manufacture et qui se jette dans la Mologa. "draps, des magasins nombreux Des bateaux qui ne prennent pas

plus de deux pieds d'eau y peuvent facilement naviguer.

TCHAGOULAK, (Yazyaako). C'est le nom d'une petite île qui appartient à l'archipel aléoutien.

TCHAGRA, (Yacpa). riv. qui coule dans le gouv. de Saratof, et qui se jette dans le Volga sur sa rive gauche, ses bords sont inhabités, et elle traverse malgré cela une contrée fertile; elle appartient au district de Khvalinsk.

Tchaguirskoit, (Υασυρεκού.)
Poste fortifié sur les frontières de l'Empire du côté de la Chine. Il est entouré d'un rempart de bois et d'un fossé. On y trouve des casernes, quelques maisons, outre celle du commandant, et des magasins.

TCHALANGA, (Yazanea.) pet. riv. du gouv. de Penza, district de Mokchansk, elle se jette dans la Kéranda.

TCHALBAK OU TCHEMBACHE, (Yandamo unn Yentauo.) pet. fleuve du gouv. du Caucase, district de Stavropol, il se jette dans la mer d'Azof.

TCHANY, (Yante.) très-grand lac qui se trouve dans le gouv. de Tomsk, district de Gainsk, dans le steppe Barabine entre l'Ob et l'Irtyche. Il doit avoir à-peu-près 100 W. de long. sur 40 à 50 de large. Il communique avec les lacs Moloki et Abichkane. Plusieurs petites riv. viennent s'y perdre et

il abonde en poissons.

TCHA-OUSSY, (Yaych.) ville du gouv. de Mohilew et chef-lieu d'un district, sur la rive droite de la Bassia, pet. riv. qui se jette dans la Pronia; elle est à 42 w. sud-est de Mohilew. On y trouve un couvent de Carmes, une église catholique grecque et une de Grecs-Unis ainsi qu'une Synagogue et une école; le nombre de ses habitans se monte à 2100 personnes des deux sexes, et il s'y tient un grand marché par an.

TCHAPTCHATCHI, (Yantau C'est le nom qu'on donne à u emplacement qui se trouve dans steppe, entre l'Oural et le Volga à 80 w. d'Enotaefsk, pet. ville d gouv. d'Astrakhan. On y a décou vert un sel gemme. Le nom de a endroit veut dire en langage cal mouk une place où l'on travaille la pioche. Ce sel y est en très-gra de quantité et d'une transparent qui ne le cède pas à celle du cris tal de roche. Il est étonnant qu l'on ne songe pas encore à son et ploitation en règle. Le transport travers un steppe sablonneur est peut-être un obstacle, para que d'ici au Volga on a plus de & w. à travers des collines de sable où la route est presque impratie ble en été, ou au moins très-pén ble, à moins qu'on ne veuille servir de chameaux pour ce trasport, ce qui conviendroit même beaucoup à leurs propriétaires Calmouks, qui gagneroient beitcoup d'argent par ce moyen.

TCHARDARLI, (Yapaaxar)
colonie grecque qu'on a projette
d'établir en 1779 dans le gout.
d'Ecatherinoslaw à 192 w. de cette
ville, sur les bords du Voltchéy;
elle devoit être de 200 familles,
mais il s'en trouve actuellement

beaucoup moins.

TCHARYCHE, (Yaphino.) Cest une riv. considérable et excessivement rapide qui prend sa source dans les monts Altaïs; elle au cours très-tortueux pendant lequé elle traverse les districts de Busi et de Couznetsk, dans le gouv. de Tomsk, avant de se jeter dans l'Oh Le sond de cette rivière est pier reux, elle est très-poissonneuse d'regoit quantité de petites riv. dans son sein.

TCHATYRDAG, (Yamupació) C'est la plus haute montagne in toutes celles qui se trouvent dus la presqu'île de Crimée (Vojti cet article).

Tchébarcoul, (Чебаркулб.) teresse, elle se trouve dans le av. d'Orenbourg, district de oïtsk, au nord-est d'un grand lie formé par le lac Tchébarnl'(1) dout la rive est composée rochers élevés et saillans. Ses tifications consistent en un mur planches, en chevaux de frise et une charpente ( Nadolby ), avec ; tours garnies de canons qui ment les portes de la place. On ompte à peu près 300 maisons 350 Cosaques commandés par r ataman. On y remarque deux ises de bois, l'une pour l'hiver l'autre pour l'été. Cette pet. teressse est à 508 w. d'Orenarg et à 64 de Tchéliabinsk.

Гсневося , (Чебоксары.) lle du gouv. de Cazan, et chefa d'un district, sur la rive droite élevée du Volga, à une demirste des bords du fleuve, et à mbouchure de deux ruisseaux, Sigouchka et la Tchebocsarca. le est à 136 w. nord-quest de zan. Cette ville a été bâtie en 56, par les ordres du tzar Ivan ssiliévitch. Ses fortifications qui ient en bois surent brûlées en 9 pendant le grand incendie i réduisit alors toute la ville en idres. On y trouve dans ce mont-ci, outre la cathédrale, 10 ises et un couvent de moines; grand magasin et l'hôtel-dele sont en pierres, ainsi que elques boutiques et plusieurs isons de particuliers. Cette ville sserme 5000 habitans des deux es. Ils font un commerce fort ndu en blé, cire et miel; la ville serme en outre quelques sabri-

CHÉCANDA, (Yexanga.) pet. du gouy. de Penza, district de rovtchat; elle coule dans une et et se jette dans l'Oïva.

Tchelbaie, (Челбай.) pet. riv. du gouv. de Penza, district de Nijni-Lomossk, elle se perd dans l'Atmisse.

Tchéliabinsk, (Челябинско.) ville du gouv. d'Orenbourg et cheflieu d'un district, sur la rive droite du Miasse qui se jette dans l'Issette, et à 400 w. à l'est d'Oussa. C'étoit auparavant le principal endroit de la ligne militaire de l'Issette, ct il étoit d'une grande importance, étant situé au milieu des terres des Bachkirs. On y a transporté les tribunaux du district en 1782. On trouve dans ce moment à Tchéliabinsk 2 églises, quelques boutiques et près de 500 maisons réparties sur les deux rives du Miasse; ses fortifications consistent, comme presque toutes celles de ces contrées en un mur de charpente avec quelques tours aux portes, des chevaux de frise et un fossé. La garnison consiste en une compagnie d'invalides et 300 Cosaques. Il se tient deux grands marchés par an dans cette ville.

TCHENBAR, (Yehbaph.) pet. ville du gouv. de Penza et chef-lieu d'un district depuis 1780; elle est située sous le 530 2' de lat. sept. et le 610 7' de long. orient., sur les bords de la petite Tchenbar, à 129 w. sudouest de Penza. On y trouve une seule église en bois, deux magasins, l'un de sel et l'autre de farine, et 152 maisons habitées par 668 personnes; ils sont presque tous cultivateurs.

TCHENDONE, (Yengono.) sleuve qui coule dans le gouv. d'Irkoutsk, canton d'Iakoutsk, district de Jigansk; il coule du midi au nord et se jette dans l'Océan glacial, après avoir sormé un lac vers son embouchure qui renserme 5 petites îles. Ce sleuve détache aussi un bras qui se réunit à la Yana.

<sup>1)</sup> Tohébarcoul signific les tigré.

TCHEPTSA, (Yenua.) granderiv. la cathédrale est fort riche, u qui coule plus de 400 w. dans le maison de charité, un magasin, à gouv. de Viatka, et s'y jette dans boutiques et environ 350 maisea la Viatka, la ville de Glazow est Autant l'ancienne Tcherdyne et batie sur ses bords.

TCHERBYNE, (Чердыно.) ville actuelle est pauvre et mal batie. du gouv. de Perm, et depuis 1781 ches-lieu d'un district. Elle est située sous le 60° 24' de lat. sept. ct le 74° 10' de long. orient., sur les bords de la Colva qui se jette dans la Vychera, et cette dernière dans la Cama. Tcherdine est à 277 w. au nord de Perm. C'est le plus ancien endroit habité de cette contrée. On ignore à quelle occasion et à quelle époque les Russes yont para pour la première sois. Les (Черемшано Большой). peuples qui y vivoient étoient grande Tchérémchane, riv. payeus. Saint Etienne, évêque, prend sa source dans le gouv. les convertit au christianisme en renbourg, district de Boulos y prêchant l'Evangile en 1372; il minsk; elle coule de la dans renversa les temples des idoles et gouv. de Cazan, district de Ten détruisit l'idolatrie dans tout le topolié, où elle se réunitalis pays. Il est probable qu'alors les tite Tchérémchane et entre un Russes vinrent habiter parmi eux; le gouv. de Simbirsk dans lequi des colonies nombreuses de Novgo- elle se réunit au Volga, tout rodiens qui fuyoient les discordes cours est de 200 w.; elle est im civiles dont la république étoit rapide et ses eaux sont claires troublée à cette époque, en for-limpides, elle parcourt un pa moient la majorité. On connoît par partout très-sertile et en générale des traditions que Tcherdyne étoit bien boisé. une ville riche et très-florissante, que son commerce s'étendoit de- peuples, ils sont de race since puis la mer Caspienne jusqu'à la habitent les gouv. de Viath, mer Glaciale; des vaisseaux étran- zan, Simbirsk, Orenbourg gers arrivoient sur ces deux mers Perm, les deux rives du Voi pour apporter à Tcherdyne leur or et principalement la rive gand et leurs marchandises en échange et les bords de la Cama vers 4 de celles qu'ils recevoient de cette embouchure. Ils se nomme ville (voyez PERMIE). Il ne reste Mari, c'est-à-dire hommes; plus rien de sa grandeur passée nom de Tchérémisses (oriential que les remparts de terre à demi- leur a été donné par les Mordus ruinés, et une description saite en à cause qu'ils vivoient à l'est 1725 qui prouve qu'il y existoit un ces derniers. Leur langage est et Cremi entouré de murailles d'une dialecte sinnois, mélangé de mo très-grande hauteur quoique en russes et tatares. Pendant la bois; plusieurs tours, dont une mination des Mongols, ils | s avoit 35 toises de hauteur, et que étoient soumis, et vivoient : " la ville avoit une étendue considé- plus au midi entre le Volga ! rable. Dans ce moment-ci on y Don. Ils avoient leur propre betrouve 3 églises parmi lesquelles qu'ils conservèrent encore les

riche et florissante, autant la ... commerce de pelleteries qu'el faisoit auparavant ne rapporte pl rien, à cause de la diminution d bêtes sauves dans ses environs. habitans, qui ne sont plus qui nombre de 2000 personnes d deux sexes, sont presque ta cultivateurs; ils payent une pa tie de leur redevance à la coun ne en peaux de ronnes.

TCHÉRÉMCHANE BOLCET

Tcheremisses, (Yepenu's

tres-attaché à la Russie. Ils ont actuellement 'ni mourzes 'ni aple pasteur, mais étant resrré dans ses possessions, il est venu agricole, à l'imitation des isses au milieu desquels il vit. 's Tchéremisses s'entendent partement à l'éducation des abeili, et cette branche d'économie textrémement productive entre irs mains. Ils sont fort ignons; n'ayant pas de lettres alabétiques, ils n'out pu conserraucune notion de leur ancien lte, de leurs lois ni de leur stoire; ce qu'ils en savent encon'est que par tradition, et celles'essace tous les jours de leur émoire, sur-tout depuis qu'une ande partie de ce peuple s'est nvertie au christianisme. Ils at de taille médiocre, out presle tous les cheveux châtainsirs, ou blonds ou roux. Ces uleurs se distinguent surtout ns leur barbe, qui n'est pas es-garnie. Ils sont très-blancs visage, mais ils out de gros nits, ils ne sont pas robustes, , ce qui est assez ordinaire, ils nt craintifs, dissimulés, et d'un têtement sans égal. Le sexe y t d'une figure assez agréable. Le stume des Tchérémisses est esque le même pour les deux tes que celui des Morduans, à elques petites différences près, cepté encore que chez les Tchémisses, les femmes mariées et illes s'habillent de même. Elles rtent l'hiver et l'été des calens sous leurs chemises qui sout roites et assez courtes. Les Tchémisses sont plus propres dans urs babitations que les Votiaks, ordnans et Finnois, et approent beaucoup en cela des Tchouches. Leurs maisons ressem-Tom. II.

mps sous la domination russe; blent à celles de ces derniers, elles ais leur race s'est éteinte dans n'ont point de cour et sont dispersonne d'Adaé, prince brave persées. Dans la plupart de ces maisons, il y a un appartement d'été et un d'hiver, avec une blesse parmi eux, C'étoit un galerie couverte et un escalier. La distribution intérieure est, en tout, la même que celle des maisons tatares. Ce sont d'excellens agriculteurs, aussi abondent-ils en grains. Lorsqu'ils moissonnent, ils empilent les gerbes en meules en sorme de cônes, qui sont soutenues par quatre pieux ou poteaux avec des traverses, et couvertes de morceaux d'écorces d'arbres, ce qui les met à l'abri des souris et de la pourriture. Ils ont beaucoup de chevaux et de bètes à cornes. Une partie des Tchérémisses vit dans l'idolàtrie, et ceux-là mangent volontiers la viande de cheval, d'ours et de toutes sortes d'animaux, les bêtes mortes et le cochon exceptés qu'ils ont en horreur. Lorsqu'il leur nait un enfant le premœr venu lui donne un nom; si c'est un garcon, c'est à un homme à le nommer, si e'est une fille, c'est à une femme. Ils achettent leurs femmes, et le prix ordinaire est de 40, 50, jusqu'à cent roubles. La polygamie est permise parmi ces idolâtres, mais ils n'épousent jamais une parente, et ne peuvent même épouser les deux sœurs; mais après la mort de la première ils pouvent prendre l'autre, si elle y consent. C'est toujours celui qui a donné le nom au garçon qui est l'entremetteur de son mariage. Le jour des fiançailles, le promis arrive avec ses amis chez la promise, et y donne une espèce de bal, car il amène des danseurs et des musiciens; il paye le reste de la somme convenue pour sa future, et fait des présens aux assistans, après quoi l'on se divertit jusqu'au lendemain. Alors il emmène la fiancée, malgré ses pleurs,

ses cris et sa feinte résistance, dans habillent le défunt de ses plu son logis. On met dans la maison, beaux habits, et lui cousent quel où doit se saire la nôce une tableau ques pièces de monnoie dans le milieu de laquelle on pose l'idole ceinture. On y joint un bâton du dieu pénate auquel le Karte ou pour, qu'il puisse se désendre prêtre payon adresse des prières. des chiens, et quelques verges de On dine, et ensuite les divertis-, rosiers, qui sont un préservatif semens recommencent. Ils con- selon eux, contre les mauvais ge sistent en danse et musique. Les, nies, Lorsque le cercueil est re instrumens en usage sont le psal- couvert de terre, ils allument des térion ou harpe couchée, la cor- sus autant de petites bougies qu'il nemuse et la guimbarde; leur chant ont déjà perdu d'amis, et répè est monotone et désagréable. Pen- tent plusieurs sois ces mots: Vive dant ce temps on habille la pro-, en paix! Pendant cette cérémonk mise dans une maison voisine, ils mangent des galettes dans les on lui met le bonnet en pain de quelles ils mordent auparavia sucre ou plutôt en cône tronqué trois sois, et en mettent les moren usage parmi les femmes, et ceaux sur la tombe en disant: (c) quand elle est prête l'époux vient pourra 2 ous servir. la chercher, et lui donne la main, jours de l'année où ils célèbres pour l'amener dans l'appartement des prières en commémoration où on a place l'idole. Elle se met des morts. Ils obeissent aveuglé à genoux, et le Karte prononce ment à leurs prêtres qu'ils nonla prière d'usage, après quoi elle ment Machane, Karte, et k se lève, distribue des présens aux grand sacrificateur s'appelle Yous assistans et leur présente à boire, tiche. Ils nomment Dieu Yours de la bierre, de l'hidromel ou de et Coyou-Youma, le Dieu très l'eau-de-vie, et retourne dans la haut; après lui ils rendent 🔄 maison où elle s'est habillée. Lorsque l'heure de se coucher arrive, les parens la forcent à se coucher et l'enserment avec son mari. Le lendemain le parrain arrive, un souet à la main, et si tout est en règle il témoigne son contentement en buvant un verre de bierre qu'il dans les différens emplois qui les reçoit des mains de la nouvelle sont assignés. Ils croient aussi i épouse, si non il la menace du quelques saints de la légende rus fouet, et quelques jours après se, et au Mishomet des Tatare les essets suivent insailliblement la qu'ils révèrent sous le nom de veille recommencent encore ce gue tatare un prophête. Le nom jour-là, et lorsque les convives des principales divinités subalterhoivent le dernier verre de vin ou nes sont Pougourcha-Youma, k de bierre avant de s'en aller, ils y Dieu du soleil, Coudortche-You mettent quelques petites pièces de ma, le Dieu du tonnerre, et pur monnoies pour les époux. Les miles déesses Catchebou la men Tchérémisses idolatres enterrent du soleil, Cabou, etc. Le roide leurs morts le jour même du dé-, dieux malsaisans est Chaitant.

plus grands hommages à son épouse qu'ils nomment Youmone Ava, mère des dieux insérieurs ils ont ensuite des divinités subsh ternes, biensaisantes, qui proviennent de ces premiers, et qui sous eux gouvernent le monde, Les amusemens de la Poulimbar, qui signifie en lancès; ils ont soin de poser le cer- mais ils ne prononcent jamais soit cueil du sud à l'est, de saçon que nom en parlant de lui, ils la tête du mort soit au sud. Ils désignent par le nom Yoone;

ialfaisant. Les bois ont leurs rès-méchans. Les cérémonies regieuses et les sacrifices ont lieu ans des endroits sacrés, situés en lein air, et qu'ils appellent Réréut: c'estordinairement dans des nets ou des bois sacrés, et là où il es en trouve pas, il faut absolusent qu'il y ait au moins quelues arbres auprès; les bois de hene sont préférés pour cela à ius les autres. Le Kérémet est stouré d'une barrière, il a ordiairement de 10 à 20 toises d'étenme; on y pratique trois portes, première à l'occident pour l'enre et la sortie dù peuple, la scande à l'orient pour introduire s victimes, et la troisième au nd pour apporter l'eau; il est évèrement défendu aux femmes approcher du Kérémet, les ommes même qui veulent y enrer sont obligés de faire des abluions, se vêtir proprement, et uriout de tâcher d'y apporter onjours quelques offrandes. Le endredi est chez eux le jour le ius favorable pour les grandes érémonies, c'est aussi leur jour e repos. Ils ostrent en sacrifice rs chevaux, des vaches, des breis, entin toutes sortes d'animaux omestiques et sauvages, de même ue des oiseaux, des gateaux, du am, de la bierre', de l'eau-deie, etc. Il est permis de maner les restes du sacrifice au logis, t même les semmes peuveut y articiper. Les animaux blancs ont les plus recherchés pour les icrifices, dans quelques circonlances il est aussi permis de sacrier les noirs, mais jamais et sous ucun prétexte ceux qui sont biarrés ou qui ont des taches de difrentes couleurs ne peuvent être gréés pour cela. Ils ont par an n grand sacrifice dont toutes les

abite dans l'eau, et c'est vers le cérémonies sont détaillées dans plusieurs ouvrages des voyageurs plusieurs ouvrages des voyageurs plusieurs ouvrages des voyageurs Russes, et qu'il seroit trop long de rapporter ici. Les Tchérémis-rès-méchans. Les cérémonies regieuses et les sacrifices ont lieu ans des endroits sacrés, situés en lein alr, et qu'ils appellent Kéré-cest ordinairement dans des rets ou des bois sacrés, et là où il es en trouve pas, il faut absolutes en trouve pas, il faut absolutes arbres auprès; les bois de hêue sont préférés pour cela à 40,000 Tchérémisses dans toute l'étendue de l'Empire russe.

TCHEREMKA, (Yepezika) pet. riv. du gouv. de Jaroslaw, elle sort d'un marais, parcourt une partie du district de Rybinsk et se jette dans le Volga auprès de cette ville.

Tcherepovetz, (Череповець.) pet. ville du gouv. de Novgorod et chef-lieu d'un district. C'étoit auparavant un couvent de moines qui dépendoit immédiatement du patriarche, on l'a érigé en ville en 1776: Elle est située sur les bords et à l'embouchure Yagorba, dans la Cheksna, à 518 w. nord∸est de Novgorod. On y trouve l'église cathédrafe étoit auparavant celle du couvent, et 4 églises paroissiales, deux magasins de sel et un d'eau-de-vie, et près de mille habitans des deux sexes. Il se tient 3 grands marchés par un dans cette ville. Les deux riv. sur lesquelles cette ville est bâtie, la Cheksna et la Yagorba sont très-poissonneuses.

TCHERIKOF, (Yepuxoso.) pet. ville du gouv. de Mohilew. et chef-lieu d'un district depuis 1777; elle est située sous le 53° 13' de lat. sept. et le 49° 21' de long. orient., à 79 w. au sud de Mohilew, sur la rive droite de la Soja. Cette pet. ville a été bâtie en 1604 par Sigismond III roi de Pologne. Charles XII voulnt passer en 1708 la Soja en cet endroit

mais il fut reponssé par les troupes russes. On trouve actuellement dans cette ville deux églises catholiques grecques, une synagogue, une école publique et plus de 300 maisons.

TCHERRASE, (Черкаско.) (Vieux) ville ci-devant capitale des Cosaques du Don, etancienne résidence de leur principal chef (Attaman). C'étoit le dépôt de leur grosse artillerie et de leurs munitions de guerre, ils y metroient aussi leurs meilleurs effets en temps de guerre, comme en un lieu de sureté. Cette ville est située sous le 47° 18' 34" de lat. sept. et sous le 57° 36' de long. orient., à 1189 w. de Moscou, sur la rive droite du Don et entourée en outre par une petite riv. nommée Vassilievka, qui, sortant d'un pras du Don nommé Aksai, vient se réunir de nouveau à ce fleuve non loin de Tcherkask; ce qui sait que cette ville est en quelque la con sur une île: voilà pourquoi elle est mal-saine car le flepve déborde tous les ans au commencement d'avril, inonde toute la ville, sculement peu de place autour de la cathédrale reste à sec, de manière que les étages inférieurs, qui servent la majeure partie d'entrepôt aux habitans pour renfermer leurs provisions, sont entièrement sons l'eau, et qu'on va d'un endroit à l'autre en bateau. Cette inondation dure jusqu'à la fin de juin. Tcherkask a été bậti en 1570; elle étoit sormée de 11 Stanitzes, dont 5 étoient dans l'enceinte même et 6 dans les fauxbourgs. La ville est mal bâtie, les rues sont étroites et tortueuses, elle renferme cependant \_ quelques bâtimens en pierres, tels que la cathédrale, l'arsenal et une vingtaine de maisons de particu-

liers, C'étoit avant la fondation de Nouveau-Tcherkesk, dont not parlerons plus has dans un articl séparé, le rendez-vous général d nation, toutes les sois qui s'agissoit de délibérer sur les be soins communs; ce qui se fait con formément à la constitution demo cratique (1) qu'ils ont adoptée, e toutes les lois aussi qu'il fauts préparer à quelques expédition militaires. Dans le nombre des !! Stanitzes qui sormoient toute population de la ville, il y en aid une entièrement formée de Taum mahométans, elle étoit composé de 150 familles. Ces Tatares sos ici depuis un temps très-recule. et doivent avoir été les premies habitans de ce lieu. Ils sont sur l pied des Cosaques, conservant top tefois leur idiome, religion, et sou aisés dans leurs moyens. Outra cathédrale, on trouve ici béglist et 1900 maisons, la pluparten bos des magasins, quelques écoles a des maisons de charité. Le nombre des habitans étoit un peu plus de 10,000 hommes. On ne saurod guère faire l'éloge de leurs mœors une bonne chère continuelle, l'e naction, résultats de l'abondant que les possessions excellentes de cette libre milice occasionpent, in ont corompus, et le luxe a fait die paroître l'antique simplicité qui régnoit. Ils sont cependant tres-les pitaliers, et accueillent savorable ment et avec plaisir les étrangers La culture de la vigne a sait de grands progrès dans les environs de cette ville et les pécheries, sont d'un très-grand rapport, Tcherlai a généralement une grande est tence pour le commerce maritime et seroit devenu une ville beacco plus importante encore si la que, rantaine générale de Kertche pres

<sup>(1)</sup> Cette forme de gouvernement a souffert plusieurs atteintes, elle est mississe pour ainsi dire changée, depuis que l'Impératrice Catherine II, a comment de revêtir de décorations et de grades supérieurs les principaux d'entre les Cossques.

osée depuis long-temps pour toute mer d'Azof avoit lieu, et surout si la nouvelle ville ne l'avoit atièrement ruinée. Son clergé, usi que tout celui des Cosaques a Don est sous la surveillance de ' archevêque de Voronéje.

TCHERRASK (NOUVEAU) (Hosopracro.) Cette nouvelle capitale es terres des Cosaques du Don 'existe que depuis six ans; on est décidé à la bâtir et à y établir siège du gouv, qui auparavant toit au vieux Tcherkask, à cause es terribles inondations auquelles ette dernjère ville est sujette. Celle ont nous parlons est située sur rive droite de l'Aksaï et sur les ords d'une petite riv. qui s'y jete, iqu'on appelle Touzlow. Elle est 15 w. du vieux Tcherkask. De lusieurs plans qui ont été faits, M. I. a approuvé celui présenté ar l'Attaman Platow, et d'après rquel la ville se bàtit. Le gouverement a donné toutes les facilies possibles; mais ce n'est qu'avec <sup>jeine</sup> que les habitans de la vieille 'ille se décident à venir habiter la 10 avelle. Ils sont fachés de se voir <sup>a loin</sup> du fleuve qui leur facilitoit Atrèmement l'arrivée des vivres <sup>!l</sup> les moyens de commerce en géiéral. Ils sont très-impatiens de oir le déblayement de l'Aksai qui loit leur ouvrir une communica-10n avec le Don; mais ces ouvra-<sup>es</sup> sont difficil**es** et demandent du emps. En attendant les habitans le la nouvelle ville se plaignent de a cherté, et regrettent sur-tout lu'ou n'ait pas choisi Aksaï pour stre le siège du gouv. La populaion de Nouveau-Tcherkask est encore peu de chose, eu égard à sa grande étendue qui est de 7 w. àpeu-près. Elle a tout au plus 2500 habitans. Les Tatares qui habitoient le vieux Tcherkask y ont été transportés, ils habitent un fauhourg séparé et y ont une mos-

rées au cordeau, mais elles ne sont encore ni pavées ni éclairées. Une partie de la ville est sur le penchant d'une colline, l'autre est sur la haûteur, et c'est le plus beau quartier: Les maisons sont à une très-grande distance l'une de l'autre; il n'y en a que 10 ou 12 construites en pierres, les autres sont des petites maisonnèttes en bois: Les églises sont de même petites et construites en bois. La cathédrale va être bâtie' sur un nouveau plan et en pierres. On bâtit sur la grande place un magnisique pavillon destiné pour le général Platos. Novotcherkask a un gymnase où on enseigne les langues latine, allemande et française, l'histoire, la géographie, les mathématiques, la philosophie, etc. Il y a un fort bel hopital avec 120 lits et une apothicairerie de la couronne; toutes les autorités, les administrations, la chancellerie du Don et les bureaux de poste, ainsi que l'arsenal y sont également, et le vieux Tcherkask privé de tout cela et de ses principaux habitans, n'est plus qu'un chétif bourg qui doit se dégrader tous les jours davantage.

Tcherkassy, (Черкасы.) pet. ville du gouv. de Kiew et cheſ-lieu d'un district, située sur la rive droite du Dnepr, à 251 w. au-dessous de Kiew. Elle a été bâtie à la sin du 13e siècle par les Cosaques. Dans ce moment on ny trouve

rien de remarquable.

Tcherlakofskoie, (Черлаковская крвпость. ) C'est un pet. fort du gouv. de Tomsk, district de Biisk, il appartient à la ligne d'Irtyche; sa position est sur un bras de ce fleuve dont les bords sont très-escarpés. Il est entre la ville d'Omsk et le fort de Gélézinsk, à 128 w. de la première et 82 du dernier. On ne trouve dans l'enceinte du fort que la maison du commandant, celles des offiluée. Les rues de la ville sont ti- ciers et des casernes, mais il y &

une église et une soixantaine de

.maisona dans le saubourg.

· ACHERNAIA, (Usphas.) II, ya. isix patites riv. de ce nom : la pre-.mière coule dans le gouv, de Jaroslaw, district de Romanof, elle sort d'un marais et après un cours de 20 w. elle se jette dans l'Ourdonna. . La seconde est dans le gouv. de Tobolsk, elle coule du nord au .sud, à travers le district de Tourinsk l'espace de 100 w. pour se jeter dans la Tavda. La troisième coule dans le gouv. de Tomsk, dis-1rict de Touroukhansk, et se jette dans l'Elohouie. La quatrième et La cioquième sont deux pet. riv. du gouv. de Pétersbourg, et toutes les deux coulent, dans la capitale même, l'une s'y jette dans la Néva, près du couvent de St. Alexandre Newsky, et l'autre dans la grande Nevka dans le quartier de Vibourg. La sixième est une petite riv. Au gouv. de Podolie; elle se dessèche en été; son embouchure est dans le Dnepr.

TCHERNE, (Yephb.) pet. riv. qui a sa source dans le gouv. de Toula, district de Tcherne, elle entre ensuite dans le gouv. d'Orel par le district de Mtsensk et s'y jette dans la Zoucha. Cette riv. arrose partout un pays sertile et agréable.

, TCHERNE, (Yephs.) pet. ville du gouv. de Toula, et ches-lieu d'un district, elle est située sous le 53° 45' de lat. septent, et le 54° 30' de long. orient. sur les bords d'une pet riv, du même nom, dont nous avons parlé à l'article précédent. Sa distance de Toula est de 107 w. au sud-ouest. On ne connoît pas L'époque précise de sa fondation, , mais il est probable que c'étoit une dépendance de la principauté de . Novosils, et qui a été ruinée à la même époque qu'elle par les Tatares. On voyoit encore jusqu'à l'année 1760 un reste de fortisication · en bois flanquée de quelques tours, gauservoit probablement de désen-

se contre les incursions postèries res. Cette ville est très pauvi dans ce moment-ci. On y trom cependant quatre églises dont un seulement en pierre, quelques ma gasins et une brasserie. Ses babitans sont au nombre de 600 per sonnes des deux sexes; ils von trafiquer dans les villes voisines et rapportent chez eux quelque marchandises qu'ils débitent et suite les jours de marché.

suite les jours de marché TCHERNIGOF, (Yephueosi. (gouv. de) il est entouré par le gour. de Mohilew, d'Orel, Coursk, de Poltava, de Krw de Volhinie et de Minsk. Le Doej coule dans sa partie ocudentake y reçoit dans son sein deux gra des riv. la Bérésina sur sa m droite, et la Desna sur sa gauche Le terroir y est partout serukt produit une grande quantité à bled. On y seme aussi beaucoi de lin, de chanvre et du tabel Ce gouv. est également riche bois, surtout sur les rives de l Desna, et on y construit bezu coup de barques. L'éducation de bestiaux et des abeilles y el également une branche d'écont mie très - productive. Les vergers sont riches en fruits de 102 te espèce. Les principaux objes d'exportation y sont le chante. la toile, la viande salée, l'huik de chanvre, le miel, la cire il l'eau-de-vie de grains. On y troive des usines de fer, des verrente des labriques de savon, des luineries, des brasseries, et surtoil de beaux haras de chevaux la possèdent en manusactures que ques sabriques de draps et de la les. On divise le gouv. en 12 dir tricts qui portent tous les nous de leurs chess-lieux, ce sout: 1. Tchernigof qui est en men' temps la capitale de tout le gou. Nésine, 3°. Cozélétz, 1 Borzna, 5°. Conotop, 6°. Globe khow, 7°. Sosnitsa, 8°. Norgo

d-Severskove, go. Starodoub, 10. Novne-Mesto. Ou y trouve i outre les villes de Bérézna, Cope, Oster, Crolevetz, je et Pogar qui sont sans arronssement. Ce gouv. a 1,014,550 ibitans des deux sexes outre s Russes qui en forment la granmajorité, on y trouve des recs, quelques colons allemands beaucoup de Juiss. Le clergé t sous la régie d'un archevèque ni réside à Tchernigof, et qui rend le titre d'archevêque de : chernigos et de Néjine. TCHERNIGOF: (Yephileo'so.) vilcapitale du gouv. de ce nom et nef-lien d'un district, elle est tuée sous le 51° 24 de lat. sept. le 49° 13" de long. orient., sur rive droite de la Desna 🔑 ot un nisseau nommé Strijka qui s'y itte, à 1159 w. de Pétersbourg 1656 de Moscou. On ignore l'éoque précise de sa sondation, lais on pout supposer avec beauoup de vraisemblance qu'elle est our le moins contemporaine de liew; car lorsque. Oleg transorta le siège du gouvernement ans cette dernière, Tchernigof absistoit déjà et avoit ses princes irticuliers. Oleg en sit alors la onquête. On voit ensuite le nom e cette ville parmi celles qui sont larquées dans le traité de paix Oleg avec l'empire d'Orient, our recevoir un certain tribut es Grecs. En 1024, Mstislaw, rince de Tmoutarakan, l'enleva son frère Jaroslaw Vladimiroitch grand-prince de Kiew. En 067, les Polovizys ravagèrent oute la contrée de Tchernigos; 1 1094, Oleg, prince de Tmouirakan, vint avec les Polovtzys lettre le siége devant cette ville; iais Vladimir voulant la sauver u pillage et d'ane entière desoction, aima mieux la lui cé-

frustrés dù pillage ravagerent enui core une sois toute la contrée. "En' 1096, tous les princes russes s'étaut assemblés, 'convinrent de la.' céder, avec d'autres possessions; . aux ensans de Sviatoslaw. En 1127, le prince Vsevolod Olgovitch; prince de Tmoutarakan, l'ôta à Jaropolk, quoique le grand-prince de Kiew, Mstislaw fut venu à son secours, et voulut obliger Vsevolod à restituer la ville, il ne: put y réussir ct fut obligé de la lui laisser. En 1134, Jouri Vladim irovitch Dolgorowki attaqua inutilement Tchernigof, mais il en ravagea les alentours; le grand∸ prince de Kiew Iziaslaw l'assiegea aussi inutilement en 1147: Le prince Jouri, aide des Polovizys, sit encore d'inutiles tentatives en 1152. Cinq ans après, le grandprince Iziaslaw II la donna comme apanage à Sviatoslaw Olgovitch. En 1163 ses sauxbourgs furent brûlés et pillés par les Polovtzys, + ct en 1214 par les Novgorodiens. Après la malheureuse bataille où les princes russes furent battus par les Tatares sur les bords de la Calca, en 1226, la branche des princes de Tchernigof fut éteinte, et le prince Oleg échappé au massacre de cette journée si désastreuse, s'empara du trône. En 1239, les Tatares, après avoir remporté une victoire sanglante sur ceux de Tchernigof, et après une défense opiniatre de la part de ceux-ci, s'emparèrent de la ville et en massacrèrent tous les habitans. Depuis cette époque elle passa sous la domination lithuanienne, et fat repeuplée de transfuges et d'émigrés russes qui suvoient de tons côtés devant les Tatares; elle y resta jusqu'au règne de Vassileï lvanovitch qui la réunit de rechef à la Russie par un traité saît avec la Lithuanie en 1503. L'usurpateur Otrépies s'en empara en 1604, er, alors les barbares se voyant ensuite elle fut prise par les Polo-

nais en 1617, mais l'année suivante restituée à la Russie par le traité de Décaline. Ces guerres fréquentes et ce changement continuel de maîtres ont entièrement ruiné cette ville; il lui reste encore un rempart de terre et une espèce de citadelle entourée d'un fossé et de palissades, dans laquelle on voit l'église cathédrale bâtie en pierre dans le XI siècle, une autre église en bois et un couvent. de moines, dans l'enceinte duquel se trouve le palais archiépiscopal à deux étages. On trouve dans les autres quartiers de la ville deux couveus, dont l'un de religieuses, 8 églises, un séminaire, un gymnase qui dépend de l'université de Kharkof, et dans lequel on professe les sciences mathématiques, l'histoire, la géographie, l'histoire naturelle, la la technologie, la philosophie, etc., les langues russe, latine, allemande et française. Il y a en outre ici une école de district. Il se tient trois grands marchés par an dans cette ville; l'archeveque y a toujours sa résidence.

.Tchernoé - Moré, Yephoe -Mope. ) ou mer Noire, ( Voyez

PONT-EUXIN.)

TCHERNOVSKAIA - STANITZA, (Черновская-Станица ) C'est un gros bourg des Cosaques du Don, bâti sur les deux bords du Bouzoulouk; il est entouré de très-belles forêts de bois de chêne,

et on y trouve une église.

TCHERNORETCHENSKAIA KRE-POST, (Yephopetenckan kpt nocms) (le petit fort se trouve sur la rive droite de l'Oural, 18 w. au-dessous d'Orenbourg, dans une situation fort agréable; on y trouve une église, des casernes, un magasin, et deux cents maisons pour les habitans. La garnison consiste ordinairement en une compagnie et demie d'infanterie et 50 Cosagues.

TCHERNORETSKOIR, (Yepho рецкой.) C'est le nom d'une re doute qui appartient à la ligne mi litaire de l'Irtyche; elle se trouv dans le gouv. de Tomsk, distric de Biisk, entre les forts Gélé zinsk et Yamychefsk, à 129 w. de premier, 99 du second, sur le bords de l'Irtyche; on y trouve, outre une église, la maison di commandant et les casernes, un trentaine de maisons habitées par des Cosaques et des vétérans.

TCHERNOYARSK, (Yephoaperal ou Tchernoye-yar, pet. ville de gouv. d'Astrakhan et chef-la d'un district, elle est sous le 🔁 51' de lat. sept. sur la rive dre . da Volga, à 242 w. nord d'Astrkhan. On l'a bàtic en 1627, à l'œcasion du pillage d'une caravant russe par les Calmouks; un per plus loin qu'elle n'est actuellement, et on l'a transporté à # position actuelle en 1634. Ses fortifications sont régulières et bies entretenues; les remparts et les bastions sont en terre. On y lrouve 2 églises en pierres, il y a aupres de chacune un hospia pour les infortunés, des magasins assez considérables et des casernes maison du commandant se trouve également dans la forteresse. Dans le faubourg est use école publique, 17 boutiques et plus de 400 maisons. Les habitans s'occupent plus particulièrement des pécheries qui sont ici trèsproductives, et de l'éducation des bestiaux. On trouve dans le gour. de Fomsk, district de Biisk, we redoute da même nom, elle est sur le bord de l'Irtiche, entre in forts de Gélézinsk et de Yami. cheisk.

TCHERTOMLYE, (Yepmon лыко.) riv. du gouv. d'Ecatherinoslav, qui se jette dans k Dnepr, 25 w. au-desseus de Podpoluoie,

( Yepmo-TCHERTORIJSK, vumeno.) C'étoit une petite ville le la Podlésie ou Russie Noire en 'ologne, et anciennement une lépendance de la principauté de le l'ourow. On voit dans nos chronques russes qu'en 1100 legrandrince de Kiew, Sviatopolk II, a donna, avec d'autres villes, au rince David Igorévitch en échane de Vladimir. Cette ville fit parie de la principauté d'Ostrogsk les princes Lubomirsky. Strikovsy prétend que cette famille desand directement etsans interrup-100 jusqu'à nos jours, de ce méne David Igorévitch; ce qui ne eroit nullement surprenant, car l se trouve encore beaucoup de amilles russes qui descendent de lurik. Cette ville passa ensuite à les princes Lithuaniens de l'illusre samille des Coriboutes, qui rirent le nou de princes de Tcherorijsk. Ce n'estactuellement qu'un ros bourg du gouv. de Volbinie; ise trouve à 286 w. de Jitomir.

Tchervlennaia, (Червленian.) Stanitza, bourg fortisié des insaques Grebenskia, dans le 30uv. du Caucase, district de Kizar, sur le bord du Térek. On y rouve une église; il est muni d'u-

le bonne artillerie.

Tchervonnala, (Червонная.) et. riv. qui coule dans le steppe Ecatherinoslaw, et qui se jette lans le Dnepr.

Tchétchene, (Yerend.) pet. île e la mer Caspienne, non loin du olfe et du cap Agrakhan. On pêe ses côtes.

Tchétchersk, (Yezepcko.) C'éoit auparavant une pet. ville de Russie Blanche; elle étoit fort ucienne, car on voit qu'en 1163 grand-duc de Kiew, Rostislaw, llant à Novgorod, y eut une enrevue avec Oleg Sviatoslavitch son eau-fils, qui y régnoit. Mainteant ce n'est qu'un gros bourg Ton. II.

qui appartient à la famille des comtes de Tchernichef, que le maréchal Zachar, son avant-dernier propriétaire, a beaucoup embelli et agrandi. Il est agréablement situé dans le gouv. de Mohilew, district de Rogatchef, sur les bords d'une pet. riv. du même nom. On y trouve un couvent catholique romain et quatre églises de Grecs-Unis, une synagogne et une maison de poste. Il se tient ici trois grands marchés par an.

Tchétyri Bougra, ( Yemupu Byepa., C'est une pet. ile de la mer Caspienne, sur laquelle il y a un fanal et une tour de signaux

(Voyez Caspienne (mer).

TCHIFOUD - CALÉ, (Yupyab -Кале.) pet. endroit à 3 w. de la ville de Bakhtchissaraie en Crimée, il est situé sur une haute montagne calcaire, placée entre deux vallons. Il est aussi connu sous le nom de forteresse des Juils. Il y a pour y arriver un grand chemin qui tourne sur les élévations calcaires qui bornent au sud la ville de Bakhtchissaraie, autour du vallon au sud-ouest et d'un autre adjacent. Ce chemin, comme taillé dans les roches calcaires pelées, peut avoir 5 w. de longueur, celui pour les chevaux, beaucoup plus court, va de Bakhtchissaraie droit au vallon en montant, et passe près du couvent grec que l'on trouve dans ce même vallon d'où l'on gravit pour arriver à la ville des Juiss. On apperçoit au commencement du vallon, enhe heaucoup de gros poissons près dehors de la ville, le cimetière des Juis ombragé de très-beaux arbres; les Juiss attachent tant de prix à ce petit vallon de Josaphat, que quand les ci-devant khans avoient envie d'exiger d'eux un présent ou une contribution, il leur suffisoit de les menacer de faire abattre les arbres de ce lieu en prétextant avoir besoin de leur bois. La ville des Juiss qui com-

/

mence sur la partie la plus étroite ville du gouv. de Kiew et chef-lie de la montagne, est ensermée en d'un district. C'étoit ancienne partie par des murs, en partie ment la principale parmi celle aussi par des habitations en pier- des Cosaques d'Ukraine, et le che res, avec autant de soins du pre- lieu de leur gouvernement. Elle mier côté que de celui de la pente été détruite pendant la guerre d élargie derrière la ville. Elle a 1678 avec les Turcs, et n'est plu deux portes extérieures, une à qu'un petit endroit très-chétifs chacun de ces côtés, que l'on a les bords et à l'embouchure soin de tenir sermées pendant la l'Irklevtsa dans la Tiasmine, e nuit. Les rues sont étroites, tor- celle-ci se jette dans le Doppe tueuses et très-propres, suxquel- Elle est à 308 w. sud-est de Kier les le roc sert de pavé, quoique la rue principale soit revêtue de lar- gouv. d'Irkoutsk, district de Ner ges pierres pour la commodité des tchinsk, elle coule du sud-est e marcheurs. Au milieu de la ville reçoit dans son sein l'Ossa et la on voit une troisième porte qui Manza, ainsi que la Khadants indique son ancienne grandeur et qui sorme la frontière de la Chine son extension actuelle. On remar- Le Tchikoie sépare également le que immédiatement auprès le mau- deux Empires sur un certain espesolée d'une fille du khan Takhta- ce avant de se jeter dans la Se myche, qui consiste en deux ca-lenga. veaux mortuaires placés l'un à côté de l'autre, et ornés d'un élé- godane, c'est la 21º île de l'Argant portique rond et vouté. La chipel des Courilles, elle està synagogne est bien bâtie, et pos- w. de la 200, a 120 w. de longueur sède en outre un petit jardin dont et 40 de largeur. Elle contient de on sait usage pour la sête des ta- hautes montagnes, avec dessores, bernacles. Toutes les cours sont, des lacs et des ruisseaux de bonze d'après l'habitude des Tatares, en- eau. Les habitans y sont en asser ceiute de hautes murailles cons- grand nombre; ils vivent dans de truites avec des pierres calcaires villages aux bords des ruisces brutes et de l'argile. Laville comp- et des lacs, et se nourrissent pour te environ 200 maisons très-rap- la plupart de pêche, ce sont des prochées les unes des autres. On Courilles velus. On trouve des reestime la population à 1200 ames. nards et des zobles sur cette ik. Tous les habitans sont Caraïtes ou TCHIR, (Yupo.) C'est une m. Caraïmes, comme ils s'appellent qui coule dans les terres des Coneux-mêmes, et ne reçoivent par- ques du Don, et qui se jette dus mi eux aucun autre Juis qui ne ce sleuve, elle a donné son nomi soit Caraïte de Pologne, et qui deux stanitsa ou bourgs situés se comme eux ne rejette le Talmud. ses bords. Ces Juiss qui tirent aussi leurs bibles de Pologne, ont presque COURCOUTANE, ( Yupunxyman) complettement adopté l'ancien cos- или Чикцркутано.) С'est 200 tume tatare des hommes, et par- des îles Courilles, elle est la 9'd lent généralement leur langue, de distante de 30 w. de la 8º. Elle 61 même que depuis un temps immé-ronde et a 15 w. de diamètre. [14] morial ils ont vécu, commercé, montagne sur le rivage jette com fabriqué et exercé des métiers sous tinuellement de la sumée, et let la domination des Tatares.

TCHIGIRINE, (Чивиринб.) pet. s'écroulent sur un de ses côlés;

TCHIKOLE, (Yuxoŭ.) riv. d

TCHIKOTA, (Yunoma.) on Teli-

TCHIRINEROUTANE OU TCHI fréquemment de grosses pierra

ette manière il s'est excavé une allée du sommet jusqu'au pied. a côte est tout autour monta-neuse et hérissée de rochers. Cete ile sert de retraite à un grand sombre d'oiseaux sauvages. Elle st inhabitée.

TCHIRPO-OÏ, (Yupno-oŭ.) C'est me des îles Courilles, elle en a leux autres adjacentes. C'est la 17º le cet archipel; elle peut être estinée à 15 w. en tout sens. Elle a un volcan qui a vomi des pieres sur toute sa surface. Au lieu le forêts on ne trouve ici que de hétifs rejetous du sorbier sauva
e, et pour toute cau un petit lac alé; il y a aussi une source aciduée dont l'eau perd son acidité en ouillant. Il y a également un volan sur une île adjacente.

TCHISTOPOL, (Yucmonons.)

et. ville du gouv. de Cazau et hef-lieu d'un district, elle est si
uée sous le 55° 32' de lat. sept.

et le 68° 21' de long. orient., sur a Cama et à l'embouchure de la derniachka dans cette riv. Cette et. ville est à 147 w. sud-est de Cazan; on n'y trouve rien de re
narquable.

TCHLA, (YAa.) riv. du gouv. l'Astrakhan, elle se jette dans le

lalaousse.

TCHONA, (Yona.) riv. du gouv. l'Irkoutsk, district de Yakoutsk; lle coule du nord et tournant un eu à l'est elle se jette dans la Viaie.

Tchortova-Larhta, (Yopnosa-Aaxma.) C'est un golfe du
ac de Ladoga, qui s'avance beauoup dans les terres, il est trèsrosond, et ossre en tout temps
in excellent mouillage aux baeaux et la sacilité d'y charger le
ois de chaussage et les planches
ont les habitans de cette contrée
ont un grand commerce.

Тсноивоик, (Чубурб.) pet. cave qui coule en Crimée.

TCHOUD-BOLVANSKAIA, (4446-Болванская.) On voit dans les chroniques de Viatka une ville nommée ainsi; elle étoit à 15 w. de Klinossa (Viatka). Lorsque les Slaves venus pour conquérir cette contrée eurent soumis cette ville, ils la nommèrent Nipoulitsina , nom qui est resté à un village qui se trouve actuellement sur le même emplacement qu'avoit l'ancienne ville. On y voit encore de trèshauts remparts de terre, des fossés en fort bon état que le temps paroît respecter, car ils ne sont presque pas dégradés.

TCHOUDES, (Yyau.) C'est le nom qu'on donnoit anciennement à tous les peuples de race sinnoise, mais particulièrement à ceux qui habitoient en Livonie, Esthonie, Courlande et une partie de la Lithuanie. Les Russes leur sirent souvent la guerre, et les Tchoudes sinirent par leur être entièrement

soumis.

TCHOUDNOW, (Чудново.) pet. ville du gouv. de Volhinie, ci-de-vant chef-lieu d'un district, et relevant actuellement de celui de Jitomir dont elle est à 56 w. de distance.

Tchoudskoé-Ozero, ( 444ckoe-Osepo.) C'est le nom qu'on donne en Russie au lac Peipous, il est situé entre les gouv. de Petersbourg, Pscow, Livonie et Esthonie. Il a cnviron 80 w. de longueur et 60 de largeur. Il communique par un large détroit au lac de Pscow, auquel on donne 50 w. de lougueur sur 40 de largeur qui va tousours en se rétrécissant. Ce dernier reçoit la riv. Vélikaia. Da Peipous sort la Narova qui communique par l'Embakh avec le lac de Virtz-Ervé. Le Fellin qui sort de ce lac a son embouchure dans le golfe de Riga. On pourroit par conséquent établir une navigation très-avantageuse entre Riga et plusieurs provinces de l'intérieur des

terres par le lac Pcipous. On est maintenant obligé de faire faire un long trajet par terre aux denrées et marchandises qui descendent la Narova pour venir à Narva, à raison des chutes d'eau ou cascades de cette riv. Il y a plusieurs petites îles dans le Peipous; mais à l'exception de Porca, appelée Porcasaar par les Esthoniens (qui contient trois villages et est bien boisée), les autres ne méritent aucune attention. Parmi les dissérentes riv. et ruisseaux dont le Tchoudskoé-Ozéro reçoit les eaux, l'Embakh est la plus considérable. Son écoulement se fait par la Narova dans le golfe de Finlande. Il facilite beaucoup le commerce entre Pscow, Derbt et Narva. Lors des tempêtes très-fréquentes sur ce lac, les barques et autres bâtimens mal construits sont fréquemment endommagés. La grande multitude de poissons qui abondent dans ce lac, offrent une occupation lucrative aux habitans des rives, et augmentent les revenus des domaines adjacens, dont les propriétaires louent à l'année les portions qui aboutissent sur le lac. Le poisson consiste principalement en rebses, espece de hareng, et en barbeaux. On y peche en outre des brochets, des perches, une espèce de carpe, des lottes, des merlans, de quabbs et des goujons. Pétersbourg est en partie approvisionné de ce poisson gelé en hiver. En 1702 il y eut un combat naval sur ce lac entre des baicaux russes et de fortes barques bien armées des Suédois, la victoire se déclara pour les premiers.

TCHOUGOUIEF, (Yysyeso.) ville du gouv. des Slobodes d'Ukraine, ci-devant chef-lieu d'un dis- комской-носб.) ou cap Tchoultrict, mais actuellement relevant de celui de Zmief. Elle est située l'Asie, il se trouve au nord de

54° 2' de long. orient., sur le bords du Sévernoi - Douetz, à 34 w. sud-est de Kharkof. Elle a élé bâtie sous le règne du tzar Iva Vassilievitch, et a long-temps été considérée comme le boulevard de l'Empire de ce côté, contre la incursions des Tatares. C'est le quartier-général d'un régiment de Cosaques réguliers, qui porte son nom (1). On trouve à Tchougouid 7 églises toutes de bois, 31 boutiques et 9000 habitans des deux se xes; leur principale industrie consiste à travailler mieux que partout ailleurs les peaux de montons dont ils font des touloupes (pélisses), à saire des selles, des sasgles et des ceintures de laine qui ont ici de la réputation. Les vergers et les vignobles de Tcbougouief sont assez renommés. Il z tient un grand marché dans œu ville le 6 août.

TCHOURHLOMA, (Чухломо) pet. ville du gouv. de Costroma d chef - lieu d'un district, elle et sous le 58° 28' de lat. sept. et le 60° 37' de long. orient., au bord du lac de Tchoukhloma dont cle a pris le nom, et à 170 w. au nord de Costroma. On y trouve 4 églises et 500 habitans des deux seres Ils tont un commerce assez consdérable en parcourant les différertes foires de l'Empire.

TCHOURHNYOUTCHOURHONTITS (Чухны или Чухонцы.) С'езі k nom que les Russes donnent improprement aux Finnois, et plus particulièrement à ceux qui habitent dans l'Ingrie aux environs de Pétersbourg, et entre cette ville et celle de Vibourg. (Voyes FIN-NOIS).

TCHOUKOTSKOIE - Nosse, (Y4 hotsk; c'est le plus oriental de sous le 50° 11' de lat. sept. et le Camichatka, à-peu-près sous le

<sup>(1)</sup> Voyez l'article Cosaques Tchougouief.

u'une seule fois en 1648 par un archine de Cosaques, nommé tmen Dechnef.

TCHOURTCHIS, (Yuktu.) peuple ui occupe la partie nord-est de Sibérie, vers la mer Glaciale, Océan oriental et le cap de Tchouolsk. Ils ont tant de ressemblan-: avec les Coriaks, qu'on pournt être tenté de considérer les eux nations comme des branches une même race. Ils peuvent être itimés à 4000 archers et plus. Ce euple idolatre est pour ainsi dire dépendant, et comme il n'apirtient pas directement à l'Empi-🛂 , je m'abstiendrai d'entrer dans es détails à son sujet. Ceux qui int curieux de le mieux connoi-'e, pourront en trouver des noons et une description assez déullée dans l'ouvrage de Mr. Sauer, ititulé: Voyage fait par ordre de Impératrice Catherine II, dans nord de la Russie asiatique, par Capitaine Billings.

TCHOULIN, (Чулинб.) grande v. du gouv. de Tomsk, elle se rme de deux riv. nommées l'Ius-! blanc, et l'Iusse noir, et après a cours de plus de 500 w. elle ent se réunir à l'Ob sur sa rive

roite.

Tchoumyche, (Чулььшь) riv. le coule dans le gouv. de Tomsk, isuite dans celui de Tobolsk, à avers le district de Bérézof, où le se jette dans l'Ob, après avoir 'çu dans son sein un grand nom e de riv. de moindre grandeur.

TCHOUNA, (Yyna.) grande riv. la Sibérie, qui se jette dans le inisséi. Elle prend sa source dans gouv. d'Irkoutsk, district de ijni-Oudinsk, et dans le comencement de son cours elle porle nom d'Ouda; elle entre entite sous son nom de Tchouna ins le gouv. de Tomsk, et arrive son embouchure après un cours plus de 450 w. Parmi le grand

6° de lat. sept. Il n'a été doublé nombre des rivières qui ont leur embouchure dans la Tchouna, les plus considérables sont la Birioussa et la Tasséeva.

> TCHOUROUKSOU, ( Yupykcy.) pet. riv. de la Crimée qui arrose la ville de Bakhtchissaraie.

Tchoussovaia, (Yycoear.) riv. navigable du gouv. de Pérm, elle prend sa source dans la partie septentrionale du mont Oural, non loin d'Ecatherinbourg, et vient se jeter à 7 w. de la ville de Pérm dans la Cama, sur sa rive gauche. Son cours rapide et tortueux dans les montagnes peut être de 100 w. Les bords de cette riv. sont escarpés et peuvent être considérés comme des montagnes de pierres à chaux. Elle est très-poissonneuse. Ses eaux sont immortalisées par l'embarquement du fameux Yermak Timofèévitch qui a pris cette route pour saire la conquête de la vaste Sibérie. La navigation sur la Tchoussovaia est très-dangereuse, à cause de plusieurs rochers cachés sous l'eau qu'il saut bien connoître pour pouvoir les éviter. Elle est cependant d'une utilité majeure pour les mines de fer ct de caivre situées de ce côté des monts Ourals, dont les produits ne peuvent être transportés hors du pays que par le moyen de cette riv. et d'autres plus petites qui s'y jettent. Le tzar Ivan Vassiliévitch sit don à la famille des Strogonof de tout le cours de la Tchoussovaia, mais ils ne purent l'occuper et peupler le pays en entier, de sorte que la partie supérieure vers Ecatherinbourg, appartient aux mines et forges de la couronne.

TCHOUSSOVOIE, (Yycosoe.) Lac qui se trouve dans le gouv. de Perm district de Solicamsk; il a 10 w. en longueur et autant en largeur; il est très-remarquable en ce qu'il sert à réunir pour ainsi dire la Cama et Petchora, et

voici comment: à 30 w. de la ville sont à demeures fixes, et s'attade Solicamsk, la Cama reçoit dans chent beaucoup à l'agriculture, son sein la Vichoura qui est la quoique toujours chasseurs déterplus grande de toutes les riv. qui minés; ils ne vivent jamais dans coulant du nord viennent se jeler les villes. Ceux qui sont restes dans la Cama, on la remonte jus-dans le paganisme, sacrifient comqu'à l'embouchure de la Colva, on me les Tchérémisses dans des Kéremonte cette dernière jusqu'à rémets, et le plus souvent un chel'embouchure de la Vichourka qui val. Ils donnent, comme ces dersort du lac Tchoussovoie. On entre niers, des noms aux mois de l'asde ce lac dans la Bérézovka qui y née, selon les occupations qu'ils a son embouchure, de celle - ci amènent, et commencent leur sedans la Yélovka qui coule du nord, maine par le Vendredi qu'ils nonde la Yélovka dans la Vogoulka; ment Ama, c'est en même temps ici la navigation est interrompue, chez eux le jour du repos. Au reet on est obligé de transporter les te, ils ressemblent presqu'en tout marchandises par terre l'espace aux Tchérémisses, ayant les mede 4 w. à travers un pays boisé et mes coutumes, mœurs et usage marécageux pour arriver au bord qu'eux; ils sont seulement plus de la Volosnitza, où elles sont em- mal propres, et les payens parmi barquées de nouveau et descen- eux mangent toutes sortes d'anident ainsi jusqu'à la Pétchora. maux et de bêtes mortes. Ils ou C'est le chemin que les anciens cependant le cochon en horreur, prenoient pour arriver jusqu'à ce qui leur vient probablement des l'Océan Schytique ou la mer Gla- Tatares. Leurs cérémonies de maciale. Les marchands de Solicamsk riage et d'enterrement étant, i le prennent encore pour approvi- quelques petites dissérences près, sionner les habitations qui se trou- les mêmes que chez les Tchere-

ple de race finnoise ou Tchoude; répéter. les Russes et eux-mêmes se don- Técha, (Tema.) riv. du gouv. nent le nom qu'ils portent, mais de Nijégorod, elle se jette dans les Morduans les nomment Vidki l'Oca; les villes de Loucoyanos de et les Tchérémisses Courk-mar d'Arzamasse sont bâties sur xi (c'est-à-dire gens des montagnes). bords. Ils sont très-nombreux et payent la capitation pour plus de 20,000 gouv. de Voronéje, district de la ames; ils habitent sur les deux donsk, elle se jette dans le Don. bords du Volga, dans les gouv. de Nijni - Novgorod, Cazan et Oren- riv. du gouv. de Penza, district de bourg; ils ont presque tous été Gorodistché; elle se jette dans la baptisés depuis l'année 1723, et Soura. I'on peut dire qu'ils sont extérieurement chrétiens. Leur langage de Nijni-Novgorod, qui apres tient, saus aucun doute, du dialecte finnois, mais il s'y est intro- de ce gouv., entre dans celui " duit plusieurs mots tatares. Ils n'ont pas de lettres, et ne savent au-dessus de Mourom. par conséquent ni lire ni écrire. Ils étoient auparavant nomades de Georgie et chef-lieu d'un de et idolatres, mais actuellement ils trict sur la rive droite de l'Alazzo.

vent sur les bords de la Pétchora. misses, dout j'ai déjà parlé, je TCHOUVACHES, (Yysamu.) peu- n'en dirai rien ici pour ne pas me

TÉCHEVKA, (Temeska) riv. da

TECHNIAR, (Temnapo.) pel.

Téje, (Temo.) riv. du gow. avoir traversé plusieurs districts Vladimir, et s'y jette dans l'Oa

TÉLAW, (Tenaso.) pel vilk

TELCHE OU TELCHA, (Tensus ли Тельша.) pet. ville du gouv. e Vilna et ches-lieu d'un district ir la Coummella qui se jette dans Vindau, et à 325 w. de Vilna. ous le régime polonais, elle foroit un des 25 districts qui comosoient le duché de Jmond.

Téléqules ou Télengoutes, Телеуты или Теленеуты, ) 'est un peuple mêlé de Tatares de Calmouks. Les Russes les ppellent Calmouks blancs, parce u'ils habitoient autresois parmi s Zoungars. Aboulbazi les comrend parmi les races mongolles; ur langage cependant est un ta-Ils tirent leur are corrompu. om du lac Télengoul, dans les iontagnes d'Altay. En 1609 ils endirent hommage à l'Empire de lussie pour la première sois. Ils e devinrent réellement sujets de èrent leur résidence plus haut tient déjà à la chaîne de l'Altaï. ur la Toma. La plus grande parie des Téléoutes resta avec les almouks. Ils habitent actuelleel culte. Depuis un petit nomre d'années ils sont devenus bons ultivateurs, sans cesser d'être de rès-habiles chasseurs; aussi ne ayent-ils leur redevance (qu'ils wrtent à la ville de Couznetsk) u'en fourrures. L'année solaire u'ils nomment inte se partage hez eux en année d'été et en nnée d'hiver; l'année d'été yasse ommence à la fonte des glaces sur es rivières et à la première her-

be; celle d'hiver (Cusse) commence avec les premières neiges. chacune de ces années contient six mois lunaires (ai), le treizième est consondu entre l'année passé et la nouvelle. Les noms qu'ils donnent à leprs mois sont pris, comme dans les nouveaux calendriers français, des productions de la terre qui leur sont propres, ou des phénomènes de la nature qui y arrivent le plus sou-Ils ont leur vendémiaire (Tchet-Ay), leur frimaire, etc. Ils commencent par celui d'avril qu'ils nomment Courouz-Ay, le mois de l'écureuil, car c'est vers cette époque que la chasse de cet animal commence chez eux.

Téletskié-Gory, (Teneunie-Горы.) ou montagnes de Teletsk. On nomme ainsi une partie des montagnes qui entourent le lac de a Russie que vers le milieu du Teletsk, et l'autre partie de ces lernier siècle, époque où plu- mêmes montagnes qui est renserieurs de leurs tributs transpor- mée entre l'Ob et l'Irtyche, appar-

Teligoul, (Телисульской залиеб.) (golse de) il appartient à la mer Noire, et se tronve dans le nent le gouv. de Tomsk, district gouv. de Kherson, district de Tile Couznetsk, leur nombre qui est raspol; il est étroit, mais il s'éeu considérable ne monte qu'à tend assez loin dans les terres. On oo mâles. Une partie de ce petit pourroit l'envisager plutôt comme reuple professe la religion chré- un lac, car il ne communique avec ienne, une autre le mahométisme la mer que par un petit canal qui t une troisième le Chamanisme; a à peine deux pieds d'eau de ela ne les empêche point de vivre prosondeur. Plusieurs petites riv. n bonne intelligence entr'eux, du steppe y ont leurs embouchures, ans jamais se reprocher tel ou mais elles se dessèchent presque toutes en été. La Téligoul seulc qui prend sa source dans le district d'Olviopol, et qui y a également son embouchure, ne se dessèche pas entièrement, mais seulement dans certains endroits, de sorte que son cours est alors interrompu, mais ces parties séparées qui sorment autant de petits laus se réunissent à la moindre crue des eaux, et reprennent leurs cours vers le golfe.

TÉMERNIE, (Temephund.) riv. du gouv. d'Ecatherinoslaw, district de Rostow, elle se jette dans le Don, entre Tcherkask et Azof.

TEMNIKOF, (Temhuko 66.) ville du gouv. de Tambow, et chef-lieu d'un district, sous le 54° 40' de lat. septent. et le 60° 45' de long. orient., à 291 w. de Tambow, et au bord de la Mokcha sur sa rive droite. On ne sait pas l'époque de sa fondation, mais elle a été rebâtie à l'endroit où elle est actuellement en 1536. On y trouve 6 églises, 17 boutiques, une petite fabrique de toiles à voiles, et àpeu-près 700 maisons. Le nombre de ses habitans est porté à 3200 personnes des deux sexes, qui, outre un petit nombre de marchands qui font le commerce de blé, sont presque tous maçons ou platriers,

TEMNO-LESKAIA, (Temno-neckan.) C'est un poste militaire qui se trouve dans le gouv. du Caucase sur les limites des districts d'A-lexandrovsk et de Stavropol, il fait partie de la ligne mi!itaire du Caucase.

Temruk, (Tempond.) C'est un petit endroit fortifié qui se trouve dans les terres des Cosaques Tchernomors, et fait partie de la ligne du Couban; il est situé sur nn golfe de la mer d'Azof, à 50 w. de Phanagorie, et sur une petite langue de terre très-étroite qui s'avance dans ce golfe. La forteresse à demi-ruinée contient à peine 60 maisons, et le faubourg autant. Sous le régime turc il y avoit toujours une garnison de 2000 janissaires. On y trouvoit deux mosquées et plusieurs boutiques; ses batteries étoient de plus de 80 canons.

TÉPIKINSKAIA, (Tenukunckan.) Stanitza, bourg des Cosaques du Don, sur les deux rives du Khoper. Il renserme une église.

TEPTIARIS, (Tenmapu.) Co

nom signifie en langage latare, a homme qui n'est pas en étal d payer la capitation, un vagabond Maintenant c'est un petit peupl qui habite dans les terres des Ba chkirs de l'Oural, auquel cette dé nomination a été appropriée; a voici l'origine. Lors de la destre tion du royaume de Cazan park tzar Ivan Vassiliévitch, une qua tité de Tatares, de Tchérémisse et de Tchouvaches ne voulant pa se soumettre dans la crainte qu'a ne les forçat à embrasser la religion des vainqueurs, s'ensuires vers l'Oural, et y furent accueille par les Bachkirs; quelques mit faiteurs et déserteurs russes un rent également les joindre. Cenmas de dissérens peuples s'étable à demoure fixe, et, quoique long temps après, s'adonna à l'agriculture et à l'éducation des abeilles. Le mélange d'idiome, de relgion et d'usages produisit une ution nouvelle qui a conservé u peu de chaque peuple dontelledes cend. Ils sont cependant presque tous mahométans, mais ayant is troduit dans leur culte beaucop d'usages du paganisme, que la Tchérémisses et autres peuples de race finnoise y ont apporte. Il sont dans ce moment-ci plus de 35,000 ames, et ils payent une pitation comme les paysans Ruses, quoique moins forte, à caux de l'obligation où ils sont de transporter 800,000 pouds de seldepuis l'Illek jusqu'aux bords de la lélaia, où il est embarqué. On kur paye il est vrai par poud le pris fixé par la loi, mais cette obliga tion sait qu'on est au moins assurt du nombre d'ouvriers dont ont Ils fournissent en oulre besoin. 400 pionniers qui vont chaque année réparer les fortifications de la ligne d'Orenbourg, dans les esdroits qui en ont besoin. Les Ter tiaris sont des chasseurs déterme nés, de bons laboureurs, ct of

eur excellente méthode d'élever es abeilles. Ils ont à-peu-près les nèmes mœurs et habitudes que es Bachkirs, mais ils sont peutthe encore plus mal-propres.

TERCOUL, (Tepkyno.) riv. assez onsidérable du gouv. d'Orenourg, qui se jette dans l'Oural.

TÉRECHKA, (Tepeuna.) pet. iv. du gouv. de Saratof, elle traerse les districts de Khvalinsk et le Volsk pour se jeter dans le

lolga.

TÉREK, (Tepend.) fleuve, il ppartient proprement au gouv. n Caucase, quoiqu'il doive être n quelque façon envisagé comme imite de l'Empire du côté des euples tatares des montagnes du laucase. Il prend naissance dans es montagnes, court d'abord au 19rd, puis à l'est vers la mer Casnenne où il a son embouchure ers le 44° de lat. sept. et le 65° le long. orient. Outre un grand ombre de ruisseaux qui descenlent des montagnes, il reçoit enr'autres rivières la Soudja, l'Akaie, le Baksan et la Malka. Il tire, i proprement parler, sa source des nontagnes couvertes de neige du aucase, sur la partie la plus éleée des frontières de la Georgie. on cours est rapide dans sa parre supérieure, et dans les mois le juillet et d'août, lorsque les leiges fondues descendent par torens des montagnes dans les plailes d'alentour, elles ensient son it de 8 à 10 pieds au-dessus de on niveau ordinaire pendant l'auomue, l'hiver et le printemps. Il éborde alors en beaucoup d'enroits, inonde les contrées adjaentes, et se creuse souvent un ouveau lit, tandis que l'ancien st comblé par les sables. On ne oit presque aucun bois dans ses artics inférieures, jusqu'à Kizlar, rès - peu en remontant jusqu'à larogladka, mais plus haut ses TOM. II.

doptés des Bachkirs leurs voisins rives sont ornées de belles forêts, particulièrement de chênes, d'arbres fruitiers sauvages, et d'une variété d'autres espèces. Il ne gèle pas tous les ans, quoiqu'il charrie beaucoup de glaces en hiver. Ses eaux, assez claires en cette saison, sont, en tout autre temps, troubles et chargées de particules de terre, surtout au-dessus de Kiz-. lar. Au-dessous de cette ville le fleuve est beaucoup moins rapide. Il se partage en plusieurs bras pour se jeter dans la mer. Il y a cependant trois principales branches par lesquelles les bateaux naviguent. Dans ses basses régions on voit sur ses rives des vignes, des mûriers et d'autres arbres fruitiers. Il est peu abondant en poissons, cependant presque toutes les espèces qui se trouvent dans la mer Caspienne s'y pêchent également. On trouve des mines de plomb sur ses bords vis - à - vis d'Ariel, et dans les montagnes qui bordent l'Aksaie.

TÉRIAISSA, (Tepaŭca.) pet. riv. du gouv. de Penza, district d'Inzara, elle se jette dans l'Inzara.

TERKI, (Tepku.) Les Russes ayant conquis sur le prince tatar Aguiche, en 1559, la ville de Tumène, sur les bords de la Tumenka. qui n'est qu'un petit bras du Térek, et une des bouches par lesquelles ce sleuve se réunità la mer, la fortifièrent à la manière de ces temps-là, par un mur de bois flanqué de tours, y envoyèrent une garnison de Cosaques, et changèrent son nom en celui de Terki. On ne peut fixer au juste l'époque à laquelle une colonie de Russes fut envoyée pour la peupler, on sait seulement que ce fut par les ordres du Tzar Ivan Vassiliévatch, qu'outre les streltzys, il y avoit des Cosaques du Don, des Grebenskia et des Uralliens. En 1594, le Tzar Féodor Ivanovitch envoya le prince Khvorostinine avec des troupes

pour étendre les conquêtes des Russes de ce côté, mais cette expédition n'eut pas de succès, par la résistance et le courage que ceux du Dagestan et les Coumyks déployèrent à cette occasion. C'est à cette même époque que le prince de Circassie Sountchouley arriva à Terki et bâtit un faubourg vis-àvis de cette place sur l'autre bord de la rivière. Ensuite le Tzar Boris Godounof, reprenant les projets de son prédécesseur sur le Dagestan, fit de rechef occuper Terki, la fortifia encore, et bâtit quelques nouveaux forts dans les environs. Cette ville resta long-temps comme ville frontière, c'est pourquoi le Tzar Michel Féodorovitch fit abattre le mur de bois et fortifier la ville à la moderne par un ingénieur hollandais nommé Claussen. Son successeur fit ajouter beaucoup d'ouvrages extérieurs par un colonel écossais nommé Bailli, qui étoit alors à son service. Elle resta dans cet état jusqu'au temps où Pierre-le-Grand y arriva en 1722 pour son expédition de Perse; ses conquêtes s'étant fort étendues dans le pays, Terki cessa d'être une place frontière, et lorsque ce souverain fit bâtir la forteresse de Ste-Croix, aux environs du Soulak, et à 20 w. de Derbent, il sit raser Terki, et sa garnison fut transportée à Ste-Croix. Cette dernière fut abandonnée et rasée à la paix de 1736, et on bâtit Kizlar comme place frontière. Mais comme cette ville est encore assez éloignée de la mer sur les bords du Térek, on jugea à propos de bâtir un fort au-dessus de l'embouchure du fleuve et tout près de la mer, et dans lequel on entretient une garnison peu nombreuse, uniquement pour la sureté des bâtimens qui viennent à Kizlar, c'est le Terki actuel. Le peu d'habitans qui s'y trouvent possèdent des vignobles et commencent à cultiver le mûrier.

TERNOVKA, (Tephoska) Ily deux pet. riv. de ce nom, elk coulent toutes deux dans le gou d'Ecatherinoslaw, district de Pavlo grad, et se jettent dans la Saman On les distingue en grande e petite.

TERRES DES COSAQUES DU DON (Земли Донеких в Козахова La contrée qu'habitent les Cosques du Don en Russie, est situé dans la partie méridionale de l'En pire: elle est bornée au nord pa les gouv. de Saratof et de Vorone à l'occident par ce dernier et œls d'Ecatherinoslaw, au midi par l mer d'Azof et les gouv. de Taurid et du Caucase et à l'orient par œu d'Astrakhan et de Saratof. Ceu grande étendue de pays est partor fertile; elle est arrosée par le Do qui la parçourt presque en entier d'abord d'occident en orient, 👄 suite d'orient au midi; par le Kbo per, la Medvéditsa et un grand nombre d'autres riv. plus petite qui viennent se réunir à ces premières; des steppes très-riches paturages, des bois remplis de gibiers et assez nombreux pour besoins des habitans; des rivieres excessivement poissonneuses, on champs fortiles et des vignobes suitisent non-seulement à l'entretien de ses heureux habitans, mus leur fournissent encore les moyes de se procurer les objets de laxes d'arts, en exportant le superfix & leurs denrées. Les seules villes qui se trouvent dans le pays des Cosques sont le nouveau et le vieus Tcherkask, la première en està capitale, l'autre n'est plus qu'il chétif bourg qui cependant a est considérable et sameux jusqu'i la fondation du nouveau (Voyez les? articles). Les habitations de a peuple guerrier s'appellent de nitza, ou lieu de campement, a sont proprement des bourgs of des villages, presque tous and des églises qui sont baties pour

upart aux bords des rivières qui rosent le pays. La constitution s Cosaques, leur origine, leur stoire, tout est décrit aux arties Cosaques, Tcherkask, etc.; il ous reste à dire ici qu'on compte 10,000 Cosaques mâles dans ce ys, sans compter les paysans isses que les riches Cosaques, rtout les titrés, y ont établis mme colons dans des villages qui ar appartiennent, et qui peuvent rmer une population de 30,000 àles. Tout Cosaque est soldat denis l'age de 15 ans jusqu'à celui :50. Leurs régimens sont comsés de 500 à 700 hommes touurs à cheval. Ils ne payent aucuimposition à l'Etat, toujours 1 activité de service et à leurs prores frais, ils suppléent suffisament par-là à ce qu'ils pourroient iyer à la couronne; mais ils ont irmi eux quelques petits impôts raquels ils se sont obligés euxièmes, pour les entretiens des outes, la police de Tcherkask et uelques autres besoins. Ils choissent dans chaque stanitza un atman annuel, qui est assisté de eux assesseurs ou juges, et ceuxchacun d'un aide également élec-15, qui, avec les anciens du vilge, règlent les discussions et les nerelles qui peuvent survenir, ortent à la connoissance du trianal suprême qui est à Tcherask, les causes d'un intérêt plus lajeur, lèvent les troupes chacun ans leur arrondissement, et, par s ordres de l'attaman général, outes les fois qu'ils en sont requis, larquent le tour de service de haque Cosaque, et surveillent à e qu'il ne soit pas fait d'injustice ans ces répartitions. L'attaman énéral est toujours nommé par Empereur, il réside ordinaire-1ent au Nouveau Tcherkask, uand il n'est pas employé à la tede ses troupes. C'est dans ce 10ment-ci le célèbre Mathieu

Platow, qui s'est si fort distingué dans toutes les guerres qui ont eu lieu dans ces derniers temps.

Terssa, (Tepca.) riv. du gouv. de Saratof, qui se jette dans la Medvéditza, et pourroit être navigable si on vouloit y faire quelques travaux peu considérables.

TESMINE, (Tecmuno) ou Tiasmine, riv. du gouv. de Kiew, elle coule à travers le district de Tchiguirine, et long-temps parallèlement au Dnepr, tourne ensuite à l'est pour se réunir à ce fleuve un peu au-dessus du bourg de Krilova.

Tésse, (Teco.) riv. du gouv. de Costroma, elle coule ensuite dans celui de Vladimir pour se réunir à la Cliazma.

TETCHA, (Teza.) riv. assez considérable du gouv. de Pérm, elle prend sa source dans le lac Kizyltache, et après un cours de 150 w. elle vient se réunir à l'Isset non loin de Dalmatof.

TÉTÉREW, (Temepeso.) grande riv. qui a sa source dans le gouv. de Volhinie, district de Jitomir, elle coule ensuite au nord-est dans le gouv. de Kiew, à travers les districts de Radomysl, et se jette dans le Dnepr, non loin de l'embouchure du Pripet. Cette riv. pourroit devenir navigable jusqu'à Jitomir, si on y employoit quelques soins.

TÉTUCHI, (Tempouu.) pet. ville du gouv. de Cazan et chef - lieu d'un district; elle est sous le 54° 53 de lat. sept. et le 66° 45' de long. orient. sur le bord du Volga, à 85 w. au midi de Cazan.

Téza, (Tesa.) riv. qui coule d'abord dans le gouv. de Costroma, où elle a sa source, elle entre ensuite dans celui de Vladimir par le district de Chouia, traverse une partie de celui de Covrof, ensuite celui de Viaznikof où elle vient se perdre dans la Cliazma. Tout son cours est de 150 w. Anciennement

elle étoit navigable pour de petits bateaux, et d'une grande ressource pour les habitans de ces contrées, en leur procurant les moyeus de porter leurs toiles et autres objets manufacturés dans la Cliazma, ensuite l'Oca et le Volga, et d'en revenir avec du blé et d'autres denrées nécessaires. Depuis qu'on a construit des digues et des moulins, cette navigation a cessé. Il seroit très - facile, si le gouvernement le vouloit, de renouveler cette communication en détruisant les digues, ce qui seroit un grand bienfait pour les habitans.

TICHANSKAIA, (Tumanckan.) Stanitza ou bourg des Cosaques du Don, elle est située sur les deux rives du Khoper, on y trou-

ve une église.

TIFLIS, (Tupnuco.) ches-lieu du gouv. de Georgie, ancienue capitale du royaume de ce nom, et résidence des rois de Cartalinie. Elle est située à l'extrémité d'une petite plaine, entre la rive droite du Coura (le Cyrus des Auciens), et une montagne élevée sur laquelle se trouve la citadelle. Sa position géographique est sous le 43° de lat. sept. et le 63° 50' de long. orient. , à 2627 w. de Pétersbourg, et à 1900 de Moscou. On fait remonter l'époque de sa sondation à l'année 469, et on l'attribue à Valhtang, souverain poissant et mençoit à sortir. Depuis leur sor victorieux, qui soumit à cette épo- mission à la Perse les Georgien. que tous les pays situés entre les surtout ceux de Tillis, s'adoune mers Noire et Caspienne. Tillis s'agrandit et s'embellit considérablement depuis son règne, et elle devint même une des villes les plus marquantes du nord de l'Asie. Le tzar David, surnommé le Restaurateur, qui a régné depuis 1089 jusqu'à 1130, chercha à y faire sleurir les sciences, c'est pourquoi il envoya douze jeunes gens de bonnes tamilles étudier à Athènes, ceux-ci revinrent dans leur patrie, et y rapportèrent des con-

noissances utiles et des manuscrit grecs qu'ils traduisirent dans leu langue. Le plus laborieux de ce traducteurs et le plus savant étoi Pétricius surnommé le Philosophe Bientôt les lumières se répande rent dans ce pays naguere bacha re, et le règue de la tzarine Tana ra vint consolider ces heured commencemens. Les écoles s'in voient de tous côtés, le nombr des hons livres augmentoit. L protection qu'elle leur accordoit et les faits éclatans de son régni ont acquis à juste titre le nom! grande à cette souveraine, mai bientôt après sa mort le fameu Tchinguis-Khan vint ravager, de truire et abimer ce malheunu pays, en vain quelques Georgies cherchèrent à conserver le seu sa cré de la science dans quelque couvens isolés et des places sorte au milieu des montagnes, ou of cacha des manuscrits, mais le guerres continuelles, les discor des civiles, le joug des Musulman dont les possessions entouroits de tous côtés celles de la George et ne lui laissoient presque aucua communication avec la Grèce, don le trône chancelant croula bientôt après. Toutes ces causes re plongèrent ce malheureus part dans un état de barbarie pentêtre pire que celui dout il comrent à la littérature de leurs vait queurs, et alors le peu d'amateurs de la littérature nationale se us confiné dans les monastères; ele ne commença à resleurir que let? tard sous le règne d'Héraclius, par la protection qu'accorda aux ke tres, qu'il cultivoit lui-même ais succès, Antonius Ier Catholies des Géorgiens. Héraclius sonda? Tiffis une imprimerie en caracter Géorgien; cet établissement suit grandi par les soins de Gaïss, 100

voit à Mozdoc. Aga Méhemet than vint mettre le comble aux ualheurs des Géorgiens en 1795, l se porta à marches sorcées de Sangea à Tiflis avec une armée ombreuse, surprit le tzar Héralius, qui quoique àgé de 90 ans, ombattit en héros, fit des prodies de valeur, mais ne put sauver que sa personne et sa famille. La ille de Titlis tut ravagée, brûlée et resque en tierement démolie. Tous es principaux habitans, les sem-George fils ainé du dernier souve rain. Omar, Khan des Avares, publia. La ville de Tissis actuelle est très-loin de ce qu'elle étoit anciennement, co n'est même plus qu'une ombre de celle que décrivoit Chardin dans son voyage de 1673; à peine un tiers est-il rebâti après la malheureuse catastrophe de 1795. Ses habitans sont les

hevêque de Penza, qui sit don à Mingréliens, les Persans, les Taa nation d'une imprimerie qu'il tares et les Leguines, et tous ces peuples dissérens sont au nombre. de 15,000 hommes, mais si on compte les employés du gouv. russe et la garnison, on peut porter à 20,000 hommes la population de Tiflis. Ce qu'on y trouve encore de plus remarquable, ce sont ses bains, ils sont vastes, bâtis en pierres et éclairés par des coupoles, des cuves placées dans les différentes salles souterraines sont remplies par des eaux sulphureuses, plus ou moins chaudes, qui y sont conduites et nes surtout, furent emmenés en renouvelées par des tuyaux. La aptivité. Héraclius mourut en solidité de ces édifices, leur belle 1748; apres lui la discorde se re- construction ne le cède pos à pluaouvela entre les différens com- sieurs bains encore existans des pétiteurs au trône, qui, par droit anciens Romains. Ces caux ont de primogéniture, appartenoit à toutes les vertus médicinales de celles qui sont le plus renomaiées en Lurope, et par conséquent on y unt faire une irruption dans le rencontre le double avantage de pays, et auroit sans doute profité pouvoir s'en servir pour l'agréde la guerre civile pour le sou-ment et la propreté, ainsique pour mettre entièrement, si l'armée rus-la guérison de dissérentes maladies. se, qui y entra à cette époque, Titlis est entourée d'une muraille, n'eût dispersé les troupes de ce elle a la forme d'un triangle irré-Khan, et rétabli la tranquillité gulier, et peut avoir près de 4 w. dans le pays. George Héracliévitch, de tour. Le sleuve qui la traverse sentant approcher sa sin, et pré- y est sort rapide y étant resserré voyant les maux inévitables que sa par des rochers; un pont de hois mort ramèneroit dans sa malheu- d'une seule arche sert de commnreuse patrie, se soumit avec tous nication avec le faubourg d'Avlales princes de sa samille, les grands bar qui est situé sur une montaet le peuple, à l'Empereur de Rus- gne escarpée de la rive gauche, et sie Paul Ier, qui sit prendre pos- vis-à-vis de la ville. On compte à session du royaume en 1801, le Titlis près de vingt églises du cul-18 janvier, par un maniseste qu'il te dominant, 15 arméniennes et une du culte catholique romain desservie par des capucins italiens. Les Persans y ont aussi une mosquée. La cathédrale y est sort ancienne, elle est d'une belle architecture, et assez vaste, on la nomme l'église de Sion ; elle a été fort bien restaurée par les ordres du Georgiens, les Arméniens (1), les prince Tzitzianof qui commandoit

<sup>(1)</sup> Ils font presque seuls tout le commerce, et exercent toutes sortes de métiers.

l'armée russe dans ce pays. On y trouve en outre un fort bel hôpital et un arsenal, on doit l'un et l'autre au général en chef Tormassof qui ordonna ces bâtimens, et de plus un gymnase pour la noblesse et une cour des monnoies; les boutiques ou bazars y sont bien fournis en marchandises de Perse et des Indes. Il y a aussi deux caravanserais attenant aux bazars, l'un pour les Turcs, l'autre pour les Persans. Les rues de Titlis sont irrégulières et extrêmement étroites. La citadelle a été bâtieen 1576 par les Turcs, lorsqu'ils se furent rendus maîtres de la ville et de tout le pays, après plusieurs victoires remportées par eux sous les ordres du fameux Mustapha Pacha, généralissime des troupes de Solimau. Cette place est en partie ruinée, mais la bonne disposition des ouvrages, sa force naturelle, les murs, les tours et les châteaux-forts, qui y existent encore, en font un ensemble et une masse imposante.

TIFLISKOIE - REDOUTE, (Tuфлиской редуть.) ou la redoute de Titlis; c'est une fortification qui existe dans le gouv, du Caucase, district de Stavropol, sur la rive droite du Couban.

TIGODA, (TueoAa.) riv. du gouv. de Novgorod, elle se réunit au Volkhow; on y construit quelques

bateaux.

TIGUICHMA, (Tueumana.) pet. riv. du gouv. d'Olonetz, elle se

jette dans la Vytégra.

TIGUIL, (Tueuno.) fleuve considérable du gouv. d'Irkoutsk, il coule dans la presqu'île du Camtchatka, du sud-est, à travers le district de Nijni-Camtchatsk, et se jette dans le golse de Penjine. On trouve près de son embouchure de l'ambre sur la côte.

exiŭ o cmpoed.) C'est pour ainsi rins. Outre ces deux courens, dire le seul endroit véritablement Tikhvine renserme 8 églises, des

fortifié de la presqu'ile du Camtchatks, il se trouve sur le bord du fleuve Tiguil, et à 30 w. de sonembouchure. Le gouvemenent l'a fait construire en 1775 pour réprimer les Tchouktchis, et maintenir le Coriaks dans l'obéissance. On y trouve une église, des casernes, et la maison du commandant, outre cela quelques habitations occupés par des Coriaks. Tiguilski-Ostrog est à 257 w. de Nijni-Camtchattl.

TIGUIRETSKOIE, (Tueup euxoù) C'est un petit fort carré flanque de bastions aux angles, avec un boa fossé; il appartient à la ligne de Colivan, dans le gouv. de Tomsk, district de Biisk, Il se trouve entre les forts Oust-Camenogorskoie et Anouiskoie, à 195 w. de distance du premier, et 216 du second, not loin des bords de la Bia, et d'un ruisseau nommé Tiguirka. Ony trouve des casernes pour les osiciers et les soldats, un corps-degarde et un magasin.

Tirhaia-Grouneka, (Tuxga-Грунька.) pet. riv. du gouv. des Slobodes d'Ukraine, elle prend u source dans le district d'Akhtirla, d'où elle coule dans le gouv. de Poltava pour s'y réunir au Psiol.

TIRHAIA-SOSNA, (Tuxan-Cocha.) pet. riv. du gouv. de Voronéje, elle commence son cours dans le district de Birutchensk, k traverse ainsi que celui de Corotoyak, puis dans celui d'Ostrogojsk; elle tombe dans le Don.

TIEHVINE, (Tuxsund.) pel ville du gouv. de Novgorod, et chef-lieu d'un district; elle est sous le 59° 40' de lat. sept. et le 51° i' de long. orient., sur la Tikhvink qui se jette dans la Siass, et à 212. au nord de Novgorod. On y trout deux couvens dont un de religierses. Dans celui des moines est une image miraculeuse de la Ste. Virr-TIGUILSKI-OSTROG, (Tueund ge qui y attire beaucoup de péle

nagasins de blé, de sel et d'eau- niers y sont les plus nombreux. A ure une semaine.

TIKHVINKA, (Túxounka.) pet. avant la conquête de la Modalvie. iv. qui traverse la ville de Tikhviendant les hautes eaux pour les adeaux et les barques de moyennass.

t se réunit dans son district à la démicien Lépékine en 1770. iosna.,

Personnes des deux sexes.

ler, forteresse de la Bessarabie. Cette ville a été bâtie en 1793, lorslu'après la prise d'Otchakof on voit commencé à sormer un corlon ou ligne de fortifications le ong du Duestr. On commence à dir régulièrement cette nouvelle ville, les rues y sont larges et ti-'ées au cordeau; on y compte léja plus de 350 maisons et deux glises. Ses habitans sont un mélange de Russes, de Moldaves, de recs et d'Arméniens, ces der- ceux qui voudroient connoître les

e-vie, des tanneries et des fabri- une werste de la ville est une fornes de suif. Le nombre de ses ha- teresse construite en terre, elle itans est de 3500 personnes des renferme une bonne garnison, et eux sexes. Il s'y tient une foire a été placée dans cet endroit pour endant le grand carême, et elle désendre le passage du sieuve et couvrir la frontière qui étoit là

Tiribir, (Tupubupo.) pet. e, elle prend sa source dans le fleuve du gouv. d'Arkhangel, disac Ozerskoie. Elle est navigable trict de Cola, il se jette dans l'Océan Glacial.

TIRMENTAOU, (Tupmehmay.) e grandeur, depuis la ville jus- Montagne qui se trouve dans le m'à son embouchure dans la gouv. d'Orenbourg, district de Sterlitamatsk; elle est renommée Time, (Tuzzo.) pet. riv. du par unegrotte très curieuse qu'elouv. de Coursk, elle prend sa le renserme, et qui a éte visitée ource à 7 w. de la ville de Time, et décrite fort au long par l'aca-

TMOUTARAKANE, (Taymapa-TIME, (Turib.) pet. ville du kanb.) Il y avoitanciennement une ouv. de Coursk, et chef-lieu d'un principauté et une ville de ce nom listrict, elle a reçu son nom de la en Russie. L'histoire sait souvent iv. sur laquelle elle est bâtie. Sa mention des princes de l'moutaituation géographique est sous le rakane, mais elle ne dit nulle part 10 15' de lat. sept. et le 500 17' positivement où étoit située leur le long. orient., sur les bords de ville. Nos historiens modernes se a Time, et à 64 w. à l'est de sont confondus en conjectures, et Coursk. On y trouve deux églises, aucun d'eux n'a rien dit de satisluelques magasins, une auberge faisant à cet égard, jusqu'au com-21 2 moulins dont un à vent. Il s'y te Moussin Pouchkin, qui paroît ient deux marchés par an. Le avoir trouvé le mot de l'énigme. 10mbre de ses habitans est de 2000 M. de Tatischef a cru que cette ville étoit dans la principauté de Ria-TIRASPOL, (Tupacnons.) pet. zan, vers les sources de la Pronia. ille du gouv. de Kherson, et chef- La chronique de Novgorod et le leu d'un district, au bord du livre des degrés la placent à Astra-Inestr, presque vis-à-vis de Ben-khan; Théophane Procopovitch, archevêque de Riazan et de Mourom, la suppose, on ne sait pourquoi, en Lithuanie; le professeur Bayer, à la place où est aujourd'hui Temruk, le prince Stcherbatof, près d'Azoph; M. de Baltine avoit suivi l'opinion de M. Tatischef, dans sa critique et ses remarques sur l'histoire russe de Leclerc, mais il se rétracta ensuite dans sa réponse au prince Stcherbatof sur son histoire. Je renvoie

raisons sur lesquelles se sont sondés les dissérens auteurs, à leurs propres écrits qu'il seroit trop long de rapporter ici ; et je me bornerai en adoptant l'opinion du comte Moussin Pouchkin, à dire que Imontarakane étoit sur l'île de Taman, à l'endroit où est actuellement Phanagorie, et que c'étoit la même ville qu'on trouve marquée dans Constantin Porphirogénète (de Administr. imp.) sous le nom de Tamatarkhou. L'inscription trouvée dans les ruines de Phanagorie sous le règne de l'Impératrice Catherine II, me paroît seule une preuve sussisante pour déterminer la position de cette ville. Le marbre sur lequel elle est gravée est dessiné dans le voyage de Pallas, et dans le grand dictionnaire géographique russe ; il porte que Dans l'année 6576 (1068), le 6 de l'indict: Gleb, prince, a mesuré la mer sur la glace depuis Tmoutarakane jusqu'a Kortcheva (1) 8054 toises. Cette inscription, en marquant les limites de cet étal, se trouve en tout conforme avec les chroniques de ce temps, qui se réunissent toutes à dire que précisément à cette époque le Bosphore sut gelé; que Gleb, sils de Sviatoslaw, régnoit alors à Tmoutarakan, quoiqu'il en cût été chassé pour la seconde fois en 1064 par Rostislaw, prince de Vladimir-Tchervonienne; après la mort de ce prince qui sut hâtée par le poison en 1065, il y revint avec l'évéque Nicon de Tchernigof, et s'y rétablit sur le trône. On a également prouvé que la mesure sagène ctoit déjà connue et en usage dans ce temps-là, et que les caracteres de l'inscription étoient en tout conformes à ceux qu'on employoit alors; la dernière preuve et qui me paroît la plus décisive, c'est que la mesure du Bosphore depuis l'en-

droit indiqué jusqu'à Kertebeu précisément celle marquée sur pierre.

TOBOL, (Toboxo.) riv. tree considérable qui prend sa sonn dans le steppe des Kirguiss, sor le 52° 30' de lat. sept. et le 81° d long. orient. Elle sépare, près d fort Orsk, les terres des Kirgus du gouv. d'Orenhourg, entren suite dans le gouv. de Tob-lst y parcourt le district de Courgin Yaloutorovsk et Tumensk, et 1 jette près de la ville de Tolois dans L'irtyche, après un const 500 w. Son nom lui est venuda petit arbre nommé Tobout par la Kirguiss, les Russes l'appelles Tavolga, qui couvre ses borden grande quantité. Les riv. les pla considérables qui se réunissent a Tobol, sont L'Oui sur sa rive gate che, et c'est de son embouchus que le Tobol commence à denni navigable, ensuite l'Isset, la lor ra, et la Tavda du même côté. La Kirguiss nomadisent quelquelos sur les bords de cette riv., au-desus de l'Oui, mais plus loin se bords commencent déjà à êtrepe plés jusqu'à son embouchure. està observer que l'eau du Tobel est saumatre vers ses sources d picote la langue, cela provient de marais imprégnés d'alun et de 📭 triol qu'elle traverse; mais plus loin l'eau devient meilleure para réunion d'autres rivières, et entit elle est excellente depuis l'embor chure de l'Qui. Les bords du Ir bol sont bas, ce qui occasionne de fréquens débordemens.

TOBOLSK, (TOBOLSKAR IF GEPHIA) (gouv. de) il se trouve en tre les 55° et 72° de lat. sept. et la 77° et 125° de long. orient.; ils dans sa plus grande longueur 2000. ke gouv. de Tobolsk est bornéau nord par la mer Glaciale, à l'orient d

i midi par le gouv. de Tomsk et steppe des Kirguiss, et à l'occi-'nt par les gouv. de Perm, d'Onbourg etd'Arkhangel. Les prinpaux fleuves qui l'arrosent sont Db qui se jette dans l'Océan Glaal, l'Irtyche, le Vakh, la Sosva ii se jette dans l'Ob, 'l'Ome, la ira, la Demianka, l'Ichime, le agaïe, le Tobol et la Conda dans irtyche, l'Issette, la Toura et la arda dans le Tobol, et une infite d'autres riv. d'une moindre andeur qui le parcourent en ut sens. On voit déjà par l'imense étendue de ce gouv. que la rtilité de son terroir ne peut être irtout la même : les contrées qui oisinent le cercle polaire sont uvertes de marais, et ne produint que quelques arbres nains et s arbustes rabougris, des baies dissérentes espèces, et une quanle de mousses dont plusieurs ont pas encore été décrites par Botanistes. Les contrées qui oisinent celle-ci jusqu'au 58° lat. pt. sont couvertes d'immenses rets et de marais. Le steppe de rabine an contraire est un pays rtile, riche en pâturages et très-'opre à l'agriculture; sa partie éridionale, aux environs d'Omsk, sur les bords de l'Ichime, squ'à ceux du Vagaie, l'est aucoup moins: elle renferme un ppe sablonneux rempli de lacs lins, et qui n'est guère propre labourage. Les rives du Vagaie, terres qui avoisinent le cours éridional du Tobol, de l'Isset, la Toura, et jusqu'à la Tavda, oduisent au contraire une si imense quantité de blé, que nonulement elle suffit à approvisionr les contrées septentrionales et cultes de ce gouv., mais encore l'exportation dans les gouv. de rm et d'Orenbourg. Les immens sorèts qui couvrent une partie ce gouv. sont remplies de bêtes res dont les précieuses sour-Tom. II.

rures sont très-recherchées dans le commerce. Les pêcheries dans les lacs et les grandes riv., ainsi que l'éducation des bestiaux dans la partie méridionale, y sont trèsproductives. Le nombre des habitans n'y est cependant pas proportionné à sa grande étendue, car on y compte à peine 450,000 ames. Les peuples qui composent cette population, sans compter les Russes, sont les Zirianes, les Ostiaks, les Samoyèdes, les Vogoules, les Tchouvaches et les Toungouzes, dont une partie professe l'Islamisme et l'autre le paganisme. Le chergé russe y est sous la direction d'un archevèque qui réside à l'obolsk et qui prend le titre d'archevêque de Tobolsk et de Sibérie. On divise ce gouv. en 9 districts, qui portent le nom de leurs chefs lieux, ce sont ceux 1º de Tobolsk capitale du gouv. , 2º. de l'uméne, 3°. de Tourinsk, 4°. Yaloutorovsk, 5°. Courgane, 6°. Ichime, 7°. Tara, 80. Omsk, et 90. Bérezof. On y trouve encore les endroits suivans: Sourgoute, Péline et Obdorsk, qui sont saus arrondissement. bourgs de Samarofsk, Demiansk et Abalak sont remarquables. La ligne militaire d'Ichime se trouve aussi dans ce gouv., elle commence à la ligne d'Ouie et continue şans interruption sur une distance de 500 w. jusqu'à Qinsk. Les forts qui la composent sont les suivans: Zvérinogolovskaja , Presnogorskaia, Cabania, Presnovodskaia, Senjarskaia, Stanovaia, Petropavlovskaia, Poloudennaia, Lebiajia. Nicolaevskaia et Pocrovskaia. gouv. de Tobolsk, quoique presque partout plat, et wême incliné vers le pôle, a cépendant de hautes montagues granitiques, car le mont Oural qui le sépare des gouv. d'Orenbourg, Permie et Arkhangel, court, sans interruption, depuis le steppe des Kirguiss jusqu'aux bords de la mer Glacianéraux, et on peut dire en géné- res formant deux étages de boui ral qu'il est encore une source iné- ques marchandes. Outre quelque puisable et peu connue pour les boutiques, la ville basse a se recherches du naturaliste, dans les marché particulier, où se vendes trois règnes de la nature. Les ma- toutes les denrées dont on a besoi nusactures et sabriques qu'il pos- dans la ville, 8 paroisses et a sède se réduisent à peu de chose, couvent de moines bâti en pieme quelques distilleries, forges, ver- Elle est traversée par 3 pet rois reries, sabriques de savon, de suif seaux qui vont se jeter dans l'ir et de potasse est tout ce qu'on y tyche. La ville haute a cet avan trouve en ce genre. Son commerce tage qu'elle n'est jamais exposé intérieur se vivisie presqu'entière- aux inondations, mais on a ment par celui de la Chine.

TOBOLSK, (TOGORDERO.) ville de la montagne. La ville basse : capitale du gouv. de son nom, elle il est vrai, l'eau à sa proximité est sous le 58° 12' de lat. sept. et mais elle est mauvaise, soit da le 85° 40' de long. orient. sur les sontaines, soit dans la rivient la riv. gauche de l'Irtyche, et et elle est très-sujette aux inon tout près de l'embouchure du To- dations, ce qui cependant ne le bol dans cette riv., à 3033 w. de arrive pas tous les ans. Les deu Pétersbourg, et 2305 de Moscou. villes communiquent ensemble C'étoit originairement un ostrog par trois chemins, dont l'on es bâti en 1587, qui ayant brûlé en la plupart du temps pratiqué a 1643, sut remplacé par la ville printemps et en été, le densient qui y existe aujourd'hui. On la l'est rarement à cause de la roident divise en ville haute et ville basse. de la montagne en cet endroit, d La ville haute est placée sur le ri- le troisième est pratiqué le plu vage très-élevé de l'Irtyche, du en hiver. Les deux villes rentre côté de l'est, et la ville basse sur ment 18 églises. le terrain qui est entre ce rivage mens les plus remarquables qu'a et le sleuve. Les deux villes prises y trouve encore sont un sémina ensemble ont un grand circuit, re, une école centrale, une mair mais les maisons sont presque tou- son pour les ensans trouvés, de tes de bois. Dans la ville haute, ou maisons de charité, un théatre la ville proprement dite, est la for- et une imprimerie. Les rues com teresse ou Créml, que le gouver-mencent à être larges et bien neur, prince Gagarin, sit batir en alignées, et les maisons régulière pierres et flanquer de tours; elle ment bâties. Le nombre de sa est presque entièrement ruinée et habitans est de 16,260 ames, les l'e démolie dans ce moment-ci. Les tares sorment près d'un cinque tribunaux du gouvernement, le me de cette population, ils étoiest palais archiépiscopal, la bourse où en partie domiciliés ici avant la les marchands étrangers déposent conquête de la Sibérie; d'autre leurs marchandises, deux églises et descendent des Bonkhares que ! un couvent de religieuses sont les commerce a attirés de la grand! seuls bâtimens en pierres qu'elle et petite Boukharie. Ils sont a renserme. On y trouve en outre général sort tranquilles, vival deux églises en bois et plusieurs du commerce, n'exercent sur magasins. Au midi du Créml métier, et regardent l'irrogner est maintenant la place du prin- comme une infamie. Ils oct cipal marché, laquelle est ren- poient autresois la ville basse, "

le. Ce gouv. est très-riche en mi- fermée par des bâtimens de pie obligé d'aller chercher l'eau au bi bitoient un quartier qu'on nomoit le quartier tatare; mais mme le seu prenoit souvent à ars habitations, et que relativeent à leur manière étroite de tir, loin de pouvoir être éteint ilement, il se communiquoit contraire aux maisons russes, les a transféres dans un fauurg hors de la ville. On n'a mais interdit aux Tatares d'air une ou deux mosquées. Pari les habitans russes, il y en a aucoup dont les ancêtres y ont é éxilés pour punition de crime. y a aussi plusieurs Allemands. es officiers suédois, du nombre eceux qui furent pris à la baille de Poltava, et qui furent woyés ici, établirent en 1713 une ole à Tobolsk, et ensrignèrent ux enfans suédois, russes, cosaues, tatares et autres, les langues lemande, française et latine, s instruisirent dans la géograhie, la géométrie et le dessin. ette école acquit une telle renomiée, qu'on y envova des enfans es endroits très-éloignés. Elle ura jusqu'au départ des Suédois, ui eut lieu après la paix de Nytadt. Depuis 1770 il y a aussi ne communauté d'Allemands luhériens, laquelle a un ministre ux frais du gouvernement. ommerce de Tobolsk est fort mportant et étendu. Le négoce es marchandises russes et autres enant de l'Europe, se fait presue toujours au printemps, lorsue les fleuves libres de glaces laisent aux négocians russes la faciité de continuer leur route pour es autres villes de la Sibérie. En evanche il revient de ces villes à l'obolsk, et principalement d'Iroutsk et des frontières de la Chiie, vers la fin de l'été, des bateaux hargés de poissons et de diverses narchandises de Sibérie et de la Chine, dont la plus grande parie est transportée en Russie dans

l'hiver par le traînage. Il arrive aussi en cette ville au commencement de l'hiver des caravanes de Calmouks et de Boukhares, qui y séjournent pendant toute cette saison pour faine leur négoce. Tobolsk est aussi l'entrepôt des pelleteries destinées pour la couronne. L'établissement de deux banques d'assignats, depuis quelques années, y a encore beaucoup vivilié le commerce. Quant aux fabriques qui existent dans cette ville, elles se réduisent à une de toile où on fait d'assez bon napage, une de ruhans de soie, une tannerie, une fabrique de chandelles et une de savon. On trouve aussi dans le district de Tobolsk une papeterie et une verrerie.

Tox, (Toxo.) riv. assez considérable du gouv. d'Orenbourg, elle se jette dans la Samara sur sa

rive gauche.

TOLOTCHINE, (TOROTURO.) c'est un gros bourg du gouv. de Mohilew, district de Copisse, sur la rive gauche du Drouitz. On y trouve un couvent basilien de Grecs-Unis, une église catholique grecque, une autre de Grecs-Unis, une synagogue et une maison de poste. Avant la réunion de la Lithuanie à l'Empire, il y avoit ici une douanne.

Tolsboung, (Tonschupeb.) C'étoit un château-fort bâti en 1475 sur le golfe de Finlande, actuellement c'est un bien seigneu-rial avec un petit port; il se trouve dans le gouv. d'Esthonie, district de Virland.

Tom, (Toxio.) c'est une des plus grandes riv. parmi celles qui se jettent dans l'Ob, elle prend sa source sous le 53° de lat. dans le gouv. de Tomsk, district de Couznetz, coule du sud au nord, et après avoir dépassé la ville de Tomsk, tourne à l'occident pour se réunir à l'Ob sous le 58° de lat. sept.

Tomacofka, (Tomeakoska.)

pet. riv. du steppe d'Ecatherinoslaw, qui, après un cours de 60 w., se jette dans le Dnepr. Elle est remarquable parce que les Zaporogues y avoient établis leur Sétcha pendant les guerres des

Cosaques avec la Pologne.

Томяк, (Толіская Губерніл.) (gouv. de) il n'a été organisé que depuis 1800; ses limites sont au nord l'Ocean Glacial, à l'orient le gouv. d'Irkoutsk, au midi la Zungorie la Mongolie et le steppe des Kirguris-Kaissaks, et à l'occident le gouv. de Tobolsk. Les principaux fleuves qui l'arrossent sont le Jénisséi qui reçoit sur sa rive droite la Touba, la Mana, le Cane et les trois Toungouska, et sur sa gauche l'Abacane, l'Llohoui et le Touroukhane; l'Ob qui y reçoit le l'choumyche, le Tom et le Lete. L'Irtyche lui appartient aussi en partie et y reçoit la Boukhtorma et l'Oulba. Ce gouv. renierme de grands lacs dont les principaux sont le Tchany et le Téletskoé. Sa partie septentrionale, depuis Jénisseisk est couverte de marais et d'immenses sorets qui diminuent vers le cercle polaire, où on ne trouve plus que des mousses et des arbustes nains dans des marais qui sans les glaces éternelles seroient impraticables. Sa région moyenne depuis la ville de Jénisséisk, en remontant le Jenisséi et sur les bords des riv. qui s'y jettent, ainsi que sur ceux de l'Ob, est sertile, bien cultivée, et produit du blé en si grande abondance, qu'il suffit non-seulement à l'approvisionnement de la partie septentrionale, mais que souvent on en exporte pour le gouv. d'Irkoatsk. La partie méridionale entre l'Ob et l'Irtyche est dans un très-beau climat : les melons et les pastèques y viennent dans les champs, on y entretient de nombreux troupeaux qui malgré les fréquentes épidé-

mies dans cette contrec, s'y ma tiplient considérablement; c'e peut-ctre aussi la seule partie la Sibérie où l'on trouve des abe les. Elles y farent apportées il p vingt ans seulement, et s'y 🛰 multipliées à un point incroyable Les montagnes du midi de ( gouv. étant remplies des mis les plus riches d'argent, de ci vre et de fer, les habitans s'occ pent beaucoup de leurs exploit tions et de leur transport. riche mine d'argent de Barnie y est comme au centre de wuk les autres; j'ai parlé à son artid de leur exploitation et de leur n gie. La partie de ligne militair qui est placée sur la rive droite l'Irtyche appartient aussi à c gouv. Les principaux forts qui composent sont: Boukhtarma skaia, Oust-Camennogorskii, & mipalatnaia, Gélézinskaia et Yam cheiskaia. Les montagnes qui sépa rent ce gouv. de celui d'Irkoust x trouvent à l'orient, mais leur pre mière chaine est entre les den supérieure d Toungouska, la l'insérieure. Les froids sont s excessifs dans le nord de ce gour, que très-souvent les oiseaux yge lent dans l'air; il y a des endrois où la terre ne dégèle jamais, coume dans le district de Tourorkhansk et d'autres. Les eaux n' sont libres de glaces que verst mi-juin, et regèlent à la ta d'Août. Le tonnerre est presqu inconnu dans ces contrécs, et 🙉 ne l'entend jamais vers le pole. mais les aurores boréales y son Le gouv. & très-fréquentes. Tomsk est très-riche en mineran de toutes espèces. Les animati qui donnent les plus belles lour, rures, comme l'ours, le remn blanc, bleu et rouge, le cister. le lynx, l'isatys et le zoble 51 trouvent en quantité. Le nombe de ses habitans est évalué à 353.00° ames parmi lesquelles on trouve,

ontre les Russes, des Polonais, les Samoyèdes, des Ostiaks, des Yakoutes, des Toungouzes, des Catchines et des Coïbals. On dirise ce gouv. en 8 districts qui iont ceux 1º. de l'omsk capitale la gouv. 2º. de Jénisséisk, 3º. de l'ouroukhansk, 4° de Narym, ic. de Crasnovarsk, 64. de Caynsk, 70. de Couznetsk et 80. de Biisk. Le clergé russe y est sous la direction de l'archeveque de Tobolsk. La principale richesse de ægouv. consiste dans ses mines d'argent, de plomb, de cuivre et de ser, en pelleteries et en grains.

Tomsk, (Tomcko.) ville capitale du gouv. de son nom, et cheflieu d'un district, elle est située sous le 56° 30' de lat. sept. et le 102° 39' de long. orient., à 4463 w. de l'étersbourg, et 3735 de Moscou, sur la rive droite du Tom, à pres de 40 w. de son embouchure daus l'Ob. Cette ville a été bâtie en 1604 comme un simple ostrog, à la demande d'un petit chef tatare qui campoit dans les environs. Après un incendie qui la réduisit en cendres, on la rebâtit en 1648 comme ville, mais elle n'a été reellement capitale d'un gouv. que depuis 1800. Tomsk est hati sur un terrain très-inégal et varié par des éminences et des fonds; elle longe le fleuve du sud au nord, il reçoit au midi un canal qui vient d'un lac. C'est ici que demeurent la plupart des Totares. L'Ouchaika, pet. ruisseau qui se joint à celui d'Igoumofka, sépare cette portion méridionale de la ville d'avec l'autre partie qui est bien plus cousidérable. Il s'éleve à-peu-près dans le milieu de la ville une éminence assez considérable qui s'étend du nord au midi, vers l'Ouchaïka. Le Créml, forteresse construite dans le 17º siècle, est presque entierement ruinée. On voit dans son enceinte l'église cathédrale,

les tribunaux, les archives et le trésor, les magasins de pelleteries qui se donnent en tribut, un corpsde-garde, et une cave pour l'eaude-vie et la bierre ; plusieurs maisons bourgeoises, celle du gouverneur, les prisons et les corps-degarde de la place sont sur la montagne. La partie orient. de la ville renferme l'église de la Résurrection, une chapelle qui domine sur la campagne et les magasins de sel. La portion la plus considérable de la ville, est au bas de la montagne, le long du fleuve. En général, rien n'est aussi irrégulier que les anciennes rues et les maisons de Tomsk, les rues sont étroites et tortueuses, les maisons ne sont point alignées, et débordent. Il est vrai que depuis les fréquens incendies qui ont cu liea, on rebâtit sur un plan plus régulier, et les nouvelles rues sont larges et tirées au cordeau. On y trouve dans ce moment-ci deux couvens (ils sont dans la partie basse de la ville) dont un de religieuses, et 6 égliscs, une maison de ville, des magasius, des boutiques, etc. Sa population peut être portée à plus de 6,000 personnes des deux sexes. Les bateaux abordent dans la partie inférieure de la ville, parce que le Tom, près de l'embouchure du lac Vessélichnoie, est rempli de bancs de sable, et a des places où les eaux sont très-basses. Le commerce fait vivre la plus grande partie des habitans de Tomsk. Ou n'y trouve d'autres manufactures que des tanneries de cuirs de Roussie, et des imprimeries en étosse. Cette ville est très-avantageusement située pour le commerce, à cause de la communication des rivières, c'est pourquoi celui de Sibérie s'y sait généralement; le pain et la viande y sont à très-bon marché. Le Tom et l'Ob fournissent une si grande quantité de poisson, qu'on peut en approvisionner plusieurs autres places pendant l'hi- dant deux semaines, et s'en étant ver. reudu maître il fit main basse sur

Tor, (Topo.) riv. qui coule dans le gouv. des Slobodes d'Ukraine, et sur les bords de laquelle la ville de Slavensk est bàtie; elle se jette dans le Sévernoie-Donetz.

Toretz, (Topeus) Il y a trois pet. riv. de ce nom qui tombant l'une dans l'autre, se réunissent toutes dans le Tor. On a découvert des charbons de terre sur leurs bords.

Torgovitza, (Topeosuua.) C'est un bourg considérable du gouv. de Volhinie, district de Doubno, il est sur la rive droite de l'Ikva qui se jette dans le Stir, et à 263 w. de Jitomir.

TORJOK, (Торжокб.) ville du gouv. de Tver, et ches-lieu d'un district. Elle est sur la grande route de Pétershourg à Tver, à 66 w. de cette dernière ville et sur la rive droite de la Tvertza, sous le 57° 56' de lat. sept. et le 55° 35' de long. orient. Un petit ruisseau nommé Zdorovetz la traverse et s'y jette dans la grande riv. On ne peut fixer au juste l'époque de sa fondation, mais on voit par d'anciennes chroniques que lorsque saint Ephrém y vint dans le commencement du 11º siècle, il fonda le couvent qui y existe encore sous l'invocation de Saint Boris et de Saint Gleb, la ville étoit déjà trèspeuplée. Elle a toujours été une dépendance de Novgorod, et une ville frontière de cette république du côté de la principauté de Tver, et ensuite de celles de Vladimir et de Souzdal; c'est pourquoi elle a eu beaucoup à souffrir dans toutes les guerres qui se sont élevées entre ces dissérens Etats. Maintes fois prise, saccagée et brûlée, tantôt par un parti, tantôt par l'autre, elle s'est cependant toujours relevée. En 1258 le trop fameux Ratou - khan vint l'assiéger: il l'attaqua, fit battre ses murs pen-

reudu maître il fit main basse sur tous les habitans. Il est à remarquer que ce fut là le terme de se conquêtes vers le nord, car il n'alla jamais plus loin. Les princes de Tver et ceux de Moscou s'en emprèrent plusieurs sois, mais à chaque paix elle sut toujours rendu aux Novgorodiens. Il est arrive souvent que la république donnit Torjok en apanage à des princs de la famille de ses souverains, mais la forme du gouv. républicain y étoit toujours maintenue, et après leur mort, la ville resenoit à sa métropole. Lorsqu'es 1478, Novgorod fut soumise par le grand-duc Ivan Vassiliévitch. Torjok devint une dépendance de Moscou, et les souverains de œtt ville la gouvernèrent jusqu'au re gne de Pierre-le-Grand par des Boyards qu'ils y envoyoient, et qui étoient chargés de leur pouvoir. Pendant le règne du tzar Vassier Ivanovitch Chouisky, Torjok ist ravagée par les Polonais, et le convent des Ss. Boris et Gleb fat brie lé. Elle eut à souffrir de la peste dans les années 1625, 1669, et al commencement de 1710 de frèquens incendics aiderent également à la ruiner; celui de 1767 réduisit plusieurs églises et les ur hunaux en cendres. L'Impératrice Catherine II la releva par ses bienfaits, et depuis ce temps elle est rebâtie plus régulièrement. De près l'organisation des gouverne mens en 1775, elle sut aqueser celui de Tver. On y trouve dens ce moment - ci l'ancienne églist cathédrale bâtie par les Novgorodiens en 1364, et dans laquelle 08 conserve le corps de Ste Julienne, princesse russe, 21 paroisses, dens couvens, celui des Ss. Boris d Gleb, dont nous avons dejà parle, et dans lequel on conserve le com de son saint fondateur, et ceis de religieuses sous l'invocation de

ierres bâtie pour les souverains uand ils s'arrètent ici dans leurs oyages, une maison de poste, lasieurs magasins publics, une cole normale et un hospice pour es orphelins; des boutiques et ilus de 1000 maisons dont près de 00 sont en briques. Cette ville mssède aussi quelques fabriques t on y travaille, fort bien en maoquin. Elle est très-commerçante. a navigation sur la Tvertza, le rand nombre de rouliers et de oyageurs qui y passent sans cesse, ette ville étant sur la grande roue de Moscou à Pétersbourg, et la acilité des transports, ajoutent leaucoup à l'activité et au bien tre de ses habitans, dont le nomre peut être porté à 10,000 peronnes des deux sexes. Il se tient ci trois grands marchés par an, in pendant la seconde semaine du rand carème, il dure deux jours, autre au 6 de janvier, et le 3° in 15 septembre.

Tornéo ou Torne, (Topheo 1ли Ториб.) pet. ville maritime lans la presqu'île de Swensar, que e tlenve de Tornes forme à son mbouchure dans le golfe de Botinie, et qui n'a qu'environ 100 naisons de hois. Elle est à 933 w. 10rd - ouest de Pétersbourg. La lauteur du pôle y est de 65° 50' o". Cette ville est la plus reculée le l'Europe vers le nord, et en nème temps la plus ancienne de a Bothnie occidentale. Le sleuve ur lequel elle est bâtie forme les imites de l'empire de Russie et e la Suède depuis le dernier traité e paix. La ville a quatre rues paallèles qui vont du nord au midi, t 14 petites qui la croisent. L'élise, qui n'est aussi qu'en bois, st un peu éloignée des maisons, ependant elle est comprise dans enceinte formée par des palissaes, lesquelles renserment une 3902 grande quantité de terres la-

1 Résurrection; une maison de bourables. On prêche dans cette église en suédois qui est la seule langue des habitans. Il y a encore dans l'île de Biœrkœhn, aussi voisine de la ville, une autre église bàtie en pierres; où le service se fait en langue finlandoise pour les domestiques, et ceux qui habitent aux environs de la ville. Toutes les maisons de la ville et de la campagne ont une grande cour carrée, dont deux côtés au moins sont bordés par les appartemens, et les deux autres par les écuries et les granges. A la campagne les cours sont exactement carrées, et à la ville elles forment un carré long. Les Russes, les Suédois, les Lapons et les Norvégiens entretiennent dans cette ville un commerce très-considérable. Charles XI la visita en 1694, accompagné de plusieurs savans, et observa le 14 juin, de dessus la tour de l'église, le soleil au milieu de la nuit; on l'aperçoit en effet à minuit dans ce temps-là. Tornéo et ses environs jusqu'à Kittis, sont devenus sameux par les observations que M. de Maupertuis et quelques autres membres de l'Académie des sciences de Paris, y sirent en 1736 et 1737, pour déterminer la sigure de la terre. Cette ville, avant sa réunion à l'Empire de Russie, étoit la 76° à la Diète.

TOROPA, (Topona.) riv. assez considérable du gouv. de Pscow, elle prend sa source dans le district de Toropetz, coule du Nord au midi, et vient se jeter, près des limites du gouv. de Smolensk, dans la Dvina. Cette riv. traverse le lac Solomino, elle y entre par un bras et ressort par trois. Les marchands de Pscow naviguent sur la Toropa, avec des bateaux plats pour transporter toutes sortes de marchandises en Pologne et à Riga.

TOROPETZ, (Toponeya.) ville du gouv. de Pscow-et ches-lieu d'un district depuis l'année 1777; elle

est sous le 56° 22' de lat. sept. et re quelques restes de ses remle 49° 56' de long. orient. sur les parts. On y trouve dans ce medeux bords de la Toropa et celui ment-ci l'église cathédrale et 1) du lac Solomino; un ruisseau nom- paroisses, deux couvens dont un mé Oncléinka vient aussi traverser la ville pour se jeter dans la grande riv. Cette ville est à 357 w. sud- adonnés au commerce, qu'ils sont est de Pscow. L'époque précise de en Pologne, à Riga et dans l'intesa fondation est inconnue, mais rieur de l'Empire. Il se tient va on la voit déjà citée dans nos an- grand marché à Toropetz pendant ciennes chroniques comme ville le mois de juillet. sous la date de 1016. Elle étoit très-peuplée et libre dans le XII bourg du gouv. de Volhinie, situé siècle, pendant le règne du grand- sur une pet. riv. qui se jette dans duc André Jouriévitch, surnom- la Stir, il est à 303 w. de Jitomir, mé Boholubski, la forme du gouv. non loin des villes de Loutsk et y étoit populaire. Ensuite elle de- Vladimir. vint l'apanage d'un prince russe, Tosna, (Tocha.) riv. du gont et son premier souverain sut et du district de Pétersbourg, elles Mstislaw, fils de Mstislaw. De- se jette dans la Néva sur sa rice puis cette époque elle ne cessa gauche. On fait flotter beaucoup de dépendre de quelques sou- de bois par le moyen de cette ris verains, et subit divers change- dans la capitale. mens. En 1212, les Novgorodiens Torn, (Tomesta) pet. ville du y exilèrent Mitrosane leur évêque. gouv. de Vologda et ches-licud'un En 1239, le grand-duc Alexandre district, sous le 59° 54' de lat. sept. Nevsky y épousa la fille de Bria- et le 60° 10' de long. orient., sur tchislaw prince de Polotsk. Ce mé- la rive gauche de la Soukhonia, et me grand - duc vainquit dans 7 sur les bords de la Totma qui tracombats les Lithuaniens sous les verse la ville pour aller se jeter murs de cette ville; il remporta quelques werstes plus loin dans la une autre victoire et au même en- première. Cette ville est à 205 w. droit en 1245. En 1500 le grand - nord-est de Vologda; on v trouve duc de Moscou Ivan Vassiliévitch 13 églises et 3 autres dans le sufit prendre possession de la ville bourg nommé Zelenaia - Slobola en son nom par des voévodes (le fauhourg verd), au-delà duquel qu'il y envoya. En 1606 elle sut on trouve le couvent de Sp250assiégée par le hetman de la Polo- Oumorine, devenu célèbre par le gne et le chancelier de Lithuanie, corps de saint Théodose de Totmi mais ils furent battus par les habi- qu'on vient d'y trouver et qui tans et obligés de lever le siège, attire un grand nombre de péleries leur armée sut presque entière- Cette pet. ville est assez peuple: ment détruite pendant leur retrai- on trouve dans son district deux sete. Pierre-le-Grand y vint dans les lines et un moulin à scie qui sourannées 1638 et 1706. Elle soussrit nit une quantité énorme de plusbeaucoup d'un incendie qui eut ches au commerce d'Arkhangel. lieu en 1738 et d'un autre en 1742, Totskasa-Crépost, (Tomosas plus de la moitié de la ville sut Kphnocms.) C'est un des sorts que brûlée. Il y avoit anciennement constituent la ligne militaire d' une sorteresse qui étoit sur une es- Samara, dans le gour. d'Orrpèce d'île, car elle étoit entourée bourg. Il se trouve dans le district

de religieuses et 8000 habitans des deux sexes. Ils sont presque tous

TORTCHINE, (Topcund.) gros

d'eau de tous côtés, on voit enco- de Bouzoulouk, à l'embouchur

le la Soroka dans la Samara, et à 18 w. d'Orenbourg. On y trouve 150 maisons et une église. Les ortifications de cette place sont nsignifiantes.

Touba,  $(Ty \delta a.)$  C'est une les grandes riv. du gouv. de Tomsk.

Toubinzis, (Tybunian.) C'éoit un peuple assez nombreux et ort brave, de la race des Sanoyèdes. Il vivoit, avant la consuète de la Sibérie par les Russes, ur le bord oriental du Jénisséi et es rives de la Touba dont il a pris on nom. Ils sont presque tous xterminés par les maladies et les merres; ils sont aussi mèlés avec es Catchines et les autres peuplales de la Sibérie.

Toucoum, (Тукульб.) pet. ville la gouv. de Courlande et chef-lieu fun district, avec un château uiné, elle est située non loin du olse de Riga, et à 54 w. nord-est le Mittau. Il ne s'y trouve rien de

emarquable.

Toula, (Тульская Губернія.) gouv. de.) Il est situé entre le 54° " et le 52° 55' de lat. sept. Sa lonueur du nord au midi est de 217 F. et de l'orient à l'occident sa ilus grande large; r est de 189 w. lest borné au nord par le gouv. e Moscou, à l'orient celui de Rian, au midi par ceux de Tamow et d'Orel, et à l'occident par e dernier et celui de Calouga. Le ouv. de Toula est fort bien arro-, car il renserme plus de 200 iv. tant grandes que petites. Les rincipales sont l'Oca qui le sépaida gouv. de Moscou, l'Oupa, Osetr, la Crassivaia-Metcha, la oucha, le Chate et le Don qui y rend naissance dans l'Ivan-Ozé-), ou lac Ivarl. C'est en généil un pays plat où on ne rencone nulle part une montagne un 'u remarquable. Ce gouv. est esque partout fertile, et il s'y ouve quelques districts, comme r exemple ceux de Novosil, de Том. 11.

Crapivna, Epiphane et Donkow qui le sont extrèmement. Non seulement il sussit à lui-même, mais il exporte une grande quantité de grains et de chanvre dans les autres provinces de l'Empire, et particulièrement à Moscou. Il est assez riche en bois, et l'éducation des abeilles ainsi que celle des bestiaux y prospère. Les principales manufactures consistent en papeteries et en fabriques de toiles; les tanneries y sont aussi un objet de commerce très - considérable. Il se divise en 12 districts qui portent les noms de leurs chefs-lieux. Ce sont: 1º. Toula capitale du gouv., 2º. Alexine, 3º. Cachira, 4º. Venew, 5º. Bohoroditsk, 6º. Epiphane, 7°. Efrémof, 8°. Novosil, 9°. Tcherne, 10°. Crapivna, 11°. Odoew, 12°. Bélew. Le clergé y est sous la direction d'un archevêque qui réside à Toula, et prend le titre d'archevêque de Toula et de Bélew. On compte dans ce gouv. 904,075 personnes des deux sexes.

TOULA, (Tyna) ville capitale du gouv. de ce nom, et chef-lieu d'un district, située sur les deux bords de l'Oupa, à 909 w. de Pétersbourg et à 185 de Moscou, sous le 54° 11' de lat. sept. et le 54° 55′ de long. orient. Elle a été batie en 1509 à la place où elle est aujourd'hui, mais il existoit déja une ville de ce nom bien avant la fondation de Moscou. Elle doit avoir été tout près de la ville actuelle, et même attenante, car c'est à-peu-près à l'endroit où se trouve maintenant la grande manufacture d'armes qu'on en voit quelques traces. Le grand - duc Vassilei Ivanovitch fit fortifier Toula sur la rive gauche de l'Onpa par un mur de bois de chène flanqué de tours il le joignit à la riv. par un rempart de terre, et le tout fut entouré d'un fos**sé.** Cette fortification subsista jusqu'à l'année 1730; mais l'importance de cetté

ville située sur le chemin que pre- dans les terres de Toula. Cette m noient toujours les Tatares de Cri- mée fut battue et détruite park mée et les Polonais lorsqu'ils fai- prince apanagé d'Odoef que la soient des irruptions dans le pays, grand-duc de Moscou envoya conengagea le même grand-duc à con- tre lui. En 1552, lorsque le un struire une citadelle dans l'encein- Ivan Vassiliévitch s'apprêtoit i te même de la sorteresse. Il l'a sit marcher contre Cazan, et au mocommencer en 1514, et elle sutache- ment où il avoit dejà une grand vée en 1521. Cette citadelle étoit partie de son armée sur les bords attenante à la rive gauche de l'Ou- du Volga, Devlet-Guiréy-Kha, pa; elle avoit la sigure d'un carré voulant prositer de son absence, long, ses murs étoient de pierres ou peut-être saire une diversion de taille jusqu'à la moitié de leur en faveur du roi de Cazan, entre hauteur qui étoit de 4 sagènes, et avec une nombreuse armée du le reste en briques. Elle avoit 4 les frontières de l'Empire. Le tra tours rondes aux angles et des qui s'étoit déjà mis en marchepou tours carrées dans le milieu de Cazan, ayant appris cette nouvelle chaque face. Les murs et les tours s'arrêta à Colomna pour attendr étoient crénelées. Cette fortifica- le Khan. Celui-ci, intimidé, vor tion que le temps avoit commencé à lut retourner sur ses pas, mais se ruiner, fut restaurée à neuf en généraux lui ayant représenté 1784 par les ordres de l'Impéra- honte d'une telle retraite, et a trice Catherine II, et restera long- même temps la facilité d'attaque temps comme un monument cu- Toula qu'ils supposoient sans de rieux de l'antiquité; on y a ajouté sense, Devlet-Guiréy se décide un sossé d'une sagène de proson- tenter cette entreprise. Il sit com deur, et deux de largeur avec un mencer le siège de cette ville, d glacis. L'histoire ne fait pas men- donna le premier assaut le 22 de tion d'une seule irruption des juin. Le Tzar détacha aussitét ennemis tant Tatares que Polonais deux corps de troupes pour seoudans nos frontières, sans que Tou- rir la place, le premier sous les et la n'y ait pris une part active ou dres du sameux général prince passive; ayant presque tonjours Courbsky, et l'autre sous œu été le théatre de la guerre, il n'est des princes Pronsky et Khillo pas étonnant que sa population Les assiégés se défendirent ant soit allée en diminuant, jusqu'aux vigueur, bourgcois, vieillards, temps heureux où la dynastic des semmes et ensans, tout prit put Romanof, qui a assuré la tran- au combat, et malgré les canons quillité à l'Empire, ait redonné ct autres armes à seu que le l'ha la paix et le bonheur à cette ville. avoit dans son armée, malgre 11 Toula envahi par les Lithuaniens, grand 'nombre de jannissaires est retournée en 1493 sous la do- turcs qui montèrent les premien mination russe. Je ne parlerai pas à l'assaut, ils sut repoussé and des irruptions des hordes tatares perte. Devlet-Guirey ayant 4 en 1238 sous Batou Khan, de celle pris que non-seulement les trosde 1348 sous Temir, et de 1383 pes que le Tzar avoit détachés sous Takhtamyche-Khan, où toute approchoient, mais que lui-mess la contrée de Toula fut ravagée marchoit avec toute son arme avec une grande partie de la Rus- pour les soutenir, se décida ! sie. Mais en 1517, Tokouzan, Ta- lendemain à donner un nouvel tare de Crimée, vint saire une in- assaut avant leur arrivée. Au per vasion avec beaucoup de troupes ment qu'il commençoit l'attique;

es assiégés aperçurent du haut les remparts l'armée du prince burbsky qui s'avançoit en bon orlre; encouragés par ce secours, ils irent une sortie générale, repousèrent et mirent en fuite les assiégans qui se trouvant pris entre leux armécs, furent presque tous aillés en pièces; ils abandonnèent leurs canons, beaucoup de oudre et une partie du bagage. ourbsky les poursuivit, et malré la rapidité des marches du ihan, car il faisoit jusqu'à 70 w. ar jour, il l'atteignit sur les bords le la Chivorona, et détruisit les estes de cette armée. Le Khan ut à peine se sauver avec une oignée des siens. Le Tzar ayant ppris l'entière désaite des Tataes, s'arrêta à Cachira, où l'arillerie, les chameaux et les prionniers lui farent présentés; il nvoya le tout à Moscou. En 1587 alamet - Guiréy sit une tentative or Toula, mais ayant appris que armée russe venoit pour la secouir, il se retira. En 1592, sous le ègne de tzar Feodor Ivanovitch, azy - Guiréy, fils du Khan de rimée, ravagea les environs de ette ville, attiré par Godounof ui l'asuroit de l'impunité; ce que 's Toulains ayant appris, ils mururèrent hautement et nommèent Godounof comme l'auteur de ons leurs maux. Il s'en vengea ruellement, en saisant saire des cherches sur les auteurs de ces raits injurieux pour lai, et on unit de mort à cette occasion une uantité de citoyens de Toula. En 602, sous le règne du même Bo-8 Godounof, la famine qui rénoit dans presque toute la Russie, onna lieu à un rassemblement de rigands qui infestoient alors touis les grandes routes, et partiulièrement celles de Moscou; le ombre s'en accrut à un tel point, u'ils parvinrent à former un corps armée de 20,000 hommes, sous

les ordres d'un chef nommé Khlopsky. Ce brigand s'empara de Toula, Calouga et de toute cette contrée; il fit de ces deux villes ses places d'armes, et ravageoit, pilloit et incendioit de là tout le pays. On fut obligé d'envoyer une armée contre lui, commandée par Basmanof. Le combat fut sanglaut, le courage du désespoir animoit Khlopsky qui mourut en combattant; le général russe fut également tué, mais les brigands furent complettement battus, le peu qui échappa au carnage fut pris et puni de mort à Moscou. Toula souffrit de grands malheurs en 1605. Etoit-ce par haine pour Godounof qui l'opprimoit, étoit-ce par conviction, ell- fut une des premières à lever l'étendant de la révolte, et a reconnoître Grichka Otrépiew pour le prince Dmitri assassiné à Ouglitch. Ses citoyens séduits par un nommé Bolotnikof et un gentilhomme nommé Pachkof, députèrent leurs notables pour lui prêter hommage. Ils prévinrent en même temps ses ordres, et réunis à ceux de Cachira, Riazan et Calouga, ils marchèrent sur Moscou, mais ils furent battus par les troupes du Tzar, tout près de cette ville, à Colomenskoé. La même année, le prince Vorotynsky, commandant les troupes du Tzar, voulut s'emparer de Toula pour réprimer les révoltés, mais il fut battu par enx et eut beaucoup de peine à se sauver avec les débris de son armée à Alexine. Cette même année, le 1er de juin Grichka Otrépies entra avec une nombreuse armée à Toula, où il fut reçu comme tzarévitch Dmitri, avec de grandes acclamations; et c'est d'ici qu'il envoya Plechtchéef à Moscou pour sommer la ville et les grands de l'Etat à le reconnoitre comme souverain de toute la Russie, et lui prêter serment de sidélité, ce qui futfait le 20 du même

mois. En 1607 les malheureux ville il y en a un sur up ravia Toulains se replongèrent dans les très-profond et qui est construit horreurs de la guerre civile: ils pierres. On trouve à Touls des prirent part à la révolte d'un autre couvens, dout un de religieuses imposteur qui après la mort du l'archevêque habite celui des moifaux Dmitri, se disoit le prince nes; 25 églises de pierres et une Pierre, sils du tzar Féodor Ivano- de bois, 6 chapelles, 11 hospices vitch. Ce brigand aidé des Cosa- pour les pauvres insirmes; les triques du Térek et du Don, et en- bunaux bâtis en pierres, du suite des Zaporogues, parvint à corps-de-garde, un lazareth, l'hé former une armée très-nombreu- tel de l'archevêque, un consistent se, il alla de Poutivl à Toula, et et un séminaire, deux apothicade là à Cachira. Le tzar Vassilei reries publiques; le gymnaze; une Ivanovitch Chouisky marcha lui- école pour la noblesse peu fortemême contre ce sourbe, détacha née, instituée nouvellement d le prince Basile Gallitzin qui lui nommée Ecole livra bataille près de Cachira, et l'honneur de S. M. l'Emperent ayant entièrement défait son ar- actuellement régnant; une man méc, le poursuivit sous les murs sons des ensans trouvés; les pride cette ville où il en détruisit les sons publiques, 4 ponts en pierrestes. Le Tzar prit Alexine et res et 5 en bois; le corps des boxvint mettre le siège devant Toula où l'imposteur s'étoit réfugié avec pierres et 400 en bois; 34 forges, quelques débris de son armée. La ville sut inondée par des digues que les assiégeans construisirent aur l'Oupa; ce qui réduisit les habitans à demander grace; ils livrèrent le faux prince Pierre et ses complices qui furent tous conduits à Moscou, et Toula se soumit. Fn 1613, cette ville fut pillée et ses environs ravagés par les Polouais sous les ordres du fameux partisan Lissovsky, qui bientôt après sut battu et chassé du pays par le prince Féodor Kou- mines de ser qui se trouvent dans rakm. Ce n'est que depuis l'année les environs de cette ville, enci-1639, époque, de l'avenement au trône du tzar Michel Féodorovitch que Toula a commencé à renaître. Elle s'est repeuplée, et sauf quelques incendies, elle n'a cessé de jouir d'une prospérité constante. La ville de Toula, telle qu'elle est actuellement, se trouve sur les deux rives de l'Oupa, elle se partage en 3 quartiers, elle a trois fauxbourgs. Les parties de la ville qui sont séparées par la riv. communiquent entre elles par des ponts de bois; au milieu de la

Alexandre et tiques qui en renserme 300 a 32 cabarets, et 106 rues. On compte à Toula 25,500 habitans, cote ville renterme un grand nombre de fabriques et de manufactures, telles que d'étosses de soie, de chapeaux, des corderies, et & toutes sortes d'ouvrages en serrereries, des tanneries, des tabriques de chandelles, de savon, etc. etc. Mais l'établissement le plus remarquable de Toula est la ismeuse manufacture impérialed'smes. Voici son origine. Les richts gèrent le gouvernement à établis encore vers la fin du 17° siècle, une trentaine de forgerous dans un des sauxbourgs de Toula. On 195 occupa à faire des armes à fen el des armes blanches. Des privile ges et des exemptions qui leur ferent accordés, engagerent probeblement d'autres ouvriers à venir grossir leur nombre, et nomme. ment dans les années 1686, 1687 et 1707. Cette colonie se grossissant tous les jours, le war fer dor Alexievitch permit, par us

dit, à tous ceux qui sauroient à 17 de Bratslaw. Une pet. riv. ette belle manufacture est due à lierre - le - Grand. Ce souverain rdonna en 1712, par un oukaze, digne d'un souverain. construction de toutes les mae genre, ce qui fut exécuté et chevé en 1728. Depuis ce temps ette manusacture n'a pas cessé le prendre de l'extension et de se llexandre y a beaucoup contrilans ce genre en Europe.

ersbourg.

lu gouv. de Voronége; elle prend a source dans le district de Bohouires, et s'y jette dans le Don sur a rive gauche.

ille du gouv. de Podolie, dans le

aire des armes à feu de s'inscrire qui va se jeter dans le Boug la armi eux, à jouir de leurs pri- traverse, elle appartient à la failèges. Mais la vraie fondation de mille des comtes Pototsky. Un palais et des jardins magnifiques rendent l'habitation de ces seigneurs

Toungouzes, (Tyney 361.) peuples hines et bâtimens nécessaires de race mandjoure. Ils s'appellent our un grand établissement de eux-mêmes Avoennes et Donka, quelquesois aussi Toug-Boie (hommes); les Ostinks et les Tatares de Jénisseisk, ainsi que les Russes les nomment Toungouzes, ce qui ersectionner. S. M l'Empereur veut dire cochons en langue tatare, dénomination que les orgueilué, en faisant construire et per- leux Tatares leur ont donné pour ectionner les digues et écluses et désigner leur soumission ou peutoutes les machines en général. être leur mal-propreté. Au reste lus de 7000 ouvriers y travail- les Mandjoures les appellent quelent aux armes à seu et aux armes quesois Ssollomes (archers), et lanches pour les armées de l'Em- quelquesois Orontchones (conducpire; ils font aussi divers instru- teurs de reunes); les Mongols et nens de physique et de mathéma-les Bouriats Kham - Nogones et iques, et autres ouvrages recher- Ssollones. Les vastes déserts dans hés. Les armes sont en général lesquels ils nomadisent aujourl'une très bonne qualité. Cet éta- d'hui s'étendent de l'ouest à l'est, olissement réunit encore un arse- depuis le Jénisséi en traversant la pour plus de 100,000 hommes. la Léna jusqu'à l'Amour, et à la Sette fabrique peut être regardée, mer Orientale du sud au nord. Ils lans toutes ses parties, comme une occupent du 53° au 65° de lat. les plus considérables qu'il y ait sept., par conséquent ils n'approchent point des frontières de la Toulola, (Tynona) C'est une Zungorie, ni des côtes de la mer et. île du lac de Ladoga; dans le Glaciale. Les Toungouzes, peuple ouv. de Finlande, elle peut avoir très - accommodant, ont admis w. de circonsérence. C'est ici dans leur territoire, les Ostiaks, [u'on prend le beau granit dont les Samoyèdes et les Yakouts. Les n se sert pour les bâtimens à Pé- contrées que nous venons de mentionner, sont en plus grande par-Touloucherva ou Toulou- tie situées dans le gouv. d'Irkoutsk; CHEEVA, Tynymeesa unu Ty- un petit nombre de Toungouzes 14teesa.) riv. assez considérable sont regardés comme étant du gouv. de Tomsk. Les Ostiaks de Jénisséisk, ont fait connoître ce chare, y parcourt 300 w. a-peu- peuple aux Russes. Plusieurs trihus Toungouzes reconnurent en 1607 la suprématie des Bouriats TOULTCHINE, (TYATUHO.) pet. qui avoient été chassés depuis peu de la Mongolie, lorsqu'ils furent listrict de Bratslaw, elle est à attaqués par les Russes. Ils dé-48 w. de Caménetz-Podolski, et ployèrent beaucoup plus de cou-

rage que les autres peuples de la Sibérie, ils n'ont été soumis que postérieurement au milieu du 17° siècle; mais leur soumission est imparfaite. Au dernier dénombrement, ils consistoient en 16,000 males. D'autres tribus distinctes des Toungouzes, qui composent environ 2000 familles, nomadisent parmi les nations sibériennes. Quoique ce soit une des nations les plus nombreuses de la Sibéric, on ne peut avoir un dénombrement exact des tribus qui la composent, à raison de leur vie errante. Les Toungouzes qui nomadisent vers les côtes de la mer orientale, sout connus sous le nom de Lamoutes; 600 de ces derniers étoient seulement inscrits pour le payement du tribut dans l'avantdernier dénombrement. Les Toungouzes sont d'une taille médiocre, et d'une grande agilité. Ils ont de petits yeux et une physionomie très-riante. Leur visage est plus applati et plus grand que celui des Mongols. Ils ont peu de barbe, plusieurs n'en ont pas du tout. Les vieillards conservent long - temps leur fraicheur et toute leur force. Les Toungouzes ont la chevelure noire et longue, ils la laissent pendre naturellement autour de la tête à une longueur uniforme. Ils sont francs, sincères, d'un caractère ouvert, et détestent tout mensonge; ils ne jurent jamais et croient que leur parole doit suffire. Le vol et la fraude sont inconnus parmi ce peuple. Toungouzes errent avec leurs troupeaux. Il est rare que leurs tentes restent plus de six jours au même endroit; il faut qu'ils les changent de place, ne l'ût-ce que pour les porter à vingt pas de distance (1), mais à la vérité c'est pen-'dant la saison de la pêche, et dans, de fourrures ils portent des pesus

le temps qu'ils recueillent des baies dans les lieux solitaires, éloignés de ceux qu'habitent les Cosaques. Ils déposent dans ces endroits des provisions de poisson sec et 🚾 baies, qu'ils mettent dans de grasdes caisses placées sur des arbres ou sur des poteaux, afin qu'elles servent soit à eux-mêmes, soit à des personnes de leur tribu, lorsqu'ils voyagent en hiver. Les Tousgouzes mêlent les baies avec de k mousse, ou du lichen ruminé par les rennes, et ils en sont des giteaux minces qu'ils étendent su de l'écorce d'arbre, et qu'ils exposent au soleil et au vent sur leurs huttes pour les saire sécher. Leur occupation la plus constante est la chasse, ensuite la pêche; ils paroissent être peu sensibles aux essets du troid et de la chaleur. lis couvrent leurs tentes avec des peaux de chamois ou avec de la seconde écorce de boules u qui devient aussi souple que du chamois quand elle est roulée et exposée quelque temps à la vapeur del'est houillante. Les Toungouzes se vetissent en hiver de peaux de resnes ou de peaux de moutons sanvages, dont la fourrure est en-dedans. Ils ont sur la poitrine une grande pièce de la même pess, qu'ils attachent autour de leur cou, et qui en s'élargissant tombe jusqu'à la ceinture. Cette piece est bordée très - élégamment « ornée de grains de verrourie Leurs pantalons sont également de peau; ils portent en outre des bas courts, avec des bottes de pesa de jambe de renne, dont le poil est en-dehors. Ils sont coissés d'us bonnet de fourrure et ont des gants sourrés. Leur habillemes! d'été ne diffère point pour la forme de celui d'hiver, mais au lieu

<sup>(1)</sup> Ils disent que leurs tentes contractent une odeur désagréable quand elle restent long-temps à la même place.

unées. Peu d'entr'eux ont emrassé le christianisme, les autres int pour la plupart démonolàiens; ils ont des conjureurs et crifient aux mauvais esprits. Les oungouzes chassent en général rec l'arc et la flèche, mais quelnes-uns ont des fusils carabinés. sn'enterrent point leurs morts, s les vétissent de leurs plus beaux abits, les mettent dans une caisbien solide et les suspendent atre deux arbres. Les instrumens e chasse qui appartiennent au lort sont enterrés au-dessous de caisse. Lorsqu'il u'y a point de haman ou conjureur présent, cet aterrement se fait sans cérémoie; mais s'il y en a un, on im-10le un renne, on en offre une artie aux démons et on mange le este. La polygamie est en usage armi les Toungouzes, mais ils nt toujours une principale semme ue les autres sont obligées de serir. La cérémonie de leur mariage lest autre chose que l'achat qu'ils mt d'une fille à son père. Ils la syent depuis 20 jusqu'à 100 renies, ou bien ils travaillent un cerain laps de temps pour le père. es filles des Toungouzes ne se istinguent pas par leur chasteté: ouvent un homme prête sa sille un ami ou à un voyageur pour n'il prenne du goût pour elle; 'il n'a point de fille il prête sa serante et jamais sa semme. Les Tounccompagnent presque toujours kbanskoïe. ans ces courses. Les femmes sont

visions pour l'hiver. Ce sont elles qui font les habits, les chemises et travaillent les peaux. Elles sont en genéral jolies jusqu'à un certain age, mais les vieilles sont hideuses. On distingue les Toungouzes en trois espèces : les Toungouzes à rennes, ce sont les nomades du nord, on les nomme aussi Toungouzes des bois ou chasseurs; les Toungouzes à chiens, ce sont ceux qui vivent aux environs de la mer d'Okhotsk et vers le Camtchatka, ils voyagent en traineaux traînés par des chiens; les Toungouzes à cheval, ce sont les Toungouzes de la Daourie, ils possèdent de nombreux troupeaux de bêtes à corne et de chevaux, quelques-uns même se livrent à l'agriculture, et ressemblent beaucoup par leurs mœurs, usages et costumes aux Bouriats; les petits chess qu'ils ont s'appellent Toïon. Le plus grand ennemi qu'ayent les Toungouzes, tant ceux du nord que ceux du midi, c'est la petite vérole qui sait à certaines époques des ravages terribles parmi eux.

Toungouska-Nijnia, (Tymвиска нижняя.) ou la Toungouska inférieure ; c'est la plus considérable des trois. Ses sources ne sont pas loin de celles de la Toungouska moyenne, mais elle prend son cours beaucoup plus vers le nord, et après avoir parcouru 1500 w. au moins, elle vient se réunir au ouzes se rendent souvent dans les Jénisséy près de la ville de Touabitations solitaires des Cosa- roukhansk, dans legouv. de Tomsk. ues, que le gouvernement en- Elle reçoit dans son sein la Rokretient dans divers postes, parce hmala, la Touriga et la Gorslaia ue ces Cosaques leur vendent or- sur sa rive droite, et la Népa, la inairement de l'eau-de-vie, des Sroma et le Taimoura sur sa gauiguilles, du fil et d'autres petits che. Il y a des tournans très-danrticles dont ils ont besoin pour gereux dans cette riv. près du couux et pour leurs femmes qui les vent nommé Troitskoie-Tourou-

Toungouska-Srednia, (Tunhargées par eux de teut le soin eucka cpezhan.) ou la Toungousu ménage, elles séchent le pois- ka moyenne. Elle prend sa source on, et préparent toutes les pro- dans le gouy. d'Irkoutsk, près de Kirensk, d'où elle coule dans le gouv. de Tomsk à travers le district de Jénisséisk, et après un cours de 800 w., elle yient se jeter sous le 62° de lat. sept. dans le Jénisséy. Les principales riv qui s'y jettent sont le Tchoukh et la Tchernaia, toutes les deux sur sa rive droite.

Toungouska-Verkhnia, (Tykeycka-Верхияя) ou la Toungouska supérieure, riv. du gouv. de Tomsk, elle prend sa source dans celui d'Irkoutsk, et sort du lac Baïkal, avant sa réunion avec l'Ilim, elle s'appelle Angara; son fond est rocailleux, et elle est remplie de cascades, malgré cela elle est na-• vigable quoique dangereuse. Les principales riv. qui s'y jettent sont l'Ilim, la Coda, le Tchadobetz, l'Irica, la Camenka, l'Olenka et la Tatarca sur sa rive droite, et la scule Tchouna sur sa rive gauche. La Toungouska supérieure se jette dans le Jénisséy.

Tounochma, (Tynomma.) riv. qui commence son cours dans le gouv. de Costroma, mais qui entre d'abord dans celui de Jaroslaw, parcourt le district de Jaroslaw et s'y jette dans le Volga, tout son cours est de 40 w.

Toura, (Typa.) Il y a deux riv. de ce nom: l'une est fort peu considérable, elle coule dans le gouv. d'Irkoutsk, district de Nertchinsk, et se jette dans l'Ingoda. L'autre est très-grande, elle commence son cours dans le gouv. de Pérm, district de Verkhotourié, sous le 59° de lat. sept., et après y avoir réuni à ses eaux celles de la Sadka, du Taguil, de la Pychma et de la Nitza, elle entre dans le gouv. de Tobolsk, y parcourt les districts de Tourinsk, Tumène et Yaloutorovsk, en tout plus de 500 w. et se réunit dans ce dernier avec le Tobol. La Toura est navigable.

Touréa, (Typea) pet. riv. du gouv. de Calouga, elle n'est remar-

quable que par la ville de Mech tchovsk bâtie sur ses bords.

TOURINSK, (Typuncko.) Ville du gouv. de Tobolsk, et chef-iæ d'un district sous le 57° 56' de la sept. et le 81° 25' de long. orient. sur les bords de la Toura, à (il w. ouest de Tobolsk. A l'endmi même où les Russes ont hâti cett ville en 1660, il en existoit aupravant une des Tatares, et les que Jermak les vainquit, elle été sous la puissance d'un petit prima nommé Epantcha ou Epantzé 👊 la lui céda, et de là vient qu'a nomme quelquesois encore œu ville Epantchine. On y trouve dans ce moment un couvent de moines 6 églises dont deux seulement son bâties en pierres, et près de 4,001 habitans des deux sezes. Les latres y vivent séparément dans m faubourg.

Tourka, (Typra.) pet. riv. dr. gouv. d'Irkoutsk, district de Verkhné-Oudinsk, elle se jette dans le Baikal. On trouve sur les bords de cette riv. une source chande dont les eaux sont purgatives.

Touroukhane, (Typyxant) riv., assez considérable qui conk dans le gouv. de Tomsk, district de Touroukhansk, elle se dirige vers l'est pour se jeter dans le Jenisséy. Son cours est de plus de 300 w.

Touroukhansk, (Typyxances). Voyez Mangaska.

Tourow, (Typoso.) C'étoit apparavant une ville, maintenant an gros bourg du gouv. de Minsk, district de Mozyr; il est situé sur le Pripet, à l'embouchure presque de la Sloutcha dans cette riv., et à 280 w. de Minsk. Anciennement Tourow étoit la capitale d'une petite principauté apanagée, et ensuite au commencement du !!' siècle, le métropolitain de Kirr l'érigea e évêché. Il y avoit deux autres villes de ce nom en Russie, qu'on voit souvent citées dans 105

hroniques, mais on ne connoît as précisément leur emplacement. es recherches qu'on a laites à ce ajet seroient trop longues et trop eu intéressantes pour être raportées ici.

Touscar, (Tyckapo.) riv. du ouv. de Coursk, elle traverse la ille de ce nom, et se jette dans le eim.

TRAÏLINSKAIA - STANITZA, Fpaunuhckan - Cmahuua.) C'est nom d'un bourg des Cosaques u Don, on y trouve une église, est bâti sur la rive droite du lon.

TREIDEN-AA, (Трейдено-Аа.)

TREKHTÉMIROW, (Tpermenu088.) C'et un bourg du gouv. de
liew, dans le district de Bouhoulaw, sur le bord du Dnepr. Il est
les-connu par ses carrières de
lierres de meules dont on fournit
on-seulement toute la province,
lais encore une grande partie de
l Russie mineure.

TROITSK, (Tpouged.) ville du onv d'Orenbourg, chef-lieu d'un istrict et sorteresse; elle est située ous le 54° 15' de lat. sept. et le 8° 15' de long. orient. sur la rive auche et très-élevée de l'Ouï, à <sup>52</sup> w. à l'est d'Oufa. Ses fortifiitions sont en bois, c'est un carillanqué de tours aux angles, uelques ravelins, un fossé, un lacis et des chevaux de frise; elle il munie de l'artillerie nécessaire sa désense. Ses édifices publics int une église cathédrale en pier-'s située dans la partie sud, une ure église en bois, la maison du immandant, la chancellerie, les isernes des officiers, des écuries, ic. On remarque la maison du dicteur de la douanne et plusieurs laisons de négocians. On compte lout 500 maisons dans cette ille, les rues y sont droites et egulières. Il y a un pont sur l'Ouï. a cour d'échange est très-bieu Tom. II.

bâtie, elle est sur l'autre rive vers la partie occupée par les Kirguiss. C'est le lieu où se fait le commerce avec les peuples de l'Asie. Cette enceinte forme un carré très-vaste construit en bois; on y voit une avant-cour, un marché pour les Boukhares à gauche, un autre à droite pour les marchands du pays, et un troisième pour le commerce des Kirguiss, celui-ci est entouré de boutiques. L'entrée est détendue par plusieurs hastions et une tour d'observation construite en bois. Elle fait face au steppe des Kirguiss, et est revêtue de chevaux de frise et d'un fossé de trois côtés. On a hâti sur les rives de l'Oui plusieurs gargottes pour la commodité des marchands. Le commerce d'échange est ici trèsconsidérable, et même plus avantageux que celui d'Orenbourg, car les Kirguiss de la petite horde qui trafiquent à Troîtsk sont plus riches que ceux de la horde moyenne qui vont à Orenbourg; d'ailleurs les marchands de Cachekara et cenx de Tachekend viennent de présérence ici. Il y avoit une autre ville de ce nom dans le gouv. de Penza, à 134 w. ouest de cette ville, mais elle vient d'être convertie en bourg. Les habitans qui y sont presque tous cultivateurs sont au nombre de plus de 3000 personnes des deux sexes. On y trouve 5 églises.

TROITSKOIE - MONASTÈRE, (Tpouykoù Monacmups.) On le nomme ordinairement Sviato-troitskaia Serguieva Lavra, ce qui veut dire le Laurier ou la Couron-ne de St. Serge sous l'invocation de la Sainte Trinité. Ce couvent est le premier de tout l'Empire après celui de Pétchersk à Kiew, il est aussi le plus riche, et il l'étoit immensément avant que l'Impératrice Catherine n'eût ordonné par un Oukase que les terres et les vasseaux des monastères seroient

38

réunis au fisc et qu'il seroit anexé des sommes, et d'après une répartition convenue, pour l'entretien des couvens et en général de tout le clergé régulier. Ce monastère se trouve dans le gouv. de Moscou, à 64 w. nord de cette capitale, sur le grande route qui conduit à Rostow. Il est entouré d'un bourg dans lequel on trouve plus de 800 maisons et 8 paroisses. Le couvent est situé sur une élévation qui domine d'autres collines d'une moindre hauteur, et qui le laissent apercevoir à plus de 10 w. de distance de tout côté. Un ruisseau nommé Contchoura baigne ses murs de l'euest et du sud. Au commencement du règne du grand-duc Siméon Ivanovitch, en 1337, Saint Serge abbé et thaumaturge de Radonége, se retira dans le bois qui se trouvoit sur l'emplacement qu'occupe aujourd'hui le couvent, y bâtit un petit ermitage et une église en bois. Bientôt les vertus et la réputation de sainteté de Serge v attirèrent d'autres moines qui, pour se sixer auprès de lui, bâtirent, avec son agrément, des cellules en bois; leur nombre resta long-temps à 12, mais ensuite il augmenta considérablement, et ce sut là l'origine du couvent et ensuite du bourg de Troîtza. Après la mort du Saint, arrivée en 1393. Son disciple et son successeur, comme supérieur du couvent, St. Nicone, vit tous les travaux de son ils le mettoient. Aussi le tzar le prédécesseur détruits par une in- Vassiliévitch eut pendant touks vasion que sirent alors les Tatares, vie une dévotion particulière post sous Ediguéy; ils brûlèrent non- le Saint. Il avoit dans toutes so seulement le couvent, mais ils dé- campagnes avec lui une église & truisirent et ravagèrent toutes les camp sous son invocation, et al habitations des environs. Saint lui consacra, de même qu'il l'a Nicone revint après leur départ, voit été, son sils Dmitri. Le Tur, et répara tout le dégat qu'ils sirent attribuant à la protection que la dans le couvent; aidé des biensaits accordoit le Saint Thannaius du Grand-duc et des grands de les succès de ses armes, enricht l'Etat, il le rebâtit plus vaste et le couveut après la conquête à

plus beau. Malgré cela, on ne doi attribuer la grande puissance et l renommée à laquelle ce couves s'est élevée rapidement dans la suite qu'à son saint sondateur, e en voici l'origine. Saint Serge décida par ses conseils, en 1380, k grand-duc Dmitri Ivanovitch, non-seulement à résister au lha Mamai, mais encore à l'attaque au-delà du Don; il lui donna ara sa bénédiction deux guerriers pou lors moines dans son couvent (1), qui maintinrent le prince dans sa bonnes dispositions, lui rappelant sans cesse la promesse que lui sit le saint d'une victoire éch tante. Ils combattirent à la tètede troupes, et saisant des prodiges & valeur, contribuèrent beaucoupi la célèbre victoire qui mérita le surnom de Donskoi à Dmitri. 4 reconnoissance du souverain neu pas de bornes. Il combla le courai de biensaits, et de ce moments successeurs rivalisèrent entreu à qui l'enrichiroit davantage. Lor que 30 ans après la mort du Saint, son corps reparut intact, on luidi une chasse, et la dévotion pour ces restes de St. Serge fut extrême On baptisa dans ce couventen 1530 le tzar Ivan Vassiliévitch, et 85 parens, après la cérémonie du bapteme, allèrent déposer l'afant dans le tombeau du Saint, k consacrant de cette manière à S. Serge, sous la protection duquel

<sup>(1)</sup> Alexandre Pérésvéte et Rodion Osliabia.

Sazan et d'Astrakhan de nouveaux niensaits. Il ajouta beaucoup de satimens en pierres à ce qui exisoit déjà, et sit faire en vermeil a chasse dans laquelle reposoit le orps de Saint Serge, le couvercle ut enrichi de perles et de pierres récieuses, ainsi que de plaques l'or sur lesquelles étoient les insriptions. Ce sont ces grandes rithesses successivement accumulées lans ce couvent qui le mirent à nème de donner de si grands et le si utiles secours à la ville de Moscou pendant les troubles des querres civiles, causées par les aux Dmitri, tour-à-tour soutenus par les Polonais qui sous leur nom parvinrent à envahir plusieurs pro-'inces russes et à s'emparer de la apitale. Pour la priver de cet apou, les Polonais se décidèrent à nettre le siège devant le couvent le Troîtza, ce qu'ils exécutèrent m 1609 sous la conduite du hetman Sapieha, et du général Lisjovsky. Ces deux généraux tentèrent d'abord de séduire le supérieur du couvent, qui étoit Joasaph, et les commandans des troupes russes, le prince Grégoire Dol-Jorouky et Alexis Golokhvastow. Vayant pu y réussir, ils cherhèrent à les intimider par des melaces; ces moyens ayant eu aussi peu de succès, ils attaquèrent le souvent en forme avec des forces apérieures. Les assiégés se déendirent avec courage, et mal-3ré des assauts réitérés et des brêches considérables que les canons voient faites dans plusieurs endroits, les Polonais, après un an 11 4 mois de travaux et de combats, se virent obligés de lever honteusement le siége, et d'évacuer toute a contrée. Dans plusieurs occasions, le couvent offrit des sommes considérables aux souverains russes, dont les trésors épuisés par les guerres civiles ne pouvoient suffire au besoin de l'Etat. Godounof y

prit 15,000 roubles, Otrepief ou le saux Dmitri, lorsqu'il sut maître du trône, 30,000; le tzar Vassilei Ivanovitch recut 20,000; et dans la suite Pierre-le-Grand y emprunta au-delà de 150,000 roubles pour les besoins de la guerre. Pendant l'interrègne qui suivit la prison da tzar Vassilei Ivanovitch Chouisky, le sapérieur, Dionisius, envoya 50 hommes d'armes, et d'antres secours à Moscou. Abraham Politzine, célèbre moine de ce couvent, parcouroit les villes, et par son éloquence et son patriotisme, négocioit la paix entre les chefs russes que la désunion empéchoit d'agir de concert pour chasser les Polonais. Il parvint à engager le célèbre prince Pojarsky à marcher sur Moscou, et on lui doit une grande partie des succès de ce général. Le couvent s'épuisoit en même temps d'hommes et d'argent pour la cause commune, et lorsque le succès couronna cette belle entreprise, il eut la gloire de voir traiter et conclure la paix dans un village de sa dépendance (Déoulina) situé à 3 w. du couvent. Dans la suite, il eutencore la gloire de sauver Pierre-le-Grand et son frère le Tzar Jean qui vincent s'y mettre à couvert des entreprises des streltzys révoltés. Pierre-le-Grand y revint une seconde fois, lorsque Stchéglovitof à la tête des mêmes streltzys conspira contre lui. Ce souverain ainsi que ses successeurs, jusqu'à l'Empereur Alexandre actuellement régnant, ent tous enrichi par des dons ce saperbe couvent, et l'ont agrandi par de nouveaux bâtimens. A l'époque où Catherine II ôta les vassaux aux monastères, celui de Troitza en possédoit 106,000 màles, dans différentes provinces, outre des maisons, des moulins, etc. Venous à sa description. Ila 642 sagènes de circuit, le mur qui l'entoure est flanqué de huit hautes

et superbes tours gothiques, la hauteur des murailles est de 4,6 et quelquesois 7 sagènes, selon la sinuosité du terrain, elles ont partout plus de trois sagènes d'épaisseur. Da côté de l'est il y a un fossé revêtu de maçonnerie sur lequel sont deux ponts de briques. Les quatre tours des angles sont entourées de bastions en terre. L'église principale de la Trinité a été bâtie sur le tombeau de St. Serge, vers la sin du règne du grand-duc Vassilei Dmitrievitch et de celui de commencement Vassilei Vassiliévitch Temnoie. Elle est toute en pierre de taille, deux grands réfectoires lui sont attenant; le tombeau du Saint, le baldaquin sous lequel il est placé, tout est en argent massif; les images qui sont dans cette église sont convertes de plaques d'argent fortement dorées, et plusieurs enrichies de pierres précieuses. Nonseulement la couverture des coupoles, mais celle de toute cette église est de cuivre sortement doré. Elle renferme en outre des richesses immenses en vases sacrés, lustres, candelabres, et autres ornemens d'église en or et en argent, plusieurs sont enrichis de diamans et autres pierres précieuses. La Cathédrale de l'Assomption est un vaste batiment, il est surtout remarquable par les tombeaux de plusieurs personnages célèbres, tels que le tzar Boris Godounof, sa femme, son fils et sa fille; celui de Dionisius, archimandrite du couvent, qui a rendu de si grands services à l'Etat durant les guerres civiles et l'interrègne, est dans une église latérale. Le grand clocher de cette église est d'une belle architecture; il a été commencé sous le règne de l'Impératrice Anne, et achevé sous celui de

l'Impératrice Catherine II. Sa bauteur est de 41 sagènes et une archine avec la coupole qui est dorée, Il renferme au premier étage la bibliothèque du séminaire, composée de 6,000 volumes en livres russes, grecs, latins, hébreus, français et allemands. La grosse cloche du poids de 4000 pouds est au second étage (1); il y a une autre cloche qui porte le nom de Godounof, elle est de 1850 pouds, une troisième de 1275, une de 625 et une de 315. Il n'existe, je crois, sur aucun clocher au monde, ust collection pareille de cloches de gros poids; il a en outre une horloge et un carillon qui sont places au quatrième étage. Le couvent renserme en tout 9 églises, plusicurs chapelles, de vastes réfectoires, le palais impérial, celui de l'archeveque, un séminaire où plus de 300 élèves sont entretens et fort bien instruits; et outre bibliothèque dont nous avons dep parlé, une autre particulière at couvent, dans laquelle on conserve plusieurs manuscrits qui ont rapport à l'histoire russe; un hôpital; une quantité de cellules pour le moines; de beaux appartement pour l'archimandrite, le recteur, le préset et les autres autorités du monastère; les magasins, les cuisines, les caves, tout est es pierres et très-solidement outruit. On y remarque encomis chambres du trésor, dans lesque les on conserve la garde-robe de clergé, des habits sacerdotaux re chement brodés en pierres précier ses et en perles fines, des calices d'or, des Evangiles, des patents enrichis de diamans, le tout d'us prix inestimable. C'est sans contredit un des plus riches monsse res qui existent, et un des plas remarquables par les grands ése

<sup>(1)</sup> C'est, je crois, la plus grosse cloche qui existe parmi celles dont est usage, car la fameuse cloche de Moscou est brisée, d'ailleurs en parmi s'en est jamais servi.

rmens historiques qu'il rappelle tauxquels il a pris part par les ervices importans qu'il a rendus à patrie, et par les hommes célères qu'il a fournis. On distinguea parmi ceux-ci le supérieur acsel, Platon, métropolitain de loscou, qui, par son éloquence, on génie et ses écrits est déjà si ounu et si célèbre en Europe; et ui mérite encore toute la reconoissance de ses compatriotes par es soins qu'il s'est donné pour clairer notre clergé. Le couvent e Troitza lui doit la restauration e la plus grande partie de ses bàmens. Il a employé de très-granes sommes pour embellir, perctionner, ou y élever des monusens qui imortaliseront son nom. es dons qu'il a faits à ce couvent ont immenses. Il habite dans un rmitage nommé Bethanie, qu'il bàti à 3 w du monastère, et où la fondé un séminaire à ses prores frais.

TRUITSKO-SAVSKAIA-CRÉPOST, Троицко-Савская-Крвпость.) \* petit fort se trouve dans le gouv. Urkoutsk, district de Verkhné-Judinsk, sur la Kiakhta, qui dans Ps domaines mongols se jette dans a Boura, celle-ci dans l'Okhone t l'Okhone dans la Sélenga. On y rouve la chancellerie chargée des llaires qui surviennent avec les ilipois. C'est ici que résident les ommissaires chargés de surveiler les frontières. Sa garnison coniste ordinairement en une comagnie d'infanterie. Ce petit enroit est à 518 w. d'Irkoutsk.

TROKI, (TPOKU.) ville du gouv. le Vilna et chef-lieu d'un district, elle est sous le 54° 33' de lat. et le 3° 50' de long. orient., sur un ac nommé Bressale qui communique par un canal avec la Villia. Lette ville est à 21 w. ouest de Villia. Elle a été fondée en 1321 par ruedemin, grand-duc de Lithuaiie. Les flammes la consumèrent

en 1390, et les Russes la détruisirent en 1655. Elle étoit autrefois la résidence des grands-ducs de Lithuanie qui la transférèrent dans la suite à Vilna. On l'appelle aussi Nouveau-Troki pour le distinguer du Vieux-Troki, village qui en est éloigné d'environ un demi-mille, et dans lequel on voit une abbaye de Bénédictins. Troki a deux châteaux, l'un desquels est bâti sur une île du lac Bressale. La ville est assez grande, mais presque tous ses bâtimens sont en bois; elle a trois paroisses, dans la principale desquelles est une image de la Ste Vierge qui y attire beaucoup de pélerins. On trouve dans son district une verrerie considérable.

TROSTENSKOÉ, (Tpocmenckoe.) C'est un petit lac dans le gouv. de Moscou, district de Rouza, qui donne naissance à la Ozerna, par laquelle on tlotte beaucoup de bois dans la Rouza et de celle-ci dans la Moskva.

TROUBÉJE, (Tpy6ex5.) Il y a trois riv. de ce nom en Russie; la première coule dans le gouv. de Vladimir, district de Péreslavl, traverse la ville de ce nom et va se jeter dans le lac de Plestchèevo. La seconde apartient au gouv. de Poltava, elle coule près de la ville de Péréaslaw et se jette dans le Dnepr sur sa rive gauche; il paroit qu'anciennement elle étoit navigable, car on trouve souvent au fond des débris de très-gros bateaux. La troisième n'est proprement qu'un bras de l'Oca qui s'en détache et coule sous les murs de Riazan, ct va ensuite se réunir à l'Oca à quelques werstes plus loin.

TROUBTCHEVSK, (Tpybrescko.) ville du gouv. d'Orel et chef-lieu d'un district, située sous le 52° 37' de lat. sept. et le 51° 30' de long. orient. sur la rive droite de la Desna, dans une situation charmante, à 166 w. sud d'Orel; elle

avoit des fortifications en terre dont on voit encore quelques restes. On y trouve 8 églises, un magasin de sel, 19 houtiques et plus de 500 maisons presque toutes en bois. Les habitans font un commerce assez considérable en chanvre et en grains qu'ils charrient jusqu'à Gjatsk et de là par eau à Riga et Pétersbourg. La ville possède encore une fabrique de vert-de-gris. Il se tient ici une foire annuelle à la Pentecôte.

TROUÉVA, (Tpyesa) pet. riv. du gouv. de Saratof district de Couznetsk, elle se jette dans la Soura.

TROUKHMÈNES OU TOURCOMANS, Т?ухменцы или Туркоманцы ) C'est une nation tatare, dont la souche mère, que les Russes appellent Tatares Térékémeni, nomadise encore sur les côtes orientales de la mer Caspienne, où leur territoire s'étend jusqu'à la Perse et au lac Aral. Les Tronkhmènes possèdent sur la rive occidentale de la mer Caspienne, la partie des montagnes de cette mer jusqu'à la province de Kakhétie en Géorgie. La généralité des districts ent des princes qui leur sont communs, d'autres sorment des états particuliers, et quelques-uns reconnoissent une souveraineté étrangère. Dans les 50 premières années du siècle passé, une partie de ces bordes fut soumise à Ayouk, khan des Calmouks. Un grand nombre de familles tronkhmenes se résugièrent parmi les Tatares d'Orenbourg , d'Ousa et d'Astrakhan. En 1770, époque de la suite des Calmouks, les restes de ce peuple, qui jusqu'alors avoient été sous la domination des Calmouks, recouvrèliberté. Ils nomadisent aujourd'hui comme sujets libres de l'Empire de Russie aux environs de l'embouchure de la Couma. Leur nombre s'augmente continuel.ement des Troukhmènes

qui s'échappent des Kirguis. Il sont tous mahométans. Ceux qu vivent sur les bords de la Coum et en général dans le gouv. d'As trakhan, sont aisés, vifs, bien ƙit et celui de tous les peuples habi tans les steppes, qui met le pla de luxe dans sa manière de se té tir. Ils sont riches en chameus hètes à cornes, moutons, et che vaux qui sont d'une bien plus be le race que celle des chevaux calmouks ordinairement maigres e serrés de la poitrine, tandis qui ceux qu'ils' élèvent sont de bat taille, vigoureux, durables, viu et out le sabot dur. Ils habites sous des tentes de feutres, par faitement semblables à celles de Calmouks, et n'ont pour los chaussage que du sumier de vacht desséché et des roseaux. Lew nourriture consiste en viande d lait aigri, si l'on en excepte quelque peu de farine ou de gras qu'ils achètent des Russes. Lavatde de cheval est celle qu'ils mangent le plus volontiers. Ce peapir mène une vie sort heureuse; tent seulement à fournir des chevant pour le service des courriers et des militaires, il n'a nulle imposition à payer, et vit sous la direction d'un préposé particulier (en Russ Pristaf). Ce dernier a un très-bet poste, il habite au milieu d'eos, entouré de plusieurs interpretes, veille sur leur conduite, appaix et termine toutes les querelles ot dissentions qui s'élèvent entrem et auxquelles ils paroissentatoil assez d'inclination. On a accorde à plusieurs de leurs anciens ne chess la distinction d'un grade militaire, et tous les riches per roissent n'avoir pas moins d'ambition pour obtenir la même faves et prérogative. On peut évalue leur population à plus de mile tentes. Ce peuple est poli, officieus, communicatif, mais le plus extraor dinairement désœuvré. On le 10th

ne adresse merveilleuse. De rihes ceintures de sabres sont encore onsiste à s'habliller en étoffes craioisies, et dans l'usage des galons, equ'on ne voit nulle part aussi munément parmi les peuplalajeure partie porte des bonnets ous le menton. Le costume de conquis. surs semmes et de leurs filles est me.

han. (Voyez Caspienne).

ommunément monter à cheval, férieure de la Toura, il y a 6 églirmé de carquois et d'arcs très- ses construites en bois, un cournés, arme pour laquelle ils ont vent de religieuses avec une église; à l'extrémité de la ville est un ostrog; au-dessus de la Tumenka ne partie de leur costume qui est un couvent de moines, 3 églises en pierres, et dans le faubourg tatare une église en bois et une mosquée. On y trouve en outre 800 maisons, une fonderie de cloes qui habitent les steppes. La ches, des sabriques de savon et des tanneries considérables font sa onds, garnis de peaux d'agneaux principale richesse. Tumène a été oirs à l'instar des Polonais. Ils se la première ville bâtie par les Russent la tête, et beaucoup aussi la ses en Sibérie, et a beaucoup con-10 ustache. Les vieillards cepen- tribué à assurer leurs établisseant laissent croître leur barbe mens dans ce pays nouvellement

TVER, (Тверской Каналб.) bsolument le même que celui des (Caual de) Il sert conjointement mmes Nogaïs, et les leurs portent avec celui de la Tsna à réunir la ussi, comme les femmes tatares Tvertsa et la Msta. Il a une éten-'Astrakhan, un anneau à une na- due de 4 w. et demie, sur laquelle on a ménagé des réservoirs pour Tuc-Caragaie, (Toko-Kapa- le cas où l'eau seroit trop basse. aŭ.) Cap de) Il se trouve sur la C'est par ce canal que Pétersbourg ôte orientale de la mer Caspienne se sournit de tous les objets qui til est contigu au gouv. d'Astra- viennent de l'intérieur de l'Empire. Avant qu'on l'eût creusé, TUMENE, (Tromens.) ville du les barques qui remontoient la jouv. de Toholsk, et ches-lieu d'un Tvertsa déchargeoient leurs marlistrict; elle est située sous le 57° chandises près de l'ermitage de le lat. sept. et le 83° de long. St. Nicolas-du-Pilier, lesquelles rient., à 247 w. de Tobolsk sur de là étoient menées par terre juse bord méridional de la Tours, qu'à Vychni-Volotchok, où elles lle s'appeloit autrefois Tchingui- se rembarquoient sur la Tsna, et <sup>l'oura.</sup> La ville actuelle fut bâtie continuoient leur route par eau n 1586 sur l'emplacement de la jusqu'à la capitale. Pour éviter cet ille tatare dont on voit encore des embarras, Pierre-le-Grand réunit estes. Elle a un saubourg sur la par un petit canal, qui se trouve ive opposée du même fleuve, vis- dans la ville de Vychni-Volotchok, -vis de la ville, et dont les habi- la Tvertsa et la Msta, et réunit par ans sont, pour la plus grande là le Volga et la Néva, et par conpartie, des Tatares et des Boukha- séquent la mer Caspienne avec la res. Cette ville est traversée par la mer Baltique. Et c'est pour cela rite riv. de Tumenka qui se jette qu'on creusa le canal qui réunit lans la Toura vers l'extrémité de la Tsna et la Tvertsa, et qu'on a ville. Il y a sur cette riv. un construisit des écluses de pierres, ont de 83 sagènes de longueur, d'abord sur le bord de la Tvertsa près duquel est la sorteresse inté- et ensuite sur celui de la Tsna. On ieure et une église principale bà- éleva par des digues les caux de ie en pierres. Vers la partie in- cette dernière riv., et on en remplit le canal. Mais comme malgré cela il ne s'y trouva pas assez d'eau pour les bateaux qui portoient une grande charge, on y amena encore les eaux de la Chlina, ce qui nécessita la construction de plusieurs autres canaux et écluses. C'est un marchand nommé Serdukof qui a creusé à ses frais le canal de Tver, et Pierre-le-Grand lui donna le privilége de prélever un certain droit sur les bateaux qui passeroient par ce canal jusqu'à ce qu'il fût remboursé de sa dépense.

TVER, (Teepckan | Губернія.) (Gouv. de) Il est situé entre le 55° et le 59° de lat. sept. et le 50° et 'sieurs d'entre les villes de ce gou le 59° de long. orient., a au nord le gouv. de Novgorod, à l'orient celui de Jaroslaw, au midi ceux de Vladimir, Moscou et Smolensk, et à l'occident celui de Pscow. Il s'étend du sud-ouest au nord-est, sur plus de 500 w., et du sud-est au nord-ouest sur 200. La Dvina occidentale et le Volga y out leurs sources; ce dernier y reçoit dans son sein la Vazouza et la Chocha; les autres grandes riv. qu'on y trouve sont la Mologa (qui le sépare sur un certain espace du gouv. de Jaroslaw), la Msta et la Medvéditsa. On y trouve plusieurs lacs considérables, tels que le Séliguer, le Volga et le Dvinetz. La terre y est assez fertile moyennant les engrais, et dans les bonnes années les récoltes y sussisent aux besoins de ses habitans, dans d'autres on est obligé d'avoir recours aux gouvernemens voisins. Il abonde en bois, surtout en celui de constructions dont on fait ici une grande consommation pour la construction des barques; les habitans, outre l'agriculture, gagnent leur vie en conduisant les bateaux et en servant de pilotes, ce gouv. devant en quelque sorte être considéré comme le centre de toute la navigation interiénre de l'empire. Il est partagé en 12 districts, portant les

noms de leurs chess-lieux, ce sout 16. Tver capitale de tout le gou. 24. Cachine, 3º Béjetsk, 4º. Vick ni - Volotchok 5°. Torjok, M Ostachkof, 7º Rjew-Volodimerol 7º Zoubisof, 9º Staritsa, 10º Cor tcheva, 11º Coliazine et 12º Vesia gousk. On y trouve en outre ville de Crasnoi-kholm, qui s pas de district. Excepté les Russi qui forment la grande majorité à sa population, on y trouve at environs de Béjetsk des Finns ou plutôt des Caréliens qui pre fessent comme les premiers la m ligion catholique grecque. Pla sont riches par le commerce que les font moyennant les canans les fleuves qui traversent le pag et réunissent ici les mers Caspier ne et Baltique, y attirent tout les denrées et marchandises l'Empire. On y compte 974,000 habitans des deux sexes. Le chi y est régi par un archevèque que prend le titre d'archevêque d Tver et de Cachine. Il réside onle nairement à Pétersbourg, cui membre du St. Synode. Son Alles Impériale le prince George d'Ob denbourg, époux de Madame grande duchesse Catherine, " gouverneur-général de Tver, Jr roslaw et Novgorod; il habite, and son auguste épouse, la ville & Tver.

TVER, (Teeps.) ville capital du gouv. du même nom, chel-la d'un district, sous le 57° 51'# lat. sept. et le 54° 45' de lor. orient., sur le Volga qui la traverse et à l'émbouchure dans ce se ve de la Tvertza qui s'y jette d' côté, et de la Tmaka qui s y par de l'autre. Elle est à 564 w. # Pétersbourg et 164 de Mosco-Son origine remonte seulement l'année 1182, dans laquelle Vr volod Jourievitch, prince de la dimir, fit batir a l'embouchen de la Tvertza un fort sur le los-

e Novgorod et de Novoie-Torque. lais les habitans de ce nouvel enroit s'étant bientôt aperçus que autre côté du fleuve seroit beauoup plus avantageux pour eux, lusieurs s'y sixèrent, et à la sin grand duc Jaroslaw, fils de Vseblod, y fit transporter le fort en 240, absolument à l'endroit où it la ville de Tver actuelle. Son remier prince fut Jaroslaw, fils u précédent et frère de St. Aleandre Newsky, qui y établit le remier siége épiscopal en 1271. epuis celui-ci Tver eut constamient ses souverains particuliers, ui agrandirent beaucoup leur tat aux dépends des principautés pisines, tantôt par des guerres heuensement terminées, tantôt par es héritages ou des concessions olontaires des princes de Vladiur, Souzdal et Rostow, et souvent e la république de Novgorod, qui laçoit quelquefois sur son trône es princes de Tver; mais partiulièrement par la protection des llans de la grandehorde qui leur onnèrent l'investiture de plueurs villes et terres voisines. A aroslaw qui mouruten 1271, après n règne agité mais glorieux, car gouverna Pskow, ensuite Tver Novgorod, et à la sin sut penant 7 ans grand-ducde Vladimir, 100 da comme régent, II. Jaron accommodement, et à la majoté de Michel Jaroslavitch, ce rince se retira à Briansk, où il fut Tom. II.

our couvrir ses Etats de ce côté ces Jean de Péréaslavl et George entre les incursions des brigands Danilovitch de Moscou. Les Novgorodiens s'étant aussi soulevés, il les battit si complettement en 1315 à Torjok, que leur armée fut entièrement détruite, car tout ce qui ne fut pas tué fut pris avec armes et bagages. Le prince de Moscou conservant sou animosité réussit par ses menées auprès du khan de la grande horde à le faire déposer du trône de Vladimir. Michel le combattit en 1318 près de Tver où il étoit venu faire une invasion avec ses troupes, le vainquit, et sit sa semme et son frère prisonniers, ainsi que Cavidaie général des troupes tatares quiservoient comme auxiliaires dans l'armée du prince George de Moscou. Ce dernier eut beaucoup de peine à se sauver par la fuite. La paix fut faite bientôt après dans une entrevue qu'ils eurent ensemble; mais Cavidaie et le prince de Moscou firent tant qu'il fut appelé dans la horde par Usbek-Khan qui l'y fit massacrer en 1319 le 22 novembre. Des quatre fils qu'il laissa, l'ainé IV. Dmitri lui succéda. Il fut continuellemment on guerre avec le prince George de Moscou, et voulant toujours venger la mort de son père, il parvint à le tuer de sa propre main en 1326 au milieu de la horde où ils se trouvoiest tous deux; le khan Usbek le sit punir de mort. Il régna 7 ans. V. aw, fils de Jaroslaw. Celui-ci sit Son srère Alexandre, qui sut égaleguerre au prince Dmitri Alexan- ment souverain de Vladimir, lui rovitch pour la principauté de succéda. Le Khan ayant envoyé à ovgorod, elle sinit bientôt par Tver en 1327 un amhassadeur nommé Chavkal avec des troupes tatares, celui-ci se conduisit avec tant d'insolence, pillant et oppriié en 1310. III. St. Michel Ja- mant si impitoyablement les habiislavitch, fils posthume du pre- tans de Tver, que le prince Alevier prince de Tver, sut élu et xandre se vit obligé, conjointeinfirmé en 1304 grand-duc de ment avec son srère Constantin, ladimir, il sut également prince de tomber sur les Tatares dans la Novgorod. Co souverain eut à ville même pour les repousser. Il utenir la guerre contre les prin- les battit complettement, et l'am-

TVE

bassadeur s'étant retranché dans le palais du prince, il l'y fit brûler avec le palais. Le Khan pour venger l'insulte faite à sa majesté dans la personne de son ambassadeur, envoya contre Tver des troupes qui mirent tout à seu et à sang. Le prince Alexandre s'ensuit à Pscow dont il prit le gouvernement; son frère Constantin l'y suivit. Ils vécurent en Lithuanie jusqu'en 1338 où il sit un voyage dans la horde, et y obtint son pardon, mais calomnié par plusieurs princes russes, il y sut rappelé l'année suivante et mis à mort ainsi que son fils Théodore. VI. Son frère Constantin lui succéda pendant sa fuite; après celui-ci le trône de Tver échut à VII. Easile prince de Cachine, qui mourut en 1365 sans postérité. VIII. Michel, fils d'Alezandre, né à Pscow pendant l'émigration de son père, mouta ensuite sur le trône, aidé des Polonais et des Lithuaniens, il sit une guerre cruelle au grand-duc de Moscou I mitri Ivanovitch Donskoie, auquel il disputoit la grande principauté, dont il avoit reçu l'investiture de Mamaï Khan. Cette guerre dura 5 ans, dans l'espace desquels Moscou fut assiégé et brûlé deux sois, et Tver une sois, en 1374. Ce prince pritet brûla Torjok, dont il transporta les habitans à Tver. On voit par son testament qu'il possédoit outre la ville de Tver, celles de Rjew, Zouhtzov, Staritsa, Radilow, Vybrine, Opoki, Vertiazine, Belgorod, Novoie-Gorodok, deux Micouline, Cachine et Skniatine. Cette nomenclature prouve l'étendue de la principauté de Tver, et combien la puissance de ses souverains s'étoit accrue en peu de temps. Le prince Michel II, le plus remuant et le plus ambitieux de tous les souverains de Tver, mourut dans sa capitale en 1399. Il eut pour successeur IX. son fils Jean qui

mourut en 1425 , après un règa de 26 ans. Le fils de celui-ci nommé X. Alexandre, mourut de la peste, n'ayant régné qu'un a Le XI • souverain de Tver fut George fils d'Alexandre, il régnatres peu de temps. XII. Le frère de a dernier, nommé Poris, moum en 1461, après un règne de 362m Sa fille Marie fut mariée augrob prince de Moscou Ivan Vassilió vitch Ier. XIII. Michel III Borise vitch, beau-frère du grand-prim de Moscou, succéda à son per Boris, et vivant d'abord en bonn intelligence avec le souverais d Moscou, fit conjointement and lui la guerre aux Novgorodien mais effrayé de la trop grant puissance de son beau-frère, il cher cha à lui susciter des troubles engagea le roi de Pologne à laibin la guerre; ce qu'ayant appris l grand-prince Ivan Vassiliévitch il la déclara au prince de Tres puis ayant assiégé avec de grande forces sa capitale en 1486, ila brûla les fauxbourgs. Le prise Michel voyant la trop grande supe riorité des forces de Moscou, e s'étant sperçu en même temp de la trahison de ses principati boyards, s'ensuit en Lithumes y mourutbientôt après. Les graid de l'Etat remirent alors la ville Tver et toute la principauk n souverain de Moscou qui la renit ainsi à ses Etats. Ce princes concéda cependant à son fils Jus lvanovitch qui y régna 4 ans d mourut à Tver en 1490. Il a éte # XIV et dernier souverain de cette principauté, qui, après la mort d'Ivan Vassiliévitch suivit toujour les destins de Moscou. Sous règne du Tzar Ivan Vassiliévich et de Boris Godounof, on relegu à Tver le ci-devant roi de Caur. Simeon, qui mourut aveugle pu les ordres de Godonnof, dans 12 village près de cette ville. Les Polonais assiégèrent en 1606 et pr

agèrent et brûlèrent; mais en 609 les Russes, aidés des Suédois, yant battu les Polonais, reprirent i ville. Elle eut à souffrir de la este en 1417, 1422, 23 et 25, enuite en 1655; cette dernière sat i violente que tous les habitans de i ville périrent, et qu'on sut bligé d'y amener des colonies pries dans les environs pour la reeupler. De fréquens incendies et I samine la ravagèrent aussi queluesois. Catherine II releva par es bienfaits la ville de Tver; elle i sit rebătir pour ainsi dire à neuf ur un plan régulier, sit tirer les nes au cordeau, et construire des laces qui ornent beaucoup cette ille. Sous le règne actuel on a grandi et meublé somptueusenent le palais pour l'usage de S. 1. I. Madame la grande-duchesse Catherine qui l'habite avec son poux le prince George d'Oldenwurg, gouverneur - général de Iver, Novgorod et Jaroslaw. Sous eur administration Tver s'embellit tous les jours davantage, tant par les hâtimens que par les établissemens utiles qu'ils y ont orionnés. C'est sur leur projet conirmé par S. M. I. qu'il a été ordonlé de faire de la p. riv. Tmaka un anal qui sera de la plus grande stilité pour la navigation intérieu-'e. On y retirera à la fin de l'auomne les bateaux qui ne peuvent Volga, ni sur la riv. de Tvertza. In y établira des chantiers pour a construction des bateaux, et l'on placera sur ses bords des magasius our le dépôt des marchandiscs. L'embouchure de la Tmaka sera ermée, et l'on fera dégorger le anal à environ cinq w. au-dessous le la ville dans le Volga; de sorte Ju'il y aura un vaste emplacement pour les bateaux pendant l'hiver

ent par surprise Tver, qu'ils sac- gée volontairement de rembourser en entier, avec les intérêts la somme de 700,000 R. qui a été empruntée pour la construction du canal. Conformément aux desirs de ce corps, il a été ordonné que le canal seroit nommé Canal de Catherine, en l'honneur de Madame la Grande - Duchesse. Tver est maintenant après Pétersbourg et Moscou la ville de Russie la plus régulièrement bâtic, et une des plus avantageusement situées. On y trouve deux couvens, dont un de religieuses; l'église oathédrale bâtie en 1687, tout près du palais, en pierres de taille et d'une assez belle architecture gothique, le corps de St. Michel Jaroslavitch prince de Tver, y repose dans une belle châsse ; outre celle-la Tver a encore 27 églises; le ci-devant palais archiépiscopal dont on a fait un superbe palais pour Mad. la Grande-Duchesse et son époux; l'hôtel du gouvernement, les tribunaux, une maison pour les orphelins, l'hôtel-de-ville, les maisons du gouverneur et du commandant; les séminaires et plusieurs écoles; le corps des boutiques fort bien construit; et plus de 200 maisons en pierres régulièrement bâtics, sans compter les maisons de bois, donnent à Tver un aspect imposaut et sort agréable. On y trouve en ontre des maisons de charité pour les deux sexes, des pension-'ester pendant l'hiver ni sur le nats pour l'éducation de la jeune noblesso, et plusieurs autres institutions dans ce genre; différentes manusactures et sabriques. La ville se divise en 4 quartiers. Il y a uu port de bateaux sur le Volga, qui se démonte lorsqu'au printemps la riv. charrie, et un autre sur la Tvertza qui est construit en forme de radeaux. Elle possede aussi deux bonnes auberges pour les voyageurs qui y passent continuellement, 31 pour leur construction. La no- cette ville étant sur la route de lesse du gouv. de Tver s'est char- Pétersbourg à Moscou; on y a

commence la construction d'un théatre, et depuis que le prince d'Oldenbourg y réside, elle est le centre de l'administration des communications intérieures par éau et par terre. La situation de cette ville sur le bord élevé du Volga, l'activité qui y règne par la grande affluence des bateliers et des nombreux transports qui y passent sans cesse, en rendent le séjour agréable, et ajoutent à l'aisance des habitans par les moyens qu'elle leur procure de tirer parti de leur industrie, et de trasiquer sur le Volga, surtout en blé de toute espèce. On compte à Tver plus de 10,000 habitans des deux sexes. Les marchands de cette ville sont en général un commerce fort étendu, par le moyen du Volga, avec Pétersbourg et les autres villes de l'intérieur de l'Empire.

TVERTZA, (Teepua.) riv. assez

dans le gouv. de Tver. entre les districts d'Ostachkof et de Vichni-Volotchok, et traversant celui de Novo-Rjew, se perd dans le Volga dans la ville de Tver même. Cette riv. est d'une très-grande importance pour la navigation intérieun de l'Empire, surtont depuis que Pierre-le-Grand l'a réunie par un canal qui passe à Vichni-Volotchok, avec la Msta. Plus de 600 bateaux de toutes grandeurs passent annuellement pour se res dre à Pétersbourg et ailleurs.

TYME, (Towno.) riv. du gow de Tomsk, district de Narym, eils se jette par trois bras dans l'Obsur les limites des districts de Sourgout et de Narym.

Tyrnetz, (Tupheud.) riv. asser considérable qui coule dans legour de Riazan et se jette dans l'Oca.

## V

V<sub>ADE</sub>, (Βαμδ.) riv. qui prend sa source dans le gouv. de Penza, district de Kérensk, coule de là dans le gouv. de Tambow, et se jette dans la Mokcha, près de Cadome.

VAGA, (Basa.) ville du gouv. d'Arkhangel (voy. Chenkoursk). Le nom de Vaga n'est remarquable que parce que les archevêques, d'Arkhangel depuis l'année 1682 jusqu'à celle de 1735 l'ont toujours mis dans leurs titres.

VAGA, (Basa.) riv., elle prend sa source dans un marais du gouv. de Vologda, district de Totma, elle entre ensuite dans le gouv. d'Arkhangel, et s'y jette dans la Dvins; elle est navigable au printemps

pour des bateaux plats.

VAGAIE, (Bueau.) riv. du gour. de Tobolsk, elle coule du midian nord l'espace de 200 w. avant de se jeter dans l'Irtyche, elle prend sa source dans un lac assez considérable du district de Yaloutorovsk.

VAGGOLA, (Bascona.) C'est us lac assez considérable qui se trouve en Livonie, près de la ville de Verro.

VAIGATCHE, (Baueateckos Il ponusos) (détroit de) Il sépare l'île de Novaia Zemlia (terre neure) e la terre ferme dans le gouv 'Arkhangel.

VAIGATCHE, (Baŭeato.) (ile de) lle se trouve dans le détroit ciessus mentionné, et à 10 w. seument de la terre ferme. Les Holindais et les Anglais ont inutileient et plusieurs fois tenté de pasr eutre cette île et la terre ferme our entrer dans l'océan Glacial t ensuite l'océan Oriental. Les usses ont été plus heureux, car 1 1736 un de leurs vaisseaux est arvenu à traverser le petit détroit, a pénétré jusqu'à l'embouchure e l'Ob, et en 1737 jusqu'à celle u Jenisséy. Il est revenu par la ième route et a donné une desription de ce passage.

Vaimouga, (Baŭzuyea.) riv. du ouvern. d'Arkhangel dans le disnct de Colmogor. Elle est remaruable par les belles forêts qu'on rouve sur ses bords, et dont on ransporte beaucoup de bois de

onstruction à Arkhangel.

VAJKA, (Bamka.) riv. assez onsidérable du gouv. de Vologda, lle se jette dans la Mézène sur sa ive gauche; elle porte le nom Oudora vers sa source.

VAKHE, (Baxo.) grande riv. du ouv. de Tobolsk; elle prend sa Ob dans le Jénisséy.

it aucun usage, et de la boune grands marchés par an. Gile dont les moines d'un cou- VALDAIE, (Bazzauckie copus)

vent qui se trouve ici, et qui sont les seuls habitans de cette contrée, font des briques. Il se tient une espèce de foire près da couvent, et c'est à-peu-près la scule époque de l'année où il y vient quelqu'an, dans tout autre temps c'est une solitude parfaite. Les moines obscrvent une discipline très-sévère, ils s'occupent de différens ouvrages de mains et d'agriculture.

VALDAÏE, (Валдай) pet. ville du gouv. de Novgorod, et cheflieu d'an district depuis 1776. Elle est située sous le 57° 48' de lat. sept. et le 51° 50' de long. orient., au bord du lac Valdaïe, et sur la grande route de Pétersbourg à Moscou, à 159 w. sud-est de Novgorod. Quatre petits ruisseaux la traversent pour aller se perdre dans le lac. Cet endroit fut peuplé de prisonniers polonais et finlandais par le tzar Alexis Mikhaïlovitch, ce qui fait que les babitans ont un accent qui leur est particulier. Le Tzar sit don de Valdaïe au couvent d'Iverskoie (1), fondé en 1655, par le patriarche Nicon, et qui se trouve sur une île du lac Valdaie. Elle resta comme une propriété du couvent jusqu'à l'année 1764, époque à laquelle les ource dans le district de Tourouk-biens du clergé farent réunis au ansk, coule en scrpentant de l'est fisc. Cette pet. ville est entourée l'ouest et vient se jeter dans l'Ob de trois côtés par un rempart de ar sa rive gauche, dans le district terre, il n'y a que celui qui est sur e Sourgoute; elle a plus de 700 le lac qui n'en a pas. On y trouve, de cours, et elle est remarqua- trois églises, un palais de route le en ce que par son moyen et pour les souverains, les tribunaux, Elouboui, on peut naviguer de le corps des boutiques et quelques maisons de marchands bàtics en VALAAM, (Валаамб.) C'est pierres; le reste des bâtimens est ne île du lac de Ladoga, vis-à-vis en bois. On y compte en tout 500 e Serdobol et à 40 w. de cette maisons et 1500 habitans, dont ille, elle en a 25 de circonférence. quelques-uns sont un petit com-'n y trouve de belles sorèts, beau- merce, les autres sont rouliers ou oup de mines de fer dont on ne cultivateurs; il s'y tient trois

<sup>(1)</sup> Notre-Dame d'Ibérie.

(montagnes de) Cette petite chaîne de montagnes se trouve dans le gouv. de Novgorod; elle court du sud-est à l'est et peut avoir 400 w. de long sur 80 à-peu-près de large. Ce sont plutôt des coteaux dont le sol consiste principalement en argile et en pierres à chaux qui y sont par couches. Le professeur Gmélin en a donné une excellente description physique et topographique. Il y a découvert en 1768 des mines de charbon de terre, de l'alun, du vitriol, ainsi que des mines de fer et de cuivre. Cette chaîne de coteaux occupe un espace de terrain entre la Msta et la Pola. On la traverse, en allant de Moscou à Pétersbourg, dans sa largeur, depuis la station de Yédrow jusqu'à la pet. ville de Créstzys. On n'a passait usage jusqu'ici du beau charbon de terre qui se trouve dans ses montagnes.

VALDAIE, (Валдайское оверо.) (lac de) il se trouve dans le gouv. de Novgorod, district de la ville de Valdaie qui est bâtie sur ses bords. Il a 8 w. de long sur 4 de large, et 30 à-peu-près de circonférence. Il se dégorge dans un lac voisin par le ruisseau de Valdaieka. Les eaux de ce dernier se jettent dans la Msta. Le lac de Valdaie renferme plusieurs îles qui le rendent agréable; celle du milieu est surtout remarquable par le monastère d'Iverskoie fondé 1654 par le partiarche Nicon, et où l'on trouve de très-beaux édifices en pierres. Ce couvent et les bois dont deux îles et une presqu'ile de ce lac sont couvertes, ossrent une vue très-pittoresque aux voyageurs qui passent sur la grande route de Moscou.

VALE, (Barko.) pet. ville du gouv. de Livonie, à 149 w. de Riga, sous le 57° 45" de lat. sept. et le 43° 50" de long. orient., sur la Podel qui se jette dans la haute Embakh. Elle a été sondée en 1343

par le grand maître Eberhard de Manheim. On y trouve une centaine de maisons en bois et 900 habitans des deux sexes. Il s'y tient trois grands marchés par an.

VALKI, (Barku.) pet. ville du gouv. des Slobodes d'Ukraine. Elle est bâtie sur les deux bords de la Mja qui se jette dans le Donetz. Se distance de Kharkow est de 53 v. On y trouve 5 églises, 6 boutiques, 4 moulins que la Mja fait tourner et près de 1500 maisons de particuliers, la plupart petites. Il s'y tient 5 grands marchés par an. Cette ville relève du district de Kharkof.

VALOUIE, (Banya.) riv. qui prend sa source dans le gouv. de Coursk, district de Belgorod. Elle coule au sud pour entrer dans le gouv. de Voronéje où elle se jette dans l'Oscol près de la ville de Valouiki.

VALOUIKI, (Валуйки) pet ville du gouv. de Voronéje et cheflieu d'un district depuis 1779. Elle est située sous le 50° 27' de lat. sept. et le 55° 29' de long. orient. sur la Valouse qui se jette à tres werstes de la ville dans l'Oscol Voloniki est à 208 w. de Voronège. Sa sondation date de l'année 1595; on y trouve 4 églisés, les tribanaux un magasin de sel, plusieur forges et une briquerie. Le nombre de ses habitans est de 3500 personnes des deux sexes. Ils sont presque tous cultivateurs. Il & tient 4 grands marchés par an dans cette ville.

VARNAVINE, (Baphasund.) pet ville du gouv. de Costroma, el depuis 1778 chef-lieu d'un district. Elle est située sous le 57° 19' de lat. sept. et le 63° de long orient., sur la rive droite de la Vetlouga, à 387 w. de Costroma. On y trouve 3 églises. Toutes les maisons de la ville sont en bois. Le commerce qui s'y fait est per considérable. Le district about

on, de la vaisselle de bois, etc. s IX la sit bâtir et la privilégia près de 200 maisons. 11611. Ses habitans commercent uté d'une qualité supérieure, elle se jette dans la Vekchta. est pour cela qu'il est recherché nsemencer leurs champs. L'en- le steppe des Barabines. rée du port de Vasa est sort péniins. Sous le régime suédois elle ecupoit la 50° place à la diette.

VASILKOF, (Bacundkoso.) pet. ille du gouv. de Kiew et chefieu d'un district au bord de la stougua, à 35 w. seulement de hiew. Avant la réunion des provinces polonaises à l'Empire, c'étoit une petite ville frontière, et on y avoit établi une donanne et un péage. On y trouve dans ce momentil 3 égliscs, les tribunaux, une naison appartenante au couvent le Pétchersky à Kiew, et quelques nagasins. Au reste elle n'a rien

le remarquable.

VASIL-Soursk, (Bacunscypcko) pet. ville du gouveru. de Nijni-Novgorod, et chef-lieu d'un disrict; elle est située sons le 55° <sup>52</sup> de lat. sept. et le 63° 25' de ong. orient. à 144 w. sud-ouest de Nijni, sur la rive droite du Volga it à l'embouchure de la Soura dans e fleuve. La ville a été bâtie en 1523 par les ordres du tzar Vasilei Ivanovitch. Sa situation est extrémement favorable pour le commerce de blé; aussi il s'y troure, ainsi que dans son district, des lépôts considérables de toutes

bois, et fournit par conséquent sortes de grains qu'on y apporte l'exportation des nattes, du gou- en hiver, ou qui y viennent par la Soura, et qu'on embarque ensuite VASA, (Basa.) pet. ville de la sur le Volga pour être transportés inlande, et port sur le golse de dans le nord de l'Empire et surothnie, elle est sous le 63° 15' tout à Pétersbourg. On n'y trouve lat. sept. Le roi de Suède Char-malgré cela qu'une seule église et

VASISTA, (Bacucma,) pet. riv. a dissérentes sortes de poissons; qui prend sa source dans le gouv. s exportent aussi du seigle qui de Riga, district de Venden, qu'elsussit sort bien ici et qui est ré- le sépare de la Russie Blanche;

VASOUGAK, (Bacysako.) riv. es cultivateurs étrangers pour assez considérable qui coule dans

VÉCHINSKAIA, (Bewuhckan.) ile, à cause des bas-fonds et des stanitza ou bourg des Cosaques les qui l'obstruent. On trouve sur le Don. On y trouve une églilans cette ville une école pour les se. Elle posséde plusieurs métaiasses classes et quelques maga- ries sur les deux bords du fleuve.

VEISSÉÉ, (Beŭcee.) Il y a deux lacs assez cousidérables de ce nom, l'un se trouve dans le district de Riga, et l'autre dans celui de Pernau, ce dernier a plus d'étendue.

Veissenstein, (Beücencmeund.) en esthonien Paide-Line, et anciennement en russe Païda, pet. ville du gouv. de Reval à 34 w. du ches-lieu du gouv. On y trouve une quarantaine de maisons. Son château bâti en 1270, a été plusieurs fois assiégé et pris dans les 16° et 17° siècle. Il est maintenant ruiné. Non loin de là on trouve le bien noble de Merhof. dont le propriétaire, ainsi que de Veisenstein, est le comte de Slaokelberg.

VERCHTA, (Binuma.) riv. du gouv. de Vitebsk, elle prend sa source dans le gouv. de Reval, district de Venden, et se jette dans la Dvina; au printemps lorsque les eaux sont hautes, on y fait flotter beaucoup de bois de chaussage.

VEKHRA, (Bexpa.) riv., elle prend sa source dans le gouv. de Smolensk et entre dans celui de Vitebsk pour se jeter dans la SojaLa ville de Matislawl est bâtie sur ses bords.

Versa, (Benca.) deux riv. portent ce nom, l'une coule dans le gouv. de Costroma et se jette dans la Costroma; la ville de Boui est bàtie sur ses bords. L'autre appartient au gouv. de Jaroslaw et se réunissant dans le district de cette ville avec l'Oustié, elles forment ensemble la Cotoroste qui se jette dans le Volga.

Veletma, (Велетма) II у а deux pet. riv. de ce nom dans le gouv. de Vladimir, l'une coule près du couvent de Troitza, et sépare le gouv. de Moscou de celui de Vladimir; et l'autre dans le district de Mourom et se jette dans l'Oca.

VELIGE, (Велижб.) ville du gouv. de Vitebsk et chef-lieu d'un district; elle est sous le 55° 36' de lat. sept. et le 49° 38' de long. orient, sur les deux rives de la Dvina et à l'embouchure de la Véligka qui lui a douné son nom ; sa distance de Vitébsk est de 81 Werstes. Cette ville a été bâtie par les ordres du Tzar Ivan Vassiliévitch en 1536. Elle eut beauconp à souffrir pendant les troubles occasionnés par les saux Dmitri, et sut ensin prise par les Polonais et réunie à la voévodie de Vitebsk. Vélige ne retourna à la Russie qu'avec le reste de la Russie Blanche en 1772. Elle a un château, 8 églises de Grecs-Unis et une du culte Pologne Etienne Batori s'en em catholique romain, une synagogue, para, mais il la rendit à la et 47,00 habitans des deux sexes, parmi lesquels il y a plus de 1000 Juils. Cette ville fait un commerce assez considérable en chanvre, tisans des saux Dmitri, et resu graines de liu et blé que ses habitans vont acheter dans le gouv. de Smolensk et chez eux pour revendre à Riga, Il se tient ici deux grands marchés par an.

VELIKAIA, (Великая.) riv. qui prend sa source dans le gouv. de Pscow, près de la ville de Zavolot-

chié; elle traverse un petit le et après avoir arrosé presque tout le gouv. de Pscow, elle entre dans celui de Vitebsk où elle divise la districts de Sébége et d'Opotchla; ensuite elle rentre dans le gouv. de Pscow pour se jeter 7 w. audessous de la ville de ce nom dans le lac de Pscow. Tout son com est de plus de 200 w. Cette riv. est très-large et sort rapide, elk a quelques cascades et beaucom d'iles à son embouchure. Elle est célèbre par l'anecdote d'Igor qu'Olga passa en bateau, et qu'I

épousa dans la suite.

VELIRIA - LOURI, ( Bezuria-Auxu.) ville du gouv. de Pscov et ches-lieu d'un district, elle est située sous le 56° 22' de lat. sept et le 48° 58' de long. orient., sur les deux rives de la Levate à 214 w. de Pscow. Cette ville est fort ancienne. On cite dans nos chroniques une entrevue qui y eut lieu en 1155 entre le grand-dec de Kiew, Rostislaw, et son fils Svitoslaw qui règnoit alors à Norgorod. Elle fut souvent prise dans les différentes guerres qui earest lieu entre les princes russes, en 1198 les Lithuaniens ceux de Polotsk vinrent l'allequer, mais ils ne purent se rendre maîtres; en 1448 les Novgorodiens la cédèrent 31 grand-duc de Moscou Ivan Vasiliévitch; en 1580, le roide Russie à la paix qui eut les deux ans après. En 1611, elle fut prise et brûlée par les par vide pendant neuf ans. Le in Michel Féodorovitch la repenpla en y envoyant une colonie de Cosaques Uraliens et du Don qui pour punition d'une rébellies avoient été envoyés dans une es pédition en Pologne et en la vonie, dans laquelle ils avoies!

aérité leur pardon par une bonne onduite, ces gens ne se souciant' lus de retourner chez eux, obtinent la permission de s'établir ici. e quartier de la ville qui se troue sur la rive gauche de la Lovate st sortisse d'un rempart de terre, le bastions et de palissades; on y rouve 7 églises. Celui qui est sur a rive droite est plutôt envisagé omme faubourg, on y voit un ouvent de religieuses et trois églies. Les deux quartiers se réunisent par un pont de bois sur la Lovate, auprès duquel on a consruit un moulin à farine, que le eul courant de l'eau, sans aucune ligue fait agir. La ville possède incore 27 fabriques de cuirs que es marchands conduisent par eau Pétersbourg. Elle est assez peuolée, mais n'est pas sort riche.

VELIKI-OUSTIOUG, (Benuku-Vemmes.) ville du gouv. de Voogda, et ches-lieu d'un district; est située sous le 60° 46' de at. sept. et le 64° 10' de long. orient., à 433 w. de Vologda, sur la rive gauche de la Soukhonia qui se réunissant 3 w. au-dessous de la ville avec le Youg forme la Dvina septentrionale. Cette ville est contigue à un gros bourg nommé Demkova qui par conséquent en ait partie. On ignore l'époque récise de sa fondation, on sait eulement qu'elle étoit anciennenent bâtie sur la rive droite de la mukhonia, et beaucoup plus bas, est-à-dire au confluent presque le cette riv. avec le Youg, à l'entroit où se trouve maintenant le ouvent de la Trinité, et un ermiage de saint Jean Thaumaturge l'Oustioug. On fixe l'époque de lette translation à l'année 1212 ians laquelle le couvent de l'Arhange y fut bati. En 1226 un seimeur tatare, ayant embrassé le hristianisme, fonda au même entroit un couvent de religieuses ous l'invocation de Saint Jean-Tom. II.

Baptiste, et en 1290 on y construisit la cathédrale de l'Assomption; ceux qui vinrent s'établir près de ces édifices entourèrent l'endroit d'un rempart de terre, d'un lossé et d'un mur de bois, pour se garantir des incursions ennemies, etnommèrent, leur nouvelle habitation Oustioug; voila l'origine de la nouvelle ville. Il ne reste actuellement de toutes ces fortifications que le remeart. On ne sait également par qui elle fut gouvernée, mais il est probable qu'elle faisoit partie de la principauté Yongorienne, et qu'elle appartenoit par conséquent aux Novgorodiens, contre lesquels elle se révolta souvent. A la chute de cette république le grand-duc lvan-Vassiliévitch la soumit à ses domaines. Les Tatares, pendant leur domination en Russie, y entretenoient toujours un officier de leur nation pour percevoir les tributs. Oustiong, par sa position avantageuse pour le commerce, se. seroit déjà élevée depuis bien longtemps à un grand degré de prospérité, sans tous les malheurs qu'elle eut à soussrir. Déjà en 1192 les Tatares de Cazan vincent y ravager toute la contrée; ils furent chassés alors par les troupes que le grand-duc V sevolod Jouriévitch de Vladimir envoya contre eux. En 1324 et ensuite 1398 les Novgorodiens prirent, brûlèrent et pillèrent la ville qui se releva cependant bientôt après. Le prince de Galitche Basile surnommé le Louche, entra par surprise à Oustioug en 1436, et la pilla. En 1537. le mur de bois fut reconstruit à neuf; en 1582 on plaça des canons: sur les remparts. La peste y fit des ravages en 1635; de grands incendies ont pensé la détruire à plusieurs reprises; malgré tous ces malbeurs Oustiong est encore une ville considérable. On y trouve deux couvens, dont un de reli-

gieuses; le palais ci-devant archiépiscopal, les cathédrales de l'As- du gouv. de Riga et chef-lieu d'un somption et de Saint-Jean et 22 paroisses; en outre près de 1500 maisons, et près de 10,000 habitans des deux sexes, dont plus de la moitié font le commerce. Ils achettent à Arkhangel des marchandises étrangères dont ils vendent une partie chez eux et exportent l'autre à Cazan et en Sibérie, où ils les échangent contre des marchandises chinoises. Ils vendent eux-mêmes au port d'Arkhangel du blé, du chanvre, des toiles et toutes sortes de productions russes qu'ils vont acheter dans l'intérieur. Les riv. navigables sur lesquelles leur ville est situće, leur rendent les transports de tous ces objets faciles, et contribuent beaucoup à rendre leur ville florisante. On trouve aussi à Oustiong plusieurs fabriques de savon et de chandelles; les environs de la ville sont remplis de forêts; le terroir y seroit assez fertile, mais la rigueur du climat fait qu'on s'occupe peu d'agriculture, les gelées permettant rarement aux moissons de mûrir,

VELLIA, ( Bears. ) pet. riv. qui a sa source sur les limites des gouv. de Moscou et de Tver. entre les districts de Caliazine et de Dmitrof; elle se jette dans la Doubna.

VELSE, (Beaderd.) pet. ville du gouv. de Vologda, et chef-lieu d'un district, elle est bâtie entre deux riv., la Vaga et la Véllia, sur la rive droite de la première, et la rive gauche de la dernière qui se jette quelques werstes au-dessous de la ville dans la Vaça. Velsk est à 280 w. de Vologda. On n'y trouve rien de remarquable; cette pet. ville est assez pauvre, elle fait un petit commerce avec Arkhangel par le moyen de la Vaga. La principale industrie de ses habitans consiste à distiller une énorme quantité de goudron.

VENDEN, (Bengeno.) pet. ville district; elle est sous le 57° 20' de lat. sept. et le 43° 4' de long. orient., à 100 w. de Riga, et à un demi-mille des bords de l'As. Elle a été bâtie en 1205 et étoit autrefois un lieu considérable et la résidence du grand-maître de l'Ordre; mais depuis l'incendie qui la consuma entièrement en 1748, ce n'est plus qu'un pet endroit assez insignifiant. Le roi Sigismond Auguste, en lui confirmant les droits de cité en 1561, voulut qu'elle se règlat en tout sur la ville de Riga, relativement aux affaires civiles et à la magistrature. Ca privilèges lui ont aussi été confirmés en 1582 par le roi Etienne, et en 1616 par le roi Sigismond. Le premier de ces princes y avoit fondé un évêché, mais il ne s'est pas soutenu. En 1622 Gustave-Adolphe fit présent au chancelier Oxenstiern de la ville et de l'évéché de Venden avec le château qui en dépend. Lorsque cette ville su prise par les Russes en 1577, plusieurs babitans saisis de crainte \* firent sauter en l'air avec le chiteau. En 1744 l'impératrice Elisbeth fit don au grand-chancelier comte de Bestougew-Rumine da château de Venden, avec plusieur dépendances aux environs, loi conférent tous les droits et priviléges sur le même pied que le comte Oxenstiern l'avoit possédé sous le gouv. suédois ; mais la donation ne su signée de cette princes qu'au mois de décembre de l'année 1747. Dans la suite le comte Bortougew vendit la ville et le chitest au baron de Volf. En 1758, la rille s'étant adressée au Sénat dirigus! demanda que les biens de carpagne qui en avoient été aliéses lui fussent rendus, et que l'on lu permit de reprendre son sucies titre de ville impériale, œ qui la sut accordé en 1760 avec une sonme de 73,134 écus en dédommagement de ses pertes, à prendre sar les biens du comte Bestougew, mais celui-ci, au retour de son exil, en 1762 demanda que les biens délachés du château de Venden lui fussent restitués. Alors il intervint en 1764 un arrêt du sénat, qui, en confirmant à la ville ses anciens droits et priviléges, ainsi que le titre de ville impériale, ordonna que le procès entre la ville et le comte, au sujet du dédommagement des pertes, fût terminé séparément. On y trouve dans ce moment-ci une centaine de maisons, 13 boutiques, une école, une insirmerie, les tribunaux des premières instances, deux églises du culte luthérien, et mille habitans des deux sexes.

Vénéw, (Beneed.) pet. ville da gouv. de Toula et chef-lieu d'un district; elle est située sous le 54° 30' de lat, sept. et le 55° 50' de long. orient., sur les bords de la Vénevka qui se jette dans l'Osetr, et à 40 w. de Toula, Vénéw est dans une contrée très-fertile; cette pet. ville renterme, outre l'église cathédrale, 7 paroisses et plus de 600 maisons; on y trouve quelques manufactures entre autres une d'étosse de soie, et une grande fabrique de toiles à voiles; cette dernière est cependant hors de l'enceinte de la ville. Il se tient ici une soire annuelle.

Verblugié - Gorlo, (Bepgouv. d'Irkoutsk, dans la presqu'ile du Camtchatka; elle se jette dans le Choplad.

VERBOVETZ, (Bep600045.) pet. ville du gouv. de Podolie, elle est située au bord d'un pet. ruisseau, à 70 w. de distance de Caménets-

Podolskoie.

VERCHININA, (Вершинина.) colonie allemande du gouv. de loin des bords du Caramyche. On

y compte 30 familles, moitié catholiques, et moitié luthériennes.

VERDA, (Bep. a.) pet. ville du gouv. de Riazan, dans le district de Scopine, elle se jette dans la Racova.

VÉRÉA, (Bepea) ville du gouv. de Moscou et chef-lieu d'un district; elle est bâtie sur les deux rives de la Protva, à 98 w. de la capitale. Elle est fortancienne. On ignore l'époque précise de sa fondation, ainsi que le nom de son fondateur; on sait qu'elle a presque toujours suivi le sort de Moscou. Les Tatares, ensuite les Polonais, sont venus tour-à-tour la ravager; mais son château qui existe encore, et dont les fortifications consistent en un rempart do terre assez élevé, entouré d'un fossé, n'a jamais été pris. On trouve dans ce moment-ci à Véréa 4 églises, parmi lesquelles la cathédrale est fort belle; une école, les tribunaux de première instance, des magasins de sel et d'eaude-vie, 63 boutiques, et à-peuprès 800 maisons. Le nombre de ses habitans peut être porté à 6000 personnes des deux sexes. Les marchands de cette ville sont en général riches, ils font le commerce dans tout l'Empire et plusieurs avec l'étranger. Les semmes du peuple s'occupentici à faire des filets pour les pécheurs, et il s'en exporte une grande quantité en Ukraine, chez les Cosaques блюжье - Горло. ) pet. riv. du du Don, et même à Astrakhan. Oa sème une quantité énorme d'aux et d'oignons dans la ville même et dans les environs de Véréa, et cette denrée passo pour être ici d'une qualité supérieure.

VÉRÉKHLIANKA, (Bepexarhka.) pet. riv. du gouv. de Saratof, elle se jette, après un cours de 14 w. seulement, dans l'Inzara.

VERKHITA, (Bepauma.) pet. Saratof à 87 w. de cette ville, non riv. du gouv. de Vitebsk qui se réunissant dans le district de Ba-

-1

binovitchi à la Tchernitse, prenment ensemble le nom de Loutchessa.

VERKHNEA-DOBRINKA, (Bepxилл-Добринца.) colonie allemande dans le gouv. de Saratof, district de Camychine, sur un petit ruisscau nommé Dobrinka, elle est à 128 w. de Saratof. On y compte 150 habitans qui professent la religion luthérienne. On commence ici à cultiver la vigne.

VERKHNEA-KOULALINE OU GALжа , ( Верхнля - Кулалина ил**и** Галка.) autre colouie dans le mème gouv. et district, elle est composée de 45 familles luthériennes, presque toutes venues des bords du Rhin. La culture de la vigne a fait de grands progrès ici, et un des colons nommé Peiler, commence à v faire de très-bons vius.

Verkané-Oudinsk, (Bepxhe-Удинско. ) ville du gouv. d'Irkoutsk et chel-lieu d'un district; elle est sous le 51° 28' de lat. sept. et le 124° 50' de long. orient., sur la rive droite de l'Ouda, et à son embouchure dans la Sélenga, à 255 w. d'Irkoutsk par le Baïkal. On partage la ville en deux parties, la première est composée de la sorteresse qui n'est autre chosequ'un mur de bois flanqué de tours ; elle renferme le magasin à poudre, le dépôt de l'artillerie et an corpsde-garde. La seconde partie contient les magasins de vivres et d'eaux-de-vie, le dépôt d'instru-· mens pour les ouvriers qui travaillent aux mines; les boutiques, les casernes, les tribunaux et les maisons des bourgeois, dont le nombre s'élève à plus de 100; on y trouve en outre 3 églises. Cette ville est presqu'entièrement. peuplée de streltzys, qu'on y a exilé lors de leur révolte contre Pierrele-Grand. Les habitans de Verkh-'né - Oudinsk commercent en pelleteries, ils les achettent des paysans et peuplades voisincs, et les toujours une petite garnison "

échangont ensuite à Kiakhta, contre des marchandises chipoises.

VERENNI - AKHTOUBINSKOIE, (Верхни - Ахтубинской) Сей un petit endroit dans le gou. d'Astrakhan, il est bâti sur lebort de l'Akhtouba. On l'a peuplé de toutes sortes de vagahonds auquels le gouvernement a imposé l'obligation de cultiver le múric qui réussit fort bien dans cette con trée. Ces gens payent leur redevant ce à la couronne en soie. On trotve une église dans ce petit bourg

VERKHNI - CAMTCHATSKOIE, (Верхни - Калисатской.) Сен le premier Ostrog que les Russe aient bâti dans la presqu'ile de Camtchatka, à l'embouchure de Cali dans ce fleuve, et à 242 m de Bolcheretsk. On y trouve quelques magasins de vivres et de graisse de poisson pour l'éclairage Les environs sont assez susceptibles de culture, et on y trouve du bois pour la construction et le chausiage, avantage dont tous les endroits de la presqu'île ne jouissent pas.

VERKHNI-LOMOF, (Bepseu-Ломово.) pet. ville du gouv. de Penza, elle est sous le 53° 38' de lat. sept. et le 61° 15' de long. orient., à 106 w. du ches-lieu du gouv. et au bord de la Lomei. Os y trouve 7 églises, 679 maisons, 4 moulins et 4300 habitans des deux sexes, qui sont un petit commerce dans le midi de l'Empire.

VERKHO-OURALSK, (Bepro-Upanicko) pet ville, forterese et ches-lien d'un district dans le gouv. d'Orenbourg; elle est sons le 53° 42' de lat. sept. et le 77° 10' de long. orient., sur le boni de l'Oural, et dans sa partie la plus supérieure. C'est d'ici que commence la ligne d'Oui. La vide renserme deux églises et à - perprès 250 maisons. On y entretier!

re d'infanterie.

VERKHO - SOSENSK, (Bepxoосенско.) pet. ville du gouv. de pronége, district de Birutche, ix sources presque de la Tikhaiasna; elle est à 137 w. de Voroije, et 15 de Birutche. Sa fonition date du règne du tzar Ales Mikhailovitch, à l'époque où la fait une ligne de détense deiis Oscol jusqu'à Corotoyak. ette pet. ville renferme 4 églises près de 5000 habitans des deux ICS.

VERKHOTOURIÉ, (Bepxoypse.) ville da goav. de Perm chef-lieu d'un district; elle est us le 58° 51' 15" de lat. sept. ır les bords de la Toura , à 504 de Perm. Elle a été bâtie par 8 ordres du tzar Féodor Ivanoich en 1598, lorsqu'on a établi ne communication de Solicamsk ar cet endroit pour pénétrer en ibérie, et ensuite l'établissement une douanne pour les marchanises apportées de Sibérie, ne ouvant être nulle part plus comnodément placées que là, on se écida à l'agrandir. Sur le roille 4 paroisses, plusieurs ma- da. asins, des boutiques, les tribuaux de première instance et 450 misons. Hors de l'enceinte de ville se trouve un couvent de noines. Cette ville a d'abord du tre bâtie sur la Lobva, dans la uite on a cherché un autre emlacement pour la citadelle de ette ville sur la rive gauche de la oura, à quelques werstes de la ille actuelle, immédiatement auessous de l'embouchnre de la

ux compagnies de dragons et ancien fort tatare, que les naturels du pays appeloient Nerom-Cara. La situation de la ville actuelle est agréable. Ses environs produisent peu de blé, mais les fruits ou noisettes de cèdres y croissent en grand nombre; on les récolte pour les envoyer en Russie, et pour en faire une huile fort agréable au goût. Dans le district de Verkhotourie, se trouvent plusieurs mincs et usines de ser et de cuivre.

VERKHO-TOUROW, (Bepxo-Typoso.) C'est une pet. ile de l'océan Oriental, elle se trouve vis-à-vis le cap Ilpine, et selon Steller près du golfe d'Olutor, à deux milles à l'est; on y trouve beaucoup de renards noirs. Quoique cette île ne soit pas marquée dans la grande carte de l'Empire de Russie, elle doit nécessairement appartenir au gouv. d'Irkoutsk, car par sa position elle se trouveroit non loin d'Olekminsk.

VERRO, (Beppo.) pet. ville du gouv. de Livonie, à 236 w. de Riga; elle est située sous le 58° 2' de lat. sept. et le 45° 17' de long. her appelé Troïtskoie Kaméne orient., sur le bord de la Touda; Rocher de la Trinité.) est un sort on voit tout près un château ruiné onstruit de pierres et flanqué de qui lui servoit anciennement de ours, dont les murs saute de citadelle. La ville est entourée nins commencent à tomber en d'eau de trois côtés, ayant un lac unes, l'église principale y est derrière elle, et un ruisseau qui âtic. On trouve de plus dans la eu sort pour se réunir à la Tou-

VERTLIANSKAÏA (Вертлянская Станица.) C'est un bourg des Cosaques d'Astrakhan; il est situé sur le hord du Volga, entre Tchernoyar et Enotaevsk. On l'a entouré d'un rempart de terre et de fossés.

VESELKA, (Besenka) pet. riv. da gouv. de Coursk, qui se jette près de la ville de Belgorod dans le Donetz.

VESENBERG OU VEISSENBERG, éromka, pù existoit déjà ци (Везенбереб или Вейсенбереб.) toute pet. ville de l'Esthonie, et cependant ches-lieu d'un district; les Russes la nommoient anciennement Racobor, et les Esthonicas Rakverré; elle est située sous le 59° 22' de lat. sept. et le 43° 44' de long. orient.; un petit ruisseau du même nom que la ville la traverse pour aller se jeter dans le golfe de Finlande. Sa distance de Reval est de 80 w. Elle avoit anciennemment un château situé sur une montagne, dont on voit encore les ruines; il doit avoir été bâti en 1223 par Valdémar II. C'étoit la résidence ordinaire d'un intendant du grand-maître. Le dernier qui l'a occupé l'abandonna en 1558 de peur des Russes, qui s'en étant emparés, y ajoutèrent quelques fortifications. En 1581 il leur fut enlevé par les Suédois. En 1602, les Polonais s en étant emparés le ruinèrent. L'ancienne pet. ville avoit, à la vérité obtenu ses priviléges de la Suède en 1629 et 1635, mais ayant été réduite en cendres en 1704, les propriétaires des biens nobles s'emparèrent de l'emplacement, ainsi que d'anc grande partie des possessions des bourgeois. On n'y trouve dans ce moment-ci qu'une seule rue. La plupart des habitans, dont le nombre monte à 400 personnes des deux sexes, sont des ouvriers allemands. Il y a cependant quelques Russes parmi eux.

VESSATE ou VESSÉTE, (Beceamb man Beccemb.) riv. du
gouv. de Reval, elle a sa source
dans un lac dont elle porte le nom,
elle traverse les paroisses de Kaltzenau et entre dans le gouv. de
Vitebsk pour se jeter dans l'Evst.
Cette riv. est rapide, remplie de
Cascades et son sond est rocailleux. On y pêche d'excellens saumons et des truites. Son cours
est de 50 w., pendant lequel elle
reçoit dans son sein l'Ismate.

VESSIÉGONSE, (Beciesoncxo.)

pet. ville du gouv. de Tver, wu le 58° 45' de lat. sept. et le 59. 15' de long. orient., à 241 w.4 Tver, sur la Mologa et la Ranni on y trouve 400 maisons ,2 (5) ses; deux magasins de sel, que ques boutiques, deux écoles et u hospice pour les ensans trouvé et les infortunés. Il se tient d deux soires auxquelles il viet des marchands de presque tous les contrées de l'Empire; ils fait un assez grand commeræ; ville de Vessiégonsk fait flotte beaucoup de bois et de planche par le moyen de la Mologa des le Volga, et elle fabrique et res une quantité de clous à Péur bourg. On y compte près de 300 habitans des deux sexes.

VETCHKELEY, (Betkezeil)
pet. riv. du gouv. de Saratof, dis
trict de Couznetzk, après u
cours de 7 w. elle se jette dans
l'Aïva.

VETKA, (Bemka.) C'est u gros village ou plutôt une colosa que des déserteurs russes, d'ant secte nommée rascolnike, ou bere tique, avoient sondée dans le gouv. de Vitebsk, district de Belitzys, sur une ile que forme la Soja. Avant que cette province fil remise sous la domination russ les seigneurs polonais, profitati de cette émigration, les favorsoient beaucoup. Ce qui augmenta leur nombre au point que los y comptoit déjà plus de 40,04 hommes, lorsqu'en 1735 l'Imp ratrice Anne y envoya des trot. pes, avec ordre de détruire leur établissemens et de les rameur en Russie. Ce qui fut exécuté. La fanatiques de cette secte, qui son en très-grand nombre dans proque toutes les provinces de l'enpire, y retournérent peu-à-page de manière que 5 ans après la destruction de Vetka, elle reprut plus florissante et tout aux peuplée qu'elle l'étoit arant?

tastrophe. Ils bàtirent des couus qui se peuplèrent de plus de 00 moines, tous bérétiques de ite même secte; et ils se croyoient jà sermement établis et à l'abri s nouvelles poursuites; voyoit des aumônes immenses toutes les parties de la Rus-:, et le plus grand mal qui en sultoit, c'est que c'étoit un ile et une protection assurée l'avoient tous les malfaiteurs

déserteurs russes qui uvoient y parvenir. Vaineent les avoit-on redemandé au avernement polonais, vaineent avoit-on publié des armises en laveur de ceux qui vouoient revenir en Russie, ils stoient toujours dans leur coloe qui leur présentoit des facilipour vivre dans la débauche plus essrénée, et s'y plonger ipunément dans toutes sortes vices. Enfin le sénat donna un ikase en 4764, et un ordre au néral Maslow de les aller prene de force. Ce qu'il exécuta en menant plus de 20,000 de ces natiques qui furent tous envoyés 1 Sibérie, où on les éparpilla ins des villages, et quelques-18 même en formèrent de nouaux. C'est là l'époque de la desuction presque totale de Vetka, il reste à peine quelques habi-DS.

VETLOUGA, (Bemayea) grande ' qui a sa source dans le gouv. Costroma, elle coule du nord midi, à travers d'immenses rets, et après avoir traversé une ande partie de ce gouv., elle tre dans celui de Nijni-Novgod, et ensuite celui de Cazan, elle se jette, non loin de la le de Cosmo-Demiansk, dans Volga. Ses bords sont assez halés.

VETLOUGA, (Bemayea.) pet. le du gouv. de Costroma, et ef-lieu d'un district; elle est située au bord de la Vetlouga, sous le 573 45' de let. sept. et le 63° 48' de long. orient., à 359 w. de Costroma. On y trouve 2 églises et 400 habitans des deux sexes presque tous cultivateurs. fabrique dans son district une quantité de nattes, avec l'écorce de tilleul; toutes sortes d'ustensiles de bois, ainsi que du goudron, vu l'énorme quantité de forêts qui s'y trouvent.

VETZELMA, (Вецельма.) riv. du gouv. de Saratof, dans le district de Couznetsk; elle se jette

dans l'Inza.

VIARMIA, (Bapaia.) pet. riv. da gouy. de Penza, district de Lomof, elle se jette dans le Chet-

chkeley.

VIATITCHES, (Bamutu.) C'étoit une petite branche de la grande famille des Slaves, qui habitoit en Russie. Ses domaines étoient bornés au midi par la principauté de Péréaslavl, dont le Séim les séparoit; à l'ouest par celle de Smolensk jusqu'au Soje; au nord par celle de Rostow, jusqu'à l'Ougra; à l'orient par le grand steppe des Polovtzis, jusqu'aux sources du Don. Ce petit peuple étoit remuant et très-belliqueux il faisoit sans cesse la guerre aux princes russes, jusqu'au règne de Vladimir-le-Grand qui les soumit entièrement. Les Viatitches ne cessèrent depuis de faire partie de la principauté de Séversk ou de Tchernigof, quelques-uns de leurs domaines tombérent en partage à plusieurs autres principautés, apanagées des princes russes. Les villes qu'on appeloit Viatitchiennes étoient Cozelsk. Bolkhof, Briansk, Béléw, Mtzensk, Caratchéw, Dédoslavi, Poultetsk, Dobrynsk, Déviatoretsk, etc.

VIATRA, (Bamka.) très-grande riv. du gouv. de Viatka; les Votiaks l'appellent Viatka-Came, les Tchérémisses Naoucrad-Vitche,

et les Tatares Naoucrad-Idele. Ses sources ne sont pas éloignées de la rive droite de la Cama, dans le district de Caïgorod; dès le commencement de son cours elle réunit heaucoup de ruisseaux et de petites rivières qui la rendent d'abord assez considérable ; elle coule ensuite parallèlement à la Tcheptsa sur un espace de 400 w., se dirigeant toujours au nord, puis avant d'arriver à la ville de Coteluitche, elle tourne au midi et coule ainsi jusqu'à son embouchure dans la Cama. Tout son cours est de 1500 w. Elle reçoit dans son sein plusieurs riv. navigables, comme la Corb, la. Tcheptsa, la Khaloupitsa, la Tchernaia-Khaloupitsa, le Voi, la Poujma, l'Irjoume, la Chochma et la Bystritsa, outre un grand nombre de moindre. La Viatka est navigable sur une trèsgrande étendue, car elle commence à l'être pour de gros bateaux au-dessus de Khlynow (aujourd'hui Viatka); elle est partout très-profonde, quoique ses eaux ne soient pas très-rapides. Les bords de cette riv., ainsi que de la plupart de celles qui s'y jettent, sont couverts d'immenses et belles forêts; aussi y construiton une quantité de barques qui servent à la navigation de la Cama et du Volga; elle est très poissonneuse et se déborde au printemps.

Viatra, (Bamka) (gouv. de) il est situé entre les 55° et le 61° de lat. sept. et les 64° et 75° de long. orient. Ses bornes sont au nord le gouv. de Vologda, à l'orient celui de Pérm, au midi ceux d'Orenbourg et de Cazan et à l'occident ceux de Vologda et de Costroma. Il s'étend du midi au nord de 300 jusqu'à 550 w. et de l'est à l'ouest de 500 jusqu'à 700 w. On le partage en 10 districts qu'on nomme suivant leurs chess-lieux, ce sont: 1° Viatka capitale du

gour., Cotelnitche, 3º Slobodil, 4º Ourjoume, 5º Orlow, 6º 1:ransk, 7° Glazow, 8° Elabouza. 9° Sarapoul et 10° Nolinek. Ostre ces villes, il s'en trouve d'autre qui sont sans arrondissement, telles que Caïgorod, Tzares-Santchoursk et Malnyche, tours trois avoient été chefs-lieux ded. trict auparavant; ensuite Ossasia Sezeneva et Chestakof. Les hairtans de ce gouv., qui sont au neebre de 308,708 personnes des des sexes, sont Russes pour la pluput cependant on y trouve beaucom de Votiaks, de Tchouvaches et a Tchérémisses, dont quelques-u encore sont idolatres. Le solvai marécageux et en quelques #droits montagneux. On tros dans ces derniers des mines de s et de cuivre; le terroir nym fertile que sur la rive gauche la Cama, et sur les bords de la Tcheptsa; aussi l'agriculture et l'éducation des bestiaux y propèrent. Les autres parties de ce gonv. sont convertes de forèse de marais. Ses principaux preduits sont le fer, le cuivre, potasse dont on fait une grande quantité, les cuirs de Rousse. le suif et surtout l'eau-de-vielle grains dont on trouve d'immenso distilleries appartenantes à la corronne. Les habitans du midide ce gouv. s'occupent pour la plupart d'agriculture et de l'exploir tion des mines, ceux du nor construisent des barques, sont do nattes et des ustensiles de bois et vont à la chasse. Le clerge y et régi par un archevêque qui reste à Viatko.

VIATRA, (Bamaa) ville optale du gouv. de ce nom, et chelieu d'un district; elle est situé sous le 58° 24' de lat. sept et k 68° 22' de long. orient., aux bord des riv. Viatka et Khlinovita, i 1815 w. nord-est de Pétersbourg, et à 1085 de Moscou. Les Tatars

et les Tchérémisses l'appeloient Naougrad, probablement parce ju'elle étoit habitée depuis 1181 par une colonie venue de Novgood. Cette ville avant ces colons itoit déjà puissante et hahitée par lovgorodiens vainquirent (voyez ble avec les villes d'Arkhangel, Pétersbourg et Astrakhan, en grains, lin, huile de lin, suif, miel et cire. sidence.

VIAZEMKA, (Basenka.) pet. Kerensk; elle se jette dans la Vygba.

VIAZMA, (BASDALa.) Il y a deux riv. de ce nom; l'une coule dans le gouv. de Vladimir, elle prend sa source dans le district de Souzdal, et traverse celui de Covrof pour se jeter dans la Cliazma; elle est très-poissonneuse. L'autre appartient au gouv. de Smolensk, elle prend naissance dans le district de Viazma, coule dans celui de Belsk, et s'y jette dans le Duepr sur sa rive gauche.

Tom. II.

VIAZMA, (Bastma.) villedugouv. de Smolensk et ches-lieu d'un district; elle se trouve sous le 55° 6' de lat. sept. et le 52° 18' de long. orient., à 163 w. sud-est de Smolensk, sur les deux bords de la in peuple de race tchoude, que les Viazma, et à l'embouchure de celle-ci dans la Bébri. Cette ville est KHLINOW). 210 ans après leur fort ancienne et fort étendue. C'éitablissement, c'est - à - dire en toit autresois un appanage des 1391, un prince tatare nommé princes de Smolensk, dont le titre Bektoutche, fut envoyé par Takh- s'est conservé dans une famille qui amyche, khan de la grande borde, existe encore en Rusie. On y trouvec une armée puissante, il dé- ve dans ce moment-ci deux couasta, pilla, massacra et soumit vens, dont un de religieuses, la es habitans de cette ville, dont principale église sous l'invocation juelques-uns se rachetèrent ce- de la Trinité et 17 paroisses. La sendant par de riches présens. 63 ville renserme en outre un grand ins après, le grand-duc Vassilci nombre de manufactures de cuirs Dmitriévitch sit d'inutiles tentati- un moulin et près de 7000 habires pour les soumettre, mais son tans des deux sexes qui apportent successeur plus heureux que lui, chez eux diverses marchandises réunit toute cette contrée à sa de Pétersbourg et de Moscou, et principauté de Moscou, à laquel- font un commerce assez considéle elle ne cessa d'ètre soumise jus- rable. Ils exportent aussi du lin, qu'à nos jours. On trouve dans ce du chanvre et de la graine de ces moment à Viatka deux couvens deux plantes, qu'ils achettent des dont un de religieuses, 15 parois- cultivateurs du voisinage pour les ses, un séminaire, un Gymnase revendre à Rigaet Pétersbourg. On et 10,000 habitans des deux sexes, fait grand cas des pains d'épices qui sont un commerce considéra- qui se sabriquent ici, aussi les exporte-t-on dans l'Empire.

Viazniki, (Bashuku.) pet. ville du gouv. de Vladimir et chef-L'archevêque de Viatka y a sa ré- lieu d'un district; elle est située sous le 56° 12' de lat. sept. et le 59° 31' de long. orient., sur la riv. du gouv. de Penza district de rive droite de la Cliazma, à 120 w. nord-est de Vladimir. Cette pet. ville est fort bien située : le bord de la riv. sur laquelle clle se trouve bâtie est très-élevé, il présente même une chaîne de petites montagnes qui commencent depais la ville de Covrof, et continuent à suivre la rivière jusqu'à celle de Gorokhof; l'autre côté de la rivière, vis-à-vis de Viaznikof, présente une plaine basse et unie, dans laquelle la Cliazma se déborde au printemps sur une étendue de plus de 12 w. en largeur, lais-

sant par-ci par-là quelques iles, ce qui forme un coup-d'æil trèspittoresque. La pet. ville de Jaropoliche bâtie sur une hauteur trèsescarpée du bord de la Cliazma, est contigue à la ville de Viazniki, et en sait partie. On trouve ici un couvent de moines et deux églises. La ville renferme quelques jolies maisons en briques et beaucoup de fabriques de toiles et quelques tanneries; ses vergers sont renommés pour les belles pommes et les cerises que l'on récolte ici en grande quantité. Le nombre de ses habitans peut être porté à 1000 personnes des deux sexes; il s'y tient un grand marché par an, le 7 juillet.

VIAZOFRA, (Basoska.) pet. riv. du gouv. de Penza, elle se jette dans la Penza après un cours de

25 w.

VIBOURG, (Bubyped.) gouv. et

ville (Voyez VYBOURG).

Vichéra ou Vichoura, (Buшера или Вишура.) Il y a deux riv. de ce nom. La première est très-grande, elle se trouve dans le gouv. de Pérm, où elle sort de la haute chaine du mont Oural, parcourt un pays froid, désert et montagneux, ses bords présentent des rochers couverts d'immenses forêts; ils sont presque partout déserts, à l'exception de quelques villages qui se trouvent vers son embouchure dans la Cama, et quelques familles Vogoules qui nomadisent vers ses sources. Celle - ci est partout navigable et abonde en poisson de toutes les espèces qu'on trouve dans la Cama. L'autre appartient au gouv. de Vologda, elle est beaucoup moins considérable, elle coule du nord dans le district de Véliko-Oustioujsk, et se jette dans la Vytchegda après un cours de 200 w.

VICHERKA, (Bumepka.) pet. riv. du gouv. de Perm, elle se jette dans la Colva.

مهتر

VICE, (Buxo.) C'est le nom d'un des quatre districts ou cercles qui composent le gouv. de Reval, sa capitale est Habsal. On y trouve encore Légal, les bourgs de Fichel et de Verder; les îles de Pater-Noster, Scoldée, Papen, Hostholmen, Ormsone, Kakkone et Odengolm en dépendent aussi.

VIDZY, (Buzsot.) pet. ville du gouv. de Vilna, à 124 w. de cette cap. de la Lithuanie, elle est bâtie sur les bords d'une pet. riv. qui se jette dans la Dvina; elle étoit chef-lieu d'un district jusqu'à l'année 1797. On n'y trouve rien de remarquable.

VIGRA, (Buspa.) pet. riv. de gouv. de Penza, district de Nijni-Lomof; elle se jette dans l'Atmyse, après un cours de 26 w.

VILÉIRA, (Bureŭra) pet vile du gouv. de Minsk et ches-lies d'un district, elle se trouve sur le bord de la Villia, à 85 w. de Minsk. On y trouve une seule église de Grecs-Unis. Les Juiss sorment le moitié de ses habitans. On n'y trouve au reste rien de remarqueble.

VILIAD, (Buzago.) riv. de gouv. de Vologda, dans le district de Solvytchégodak, elle se jettedam

la Vitchegda.

VILKOMIR, (Bursko reups.) pet ville du gouv. de Vilna et chélieu d'un district, elle est sous le 55° 18' de lat. sept. et le 44° 26' de long orient., à 75 w. de Vilna, sur la Svienta. Elle étoit sous le régime polonais le siège de la diétine, du grod et du staroste. Elle avoit un collège des écoles-pies, et un château bâti sur une hamme montagne.

VILLEMANSTRAND, (Bulle of compana).) pet. ville fortifiée de gouv. de Vibourg, chef-lieu d'us district; elle est située sous le 61° 5' de lat. sept. et le 45° 55' de loss orient., à 50 w. nord de Vibourg et au bord du lac Saïma. Les fir

iois l'appellent Lapperanda. Sous e régime suédois elle étoit la réidence d'un capitaine provincial. in 1741, 23 août, il se donna une anglante bataille entre les Suélois et les Russes commandés par e célèbre maréchal comte de Lasy, à un quart de mille de cette ille; les Russes ayant remporté 1 victoire, se rendirent maîtres e Vilmanstrand, qui leur resta ar le traité de paix d'Abo. On y rouve une église russe et une luhérienne. Il s'y tient deux grands oarchés par an. Au reste elle ne ontient rien de remarquable.

VILNA, (Виленская Губернія.) gouv. de ) il est borné au nord ar le gouv. de Courlande, à l'oient par celui de Minsk, au midi elui de Grodno et à l'occident la acr Baltique, le royaume de Pruse et le grand-duché de Varsovie. es principales riv. sont le Niéuen, la Villia, la Néveja, et vers e nord l'Aa et la Vindavc. Il renerme beaucoup de marais et de acs. C'est un pays dont le teritoire est en général assez fertile; n y élève beaucoup de bestiaux urtout de brebis. Les habitans occupent avec succès de l'éducaion des abeilles et de l'agriculare. Ils font commerce de leurs roduits avec la Prusse, Riga et ibau, et profitent beaucoup de eurs distilleries d'eau-de-vie de rains. Sa population est composée e Lithuaniens qui en sont la maorité, de Russes, de Polonais et e Juiss, on y trouve aussi 1300 atares; la totalité peut être porée à 961,345 personnes des doux exes. Le gouv. de Vilna se parage en 11 districts qui portent es noms de leurs chefs-lieux, ce ont: 10 Vilna capitale du gouv., ° Covno, 3° Rossieny, 4° Telcha, ° Chavli, 6° Povenéje, 7° Troki, Ochmiany, 9° Svintziany, 10° 'idzy, et 110 Vilkomir.

VILNA, (Bussha) ville cap. du

gouv. de ce nom, et chef-lieu d'un district, sa situation géographique est sous le 54° 41' de lat. sept. et le 44° 18' de loug. orient., à 874 w. de Pétersbourg. La ville est bâtie sur dissérentes collines au confluent de la Villia et de la Vilika. Elle doit sa fondation à Guedemin, grand-duc de Lithuanie, en 1305. Avant sa réunion à la Russic, elle étoit la capitale du grand-duché, le siége du palatin et d'un castellan du premier rang, de la diétine et du grod. Elle est très-étendue et a deux grands fauxbourgs nommés Antokolli et Roudaïchka. On trouvoit dans l'ancien château ducal, qui est tombé en ruines, l'arsenal, la salle du ci-devant tribunal, et visà-vis la helle église du château élevée en 1386. On garde dans cette église un trésor considérable. On y voit aussi la belle chapelle de marbre de St. Casimir, dont le tombeau d'argent doit peser 100 pouds. Il y a dans la ville plusieurs couvens et au-delà de 40 églises, savoir une luthérienne, une réformée, une grecque, une mosquée tatare, une synagogue, et tout le reste est catholique romain. Vilna a quelques belles places ornées de maisons en pierres. Outre les ravages que cette ville essuya dans les différentes guerres en 1610, 1655, 1793, et ceux qui y causa un incendie en 1737, elle en éprouva de terribles en 1748 : 13 églises, la synagogue, 25 palais, 469 maisons de pierres, plusieurs hôpitaux, hôtels, bains convens, moulins, 146 boutiques et apothicaireries, et un grand nombre de greniers et de magasins de marchandises furent consumés par les flammes. Un autre incendie survenu l'année suivants détruisit encore 6 églises, l'hôtelde-ville, 8 palais, et 277 autres bâtimens en pierres. Dans la seule chapelle de Saint Casimir, on

perdit des millions entiers. L'évéché catholique de Vilna fut fondé en 1387. Il y a aussi dans cette ville un chapitre, et elle contient une grande quantité d'ecclésiastiques et de religieux. L'Université, que l'évêque Valérien Chouskovsky-Protazevitch fonda en 1570, et qui fut confirmé en 1579 par le roi Etienne, siége dans l'ancien collége des Jésuites. L'Empereur Alexandre, actuellement régnant, vient de lui donner un nouveau lustre par l'oukase qui organise toutes les universités de l'Empire. C'est actuellement le prince Adam Tchartorisky qui en est le principal directeur. On y a joint un collége pour la jeune noblesse. On trouve aussi à Vilna un collége de Piaristes, et une école grecque pour la théologie spéculative, un séminaire catholique, un gymnase et 5 imprimeries. Il y a aussi un évêque grec. Vilna a été la patrie d'un célèbre poète polonais, dont Grotius comparoit les poésies à celles d'Horace: c'étoit Casimir Sarbiewsky. On compte dans cette ville plus 3000 maisons et 25,000 habitans des deux sexes. Ils font un commerce considérable en envoyant leurs marchaudises jusqu'à Königsberg. Les Juiss en ont presque seuls tous les bénéfices.

VILLUIE, (Вилюй.) grande riv. de la Sibérie, elle commence son cours dans le gouv. d'Irkoutsk, district d'Olensk; et se dirigeant du nord-ouest au sud-est, elle forme les limites entre les districts d'Olensk et d'Olekminsk, et ceux de Yakoutsk et de Gigansk. Dans ce dernier elle tourne de l'onest à l'est pour se jeter dans la Léna sur sa rive gauche, et 64 w. audessous de l'Aldane. Toutson cours est de 100e w.

VINDAU, (Виндау.) pet. fleuve

ce dans le gouv. de Vilna, et se jette dans la mer Baltique.

VINDAU, (Виндац.) p. ville du gouv. de Courlande, elle est située sous le 57° 12' de lat. sept. et le 39° 25' de long. orient, à 140 w. de Mittau et à l'embouchure du Vindau dans la mer; elle a un port, et il y avoit autresois ici un chantier de construction. C'est avec Goldingen, la plus ancienne ville du pays; mais peu avant l'année 1495 elle perdit dans un incendie les titres de ses priviléges, ce qui fut cause que dans cette année - là le grand-maître Volter de Plettenbergles Ini renovvela. Son château a été la résidence d'un commandeur. Il y a une église dans la ville et une dans le château. Le nombre de ses habitans est de 3000 personnes des deux sexes.

VINDRÉEVEA, (Bungpeeska) pet. riv. du gouv. de Tambow, dans le ci-devant district de Spask, il y a de grandes usines de ser sur ses bords, on y travaille près de 70,000 pouds de ce métal qu'on extrait des mines voisines.

VINNITZA, ( Bunnuya.) ville du gouv. de Podolie et chef - lica d'un district; elle est située sous le 49° 28' de lat. sept. et le 46° 51' de long. orient., au bord du Bous; elle est entourée d'un sossé et elle a un château fortifié. Les Cosaques d'Ukraine s'en étoient emparéses 1630, mais les Polonais la reprirent bientôt sur eux. Sous le régime Polonais, elle étoit le siège de la diétine, d'un grod et de la surostie de tout le palatinat. On y trouve un collège qui étoit ci-devant aux Jésuites, plusieurs convens et églises du culte catholique romain, Les Juis sont icien & grand nombre. Les Tatares furent battus près de cet endroit en 1650.

VIRLAND, (Вирландо) Cest de la Courlande; il prend sa sour- le nom d'un des quatre districts

ui forment le gouv. de Reval, l est situé sur le golfe de Finlande.

ion chef-lieu est Vesenberg.

VIRNO, (Bupho.) C'est le nom 'un district de la ci-devant capiainerie d'Abo, dans la Finlande. In y trouve Saris, ancien bien omanial, Pyhao serme impériale, Ionoïs et Nitou, fermes domaiales, Faguerholm, bureau de éage, où l'on visitoit tous les aisseaux qui vont à Abo et qui n reviennent.

ou VIRTZ - YERVE, Зирты или Вирцо-Ерве.) С'est nom d'un grand lac qui se troue dans le gouv. de Reval, entre 28 districts de Derpt, Pernau et 'ellin. Il a au moins 35 w. de long u sud au nord, mais il varie eaucoup dans sa largeur, car ans certains endroits il a à peine w., tandis que dans d'autres, omme par exemple, vers Tarvaste en a 12, sa profondeur est souent de 4 sagenes. Ce lac reçoit es caux de plusieurs ruisscaux. a rivière d'Embakh le joint au ac Perpous.

Vissa, (Bucca.) pet. riv. du ouv. de Kherson, elle se jette ans la Sinioukha, la ville de Mirorod est bâtie sur ses bords.

VISSIME, (Buccumb.) Il y a eux pet. riv. de ce nom dans le ouv. de Perm : l'une se jette dans · Cama, et l'autre dans le Méjéaia-Outka, et celle-ci dans la choussovaia.

VITCHKA, (Búcka) pet. riv. du d'Arkhangel elle se jette ans le lac Onéga.

VITÉBA, (Bumeba) pet. riv. ui traverse la ville de Vitebsk et ui n'est remarquable que parce u'elle donne son nom à la ville; lle se jette dans la Dvina.

VITEBETE, (Bumebemh.) riv. ui prend sa source dans le gouv. 'Orel, district de Bolkhow, elle ure ensuite dans celui de Calouga par le district de Cozelsk, et s'y jette dans la Jizdra.

VITEBSK, (Bumebcko.) (gouv. de) Il est horné au nord par ceux de Riga et de Pscow, à l'orient par celui de Smolensk, au midi par celui de Mohilew et une partie de celui de Minsk, et à l'occident par ceux de Minsk, de Courlande et une petite partie de ceux de Vilna et de Riga. Les principales riv. qui l'arrosent sont: la Dvina, la Méja et la Casplia; elle renferme aussi les sources de la Lovat et de la Velikaia. La partie nord-est de ce gouv. est assez élevée. On y trouve plusieurs lacs; il est en général fertile, et produit surtout de très-beaux chanvres et lins; les habitans s'adonnent beaucoup à l'éducation du bétail et des abeilles. Les grandes forêts dont il est plein procurent abondamment de la polasse. Le nombre de ses habitans doit être porté à 672,000 personnes des deux sexes, parmi lesquels outre les Russes et les Polonais, il y a beaucoup de Juiss. On divise le gouv. de Vitebsk en 12 districts qu'on nomme par leurs chess-lieux, qui sont 1º Vitebsk capitale du gouv. 2º Polotsk , 3º Driza, 4º Dunabourg , 5º Régitzy, 6º Loutzyne, 7º Sébége, 8º Névéle, 9º Gorodok, 10º Vélige, 11º Sourage et 12º Lépele.

VITEBSK, (Bume6cκδ.) cap. du gouv. de sou nom, et chef-lieu d'un district; elle est sous le 55°. 11' de lat. sept. et le 48°. de long. orient. , à 689 w. de Pétersbourg , et 553 de Moscou, sur les bords de la Dvina. La petite riv. Vitéba, qui à ce qu'on prétend a donné son nom à la ville, la traverse et s'y jette dans le sleuve. Les historieus grecs ont déjà cité cette ville dans le X. siècle, parce que les peuples du nord qui descendoient le Duepr pour aller en Grèce passoient très - près de là. Les troupes russes s'en emparèrent en 1654

sous le règne du tzar Alexis Mi- du lac Eravnia, elle tourne l' khailovitch qui y séjourna pendant l'estpour entrer dans le district de quelque temps en 1656, et conti- Nertchinsk, qu'elle parcourt, a nua de la sa route pour saire le se dirigeant vers le nord; ensuie siége de Dunabourg. Le seuve elle se réunit à la Léna dans le Dvina partage la ville en deux par- district d'Olekminsk. Tout set ties, dont celle qui est sur la rive cours est de plus de 500 w. C'est gauche est la plus considérable; le vers ses sources, et au bord des château s'y trouve au-delà de la dissérentes riv. qui s'y jettent, Vitéba, il est entouré d'un rem- qu'on chasse les plus beaux zobles part de terre très-élevé. C'est dans de toute la Sibérie; aussi dix ce quartier que se trouvent les cou- peaux de zobles des bords du Vivens 1º des Religieuses de l'Ordre time se payent-elles autant que de St. Basile, 2º celui des Jésuites, quarante de celles du Camtchaile 3° des Trinitaires', 4° de Domini- et autres contrées. cains et 5º de Plébans, ainsi que VIZENTHAL, (Busenman.) le couvent de religieuses sous l'in- C'est le nom d'une colonie alkvocation de St. Marcien; au-delà mande, établie en 1763, près du pont rouge qui traverse la Vi- d'Astrakhan, sur le bord du Volgatéba, se trouvent 2 couvens de Elle est composée de 55 familles Bernardins et le magnifique cou- luthériennes. vent des Basiliens, ainsi que celui de St. Marc dont les religieux sui- (gouv. de) Il est bornéau nord par vent la religion catholique grec- ceux de Jaroslaw et de Costrom, que. Le quartier de la ville qui est à l'orient par celui de Nijni-Norsur la rive gauche du fleuve est gorod, au midi ceux de Tambow plus uni et moins élevé que l'au- et de Riazan, et à l'occident cest tre, il contient cependant d'assez de Moscou et de Tver, s'étendant belles maisons en pierres, et le de l'est à l'ouest sur 500 w., et couvent des Piaristes (Scholarum du sud au nord sur 200 w. dans sa Piarum). On y trouve une église plus grande largeur. Ses princirusse pour la garnison. La ville de pales riv. sont l'Oca, la Cliasma, Vitebsk renserme en tout 8 cou- le Nerl, les deux Kerjatcheeth vens d'hommes et 3 églises catho- Colokcha, le Colp, le Gous, la Serliques, 11 églises de Grecs-Unis motcha, la Téza et la Viazma. Ce et 2 couvens de Religieuses, un gouv. se divise en 13 districts porgymnase, trois synagogues, des tant les noms de leurs ches-lieut, magasins, des hôpitaux, les tri- ce sont: 1º Vladimir capitale de bunaux de la ville, la prison, des tanneries assez considérables, une briquerie et un moulin. Le nombre de ses habitans est de 13,000 des deux sexes qui font un commerce considérable, surtout les Juiss qui s'y adonnent entièrement.

VITIME, (Bumunio.) grande la partie de l'ouest, au contraire, riv. du gouv. d'Irkoutsk; elle sort est remplie de sorêts, de mans d'un lac du district de Bargouzine, et de sable. L'air y est min. Lo à 50 w. de la pet. ville de ce nom, habitans sont en général indur coule du nord au sud, et se réu- trieux. Ils vont dens les suires nissant à une autre riv. qui sort gouv. gagner leur vie, et rappor

VLADIMIR, ( Brazumiph.) tout le gouv., 2º Souzdal, 3º Pereslavi-Zaleski, 4º Yourief-Polskoie, 5º Chonia, 6º Mourom, 7 Viaznikof, 8º Pocrof, 9º Gorokhovetz, 10° Melenki, 11° Covrol 12º Soudogda, et 13º Alexandrol C'est en général un pays plaudosi la partie de l'est est asses fertile;

e cerises dans quelques districts, ert bonnes. On compte dans le ouv. de Vladimir 890,512 habiins des deux sexes, les nobles et onstruction.

ésidence et en sit le siège du grand- qui échappa aux slammes, et 😅

mt beaucoup d'argent chez eux. duché. Vladimir resta métropole le sont d'excellens charpentiers, et résidence pendant 170 ans, es maçons, des platriers, des C'est-à-dire jusqu'à ce que le sserans, des saiseurs de briques, grand-duc Ivan Danilovitch-Calita c. etc. On cultive ici beaucoup cut transporté la sienne à Moscou en 1328, époque depuis laquelle t elles ont la réputation d'être Vladimir sut pour toujours réunie au grand - duché de Moscou. Le fameux Batoukhan vint assiéger en 1257 Vladimir avec toutes ses de clergé non compris. Ce gouv. forces, et après quatre jours de st très - riche en beaux bois de siège, il l'emporta d'assaut, la sit brûler et massacrer tous les VLADIMIR, ( Brazumips. ) habitans. Le grand-duc George ille capit. du gouv. de son nom, Vsevolodovitch étoit pour lors abhef-lieu d'un district; elle est sent, il étoit allé avec ses neveux ituée sous le 56° 2' 15" de lat. Vasilek, Vsevolod et Vladimir pt. et le 58° 1' 30" de long. pour lever une armée dans la prinrient., sur la rive gauche et très- cipauté de Rostow, laissant ses levée de la Cliazma, à 902 w. de fils Vsevolod et Mstislaw pour déétersbourg, et 175 de Moscou. sendre la ville avec son général a position sur des collines est Pierre Asleducovitch. Ce malheu-'ès-agréable et pittoresque. Elle reux prince apprit à la sois la desit traversée par le ruisseau Ly- truction de sa capitale et le mased qui se réunit à la Cliazma au- sacre de ses sils et de sa semme, essous de la ville. Cette cité, que l'archevêque Mitrophane chervant qu'elle fût brûlée par les cha vainement à sauver, s'étant atares, s'étendoit jusqu'au cou- ensermé avec elle et ses ensans ent de Boholubof qui en est éloi- encore en bas âge dans la cathéné maintenant de 11 w. Quelques drale. Les Tatares l'ayant rempli istoriens russes prétendent que de bois y mirent le seu et sirent ette ville sut bâtie dans le 10° siè- ainsi périr dans les slammes l'arle par Vladimir-le-Grand, lors- cheveque et le reste de la famille n'il alloit à Souzdal, Rostof et souveraine. Vladimir fut ravagée ovgorod pour propager la reli- une seconde fois par les Tatares en ion chrétienne. D'autres soutien- 1410. Les seules antiquités qu'on ent, avec plus de vraisemblance, y trouve dans ce moment sont : ue sa première origine est due à 10. l'église cathédrale, bâtie sur ouri Vladimirovitch surnommé une hauteur au bord de la Cliazma lolgorouki, et la sixent au 12° en 1169 par le grand-duc André ècle; dès ce moment elle appar- Boholubsky; elle a été consacrée nt à la principauté de Rostow. sous l'invocation de l'Assomption e prince André Boholubski fils de la Ste. Vierge. Ce bâtiment e Dolgorouki, ayant reçu pour étoit revêtu de marbre et entiè-Ppanage la principauté de Souz- rement doré dans l'intérieur; on al, ainsi que la ville de Vladimir, y trouvoit des calices d'or enriréséra cette dernière, à cause de chis de diamans, trois lustres ou n beau site, l'embellit et l'agran- candelabres d'or massif et plus it beaucoup; il l'entoura aussi de 20 en vermeil, toutes ces riun mur, et à la mort de son chesses ont péripendant un incenère en 1157, il y transporta sa die qui eut lieu en 1184, le peu

qui fut fait de nouveau, devint la nasc, les tribunaux supérieurs proie des Tatares en 1257. L'Im- de première instance; la maise pératrice Cathérine II sit restau- du gouverneur, le corps des bou rer cette cathédrale, et à son pas- tiques, le tout bâti en briques sage par Vladimir, elle lui fit don outre plusieurs jolies maisons d de 14,000 roubles. On conserve particuliers construites en bois dans un appartement du second On y trouve encore quelques & étage de cette église d'anciens briques de toiles et quelques un manteaux ducaux et tous les cos- neries. Vladimir est le siège d'u tumes des souverains russes, ain- archevêque qui prend le titre d'atsi que des casques, des cuirasses cheveque de Vladimir et de Souet des armures complettes de ces dal. Cette ville n'est pas riche. L temps-là. 2º. La cathédrale de St. voisinage de Moscou, et son éloi Dmitri de Sallone, bâtie par le gnement des grandes riv. naviggrand-duc Vsevolad Jourievitch. bles mettront toujours obstacki On sait par nos chroniques qu'el- son accroissement et à la prospéle se trouvoit tout près du palais rité de son commerce. Ses habides souverains de Vladimir, mais tans sont au nombre d'à-peu-près il ne reste aucun vestige de ce pa- 3000 personnes des deux sexe lais, et il faut croire que cette Ils recueillent beaucoup de ceriss église en faisoit partic, étant la dans leurs vergers, qui ont de la chapelle de la cour. Elle est toute réputation, et dont il se vend un de pierre de taille, et renserme grande quantité sur les lieux méquelques chambres dans sa partie mes et à Moscou où elles sont se supérieure, qui communiquent sez recherchées. Le peuple de avec l'église. C'est ici que Mitro- Vladimir gagne aussi quelque arphane archevêque s'étoit rensermé gent en hébergeant les rouliers qui avec la malheureuse samille de son passent ici en grande quantité, souverain pendant le sac de la se rendant aux foires de Macarie ville, et qu'il périt avec elle. 3º. et d'Irbit, et allant en Sibérie, La porte d'or, ainsi nommée, on cette ville étant sur la grande ne sait pourquoi, par le prince route qui mène dans la plopert André qui la tit bâtir en 1158, de des provinces de l'est de l'Est pierre de taille; et 4°. l'église de pire. St. George, ci-devant monastère, bâtie en 1129 par le prince Jouri ville du gouv. de Volhinie et ches-Dolgorouki. La Vladimir moderne, lieu d'un district, elle est situe quoique beaucoup déchue de ce sous le 50° 48' de lat. sept. et le qu'elle étoit anciennement, ren- 42° 53' de long. orient pas loit serme cependant encore, outre les du Boug et sur les bords de la bâtimens que nous avons mention- Louis qui s'y jette. Sa distance il nés, plusieurs églises, le palais Jitomir est de 350 w. Elle doit de l'archeveque qui étoit aupara- avoir été sondée en 992 par k vant un couvent, et dans lequel grand-duc Vladimir - le-Grand, se conservoit le corps de St. Ale- pendant son règne à Kiew. On la xandre Nevski avant qu'on l'eût voit citée dans le partage qu'il bi transporté à Pétersbourg (ce pa- de ses Etats entre ses fils, et elle lais renserme un séminaire pour échut à Vsévolod qui y sonda ! plus de 150 élèves, le consistoire siège d'une principauté connue et et deux églises, dont l'une étoit Russie sous le nom de principal entièrement construite en tôle); té de Vladimir en Volhinie. 11

VLADIMIR, ( Bладиміро.) un couvent de religieuses un gym- partage qui se sit entre les ensais

le Jaroslaw, elle devint princiauté apanagée. Son premier souerain sut Rostislaw, fils de Vla-. limir, et petit-fils de Jaroslaw, ont les héritiers la portèrent d'aord dans la principauté de Péréoychle, ensuite dans celle de Gaitche, et lors de l'invasion des l'atares en Russie, elle sut sounise par la Pologne, à laquelle lle resta jusqu'au temps où il lut à la Providence de l'en déacher de nouveau, ous le règne le Catherine II, pour la rendre à a mere - patrie. Cette pet. ville l'est pas considérable; dans ce noment - ci elle renferme cepenlant 4 églises et à-peu-près 2009 abitans des deux sexes, dont les luis sorment la majorité. Ils sont in petit commerce en soieries et l'autres étosses, et en sel qu'ils eçoivent de la Gallicie. Il se tient ci 4 grands marchés par an, et in trouve dans le district de cette 'ille 5 papeteries , une manufactue d'indienne et une de toile, 3 'erreries et deux fabriques de poasse. La ville de Vladimir en Volunie se trouve dans une contrée rès - sertile. Elle étoit anciennenent le siège d'un évèque dont le liocèse étoit considérable. Actuelement elle est encore la résidence l'un évêque des Grecs-Unis.

Vodianoie-Bouérak, ( Boanοŭ-6 y e p ακδ.) Colonie allemande aus le gouv. de Saratof, sur le ord du Volga. On y trouve une glise luthérienne et une école.

Vodla, (Bogna) grande riv. u gouv. d'Arkhangel, elle est apide eta un cours très-tortueux. lle n'est navigable que depuis son mbouchure dans le lac Onéga asqu'au village de Podporogié, ù il y a une grande cascade ; plus oin, jusqu'à la ville de Poudoje ui n'en est qu'à dix w., on ne eut plus remonter à cause de la auteur de la cascade.

Tom. II.

rable du gouv. d'Arkhangel, il est à 40 w. du lac d'Onéga, et communique avec lui par le moyen de la Vodla qui le traverse. Il a 33 w. de long sur 12 de large.

VODOLAGA, (Bogonaea.) riv. da gouv. de Coursk, district de Belgorod, elle se jette dans la Moja.

Voge ou Vogé, (Вожб или Bome.) C'est un lac considérable qui se trouve dans le gouv. de Novgorod, il se réunit par la riv. Svid au lac Latcha qui se trouve dans le gouv. d'Olonetz; sa longueur est de 35 w. et sa largeur est de 10 et 15. Il donne naissance au sleuve Onéga, et renserme quelques îles sur l'ane desquelles est un couvent.

Vogouls ou Vogoulitches, (Вогулы или Вогулити.) Сез peuples de race sinnoise habitent la partie orientale de l'Oural septentrional. Ils nomadisent environs des rivières qui se réunissent avec l'Irtyche et l'Ob à la mer Glaciale, ou avec la Cama et le Volga à la mer Caspienne, principalement dans les gouv. de Perm et de Tobolsk. Ils se donnent les noms de Vogouly Mansi suivant M. Georgi, et sont appelés Vogoulitchis par les Russes, et quelquefois Ougritchis, sans doute parce que les analistes ont cruque les *Yougry* ou *Ungern* étoient venus du pays habité par les Vogouls. Le professeur Fischer est de cette opinion: il pense que les Vogouls et les Hongrois ne sont qu'un même peuple. Leur langue, à la vérité, a du rapport avec celle des Finnois; mais elle a nesnmoins beaucoup de choses qui lui sont propres. Les Russes crurent aussi pendant quelque temps qu'ils formoient un même peuple avec les Ostiaks. Des documens historiques de plus de 300 aus de date, Voulo, (Bogno.) lac considé- les désignent comme une nation

distincte (1). Toutes les branches des Vogouls, dispersées dans difsérens cantons, prises collectivement, composent une nation nombreuse, mais ou ne peut avoir de dénombrement exact de leur population. Suivant leur tradition, ils ont toujours résidé dans lés lieux qu'ils habitent auourd'hui. Ils passèrent sous la souveraineté de la Russie avant la conquête de la Sibérie. Cette nation étoit alors si brave et si guerrière, que les Russes eurent beaucoup de peine à les réduire sous leur obéissance. Maintenant ces peuples demeurent par familles, ou parentés, dans leurs forêts. Chaque samille étend son territoire aussi loin qu'elle peut chasser, en respectant celui de la famillequi l'avoisine. N'ayant d'autre occupation que la chasse, la nécessité ne leur permet pas d'habiter ensemble dans des villages, elle les oblige au contraire à s'éloigner les uns des autres. Rassemblés, il leur seroit impossible de trouver assez de gibier pour fournir à leur subsistance. lls n'ont point de chevaux; ils seroient presque inutiles, parce qu'il leur est plus commode de parcourir à pied leurs forêts marécageuses; d'ailleurs, ils n'ont point de pâturages pour les nourrir, el ces animaux seroient toujours exposés à être dévorés par les ours qui abondent dans cette contrée. Les riches ont cependant quelques vacbes, qui restent auprès de leurs cabanes avec leurs femmes. Il y a fort peu de Vogouls qui possèdent des chiens, et ils n'ont pas d'autres animaux domestiques. La nature leur fournit en

revanche assez d'animanz sauvages. Les élans sont la principale nourriture des Vogouls du nord. Chaque communauté a des enclos de 10 à 12 werstes, et même plus, dans la forêt. Ils sont entourés par un abatis d'arbres, on de jeunes pins et sapins posés en travers contre des pieux. Ils sont-trèsjaloux de la sureté de leurs enclos, ils les gardent avec soin, pour que personne ne vienne y voler leus foins, coup - du bois, s'y établir, ou s'emparer du gibier qui \* prend dans les pièges. Ces enclos ont des ouvertures de distance à autre; ils y tendent des pièges et font des trappes pour prendre k gibier. Les Vogouls payent leur tribut en peaux d'élans et ils veudent le reste. Ils coupent la chair de ces animaux qu'ils ne peuvent pas consommer dans sa fraicheu en longues bandes, et ils les sont sécher à l'air, sans sel, ou ils & fument; ils la mangent cuite, et meme crue lorsqu'elle est séchée Quand ils sont quelque temps sans prendre de gibier, et qu'ils se trouvent dans la disette, ils ont recours aux os; ils les cassent par morceaux, et les sont cuire dans l'eau; ils se contentent alors de ce houillon jusqu'à ce qu'ils puissent se procurer de nouvelles provisions. Mais ils sont rarement réduits à cette extrémité, parce qu'au moyen de leurs slèches on du fusil ils sont presque toujours pourvus de toutes sortes degibiers. Ceux qui demenrent près des rivières trouvent une ressource dans les poissons qu'ils prennent au filet ou à la passe. Ils construsent à cet effet des canois, avec

» leur nom et des Gogoulitches (Vogoulitches). »

<sup>(1)</sup> Dans le Livre des degrés (Stepennaia Kniga) on trouve le passage suivant: « En l'année 7007 (1498) le grand-duc Ivan Vassiliévitch I envoys ses » troupes dans le pays Ougorien, contre les Gogoulitches; elles s'emparènes » de leurs villes et de leurs pays, atteignirent leurs princes, les firent pur sonniers, et les emmenèrent à Moskva,; elles tuèrent le reste des Ongres » Yougriens, d'où les montagnes Yougorieunes, et celles de l'Oural tures

u'ils assujettissent avec des nerfs l'élans. Ils les enduisent ensuite le résine. Ces viandes, les amanles ou pistaches de cèdres, et les raines de marais composent toute eur subsistance. Ils jouissent de a meilleure santé, quoiqu'ils deneurent au milieu des marais et les forèts, dans une contrée trèsroide. Ils ne connoissent pas le corbut, cependant ils ne parvienient pas à un âge très-avancé. Les Russes leur vendent la farine ivec laquelle ils s'accoutument peu-à-peu à faire toutes sortes de pates. Ils sont fort contens lorsqu'ils peuvent se procurer des liqueurs spiritueuses. Ils achettent des Russes toutes les choses nécessaires à leur habillement, car il**s ont même oublié la prépa**ration des peaux et fourrures. Les pieds d'élans leur servent de gants: ils les préparent en les frottant avec de la graisse ou de l'huile de poisson, et ils les manient jusqu'à ce que la peau s'amolisse. Ils couvrent leurs patins à neige de peaux d'élans; ils les mouillent avec de la gomme de mélèze, ou avec une colle particulière, et les appliquent dessus. Cette colle est faite avec du sang d'élan et de la farine, ou de la corne du même animal; ils laissent ce mélange dans un poële chaud pendant une nuit. Les Vogouls sont petits et efféminés, ils ressemblent un peu aux Calmouks, excepté qu'ils sont plus blancs. Ils ont le visage rond. Leurs semmes sont assez jolies. On les dit très-amoureuses. Ils ont de longs cheveux noirs; on trouve\_rarement parmi eux des blonds ou des elle leur pousse très-tard. L'habillement des semmes consiste dans une longue chemise de dessus,

es morceaux d'écore de bouleaux coissure un mouchoir autour de la tête; elles portent dessous un bandeau noir garni de coraux. Les filles ont leurs cheveux tressés comme les femmes russes. Ce peqple a adopté une grande partie des mœurs russes, ainsi que les danses qu'il présère aux siennes. Leur instrument ordinaire est une espèce de harpe qu'ils appellent Chongour; elle a la forme d'un petit canot couvert d'une table harmonique, sur laquelle est posé un chevalet; sept cordes de boyaux sont tendues dessus; elles sont attachées à l'un des bouts de l'instrument par une cheville qui le traverse; le musicien tient l'instrument sur ses genoux, il marque les tons de la main droite et jouc de la main gauche. Les cabanes d'hiver des Vogouls, qui n'ont pas de maisons pareilles à celles des paysans russes, sont en bois, de forme carrée et sans toit; elles ont la porte au nord ou à l'est; à gauche de la porte, et contre le mur, est un sourneau assez bas, et une cheminée à côté, au-dessus de laquelle se trouve une ouverture carrée qui sert de passage à la fumée et de fenètre à la cabane. En sace du sourneau est un large banc pour s'asseoir contre la quatrième muraille. Devant cet appartement, il y a communément une autre pièce qui est couverte. Ils y serrent tous leurs vases et ustensiles. Ceux-là consistent principalement dans des auges et des tonneaux de trones de bouleaux évasés, on de l'écorce du même arbre qu'ils emploient à dissérens usages. Ils en sont des gobelets et des plats, et les femmes de longs berceaux en forme de hatelets, roux. Ils ont peu de barbe, et qu'elles suspendent en l'air pour y coucher leurs ensans, et de plus petits pour les porter sur le dos. Ils habitent peu leurs Yourtens de grosse toile blanche, qui des- pendant l'été, ils occupent alors cend jusqu'à terre. Elles ont pour leurs Balagany ou cabanes d'été;

elles sont faites d'écorces de bouleaux, et ils entretiennent sur le devant un seu continuel pour en éloigner les mouches et les taons qui four millent dans ces contrées, et qui ne leur laisseroient pas un moment de repos sans cette précaution. Ils gardent près d'eux leurs animaux domestiques. Ceux d'entre les Vogouls qui ne sont pas encore convertis au Christianisme, croyent également un Dieu souverain maître du monde; ils lui donnent le nom de Torome, et pensent que le soleil est le lieu de son séjour ordinaire. Ils regardent aussi le soleil et la lune comme des divinités du second ordre. Leur principale sete, qu'ils nomment Yélbola, est consacrée à Torome et au soleil. Elle se célèbre à Pàques qu'ils regardent comme la fête de la descente de Dieu sur la terre. Cette sète à laquelle ils donnent le nom de printemps, est l'époque à laquelle leur année commence. Quand la nouvelle lune tombe avec la première de ces fètes, ils en sont aussi une solennité qu'ils célèbrent sous le nom d'Ankobo. Ces jours-là ils offrent en sacrifice des élans, des bœuss, des hètes fauves, des brebis, des cochons, des oies, de canards, des poules, des gélinotes, des perdrix, des gateaux, du miel, de la bierre, de l'hydromel et de l'eau-de-vie. Ils se disent tous chrétiens; il est cependant certain qu'ils aut un grand nombre d'idoles à qui ils rendent un culte secret, surtout lorsqu'ils partent pour la chasse des élans, des zibelines, etc.; ils invoquent des divinités particulières, et immolent ces animaux devant leurs idoles ou figures. Des mineurs, oocupés de la recherche des mines, trouvèrent, il y a plusieurs années, en parcourant une forêt consumée par le seu, entre la Sosva et la Lobva, une statue de cui-

vre près d'un pin sort élevé, elle représentait un homine tenant m javelot. C'étoit probablement un idole Vogoule. Ce peuple, avant d'être converti, gardoit commu nément ses idoles dans les anire des rochers, ou au-dessus de rocs escarpés, ou sur des pin élevés, pour s'exciter à une plu grande venération. On voit pré de la Lobva, au-dessus du ruis seau de Chaïtanka, une grott dans une montagne calcaire, qui regarde encore aujourdhe ion comme un temple vogoul. Il rempli d'os de victimes, et ou trouve quelquesois de petites images, des anneaux de cuivre avec des figures gravées, et autre objets que les Vogouls achètest des Russes, et auxquels ils rendent un culte secret. Il y a un grand nombre de ruisseaux et de lieux dans cette partie de la Sibérie qui portent le nom de Chaïtanka ou Chaitanskaia, parce que les Vogouls y sacrifioient à leurs idoles, appelées communément Chails. par les Russes de cette contrée.

VOJA, (Boxa.) riv. assez considérable du gouv. de Riazan, elle coule vers le nord pour se réunir à l'Oca.

Voksa, (Boxca.) riv. qui coule dans le gouv. de Vybourg, elle réunit le fac Saïma d'où elle sort avec le Ladoga, dans lequel elle tombe; elle forme une magnifique cascade, les villes de Villemanstrand vers sa source, et Kerholm à son émbouchure se trouvent sur ses bords.

Volga, (Bosea.) flenve, un des plus sameux de l'Europe. Il est nommé Rha ou Rhao par les écrivains de l'antiquité; les Tatares le nommoient Idél, Adel ou Edel, ce qui signisse l'abondance, la générosité et la richesse. Il prend sa source dans le gouv. de Tver, district d'Ostachkos. Son cours jusqu'à l'embouchure de la Cama est

occident en orient, de là il coule i midi jusqu'à son embouchure ins la mer Caspienne. Ce fleuve overse les gouv. de Iver, Jaroaw, Costroma, Nijni-Novgorod, van, Simbirsk, Saratof et Astrahan, et se jette dans la mer par phrauches, formant par con-'quent une multitude d'îles. Son ours est estimé de plus de 4000 . On connoît l'ancieu projet de éunir le Volga avec le Don, afin e pouvoir au moyen de cette comunication par eau, passer de la ier Baltique et de la mer Caspiene dans le Pont-Euxin. Seleucus icanor, après lui Sélim II, et ana Pierre-le-Grand, en ont enrepris l'exécution, et s'ils n'ont as réussi, on doit, suivant toulapparence, en attribuer la cauà d'autres circonstances plutôt u'à la dissiculté de l'entreprise 1). Le Volga arrose plusieurs illes importantes, telles que Tver, Juglitch, Romanof, laroslaw, ostroma, Balakhna, Nijni-Novorod, Couzmodémiansk, Tcheoksar, Cazan, Sinebirsk, Syzan, Saratof, Tzaritzine et Astrahau. Il arrose plusieurs régions ertiles, et est orné dans ses pares inférieures de belles forêts de henes. Il déborde avec violence u printemps, et devient alors nagable dans des endroits qui ne le ont pas dans tout autre temps. a principale navigation commene à Tver. Le Volga possède l'avan-'ge important de n'avoir point e cataractes, ni ancan passage angereux; mais sa profondeur uninue graduellement d'époque a époque, de manière à donner eu de craindre qu'il ne devienne npraticable pour les bâtimens de rédiocre grandeur. Au commen-

cement du 18° siècle, les vaisseaux à sel de la Sibérie pouvoient charger de 130,000 encore sc et 150,000 pouds de cette den-Aujourd'hui ils ne pcuvent en prendre plus de 90,000 pouds. Il est extrèmement abondant en poissons; on y pêche en quantité des hélougas, des esturgeons, la béla-ryba, les sterlets, etc. etc. Le Volga dans son loug cours reçoit un grand nombre de rivières, les plus considérables sont: la Tvertza (2), la Mologa, la Cheksna, la Costroma, l'Ouuja, le Kirénetz, la Vetlouga, l'Oca, la Soura, la Sviaga, la Cama, le Tchérémchane, le Soc, la Samara, l'Irguisse, le Caraman, l'Akhtouba (3), la Sarpa, la Bagoucha, la Darma, etc. etc.

Volgo, (Boneo.) C'est un lac considérable qui se trouve dans le gouv. de Tver, district d'Ostachkof; il se réunit par un petit canal avec le Volga.

Volgoucha, (Boneyma.) pet. riv. qui sort d'un marais du gouv. de Moscou, dans le district de Véréa, elle se jette dans la Yakhroma.

Volgskaia, (Boacchan.) colonie allemande du gouv. de Saratof, sur les bords du Volga. Lors de son établissement elle portoit le nom de Neu-Braband, mais tous les noms étrangers étant tombés en désuétude, elle n'a gardé que celui qu'elle porte actuellement. Elle est à 49 w. de Saratof.

Volhinie, (Bonninckan Tybephin.) (gouv. de) Il est borné au nord par ceux de Grodno et de Minsk, à l'orient, ceux de Kiow et de Tchernigof, au midi celui de Podolie, et à l'occident par la Gallicie. C'est un des plus sertiles

<sup>(1)</sup> Ce projet n'est pas abandonné, son exécution doit avoir lieu dans quel-

<sup>(3)</sup> Plutôt par son importance pour la navigation que par sa grandeur.
(3) Celle-ci n'est proprement qu'un bras du Volga, qui se réunit de rechef 'ec ce fleuve après un cours assez long.

I.

du midi de la Russie. Ses princi- rod, elle sort du lac Ilmène, 5 w. pales riv. , telles que le Stroumén, la Stira, la Porona, la Sloutcha, sont navigables; la Tétéref le seroit aussi si on vouloit saire quelques travaux, elle l'est cependant jusqu'à Jitomir. On y trouve encore le Boug. Ce pays qui anciennement appartegoit à la Russie en sut détaché par la Pologne lors de l'invasion des Tatares. Ces derniers vincent souvent en Volhinie, et en emmenèrent même en 1618, 30,000 habitans en captivité. Ce gouv. possède de helles sorèts. On le partage en 12 dis- pet. riv. qui sort également de tricts qui portent les noms de leurs chefs-lieux, ce sont: 1°. Jitomir capitale du gouv. , 2º. Ovroutche , 3°. Novograd-Volhinski , 4°. Staro-Constantinow, 5º. Zaslavl, 6º. Ostrog, 7°. Rovna, 8°. Vladimir, 9°. Covél, 10°. Loutsk, 11°. Doubna et 12°. Crémentz. Il abonde en fruits de toutes espèces dont plusieurs même viennent sans culture. Ses principaux produits sont les blés de diverses sortes, et c'est ce qui fait la richesse de ses habitans, le chanyre, le lin; l'éducation des bestiaux et des abeilles y est très-productive. On y trouve en outre quelques mines de ser, des verreries, des papeteries, quelques fabriques de potasse, des toiles, des tanneries et des sorges. Sa population est composée, outre les Russes, de Polonais, de Lithuaniens, de Juiss et de quelques Tatares. On y compte en tout 1,064,710 habitans des deux nom lui vient de Valdemar !! sexes. Le culte dominant y est le roi de Danemarck qui vainquit catholique romain, mais il y a aussi beaucoup de catholiques la Livonie. La ville n'a été bibe grees. Les premiers ont plusieurs évêques, nommément à Piusk, Louisk, Vladimir, etc. L'archevêque grec réside à Ostrog, il prend le titre d'archevêque de En 1689 et 1772, elle sut pres-Volhinie et de Jitomir.

Volkhow, (Boaxovo.) riv. le seu; mais elle a été rebâtie beau.

au-dessus de la ville de Novgorod, qu'elle traverse, et continuant son cours à travers un espace de 170 w. elle se jette dans le lacde Ladoga. Cette riv. est navigable étant fort profoude et rapide, mais lorsque les eaux sont basses elles des cascades qui forment un obstacle aux bateaux qui voudroient les remonter; an printemps lors qu'elles sont hautes on ne les aperçoit pas, et les bateaux la remontent à la voile.

Volkhovetz, (Boaxoseyo.' Las Ilmène, et qui après un cons de 10 w. se jette dans le Vokhow.

Volkovisk, (Boakosucko.) pet. ville du gouv. de Grodno, et chef-lieu d'un district, à 230 v. de Grodno et au bord d'un ruisseau qui se jette dans le Niemen. On y trouve quelques sabriques, et presque tout son commerce est entre les mains des Juiss. Avant sa réunion à la Russie, elle éloil le siège d'une diétine et du suroste.

VOLMAR, (Bonneap 8.) pet. ville que les Russes nommoient 23cieunement Volodiméretz-Livonsky. Elle se trouve dans le gour. de Riga, et située sous le 57° 30' de lat. sept. et le 43° de louorient., à 103 w. de Riga, sur la grande route de Pétersbourg. qui passe au milieu de cette pe'. ville, et sur le bord de l'Aa. Soa près de là en 1220 les payens de qu'en 1285 par le grand-maille Guillaume de Schauenbourg. Es 1622 Gustave-Adolphe en sit present au chancelier Ozenstiern. que entièrement consumée par considérable du gouv. de Novgo- coup mieux qu'elle n'éwit. Dass

moment-ci on y troque une soiintaine de maisons, une église une école, son commerce est peu-près le même que celui de ville de Venden. Il se tient ici ois grands marchés par an.

Volocolamsk, (Borokanicko.) et. ville du gouv. de Moscou et ief-lieu d'un district, elle est siiée sur le bord de la Lama et les ax bords d'un ruisscau nommé orodenka, à 101 w. de Mosou. On ne connoît pas l'époque sa fondation, mais on sait potivement qu'elle appartenoit à république de Novgorod qui 2 1177 la donna en apanage à aroslaw Mstislavitch, petit-fils. : George Dolgorouki. Elle fut rise et brûlée la même année par n encle Vsevolod, fils de Geore, qui emmena le prince et les bitans en captivité. En 1229 le appartint à Jaroslaw, sils de sevolod, qui quitta à cette époue le trône de Novgorod. Elle il ruinée une seconde fois par 3 Tatares en 1237, lors de l'invaion de Batou-Khan, et une troiième en 1293 par Dudene prince stare. Enfin elle devint en 1425 1 résidence de Boris Vassiliévitch 'olotskoie, fils du grand-prince e Moscou Vassili - Vassiliévitch Aveugle; en 1599 le tzar Boris odounof en allant au couvent de L Joseph (Osiphow) passa par ette ville; en 1613 elle fut assiéée par Sigismond roi de Pologne, ui ne put la prendre, et sut reoussé avec perto par les généunx russes Caramychef et Tchérézof qui la désendoient. La sorresse qui est de terre se trouve ir une montagne fort escarpée au ord de la Gorodenka. Ce n'est lus grand'chose dans ce momenti, mais avec bien peu de frais, n pourroit en faire un endroit 'es-fort. On y trouve la cathérale, les tribunaux et la prison e la ville. Volocolamsk est bâtie

sur des collines autour de la citadelle qui les domine. Elle renferme 8 églises, un magasin de sel, un d'eau - de-vie, une école et 2500 habitans des deux sexes. Il s'y tient au mois de juillet une petite soire qui dure deux jours.

VOLOGDA, (Вологодская Губерніл.) (gouv. de) il s'étend dans quelques endroits depuis le 580 jusqu'au 65° de lat. sept. et le 56° jusqu'au 76° de long. orient. Il a au nord les gonv. d'Arkhangel et d'Olonetz, à l'orient ceux de Tobolsk et de Pérm, au midi ceux de Viatka, Costroma et Jaroslaw, et à l'occident celui de Novgorod. Sa longueur du sud-ouest au nord est à-pen-près de 1200 w., et sa plus grande largeur du nord au midi est de 600 w. Il se partage en 10 districts qui portent les noms de leurs chess-lieux, qui sont: 1°. Vologda, cap. de tout le gouv., 20. Nicolsk, 30. Yarensk, 4°. Velsk, 5°. Cadnikof, 6°. Oustioug-Veliki, 7°. Solvytchegodsk, 8º. Totma, 9º. Griazovetz et 10º Oust-Sysolsk. Ce gouv. est coupé de collines et de vallées qui dans certains endroits sont très - puttoresques. Le terroir y est fort bon, mais il s'y trouve peu d'endroits susceptibles de culture, la partie du nord est dans un climat trop rigoureux. L'autre est couverte de lacs, de marais et de sorêts immenses, cependant le peu de terrain qu'on y ensemence produit parsaitement bien. Les principales riv. qui arrosent ce pays sont: la Vologda, la Rabanskaia-Soukhonia, l'Ocolnaia-Soukhonia, la Nijnéa-Soukhonia, la Dvina, la Vija, le Youg, la Vytchegda, le Mézène et la Pétchora. Il seroit presque impossible de nommer tous les lacs qui se trouvent dans ce gouv.; les plus connus comme les plus considérables sont le Coubenskoe, les deux Petigorskia, le Condasse et le Sandor. Le nombre de ses habitans peut y être porté à 569,920 personnes des deux sexes, parmi lesquels il se trouve quelques Zirianes, auxquels le christianisme a été préché par St. Etienne de Permie. Les principales productions de ce pays sout les cuirs, le suif et les graius. Ils exportent le tout au port d'Arkhangel. Leurs fabriques et manusactures consistent en distilleries d'eau-de-vie de-grains, d'huile de térébenthine, forges et manusactures de gros drap, corde-

ries et papeteries.

Vologda, (Волоеда.) ville cap. du gouv. de son nom, et cheflieu d'un district; elle est située sous le 59° 13' 30" de lat. sept. et le 57° 56' de long. orient., à 689 w. de Pétersbourg, et 426 de Moscou, sur les deux bords de la Vologda. Faute de documens nécessaires, il est impossible de poser une époque juste à sa fondation, ni de donner une description des peuples qui l'habitoient. L'histoire fabuleuse des prétendus géans nommés Volotes, qui durent donner leur nom à cette contrée ne mérite aucune attention. Il paroît plus probable que Vologda fut bâtie dans le Xº où le XI siècle; car on voit par une relation de St. Gérassime de Vologda, qu'il y vint en 1147, sous le règne du grand - prince Iziaslaw, petit-fils de Vladimir Monomakh, dans cette contrée, et qu'il y fonda le couvent de la Trinité qui n'est plus maintenant qu'une paroisse de la ville, et qu'il slanqué de tours; ce qui sat y eut des discussions pour un terrain avec des bourgeois de la petite ville du voisinage, et cette ville ne peut être que la Vologda actuelle. Ses sondateurs étoient probablement les Novgorodiens, sous la domination desquels toute la contrée resta pendant plusienrs siècles. Bientôt après linvasion de Batou - Khan, Vologda cessa

d'appartenir à cette république, et passa sous la domination de le principauté de Rostow; elle retourna à Novgorod et appartiat à cet Etat jusqu'à l'année 1390, où elle fut conquise par les Voévoles du grand-prince de Moscou Vasilei Dmitrievitch. Elle ne cess dès-lors d'appartenir aux sourrains de cette ville, malgréple sieurs incursions des Novgorodiens qui même la pillèrent sonvent, elle retournoit toujours par les traités aux souverains de Mocou. On voit à la date de 1 (35 qu'i cette époque Vologda étoit déja fortifié, et que c'étoit une grank cité. Vassilei Vassiliévitch Tempy, en partagrant ses domaines cult ses ensans en 1462, la donna en apanage à son second fils André, mais on ne voit nulle part que cette ville ait jamais formé use principauté particulière. Sous k règne du tzar Ivan Vassiliévitch, en 1565, et pendaut son séjour à Vologda, on jeta les sondemens d'un mur de pierre et de plusieur tours qui devoient former l'encente de la ville; mais cet ouvrage fut abandonné dans la suite, et il en reste à peine quelque trac dans ce moment. Pendant les troubles de l'interrègne, en 1613, Vologda fut prise et ravagée par les Polonais; ils y revinrent dens ans après et commirent de nouveaux excès, pillant et emportant tout ce qu'ils pouvoient. malheurs engagèrent les habitass à ceindre la ville d'un mur de bois achevé sous le règue du Tzar Mir chel Féodorovitch en 1632. De fréquens incendies ont toujours empeché Vologda d'atteindre ce dégré de prospérité que pres de 200 ans de tranquillité senbloient lui promettre. Les plus violens eurent lieu en 1699, 1703, 73 et 74. On y trouve dans ce moment 52 églises, 2 couvens, u

eminaire, un gymnase, 2 cordeics, 8 sabriques de silature dont s produits sont priés au port 'Arkhangel, une papeterie, 8 inneries, 15 sabriques de chanelles, etc. etc. On y fait aussi issérentes couleurs, et plus de ,000 pouds par an de pains d'éices. Cette ville est la résidence 'un archevêque, on y compte 2,000 habitans des deux sexes ui vivent dans une grande aimce.

Vologda, (Bonocza.) riv. naigable qui traverse la ville de ce om; elle prend sa source dans n marais 100 w. au-dessus de la ille, et se jette dans la Soukhonia o w. au-dessous. Elle commence être navigable dans la ville mêie; les bateaux qui arrivent d'Arhangel par la Dvina et la Souhonia peuvent navigner en tout unps. Elle est très-poissonneuse.

Volosnitza, (Волосница) et. riv. du gouv. de Vologda, elle <sup>a</sup> jette dans la Pétchora.

VOLOTCHANKA, (Волотанка.) et. riv. du gouv. d'Arkhangel, u plutôt c'est un bras de la Piiéga qui s'en détache quelques w. u-dessus de la ville du même nom, ui la traverse, et va se rejoindre la Pinega quelques werstes plus 13.

Volovka, (Bonoska.) pet. riv. a gouv. de Tambow, elle se jette ans la Vorona après un cours de

w. seulement.

Volsk, (Вольско,) pet. ville du ouv. de Saratof et chef-lieu d'un istrict; elle est située sous le 51° 5' de lat. sept. et le 65° 45' de ing orient., sur la rive droite u Volga, et entre deux ruisseaux ul s'y jettent, à 110 w. de Saraof. On n'y trouve qu'une seule 3lise et près de 3000 habitans des eux sexes. Elle a quelques taneries et des briqueries.

VOLTCHANSK, (BOATancko.) p. Tom. II.

raine; elle est située sous le 500 28' de lat. sept. et le 54° 2' de long. orient., à 5g w. de Kharkol, sur les deux bords de la Voltchey. On y trouve 2 églises et 429 maisons. Il s'y tient 2 grands marchés par an. Ses habitans sont presque tous cultivateurs.

VOLYNKA, (Волынка) pet. riv. du gouv. de Coursk, district de Rylsk, elle se jette dans le Sem.

VORIA, (Bopa.) Il y a deux riv. de ce nom, la première coule dans le gouv. de Moscou, district de Dmitrof, elle se jette dans la Cliazma. La seconde prend sa source dans le gouv. de Smolensk, district de Gjatsk, elle entre ensuite dans legouv. de Calouga. On fait flotter des radeaux sur cette dernière, et elle se réunit à l'Ougra.

Vonus, (Bopmes) pet. île du gouv. d'Esthonie; elle se trouve dans le golse de Finlande. On la nomme Vormsisaar dans le pays... Elle a deux milles de long sur presque un mille de large, et n'est habitée que par quelques paysans

suédois.

VORONA, (Bopona.) riv. navigable qui prend sa source dans le gouv. de Penza, district de Verkhné-Lomof. Elle entre ensuite dans le district de Tchembar, après quoi elle coule dans le gouv. de Tambow où elle se jette dans le Khoper. Tout son cours, pendant lequet elle reçoit plusieurs autres rivières de moindre grandeur, est de plus de 200 w. On transporte beaucoup de grains par son moyen, et ensuite par le Khoper, jusque dans la mer Noire.

Voronéje, (Boponemo) deux riv. assez considérables, et qui toutes deux ont leur source dans le gouv. de Riazan : Lesnoie-Voroneje et le Polnoie - Voroneje: en se réunissant dans le gouv de Tambow, 15 w. au - dessous de la ville de Cozlov, forment le lle du gouv. des Slobodes d'Uk- Voronéje proprement dit, qui

riv. est navigable jusqu'à son embouchure dans le Don, sur un espace de plus de 150 w. Nous nomie assez productive. Les veravons déjà vu à l'article Pavlovsk, gers y abondent en excellens fruits que Pierre-le-Grand, avant d'y de toutes espèces, on y trouve de avoir établi des chantiers, les avoit champs entiers semés de melous sait construire à Voronéje sur la et de pastèques. On exploite dans riv. du même nom, mais les quelques endroits du nitre, et on eaux ayant considérablement bais- trouve des montagnes craveus sé, soit à cause des écluses qu'on aux environs du Don. Les prisavoit construit, qui ralentissant cipales fabriques de ce gouv. sont son cours, laissoit au sable la les distilleries d'eau-de-vie de facilité de s'amasser et de former grains; on en compte jusqu'i dans quelques endroits des bas- 350 (qui, outre l'eau-de-vie qu'elles fonds, soit à cause de la diminu-sont obligées de fournir par contre tion des sorets vers sa source, on à la couronne ou aux sermiers, et a été obligé de transporter ce exportent une grande quantité dans chantier ailleurs. Maintenant elle les bourgs ou stanitzes des Cosest encore très-navigable au prin- ques du Don); des suiss qu'ils temps, parcourt un pays partout exportent jusqu'à Pétersbourg, du sertile, et elle est très-poisson- salpêtre, du savon, quelques unneuse.

Voronéje, (Boponemckan Ty-les manufactures de drap y sont беркія.) (gouv. de) il est borné au nord par les gouv. de Tambow et d'Orel, à l'orient par une petite partie de celui de Saratos et être portée à 956,944 habitans des par les terres des Cosaques du Don, an midi par ces mêmes terres et le gouv. d'Ecatherinoslaw, et à la secte des Ménonistes, qui s' l'occident par les gouv. de Coursk sont établis en 1786. On le paret celui des Slobodes d'Ukraine. Le Don le traverse dans toute sa longueur et y reçoit sur sa rive 1º. Voronéje cap. du gouv., 2. gauche le Voronéje et l'Ousmane, Zemliansk, 3. Zadonsk, i. Ni le Bitioug, la Sereda et le Bo- né-Dévitsk, 50. Bobrow, 60.05houtchar, et sur sa rive droite trogojsk, 7°. Corotoyak, 8°. Bila Sosna; l'Oscol et le Derkoul rutche, 9°. Pavlovsk, 10°. Valqui se jettent dans le Donetz ont ouiki, 110. Bohoutchar, 120. Khoaussi leurs sources dans ce gou- persk, et 13°. Starobelsk. Anvern. Le terroir y est partout gras ciennement la contrée dans le et extrêmement fertile; il est éga- quelle se trouve ce gour. étoit la lement riche en bois et en pâtura- bitée par les Cozares, et le Don ges; excepté cependant dans sa partie méfidionale qui est un steppe nu, aussi y emploie-t-on le jone et la bouze pour le chaussage. La culture de toutes sortes de grains et l'éducation des bestiaux venus conquérir tout le passie font ici la principale richesse des truisirent les villes et les bourge habitans; ils sement aussi avec et sirent de toute la contrée un de

sait le sujet de cet article. Cette beauceup de prosit le lin et k chanvre; les pécherics du Dou sont également une branche d'éconeries, brasseries et briqueries; assez considérables, on en compte 9 qui travaillent pour les armes. La population de ce gouv. peut deux sexes, parmi lesquels il & trouve 383 colons allemands de tage en 13 districts qu'on nomme par leurs chess-lieux, ce sont: formoit les limites entre ces perples et les peuples Slaves; ensuit les Pétchenègues prirent leur pla ce, puis les Polovizis jusqu'à l'invasion des Tatares. Ceux-ci élasi

rert et une solitude. Alors le Don forma de nouveau les limites entre a Horde Nogaïs qui nomadisoit fur sa rive gauche, et la Horde de Crimée qui étoit en possesion de a rive droite, jusqu'à ce que par a suite des temps, et de l'affernissement de la domination russe, ce beau pays se repeupla et s'enrichit tel que nous le voyons dans ce moment-ci.

Voronéje, (Воронежо.) ville cap. du gouv. de ce nom et cheflieu d'un district; elle est située sous le 51° 40′ 30″ de lat. sept. et le 57° o' 45" de long. orient., sur la rive droite et élevée du Voroneje, à 1220 w. de Pétersbourg et 490 de Moscou. C'est une des plus anciennes villes de Russie, car on la voit déjà citée sous la date de 1177, mais on ne peut pas dire positivement quand et par qui elle a été fondée. L'opi–. nion la plus vraisemblable est que lorsque les Cozares revinrent dans cette contrée, Vladimir Monomakh leur accorda des terres vers cet endroit, et que ce sut cux qui batirent Voronéje vers 1117. Quoiqu'il en soit, cette ville a constamment dépendu de la principauté de Riazan. C'est vers cette ville que se sit la première invasion de Batoukhan en 1237, mais il ne paroît pas que cette ville en souffrit alors. Ce conquérant la ménageoit-il à cause de la parenté qui existoit entre les Cozares et les Tatares, ou bien avoit-il d'autres raisons pour le saire, c'est ce que nous ignorons; toutefois il est très-sur que plus tard même, lorsque le khan Mamai avec ses hordes de Crimée fit des invasions en Russie, Voronéje sut toujours ménagée. La première sois qu'elle eut à soussrir, ce sut ca 1590, sous le règne du tzar I codor Ivanovitch, que les Cosaques d'Ukraine se jetèrent sur cette ville, la brûlèrent et y mas-

sacrèrent le voévode qui étoit pour lors un prince Dolgorouki-Chebanofsky. Ensuite elle fut encore pillée en 1613 par les séditieux sous leur chef Zaroutsky. Cette ville étant sur la frontière des peuples Nogais, ils y faisoient un commerce avantageux à la Russie. C'étoit là qu'on recevoit les ambassadeurs Turcs et Tatares qui venoient en Russie, et on les reconduisoit également jusqu'à Voronége à leué retour. Sous le règne du Tzar Feodor Alexievitch en 1676, on reconstruisit à neuf les fortifications de cette ville, qui furent faites en bois de chêne; on y posa des batteries de canon, ct on flanqua les remparts de tours. En 1697 Pierre-le-Grand y établit un magnifique chantier pour la construction des vaisseaux, et il en sortit une flotte considérable qui fut d'un très-grand secours dans l'expédition d'Azow; mais ce chantier, après avoir été en 1701 transféré à Oustia, dans l'endroit où le Voronéje se jette dans le Don, fut encore déplacé en 1708 pour être mis à Tavrof, et sinalement à la sorteresse de Rostow, à l'embouchure du Don. Pendant le séjour que Pierre-le-Grand fit à Voronéje; il s'y fit construire un beau palais; il y avoit de très-grands magasins pour tous les objets nécessaires à la construction et l'équipement d'une grande flotte. Tous ces bâtimens devinrent la proie des flammes pendant les divers incendies dont cette ville eut à souffrir, et nommément en 1672, 1703, 1748, 1773; tous les bâtimens construits pour l'amirauté, les chantiers, le palais des souverains, et plus de mille maisons furent consumés par le feu. Il n'en reste dans ce moment qu'un seul magasin en briques qui est sur une île, ct dans lequel on conserve encore un modèle de vaisseau d'une construction

particulière, fait par Pierre - le-Grand lui-même. La ville de Voronéje, telle qu'elle est aujourd'hui, est encore assez considérable: c'est la résidence d'un archevéque. On y trouve deux églises cathédrales, le palais archiépiscopal, un séminaire qui contient une bibliothèque choisie de plus de 5000 volumes, 2 couvens dont un de religieuses, 20 paroisses, les tribunaux, la maison du gouverneur, le corps des boutiques, une école pour les enfans de soldats, un hôpital, une apothicairerie, un gyninase, des manufactures de drap, des tanneries et des fabriques de savon et de suif. Elle fait un commerce assez considérable avec les ports de la mer Noire, et ou y compte 15,000 habitans des deux sexes.

VOROTYNSK, (Bopomuncko.) pet. ville du gouv. de Calonga, dans le district de Peremychle, et à 15 w. de cette ville, sur les deux rives de la Vissa, elle est entourée d'un rempart de terre, et on y trouve 2 églises; ses habitans qui sont au nombre de 1000 personnes des deux sexes vont travailler dans les grandes villes de l'Empire', et gagnent ainsi leur vie.

VOROVSKAIA, ( Воровская. ) riv. assez considérable de la presqu'île du Camtchatka; elle coule 160 w. nord du Bolché-Retskoié-Ustrog.

Vorscla, (Bopckaa.) riv. qui prend sa source dans le gouv. des Slobodes d'Ukraine, coulant d'abord du nord-est au sud-ouest, elle tourne ensuite au sud et se réunit au l'inepr dans le gouv. d'Fcatherinoslaw près du fort de Pérévolotchna; elle est rapide mais peu prosonde, et ses rives sont très-esparpées. Elle parcourt un pays a'ondant et fertile.

Vorsclitsa, (Ворсклица.) pet. riv. du gouy. des Slobodes d'Ukraine; elle se jette dans la Vorscia.

Voscresensk, (Bockpecencka) pet. ville du gouv. de Moscou, à 42 w. de cette capitale, sur la rive gauche de l'Istra; c'étoit m village que le patriarche Nicon acheta pour le couvent de la nosvelle Jérusalem qu'il y bâtit à cause de la situation pittoresque agréable de l'endroit. On trouve une seule église, 150 misons et quelques boutiques dans cette pet. ville. Il s'y tient u

grand. marché par an.

Voscresenskoie Monastere, ou LA NOUVELLE - JERUSALIN, (Воскресенской Монастырь или Новой Герусалиль,) 🖟 nom de ce couvent veut dire de la Résurrection. Il est immédiat et se trouve dans le gouv. de Mocon et dans la pet. ville de Vocresensk au bord de l'Istra. Il st fort beau: le patriarche Nicon l'a fait en 1656 sur le plan et toutes les dimensions de l'Iglise du St. Sépulcre à Jérusalem, et c'et à cause de cette ressemblance quos l'appelle aussi la Nouvelle-Jerusalem ; mais l'édifice n'a été arbevé que long-temps après sa mort. On trouve dans la principale église plus de 20 chapelles, à l'instar de celles qu'on voit dans l'église de Jérusalem. Le Patriarche Nicone y est enterré. Cet édfice curieux est visité par tous les voyageurs qui viennent à Moscos. L'empereurd'Allemagne Josephil y est venu en 1780 au mois de juin. L'Itinéraire de Paris à Jérusalem, que M. de Château-Briand vient de faire paroître, et dans lequel il donne une description si détaillée et si intéressante de l'église du St. Sépulcre, ajoute beaucoup au plaisir qu'on a parcourir sa copie dans les envirous de Moscou, et prouve la parsaite ressemblance qui existe entre l'une et l'autre.

VOTIARS, (Bomaril) peuple de nce finnoise, il habite en grande artie dans les gouv. d'Orenbourg k de Viatka. Les anciens Slaves les nonmoient Fotes, et les Tatares bur donnent le nom d'Ars; ils sappellent eux - mêmes Oud ou Dudy et Mord, c'est-à-dire homnes, ou d'Oudmord, peu mébingés d'autres peuples. Leur lanpge continue d'être un pur dialete finnois. Dieu est appelé chez tox Joumar, et chez les Finnois Yommala. Ils conservent eucore leur ancienne distribution par tribus, et donnent en conséquence des noms additionnels à leurs villages. Toutesois, leurs samilles nobles sont ou éteintes, ou consondues dans la populace. Ils étoient autrefois sous la protection des Tatares; mais en changeant de maîtres ils ont aussi quitté leur vie pastorale pour adopter les occupations suivies de l'agriculture; ils ont convertis leurs teutes en maisons. Leur nombre est assez considérable: dans le gouv. d'Orenbourg, ils sont environ 15,000 måles, et 30,000 dans celui de Viatka. La plupart sont baptisés, il y en a cependant encore qui sont payens. Ils ont beaucoup de traits caractéristiques qui les distinguent parsaitement des Tchérémisses, ainsi que des autres Finnois. Ils sont plus vifs , plus gais, moins entêtés, mais en revanche très-ivrognes. Le sexe même ne le cède point en cela aux hommes. Il y a parmieux rès-peu d'hommes grauds, bien faits et robustes. Les femmes surout sont petites et point jolies. L'on ne voit chez aucun peuple lutant de rouges ardens que chez es Votiaks, il y en a cependant qui out des cheveux bruns, d'autres les cheveux noirs, néanmoins la olupart sont châtains; mais ils on en général la barbe rousse. Ils ne sont pas aussi propres que les latares, ils sont aussi moius sales

que les Morduans et les Finnois. Quant à la propreté dans le ménage et dans les habits, ils ne le cèdent en rien aux Tchérémisses. Rien de plus dégoûtant que leurs vaisselles et leurs mets. Leurs boissons spirituenses ne sont guère plus agréables, quoiqu'ils n'y épargnent ni malt ni miel. Il n'y a point de pays dans toute la Russie où les femmes soient aussi singulièrement et aussi monstrueusement coiffées que les Votiakes. Leur bonnet est composé d'un morceau d'écorce de bouleau, qui a un empan de hauteur, et qui forme un demi-cylindre. Par derrière est un autre morceau d'écorce qui ferme le bonnet, soutenu intérieurement dans sa forme par un petit carreau et deux petits batons qui se croisent; le dessus du bonnet est également fermé par un morceau d'écorce de bouleau coupé carrément et cousu au bonnet. Le couvercle est relevé sur le devant, et courbé sur le derrière, de manière qu'il s'affaisse des deux 'côtés. L'écorce qui forme le haut est couverte de drap rouge, et celle dont on sait le contour de drap bleu, et garnie de copéks et de petites médailles d'étain. Ce bonnet se nomme Aichoune. Les semmes le portent un peu penché en avant, et l'affermissent sur la tête au moyen d'une courroie attachée au milieu du dos, et correspondante au bonnet. Ce qui donne un peu de goût à cette coissure, c'est un grand mouchoir carré, les bords et les coins sont brodés de dissérentes couleurs; le tour de ce mouchoir est garni de cordonnets et de franges. Elles affermisseut ce mouchoir sur le bord supérieur du bonnet, de manière qu'un coin pend sur le devant et ombrage cette partie d'écorce de bouleau, qui est garni de petites plaques et médailles d'argent et d'étain. Deux autres coins tombent des

côtés jusques sur les épaules, et bepuis.) (gouv. de) Il est bomé le quatrième coin sur le dos. Je au nord par la Laponie, à l'orient ne m'étendrai pas davantage sur leur costume qui, à quelques diffé- de Ladoga, au midi par legale rences près, ressemble à celui des Tchérémisses, Tchouvaches, Morduans, etc. Le culte de ceux qui sont encore dans le paganisme, leurs mœurs, et leurs usages, tout cela a été trop bien décrit par M. Müller dans son excellent ouvrage intitulé: Sammlungen Russischer Keschichte. J'ajonterai seulement qu'ils sont assez bons cultivateurs, qu'ils vivent dans l'aisance et payent leur redevance à la couronne comme les paysans russes.

VOULF, (Βυπιφδ.) pet. île du golfe de Finlande, habitée par quelques familles suédoises qui s'adonnent à l'agriculture. Elle appartient au gouv. de Reval, et n'est pas loin des côtes.

VRANGEL, ( Врансель.) Il y a deux îles de ce nom dans le golse de Finlande, qu'on distingue par la grande et la petite. Elles appartiennent toutes deux au gouv. d'Esthonie, et ne sont distantes de la ville de Reval, la première que de 60 w. au nord-est, et la seconde de 5 w. seulement. Tontes deux sont habitées par des Suédois qui s'adonnent à l'agriculture.

VSEVOLOJE, (Всеволожд.) Il y avoit anciennement deux villes de ce nom. L'une se trouvoit dans la principauté de Kiméra (Voyez cet article) et l'autre dans la prin- marbre. Parmi les cascades occicipanté de Vladimir en Volhinie. Quelques chroniques supposent, avec assez de vraisemblance, que c'est la ville d'Ostrog d'aujourd'hui, d'autant plus que l'on remarque encore sur les portes de la ville les armes de Kiew et de Smolensk réunies; et ces mêmes armes appartiennent encore à la famille des Vsevolojes qui existe en Russie.

VYBOURG, (Bubypeckan Fu-

par le gouv. d'Olonetz, et le las de Finlande et le gouv. de Pétersbourg, et à l'occident par la partie de la Finlande nouvellement conquise sur la Suède. Il se troove entre le 60° 30' et le 62° 30' de lat. sept. On le partage en 6 districts qu'on nomme d'apres leurs chefs - lieux, ce sont: 14. Vybourg capitale du gouv. 2º. Serdobol, 3°. Kexholm, 4°. Neichlot, 5°. Vilmanstrand, et b. Friderichsham. Les pet. îles litersaari, Lavansaari, Penisaarid Saïtsaari, qui se trouvent prèsé ces côtes dans le golfe de Finhde, en dépendent aussi. Ce gou est en général un pays couverte rochers nus et incultes, de soris de marais et de lacs immenses. Il est fort peu susceptible de culture; le peu de terres labourables qu'il possède se trouvent dus quelques petites vallées très-pittoresques, que les habitans savent faire valoir avec beaucoup d'avantage. L'été y dure à peine trois mois, pendant lesquels l'air est constamment humide à cause des lacs et des marais qui abondent dans cette contrée. Les montegues y sont pour la plupart couvertes de rochers, de pins et de sepins. Le long de la rivenord-ouest du lac Ladoga, dans le district de Kexholm, et dans celui de Serdobol, on exploite de très-heau sionnées par un sol montagneus, celle que l'on voit près d'Hagfors, au premier bras du fleure Kimmene, laquelle a 8 sagènes de hauteur, et celle que sorme la Vooxa on l'Imatra, sont surtout remarquables. Les principales rif. sont. 1º. le Kimmene, fleuve, 2º. la Bouksa, 30. le Janatasse, el 4º. le Sisterbeck; parmi les lacs et sont le Ladoga, le Saima, Tanpas toujours à maturité dans ce 30uv. Les Finlandais mêlent orlinairement à leur sarine ou des ipis séchés et froissés, ou quelque paille semblable, et quelquefois même de l'écorce de sapin. On trouve dans ce gouv. des mines de cuivre et de plomb. La seule branche d'exportation un peu importante pour le commerce, ce sont les planches dont les propriétaires tirent un grand profit. La pêche du saumon et des strömling y est partout très-abondante, mais principalement dans le Kimmene et sur les côtes du golse. Ce pays est assez riche en gibier et en bêtes fauves, aussi la chasse occupe-telle beaucoup les paysans. On compte dans le gouv. de Vybourg 185,242 habitans, dont les Finnois sorment la majeure partie, et ceux-ci professent tous la religion luthérienne; il y a aussi des Russes, des Suédois et quelques Allemands parmi eux. Le clergé russe y est sous la direction de l'archevêque de Pétersbourg.

VYBOURG, (Butopeb.) ville cap. du gouv. de son nom, cheflieu d'un district, sorteresse et port sur le golse de Finlande. Elle lat. sept. et le 46° 15' 50" de long. orient., à 140 w. de Pétersbourg. On la nomme en finlandois Somelinde ou Somen-Linna. C'est unc ville de commerce bâtie dans une Finlande, anciennement la capitale de toute la Carélie et siège épiscopal. Elle a été sondée en 1293, sous la régence de Torquel-Cnutson. Les Russes l'assiégèrent déjà une sois, quoique inutilement, en 1495; en 1556 ils battirent les Suedois dans ses euvirons, et en 1609 il s'y conclut un traité entre les deux nations. L'amiral Apra-Lin la priten 1710, et elle resta à la Russie par le traité de paix de

yervi. Les grains ne parviennent 1721. Cette ville sait un commerce assez considérable en hois de construction, planches, résine, goudron et potasse. On y trouve 3 églises luthériennes, une église russe, un grand hôpital militaire, un gymnase, des magasins considérables, les tribunaux, la maison du gouverneur, l'hôtel-deville et plus de 3000 habitans.

Vусна, (Выша.) riv. qui prend sa source dans le gouv. de Penza, district de Verkhni-Lomof; elle entre ensuite dans le gouv. de Tambow pour se jeter dans la Tsna; tout sou cours est de 170

werstes.

Vychni-Volotchok, (Buuniŭ-Βολοτοκδ.) pet. ville du gouv. de Tver et chef-lieu d'un district; elle est située sons le 57° 35' 24" de lat. sept. et le 52° 55' de long. orient., au hord de la Tsna, 432 w. de Pétersbourg, et à 298 de Moscou. La grande route qui est entre les deux capitales passe parici. Le canal qui réunit la Tvertsa et la Tsna, et par conséquent la mer Caspienne et la Baltique, passe au milieu de cette ville et en prend le nom ; il la partage même en deux parties qui se subdivisent ensuite en plusieurs sections. est située sous le 60° 42' 40" de Cc canal a été construit sous le règne et par les ordres de Pierrele-Grand par le marchand Serdukoff, il a deux écluses et 3 w. de long; il y passe chaque année plus de 2000 bateaux qui vont à Presqu'île formée par le golse de Pétersbourg; ce qui joint au grand nombre de voyageurs et de rouliers, rend cet endroit très-vivant. On compte à Vichni-Volotchok 3 églises, plus de 800 maisons, dont plusieurs sont en briques, un comptoir pour la banque aux assignats, la direction des écluses, une maison de charité, un magasin à sel, une école, deux hospices, et 4000 habitans des deux sexes; il s'y tient 3 grande marchés par an.

VYTCHEGDA, (Высевда.) grande riv. du gouv. de Vologda; elle sort d'un grand marais du district de Oustsyssolsk, et après avoir parcouru plusieurs districts et une distance de plus de 300 w. elle se jette dans la Dvina du nord. Cette riv. est navigable dans tous les temps, et elle se déhorde considérablement au printemps.

Vүтéвèте , (Вытебетб.) pet. riv. du gouv. d'Orel, elle prend sa source dans le district de Bolkhof et coule ensuite vers le gouv. de Calouga, dans lequel elle entre par le district de Cozelsk, où elle

se jette dans la Jizdra.

Vytegra, (Bumespa.) riv. considérable et navigable du gouv. d'Arkhangel, elle se jette dans le lac Opéga.

VYTÉGRA, (Bumespa.) pct.

ville du gouv. d'Olonetz et chélieu d'un district, sur les hochs de la Vytegra, et à 17 w. du ac Ouéga; elle est très-avantagenement située pour le commerce, car elle communique par l'Onea avec le Ladoga et Pétersbourg. et d'un autre côté avec le cansi de Ladoga, et par conséquent le Volga et les provinces méridionales de l'Empire. On y trouw 2 egses, des fabriques de toiles et k grandes sabriques de chandelles, un chantier pour la construction de gros bateaux, et près de 2000 habitans des deux sexes qui foat na commerce très - considérable avec Pétersbourg, Arkhangela d'autres endroits; aussi vivent dans une grande aisance. Il 11 dans les environs de cette vilz des verreries assez considérable.

devant ville et actuellement bourg côté d'un lac. Elle est sous le 55° du gouv. de Koursk, bâtic en 1617 sur une pet. riv. qui se jette dans l'Oscol.

Yablonow-Khrébét, (Яблоnoso-Xpesems.) On nommeainsi une branche très - considérable des monts Altays, qui s'en détachant, et suivant le courant des rivières, s'étend vers le nord de la Sibérie jusque près de la mer Glaciale.

YADRINE, (Ядринб.) pet. ville du gouv. de Cazan et chef-lieu d'un district, sur la rive gauche

BLONOW, (Яблоновб.) ci- et très-élevée de la Soura, et l 37' de lat. sept. et le 63° 34' de long. orient., à 207 w. de Caun. Cette pet. ville n'est pas très-perplée le peu d'habitaus qui s'y tronvent sont presque tous des soldiu retirés du service.

YAGODNAIA, (HEOGHAR.) riv. da gouv. de Riazau, qui se jette daus

le Voronéje.

YAGODOPOL, (Acogonoal) colonie allemande sur le Volga, dans le gouv. de Saratof; elle est composée de 40 familles inthériennes.

YAGORBA, (Asopba) riv. du

gouv. de Novgorod, qui se jette dans la Cheksna, et à l'embouchure de laquelle se trouve la ville de Tchérépovetch.

YAGRÉTCHA, (Aspeta.) riv. du même gouv., qui se jette aussi dans la Cheksna; on construit

des bateaux sur ses bords.

YAGUEL, (Aseas.) riv. du gouv. de Riga, elle se jette dans la Dvina.

YAIR, (Auxo.) Voyez Oural, fleuve.

YAÏTCHNOÏ, (Auxhoŭ) pet. île qui appartient au Camtchatka, et se trouve dans le golse de Penjin.

YAKHROMA, (Ampoma.) pet. riv. du gouv. de Moscou, elle traverse la ville de Dmitrof, et va se

jeter dans la Sestra.

YAKOUTS, (Якуты.) peuple tributaire, assez nombreux et soumis à la Russie depuis 1620. Ils hahitent le gouv. d'Irkoutsk, dans le canton d'Yakoutsk, et se donnent eux-mêmes le nom de Zokhs; les Russes les ont nommés Yakouts, à cause de leur voisinage avec les Youkahirs dont ils occupent même les terres, mais ils n'ont avec eux aucun trait de ressemblance, et ont une origine entièrement dissérente. Ce peuple habitoit anciennement vers les monts Zaïans, au-delà même de l'Angara, et jusqu'aux bords de la Léna supérieure. Opprimés par les Bouriats et les Mongals, ils se transportèrent plus bas, en suivant toujours les bords de la Léna jusqu'aux pays froids et arides qu'ils habitent actuellement. C'est ici que les Cosaques de Mangazei les connurent et les conquirent à la Russie, conjointement avec les Cosaques de Jénisséi, en 1620. " Un chef Yakout, nomme Mil-» lakh, fut, dit-on, le premier » qui passa du côté des Russes.

» Sa tribu, peu nombreuse, étoit » un démembrement de celle des » Gangalaskis, qui avoit alors » pour chef Tyguin. Millakh ha-» bitoit la montagne de Tcheledal, » située sur la rive orientale de n la Léna, à 60 w. au-dessous » de Yakoutsk. Manquant de sub-» sistançes, il en demanda aut » Russes, et en même temps il n leur fournit 40 archers pour les » aider à vaincre Tyguin. Bientôt » les Russes attaquèrent ce chef » qui resta sur le champ de ba-» taille, et les Gangalaskis furent » soumis (1). » A cette époque plusieurs s'ensuirent encore plus au nord vers les Toungouss, et jusqu'aux bords de la mer Glaciale. Les Russes imposèrent un tribut à ces peuples en 1630. Les vices et l'oppression de leurs nouveaux chess les portèrent plusieurs fois, quoique sans succès, à secouer le joug de la Russie; mais depuis qu'ils sont gouvernés régulièrement, et que la justice est administrée cemme dans le reste de l'Empire, ils vivent tranquilles et s'attachent tous les jours dayantage aux Russes. Les Yakouts s'étendent sur les deux rives de la Léna, depuis Vitim jusqu'à son embouchure, et depuis l'Anabara jusqu'au golse de Penjin, et au nord jusqu'à la Colyma; ce qui fait une étendue de pays qui auroit un diamètre de 2000 w., c'est-àdire, depuis le 520 jusqu'au 700 de lat. sept. et le 125° jusqu'au 175° de long. orient. Ce peuple est assez nombreux, quoiqu'on ne puisse déterminer au juste la quantité d'individus qui le composent. On peut par approximation saire le dénombrement suivant : comme ils payent un tribut en fourrures, et que ce tribut est imposé à tant pour chaque mâle.

<sup>(1)</sup> SAUER, Voyages de Billings, Tom. I. pag. 205. Tom. II.

ils n'avouent ordinairement que le » mêmes, non-seulement leurs utiers des individus imposables, et comme on paye pour 34,979 males, en comptant tous les Oulouss ou tribus qui errent sur cet immense terrain, on peut porter toute la population des Yakouts à 104,037 mâles. Le célèbre historiographe Müller et le professeur Fischer, les supposent de race tatare. Il est encore une branche de Tatares de Crasnoiarsk , qui porte comme eux le nom Zokhs et Zokhalars au pluriel. « Peut - être » nulle autre nation au monde ne » peut osfrir une aussi grande va-» riété de stature que les Yakouts. » Les Yakouts riches qui habitent » aux environs des prairies situées » au sud des montagnes de Ver-» khoyanski, ont en général de 5 n pieds to pouces à 6 pieds 4 pou-" ces de haut, ils sont bien pron portionnés; très-forts et trèsn actifs. Les pauvres Yakouts qui n vivent au nord de ccs monta-» gnes, sont tous au-dessous de la " moyenne taille, indolens, maln sains, et paraissent devoir ce " triple désavantage à une mauvaise nourriture, à la sévérité " du climat, et au manque de vêtement. Les propriétés des Yakouts consistent en chevaux et n en bêtes à cornes. Ce peuple » peut se passer de toutes les au-» tres nations, il ne lui faut qu'un » couteau, une hache, une chau-'n dière, un briquet et une pierre n h leu. Quand ils ont ces chosesn là, la bienfaisante main du créan teur leur procure assez les n autres objets dont ils ont be-» soin, et leur donne même les » moyens d'en sournir les peuples » voisins; ils fabriquent leurs n coutcaux et leurs haches avec » le ser qu'ils tirent des mines de » Vilouye. Ce ser est si facile à » extraire du minérai, qu'on peut » le considérer comme un fer n natif. Les Yakouts sont eux-

» tensiles, mais tout ce qui sert i n leur habillement et à leur part-» re. Lorsqu'ils vont à la chasse, a ils n'emportent jamais d'autres » provisions qu'un peu de koumi, » s'abandonnant au hazard pour » tout le reste. Si leur chasse n'est » pas heureuse, et qu'ils ne pui-» sent pas se procurer de viand, » ils mangent la seconde écom » des pins et des bouleaux, ou de » racines qu'ils connoissent. La » écureuils sont un très-bon mar-» ger, mais leur viande a moiss » d'attraits pour les Yakouts que » celle de la marmotte siftieuse. La Yakouts croyent être absolu-» ment dans un état de démoso-» cratie, c'est-à-dire sous l'influen » ce des esprits mal-faisans. Il » donnent à Dieu le nom de Ton-» ghra. Il m'a été impossible d'ap-» prendre quels sont, d'après eu » ses attributs. Ils reconnoisent » encore d'autres divinités, et » voici ce qu'ils en disent : Aarn Toyon (le chèf miséricordieu) » est, suivant eux, l'auteur de la » création; ils prétendent qu'ils n une semme nommée Kouler n Khatoun (brillante de gloire) » et ils croyent que l'un et l'ar n tre sont tout-puissans. Ils dor » pent à un autre dieu le nom d Ouchsyt (l'avocat), et ils disest n que c'est lui qui porte leur prières au ciel, et qui exécut les voloutés du Tout-Puissal » Ouchsyt, ajoutent-ils, a sor » vent paru parmi eux, et cor » tinue encore à se montrer, ur » tôt sous la sorme d'un chem » blanc, tantôt sous celle de que » que niseau; Chessougoi-Tores » (le protecteur) intercède por » cux, et leur procure les chost » qu'ils peuvent desirer, telles que » des enfans, du bétail, des m » chesses, ainsi que tout ce qui » contribue aux agremens de » » vie; il a une femme qu'ils nor

» ment Aksyt (la donneuse). Tel-, » par ce moyen, un gout acide et » les sont les divinités bienfaisan- » agréable, et il est très-nourris-» tes des Yakouts. On peut y en a sant; mais si l'on en boit une » ajouter une autre qu'ils adorent » grande quantité il enivre. C'est » dans le soleil. Ils offrent une » cette boisson que les Yakouts » fois chaque année seulement » appellent coumis. Ils en fabri-» des sacrifices à ces divinités. Ils » quent autant qu il leur est pos-» croient qu'il existe dans le feu » sible, et quelques-uns de leurs » un être auquel ils supposent le » chess en sont saire jusqu'à 500 » pouvoir de dispenser les biens » ancres. Chaque chef sixe un jour » et les maux, et ils lui offrent des » pour celébrer une sète à l'occa-» sacrifices continuels. Les esprits » sion de son coumis; alors on » malfaisans que reconnoissent les » Yakouts sont en très-grand Ils ne comptent pas » nombre. " moins de 27 tribus d'esprits aé-» riens. Le chef de ces esprits se " nomme Oulou-Toyon, il a une » semme et beaucoup d'ensans; » Sougai - Toyon (Sougai signifie " une hache), le dieu du tonnerre, » est le ministre de sa prompte » vengeance. Les Yakouts distin-» guent les autres démons par » les noms de différentes couleurs. » Ils croyent que dès que leurs » chamans , (magiciens) meurent, » ils se réunissent à ces esprits, » etc. Les fètes solennelles des " Yakonis commencent avec le " mois de juin, et durent quinze » jours. Lorsque les juments ont " mis bas, on ne les laisse teter » que deux fois le jour par leurs » poulains, encore chaque fois ne » dure-t-elle que quelques ins-» tans. Dans l'intervalle les pou-» lains sont attachés ou renfermés » dans un parc auprès de la mai-» son. On trait les jumens, et ou » met le lait dans des vascs de » cuir, faits en sorme de bouteil-» les, et contenant environ une » ancre. On jette dans ce lait un » morceau d'estomac de veau ou De de poulain. On y mêle ensuite » un peu d'eau, et avec un baton, » dont le bout est large et applati, » on le remue jusqu'à ce qu'il soit » en fermentation. Le lait acquiert,

» pratique les cérémonies suivan-» tes. On construit dans une gran-» de prairie une hutte, à laquelle n on donne une forme conique. » Elle est faite avec des pieux fort » minces, couverte avec de la se-» conde écorce de bouleau, a un » foyer dans le milieu, et est dé-» corée de branches de bouleau n en-dedans et en dehors. Les pa-» rens et les amis sont spécialement invités au banquet, et on » accueille amicalement tous les » convives qui se présentent, de » quelque nation qu'ils soient. Les » chamans occupent les premiè-» res places, et les autres convi-» ves s'assectent suivant leur rang » d'ancienneté. Quand la cabane » est remplie de convives, le plus » àgé des chamans se lève et apn pelle un des Yakouts qu'il sait » etre dans un état de pareté par-" faite, c'est - à - dire, qui den puis un mois n'a point vu de n cadavre, n'a j'amais été accusé » de vol, et n'a jamais porté un n faux témoignage contre person-» ne, chose qui souille pour tou-» jours et rend indigne de la cé-» rémonie du Koumis. Le Yakout » s'étant avancé, le chaman lui » commande de prendre unegran-» de coupe, qu'on appelle un » tchoron, et qui ne sert que dans » ces solennités, il lui dit de la » remplir de koumis du premier » Symir (1), et de se placer devant

n le foyer, le visage tourné vers n l'orient, et tenant le tchoron à » la hauteur de sa poitrine pen-» dant deux minutes ou à-peu-» près. Alors le Yakout verse trois » fois du coumis sur le brasier, » comme une offrande à l'Aar-» Toyon. Se tournant ensuite un » peu à droite, il verse encore » trois fois du koumis à l'honneur » de Koubey-Khatoun. Après cela, » regardant le sud, il fait de la » même manière une libation » pour chacune des divinités bien-» faisantes. Vers l'ouest, il verse » trois fois du koumis pour les 27 » tribus d'esprits aériens; et vers » le nord il en verse également » trois fois aux buit tribus d'esprits n infernaux, et aux ames des ma-» giciens qui sont morts. Après » une courte pause, la dernière » libation est offerte à Enachsys, » la déese des troupeaux. Quand » ces libations sont achevées, le » chaman fait tourner vers l'orient » l'homme qui tient la coupe, et n il prononce à haute voix une » prière pour remercier le Tout-» Puissant de ses bienfaits, et lui » demander de continuer à être » favorable à la tribu. En achevant » sa prière, le chaman ôte son » bonnet, avec lequel il s'évente » trois fois, en criant Ouroui, » mot que répètent tous les as-» sistans. Il prend ensuite le tcho-» ron boit un peu de koumis, et » le fait passer aux autres chan mans. Quand coux-ci ont goûté » de la liqueur, elle est présentée n successivement à tous les autres n convives, excepté ceux qui sont n dans un état de souillure. Les n femmes ne sont point admises » dans la cabane où se célèbre la » cérémonie. Il leur est même » défendu, ainsi qu'aux impurs, » de boire du koumis du premier n symir, parce qu'on le regarde » comme sanctifié, et ayant le » pouvoir de fortisier l'esprit et

» de le remplir d'un sens divis. » Quand les Yakouts à qui ilest » permis de boire du koumis s-» cré, ont porté les lèvres à la » coupe, ils sortent tous de la » cabane, et s'asseoient sur k » branches de bouleau, formai » des demi-cercles et faisant fac » à l'orient. Tous les symirs son » portés hors de la cabane, s » placés entre des branches d'an » bres plantées dans la terre, « » les convives commencent à boire » Chaque demi-cercle a son sy-» mir, son tchoron et un chama » pour le présider. C'est ce ch-» man qui remplit la conpe et la » fait circuler, en suivant ton-» jours le cours du soleil. Il « » boit dans ces occasions unequa-» tité de koumis increyable. Alors » commencent les joutes, la lutte, » la course, les sauts et diver » autres jeux d'adresse. Celui qui n a remporté le prix dans tousœ » exercices est regardé comme » particulièrement » dieux, et dès ce moment son » témoignage est plus respecté ! » a plus de poids que celui d'an » homme ordinaire. Après les » combats gymnastiques, les Y-» kouts montent à cheval, for-» ment encore des demi-cercles, » boivent le coup du départ, en n se tournant toujours vers le so-» leil, et se retirent chez eus. » Dans ces fêtes, les femmes » » tiennent ensemble, à quelque » distance des hommes, et boivent, dansent et s'amusent. Les personnes des deux sexes sont ad-" mises dans l'ordre des chamans ou magiciens. Malgré cela, on " y compte peu de femmes, parce » qu'il fant que leur naissance ou » leurs premières années soient » signalées par des circonstances » particulières pour leur donner » droit d'y entrer. Les jeunes » gens destinés à l'état de chamas, » sont instruits par un ancies

professeur qui les mène et le » des vols., jour et la nuit dans le fond des » Ils sont très-vindicatifs; ils o forêts les plus solitaires, leur » étendent leurs vengeances mêmontre les lieux que chérissent » me sur la postérité de ceux qui les esprits aériens, ainsi que ceux que présèrent les esprits infernaux, et les enseigne à les de évoquer et à réclamer leurs seo cours. » Les chamans sont les seuls médecins des Yakouts malades; et tout leur art consiste dans ces occasions à évoquer l'esprit insernal qui s'est emparé du malade, et à le rendre favorable 🛪 ses bienfaiteurs. Les Yakouts par le sacrifice d'un cheval , d'une » sont très-soumis à leurs chess et vache ou de quelque animal domestique, etc. « L'habillement des » magiciens est une veste de cuir, » avec des manches qui ne vont » que jusqu'au coude. De longues » courroies sont attachées en de-» hors, le long des coutures, ainsi » qu'en bas et tout autour de la » veste, et elles pendent jusqu'à » terre. La veste est converte de » plaques de fer et d'autres mor-» ceaux de ser et de cuivre qui y » sont suspendus; de sorte que » que quand le sorcier saute et bat " son tambour, ces morcraux de » ser sont un bruit très-désagréa-» ble. Le sorcier porte aussi un » grand tablier de cuir qui le cou-" vre depuis le menton jusqu'aux " genoux; s'attache par devant, et " est garni de morceaux de fer et " de cuivre comme la veste. Le " tambour est très-grand, et il y » a également des morceaux de " fer et de cuivre sur les bords, " ainsi qu'aux tringles qui le tra-" versent. La baguette est couverte " avec la peau d'un animal à poil " ras. En commençant; ses con-» jurations, le chaman est coiffé " d'un bonnet de fourrure; mais » il ne tarde pas à le jeter loin de » Je ne me suis jamais aperçu » que les Yakouts fussent adon-» nés à des vices atroces : rare-» ment parmi eux il se commet

» les ont offensés; mais aussi ils » n'oublient jamais un bienfait » reçu. Non content de payer lui-» même par un ample retour, le » bien qu'on lui fait ou les services » qu'on lui rend, un Yakout re-» commande toujours à ses enfans » de rester attachés, par les liens » de l'amitié et de la gratitude, à » à leurs Oghoniors (anciens ou » sages), et leur prouvent leur » respect et leur dévouement par » de fréquentes visites et des pré-» sens. Ils pratiquent religieuse-» ment l'hospitalité, et ont les » plus grandes attentions pour les » voyageurs, et surtout pour ceux » qui se conduisent avec honné-» teté. Ils sont en même temps » curieux et très-intelligens, c'est-" à-dire, qu'ils interrogent avec » beaucoup de franchise, et ré-» pondent toujours sans hésiter. » Ils se montrent jaloux d'acqué-» rir des amis et de jouir d'une » bonne réputation, et étudient avec soin le caractère des per-» sonnes qui peuvent leur être » utiles, ils leur font souvent des » présens, et savent même les » flatter. Toutes les fois que les » Yakouts se rassemblent, ils dé-» libèrent sur leurs intérêts com-». muns , dont la chasse est un des » principaux. Alors les Oghoniors » sont entourés par la multitude, » et leur avis est toujours suivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Les Yakouts sont des hommes » bien constitués et pleins de cou-» rage, ils supportent l'exces-» sive chaleur et le froid le plus » rigoureux, avec une étounante » facilité. Ils voyagent à cheval » dans le temps des plus fortes » gelées, et souffrent

» heaucoup de la disette. Les mala-» dies les plus communes chez les » Yakouts sont les rhumatismes, » les furoncles, la gale, les maux » d'yeux. En 1758 et en 1774, la » petite vérole et la rougeole en » firent périr un très-grand nom-» bre. Jamais les Yakouts ne la-» vent les ustensiles dont ils se » servent pour manger ou pour » boire; mais dès qu'un plat » est vide, ils l'essuient avec l'in-» dex et le doigt du milieu. La » raison de cela est qu'ils croient » que c'est un grand péché que de » jeter avec les lavures la plus » petite partie d'aliment, et ils » s'imaginent qu'une disette doit » en être l'effet. Leurs vases de » terre sont extrêmement propres, » parce quils peuvent les nettoyer » en les passant sur la flamme. » S'il y reste quelque chose c'est » un sacrifice qu'ils sont au génie » du feu...... » . . . . Chaque Yakout a deux » noms, c'est-à-dire, un vrai nom » et un nom qu'il adopte. Jamais » on ne l'appelle par le premier, » si ce n'est dans le cas d'absolue » nécessité. Il croit que lorsque » son vrai nom n'est pas pro-» noncé, il peut plus sacilement » échapper à la recherche des es-» prits qui veulent le tourmenter. » Lorsque les Yakouts ont besoin » de parler d'une personne morte, » ils ne citent point son nom, mais » ils la désignent de quelqu'autre » manière. Aussitôt que quel-» qu'un de cette nation meurt, » sa hute est abandonnée, parce » qu'on s'imagine qu'elle est den venue l'habitation des démons. » Chez les Yakouts, au moment » de l'enfantement, le mari est » appelé, et deux matrones intel-» ligentes accouchent la femme en n sa présence. Si l'ensant est un » garçon, le troisième jour de sa n naissance on tue une jument

» grasse, tous les voisins sont in» vités à souper, l'enfant est bien
» frotté avec la graisse de la ju» ment, et on lui donne un nom.
» Lorsqu'il naît une fille, on
» n'observe aucune cérémonie...
» (SAUER, Voyage du Cap. Billings. T. I.)

du Cap. Billings. T. I.) YAROUTSK, (Akymero.) VILL du gouv. d'Irkoutsk et chef-lin d'un district et d'un canton, sou le 62° 2' de lat. sept. et le 14 23' de long. orient., à 2588 x. d'Irkoutsk; elle est situéesurk bord occidental de la Léna, dati une plaine entourée de montegnes de tous côtés, éloignées de 19 à 20 w. de la ville. Plusieurs ils que forme ici la Léna donnent i cette rivière 12 w. de largeur. Ch te ville qui n'étoit d'abord qu'u ostrog (fortin) bati en 1648, etail située autrefois 15 w. plus bas Elle renferme 3 à 400 maisons, 7 églises, un couvent qui vient d'éle réformé, et 3000 habitans qui sou pour la plupart des Cossques & des Yakouts. Elle a aussi dans son voisinage un fort de bois. Ikoutsk fait un commerce considere ble en fourrures, à cause qu'elle est le rendez - vous de tous 🗷 chasseurs qui vont dans le nord long des rivières Léna, Yana, Ingoda et autres. Les fourrors equ'on apporte du Camtchatha à Kiakhta pour la Chine passess également ici. On amone en œir ville toutes sortes de marchandiss russes et chinoises, tant pour son usage que pour son territoire qui est sort étendu, et pour le piss de Camtchatka. Le blé nécessaire pour ses provisions, le vin, le sel, tout lui est apporté par la Lieu d'Irkoutsk ou d'Ilimsk. Elle aborde en poissons de toute espèce. ville d'Arkhangel située à plus de 8000 w. de là, fait pourtant arri Yakoutsk un commerce assez considérable en vins étrangers. Les marchande grecs de la ville de le

ine y viennent aussi chercher des ourrures pour la Turquie. La compagnie américaine russe y a in comptoir. Il s'y tient en décembre, juin, juillet et août des soires assez considérables. Le froid y cet excessif en hiver, et souvent le mercure gèle.

YALOUTOROVSK, (Anymoposcho.) pet. ville du gouv. de
Tobolsk et ches-lieu d'un district
depuis 1782. Ce n'étoit auparavant
qu'un simple ostrog dont le nom
est provenu de son ancien nom
tatare Yavlu-Toura. Elle est située sous le 59° 28' de lat. sept.
et le 83° 59' de long. orient., sur
la rive gauche du Tobol, à 246
w. de Tobolsk; on y trouve une
seule église et peu d'habitans.

YAMENSKAIA, (Amenckan.) bourg des Cosaques du Don, sur les deux rives du Bouzoulouk.

YAMSKAIA-GOUBA, (Hackan-Tyba.) On donne ce nom à un cap du gouv. d'Irkoutsk, qui s'étend très-avant dans le golfe ou la mer d'Okhotsk, noin loin d'Igiguinsk.

YAMSKOI-OSTROG, (AMCKOŬocmposb.) Ce petit endroit entouré de palissades se trouve dans
le gouv. d'Irkoutsk, cauton d'Okhotsk, sur l'embouchure de la
Yama qui se jette dans la mer, à
450 w. d'Okhotsk. L'embouchure
de ce petit fleuve forme une baie
qui pourroit devenir un port assez
commode, sans la difficulté de sou
entrée, à cause des bancs de sable
et des rochers cachés sous l'eau
qui obligent à louvoier pour y entrer sans danger.

YAMYCHEFSKAIA, (Ambunesexas.) C'est un fort du gouv. de Tomsk, district de Biisk; il est sous le 51° 53' 6" de lat. sept. et le 91° 44' 30" de long. orient., sur la rive droite et très-élevée de l'Irtyche. Il appartient à la ligne de désense de l'Irtyche, et se trouve entre le sort Gélésinsk et le

Semipalatnoï, à 218 w. du premier, et 261 du dernier. Il a été bâti en 1715. Ayant été assiégé par les Zungors l'anné suivante, et la garnison ne pouvant donner aucun avis de l'état où elle se trouvoit, ni espérer aucun secours, le colonel Bonkolz qui y commandoit, se décida à le raser jusqu'aux sondemens, et s'étant embarqué avec la garnison sur des bateaux, il descendit l'Irtyche jusqu'à l'embouchure de l'Omi, où il bâtit la même année le fort d'Omsk. En 1717 le prince Gagarin gouverneur de Tobolsk fit reconstruire le fort Yamychefskaia en bois, mais en 1765 il a été refait en terre, on y trouve actuellement 200 maisons joliment bâties, des casernes pour la garnison, des magasins et une église en pierres, etc. Le seul inconvénient qui existe pour les habitans, c'est qu'au moindre vent qui vient du côté de la rivière, il s'amoncèle une si grande quantité de sable autour des maisons, qu'ils sont obligés de travailler chaque fois à déblaier leurs portes et leurs cours. On trouve à 6 w. de ce port un lac salé qui a donné son nom à la forteresse.

YANA, (Ina.) Il y a un fleuve et une riv. de ce nom: le premier très-considérable coule en Sibérie dans le gouv. d'Irkontsk, il a sa source dans un petit lac non loin d'Aldane, et se partage à son embouchure dans l'océan Glacial en 5 bras, après avoir parcouru un espace de 800 w., et avoir reçu une quantité de rivières dans son sein; la seconde est peu considérable, elle coule dans le gouvern. d'Iaroslaw, district de Mologa, et après un cours de 40 w. elle se jette dans la Mologa.

YANDINSKOÏ-OSTROG, (Яндинской острово.) Cet endroit palissadé se trouve dans le gouvernement d'Irkoutsk, district de mer Noire, le long de la côte que Nijni-Oudinsk, sur l'Angara. s'étend entre le Boug, le Dnessu

YANTCHERRAK, (Antenpano.)
pet. riv. du gouv. d'Ecatherinoslaw, elle a un cours de 100 w.
dans le steppe, avant de se jeter

dans le Dnepr.

YAOUZA, (Aysa.) pet. riv. qui a sa source non loin de Moscou, et qui tombe dans la ville même dans la Moskva; elle donne son nom à un quartier de cette ancienne capitale.

YAPANTCHINE, (Anancund.)

Voyez Tourinsk.

YARANSK, (Apancro.) pet. ville du gouv. de Viatka, et chef-lieu d'un district, elle est sous le 57° 26' de lat. sept. et le 66° 22' de long. orient., sur la Yaranne qui se jette dans la Pijma; cette pet. ville est à 218 w. et demie de Viatka. Il s'y tient chaque dimanche un marché assez considérable.

YARENGA, (Apenea.) pet. riv. du gouv. de Vologda, elle se jette

dans la Vytchegda.

YARENSK, (Apenced.) ville du gouv. de Vologda, et chef-lieu d'un district. Elle appartenoit auparavant au gouv. d'Arkhangel, mais en 1780 on l'a annexé à celui de Vologda, à cause de la distance trop considérable où elle se trouvoit du premier. Elle est sous le 62° 24' de lat. sept. et le 65° 50' de long. orient., sur les bords de la Kijmola, et à 706 w. de Vologda. On y trouve 4 églises, dont une seulement bâtie en pierres, les autres sont en bois, et 200 maisons. Les habitans sont tous adonnés à l'agriculture; ils font malgré cela un grand commerce en sourrures, surtout en petit-gris. Il s'y tient une foire assez considérable qui dure une semaine au mois de janvier.

YASIGUES, (Asueu.) C'est un peuple qui habitoit anciennement sur les bords du Danube et de la mer Noire, le long de la côte que s'étend entre le Boug, le Dnesse et le Danube (Ptolom. Yazyge Metanastoe). Les Grecs nommoient Gètes et les Romains Dace ce peuple belliqueux et farouche. M. Tatischef se trompe probablement l'orsqu'il confond, dasse nomment l'orsqu'il confond, dasse l'empire de Russie, les Yasign et les Yazs, ces derniers vivoir sur les bords du Palus-Méotide, et Ptolomée les distingue également des premiers en les nommant simplement Yazigues.

YASVA, (H36a.) pet. riv. du gouv. de Pérm sur laquelle & trouve la ville de Obvinsk, elle &

jette dans l'Obva.

YATCHENKA, (Azenka) petriv. du gouv. et du district de Calouga. On voit sur ses bords l'emplacement d'une ancienne ville; on assure par tradition que c'étoit le séjour d'un prince nommé Siméon. Si c'est le même qui a régné à Moscou et à Novgord, c'est-à-dire le fils d'Ivan Danilovitch Calita, on doit supposer à Calouga beaucoup plus d'ancienneté, car cet emplacement étoit le troisième, et cette époque se rapporte à l'an 1340.

YATLENA, (Amacha.) pet. riv. du gouv. de Moscou, qui conte à 10 w. de la ville de Dmitrow.

YATSOLDA, (Amcoarga) riv. assez considérable du gouv. de Minsk, elle se jette dans le Priper, et sert d'embouchure au caul d'Oguinski. Son cours et tranquille et embarrassé de jones et d'herbes.

YAVONE, (HEORE.) riv. de gouv. de Novgorod, qui se jelle dans la Lovott.

YAVRACHITCHEI, (Aspawszeŭ.) On nomme ainsi une pelîle inhabitée qui appartient à larchipel des Aléoutes, elle est au nord-est de celle de Cadiak.

YAVSUGA, (Ascrea.) pet. riv. la gouv. de Kharkof, elle se jette lans le Donetz.

YÉLKHOVKA, (Enxocka) pet. iv. du gouv. de Penza, district le Saransk, qui après un cours le 7 w. seulement va se jeter dans Inzara.

YÉLMA, (Enna.) riv. assez ousidérable du gouv. d'Arkhanzel, elle se jette dans la Pétchora sur sa rive droite.

YÉLNIA, (EASHA.) pet. ville lu gouv. de Smolensk et chef-lieu l un district, bâtie sur les deux 'ives de la Dema, de la Bédomoïka it de la Gorodenka, deux petites rivières qui viennent se jeter dans a première. Elle est sous le 54° 36' de lat. sept. et le 51° 28' de ong. orient., à 89 w. de Smoensk; on y trouve une seule églile, 150 maisons et trois moulins i eau; le nombre des habitans est porté à 1000 personnes des deux sexes. Il se tient deux grands marchés par an dans cette ville lui y entreticnnent l'abondance; les habitans sont presque tous cultivateurs.

YÉLTCHANKA, (EATAHKA.) COlonie allemande dans le gouv. de Saratof, sur l'Ilavlia, elle est composée de 34 samilles catholiques.

YÉROUSLANE, (Ерусланд.) est une des plus grandes rivie-'es du gouv. de Saratof; elle a sa ource à 60 w. du Volga dans le teppe, puis coulant vers le suduest à travers une plaine déserte espace de 220 w. elle tombe dans e Volga sur sa rive gauche. Les ords de cette riv. sournissent l'excellens paturages; c'est pourluoi on y a établi, ainsi que sur e Caraman, des colonies allemanles qui élèvent beaucoup de besliaux.

YESMANE, (Ecreand.) riv. du ¿ouv. de Tchernigot, sur les bords le laquelle la ville de Gloukhaw st batie.

Tom. 11.

Your, (1028.) riv. considérable du gouv. de Vologda; elle a sa source dans le district de Nicolsk, dans lequel elle parcourt un espace de 560 w., ensuite elle entre dans le district de Lalsk, puis dans celui de Oustionisk, où après avoir traversé une étendue de 70 w. elle se réunit à la Soukhonia, et c'est de la réunion de ces deux riv. que se forme la Dvina du nord.

Yougane, (Hoeaho.) riv. da gouv. de Tobolsk, elle sort du district de Narym, ensuite elle sépare ceux de Tarsk et de Sourgout avant d'entrer dans le lac de Yougan; elle en ressort pour se jeter un peu plas loin dans l'Ob.

Yougres ou Yougdares, (*Юеры или Юедары*.) С'étoit un peuple d'origine Sarmate qui vivoit sur les bords de la Yong et de la Dvina. Stralenberg en parle faussement lorsqu'il en fait descendre les Huns: ils avoient des villes gouvernées par leurs propres sonverains, et ils sirent long-temps la guerre à la république de Novgorod avant d'en ètre subjugués. ( Poyez latischef, hist. de Rus-

sie, Liv. II, p. 434.

YOUKAHIRS, (HOKaeupm) pet. pruple qui habite en Sibérie dans le gouv. d'Irkoutsk, la plupart dans les montagnes en tirant vers la mer Glaciale, entre les Yakouts. les Coriaks et les Fchoukhichis: ils ont aussi quelques villages près de l'embouchure de l'Indiguirka, de la Yana et de l'Alasey. Leurs anciennes contumes sont presqu'entièrement abolies, et leur race est presque éteinte. Ils se donnent eux-mêmes le nom d'Andon - Domnis, et ignerent absolament d'où leur vient celui de Youkahirs. Ils sont divisés par tribus, leurs coutumes actuelles ressemblent beaucoup à cetles des Tatares - loungousses, avec lesquels ils vivoient très - amicale-

ment, quelques-unes de leurs tribus s'allioient même avec eux par des mariages. La nation entière des Youkahirs ne compte aujourd'hui que trois cents mâles. Leurs guerres avec les Tchoukhtchis et les Coriaks en ont fait périr un très-grand nombre, et la petite vérole en a enlevé bien davantage. Les maladies vénériennes semblent devoir bientôt achever d'en détruire l'espèce. Ils se tiennent dans leurs villages depuis la midécembre jusque vers la mi-sévrier, parce que le temps est trop rigoureux pour chasser. Ils y rèsident aussi en juin et en juillet, c'est la saison de la pêche. Ils fréquentent les sources de la Covyma et du Yasachenoi, pour y chasser les dains et les bêtes féroces, et ils chargent leur proie sur des radeaux ou sur des Nartis (1) trainés par des chiens, pour les porter dans leurs villages. Les Youkahirs parlent très-bien le russe. Ils s'habillent à présent de la mème manière que les Russes qui vivent dans leur voisinage. Autrefois ils portoient des vêtemens semblables à ceux des Toungousses, et ils se servent encore des tailleurs de cette nation, qui brodent les endroits les plus apparens de leurs habits, et reçoivent pour prix de leur travail des fourrures et d'autres objets propres à faire des habillemens, Les Youkahirs appellent les Toungousses Erpeguis. Ce peuple a été converti au christianisme par les Cosaques; malgré cela ils ont gardé beaucoup de coutumes et de supersti- la distinguer d'une autre ville tions du chamanisme leur ancienne religion.

Youkhnow, (10x1000.) pet. est à 59 w. de Vladimir, me ville du gouv. de Smolensk, et chef-lieu d'un district; elle est située sous le 55° 14' de lat. sept.

et le 51° 22' de long. orient. sa les deux bords d'une pet. riv. 1001 mée Counova qui se jette dan l'Ougra. Sa distance de Smoless est de 224 w. vers l'orient Onj trouve un convent de moinest deux églises, le nombre des bitans est très-peu considérable peine en compte-t-on 500 des ###

YOUKHOT, (HOxoms.) riv.2 gouv. de Jaroslaw, elle sorten marais dans le district de Bonte glebsk qu'elle parcourt en partir, ensuite elle entre dans le distrit d'Ouglitche puis dans celui a Myclikine où elle se jette dans le Volga vis – à – vis de la ville 🛎 Mychkine.

YOULOVA, (HOnosa) pet. rs. du gouv. de Penza, district & Mokchansk, elle se jette dush

Mokcha.

Yourief-Livonskoi, (10 prest Ливонской.) Voyez DORBAT M DERBT.

Yourief-Polskoi, (Hopesis Польской.) ville du gouv. de la dimir, et ches-lieu d'un district, elle est sous le 57° 39' 12" de bl sept. et le 56° 23' 45" de los orient., sur les deux rives des Colokcha, à l'embouchure de la Kza qui s'y jette sur sa rive ser tentrionale. Cette ville a été hite en 1152 par George fils de la dimir Monomakh qui lui doom son nom, car il s'appeloit plus communément Youri que Georgia le surnom de Polskoi lui a ele donné à cause des plaines (Pole dont elle est entourée, et pour ce nom surnommée Povolish! dont nous parlerons plus bas like partie de cette ville est entoures d'un rempart de terre, à caus duquel on l'appelle le Cremi, ou

<sup>(</sup>a) Espèce de traineaux longs et bas.

ens, dont l'un de religieuses, et églises dans cette ville. Le nom-re des habitans peut y être évané à 1800 personnes des deux exes; leur principale industrie consiste en fabriques de toile et de nir de Roussie, ils en exportent su-uellement pour une assez forte comme. Tout le district qui dépend de cette ville est fertile et produit d'excellent blé.

Your i ef-Povol HSKY, 10 peceb-Hosozeckiu.) ville du gouv. de Costroma et chef-lieu d'un district, elle est sous le 56° 20' de lat. sept. et le 57° 36' de long. orient. Sa situation sur la rive droite et élevé du Volga est sort agréable. La ville est en partie entourée d'un rempart de terre, elle est à 142½ w. de Costroma. On y compte 5 églises, et 1500 habitans males qui sont un petit commerçe en blé, en suif, etc.

Youruk-Sal, (ΤΟριοκό-Сαπό.)
pet. riv. qui coule dans les terres
des Cosaques du Don, et qui se
jette dans le Don.

Yourus - Samar, (Hoporo-Camapo.) riv. du gouv. d'Orenbourg, qu'on nomme actuellement Rezvaia, elle se jette dans l'Oural.

## Z

Zachivérsk, (Zamucepckb.) pet. wille du gouv. d'Irkoutsk et chef-Lieu d'un district; elle est située sous le 67° 30' de lat. sept. et le 156° de long. orient. (1), sur une pointe de terre qui s'avance dans l'Indiguirka, à 3369 w. d'Irkoutsk. C'étoit auparavant un simple ostrog dont relevoit 12 villages de Youkahirs. Voici la description que nous fait de cette ville M. Sauer, dans le voyage du commodore Billings en 1786; comme tout y est à-peu-près dans le même état, je vais insérer ici les propres paroles du Voyageur: « La ville de Zachiversk contient » une église, cinq maisons russes » et vingt-une cabanes. Elle est

» située sur une pointe de terre » qui s'avance dans l'Indiguirka. » Sur le rivage opposé s'élèvent » perpendiculairement des mon-» tagnes stériles, entrecoupées de » ravins, où croissent quelques » mélèzes rabougris. Les habitans » de Zachiversk sont le maire (2) » et sa semme, le capitaine du » district et sa semme, deux prê-» tres qui sont frères, leurs do-» mestiques, et deux écrivains; » tout le reste est cosaque. La » ville est environnée de monta-» gnes qui ne sont ouvertes que du » côté du nord, de sorte qu'à la n sin d'Août elle ne voit le solcil » que trois heures trente minutes » par jour, et depuis le 12 novem-

<sup>(1)</sup> M. Sauer assigne: lat. 66° 31' nord, — long. 142° 10' est, ce qui me paroît faux.

<sup>(2)</sup> En russe Gorodnitchéy. Il réunit dans sa personne les fonctions de some manda nt et de maître de police dans les petites villes de district.

n bre jusqu'au 6 janvier (1) elle

n reste dans les ténèbres. «

ZADONSK, (Задонско.) pet. ville du gouv. de Voronéje et cheflieu d'un district; elle est située au nord et à 82 w. de la capitale du gouvern, sur la rive ganche du Don, et à une demi-werste des bords de ce fleuve. On v trouve un couvent et une paroisse. Le nombre de ses habitans est de 1500 personnes des deux sexes, ils sont presque tous cultivateurs; quelques-uns parmi eux s'adonnent aussi à la péche dans le Don. Il se tient ici trois grands marchés par an. La route de Voronége à Moscou passe par cette ville.

ZAIANES OU SAYANES, (Залнckin Tamapul) Voyez TATARES

SAYANES.

ZAIE, (3aŭ.) riv. dù gouv. d'Orenbourg, elle preud sa source dans le district de Bouhoulma, et coulaut du midi au nord, elle entre dans celui de Menzélinsk où

elle se jette dans l'Ik.

ZAISSANE, ( 3aŭcano.) grand lac qui se trouve dans les monts Altaie, il est surtout remarquable parce que l'Irivche le traverse, et qu'avant d'y entrer il porte le nom d'Irivche supérieur, et qu'après sa sortie du lac, il ne s'appelle plus que simplement Irivche. Les Calmouks Zungors nomadisent sur les bords de ce lac et lui donnent le nom de Nor-Zaïssane (2).

ZAKHARIEFSKAIA, (3axapsescxaa) C'est un fort qui se trouve dans le gouv. d'Ekatherinoslaw, et qui est du nombre des sept qui constituoient la ligne du Dnepr.

ZAMIANSK, (3 ZALBAHCKÖ.) Sta- le et trois grands marchés dans nitza ou bourg des Cosaques d'As- cette ville. Les habitans sont adoutrakhan, sur les bords du Volga nés au commerce, quelques-uns dans le gouv. d'Astrakhan. On y vont dans les provinces d'Ukrame trouve une seule église, 'les habi- pour y acheter du bétail qu'ils re-

tans profitent beaucoup par le pêcheries qu'ils ont sur le sleure.

ZAOUMORIE, (3ayazopse.) Colonie allemande du gouv. de Saratof, elie est composée de 25 samilles qui professent la religie: luthérienne. Elle est à 40 w. de Saratos.

ZAPALIANSKAIA - STANITZA (3anaanhekan Cmanaga.) bout des Cosaques du Don, situé a bord de la Medveditza. On v tresve une église. Cette habitation ex entourée de forèts dans lesquelle on trouve beaucoup d'ours. Son terroir est très-fertile.

ZAPOROGUES, (3anopoe...)
Voyez Cosaques-Zapurogues

ZARAÏSK, (3apaŭcko.) pelvile du gouv. de Riazan, et chef-lier d'un district, elle est située sons le 54° **5**4′ de lat. sept. et le 55° 43' de long. orient., à 56 w. ouest de Riazan. La riv. Osétr coule i travers son fanbourg. C'étoit saciennement une ville frontiere de la principauté de Riazan, du côté de celle de Moscon; c'est pourquoi elle étoit sortisiée. On ne voit aucun reste des fortifications de la ville, mais la citadelle ou le Créul y subsiste encore en entier. C'est un carré long flanqué de tours et entouré d'un fossé dont les mus sont de pierres de taille et de briques, ils sout crenelés. C'est dans le Crémi que se trouve l'église cathédrale, les tribunaux et les magasins. On trouve dans la viile proprement dite 8 paroisses, une école, quelques boutiques, et en général 5000 habitans des deux sexes. Il se tient une foire annuelle et trois grands marchés dans cette ville. Les habitans sont adounés au commerce, quelques-ans vont dans les provinces d'Ukraine

<sup>/ (1)</sup> Vieux style.

<sup>(</sup>a) Nor veut dire dans leur langue lac, et Zaissan noble ou grand seigneur.

énéfice à Moscou et jusqu'à Péersbourg. Il y a à Zaraisk une mage miraculeuse de st. Nicolas un vattire beaucoup de pélerins

e jour de sa sète.

ZASLAVL, (Заславлы) pet. rille, du gouv. de Volhinie et cheflieu d'un district, elle est située sous le 50° 2' de lat. sept., et le 45° 56' de long. orient., sur les bords de la Horynia, à 92 w. de Jitomir. Elle étoit la capitale d'un duché de son nom sous l'ancien régime polonais. Il s'y tient 6 grands marchés par an pendant lesquels il s'y vend une grande quantité de soieries et d'étofses de toutes espèces. On comple 4500 habitans à Zaslavl, parmi lesquels il se trouve beaucoup de Juils.

Zeelbourg, Зесльбурев.) ou Séelbourg, en lettonieu Sehuspills, autresois pet ville et chateau sur la Dvina, et le siège de l'évêque de Semigalle, qui à cause de cela prenoit le titre d'éveque de Semigalle, n'est plus à présent qu'un baillage avec un pet. bourg; il se trouve dans le gouv. dé Courlande, district de Baousk. On apprend par un acte d'un pape, de l'an 1945, qu'à l'érection de l'archevêché de Riga, tout le Semigalle, hormi un tiers qui appartenoit à l'Ordre Teutonique, sut assecté à cet archeveché, et que pour lors l'évêché de Semigalle ou de Scelbourg fut supprimé.

ZELAÏRSKAIA, (Зелаирская kpinocmi) C'est un pet. fort qui se trouve dans le gouv. d'Orenbourg, sur une pet. riv. quì a donné son nom au fort. Il a été construit en 1755 au milieu des terres des Bachkirs, pour réprimer leurs brigandages.

la réunion des provinces polonai- Ses sortifications consistent en un

endent ensuite avec un grand ses, il se trouvoit sur la frontière de cet Etat.

ZENKOF, (3enkosb.) on Zinkof, pet. ville du gouv. de Poltava et chef-lien d'un district, elle est située sous le 49° 59' de lat. sept. et le 52° 15' de long. orient.., sur la Gronnia qui se jette dans le Psiol, et à 70 w. de Poltava. On y trouve 8 églises. Elle est surtout remarquable par quatre grands marchés qui s'y tiennent par an, et qui attirent un concours de peuple très-considérable.

ZENTCHA, (3enta.) gros bourg des Cosaques d'Ukraine, dans le gouv. de Poltava, district de Lou-

bay.

ZINKOF, (Зинковб.) pet. ville du gouv. de Podolie, dans le district de Létitchef; elle est bâtie sur la rive gauche de l'Ouchitsa, à 56 w. de Caménetz-Podolskoie,

et n'a rien de remarquable.

ZMEFF, (3.11eesb.) pet. ville du gouv. des Slohodes d'Ukraine et chef-lieu d'un district, elle est bâtie sur le bord du Sévernoï -Donetz. On y trouve 2 églises et 5000 habitans des deux sexes, qui s'occupent uniquement d'agriculture, ll s'y tient trois grands marchés par an.

Zmeffka, (3nleeska.) pet. riv. du gouv. de Tobolsk, qui coule dans les montagnes granitiques de ce gouv. Elle a près de 400 w. de cours, et on y a établi plusieurs digues et écluses pour des forges qui se trouvent sur ses

bords.

ZMEÏNOGORSKAÏA, (Змейноeopenan. ) C'est le nom d'un fort qui se trouve dans le gouv. de Tobolsk, district de Semipalatinsk, sur une montagne sort élevée. On y entretient une garnison assez considérable, et il contient de ZEMLEK, (Землеко.). pct. fort belles casernes pour les officiers du gouv. d'Ekatherineslaw, sur la et les soldats. On y trouve une rive gauche de la Sinioukha. Avant chapelle et plusieurs magasins.

rempart de terre flanqué de deux aller se jeter dans le Dnepriu hastions pleins, et de deux demibastions.

Zolotaïa - Orda, (3000man- pet. ville du gouv. de Poltate Opaa.) ou la Horde d'Or. On ches-lieu d'un district; elle si nommoit ainsi anciennement la située sous le 49° 33' de lat. est capitale des souverains Tatares qui et le 49° 52' de long. orient., si dominoient en Russie. Elle se les bords de la Zolotonoch.i trouvoit sur une île que formoit 235 w. de Poltava. On y trouv. l'Akhtouba avec le Volga (Voyez couvens dont un de Religieuss. SARAIR,).

ZOLOTCHEF, (30,000000) pet. tans des deux sexes, qui sont m ville du gouv. des Slobodes d'Uk- grand commerce de bêtes à come. raine, dans le district de Bohodou-Il se tient ici 4 grands marchés khow. Elle est à 36 w de Kbarkof, par an. bâtie sur les deux rives de l'Ouda. On y voit un vieux rempart de C'est le nom d'une colonie alleterre et un fossé à demi-comblé, 4 églises et près de mille maisons se trouve sur la rive droite de habitées par 5000 personnes des deux sexes. Il s'y tient six grands catholique et 50 familles decolons marchés par an. Les habitans s'adonnent particulièrement à l'agriculture et à l'éducation des besliaux.

ZOLOTOVSKAIA, (3exomosc-Ran.) Stanitza ou bourg des Cosaques du Don; elle se trouve sur la rive droite du Don au pied d'une colline assez haute; on y trouve une seule église.

Zolotoie - Ostrow, ( 3020meŭ - Ocmposo.) C'est le nom d'une île que sorme deux bras de l'Oural à leur embouchure dans la mer Caspienne. Elle est entourée de bancs de sable et de bassonds, ensorte qu'on peut à peine y aborder sur de petites chalou-Pes, tandis que quelques années auparavant de gros bateaux pesamment chargés y naviguoient facilement. C'est la suite de l'amoncèlement des sables dans l'emhouchure de l'Oural, dont nous avons déjà parlé à son article.

\*Zolotonocha, (Золо тоноша.) pet. riv. qui coule dans le gouv. de Poltava, elle coule du nord au midi dans le district et la ville de son nom qu'elle traverse, pour

sa rive gauche.

ZOLOTONOCHA, (3uxomonows) 3 paroisses et plus de Lono hab-

ZOLOTOURNE, (3000myphol) mande du gouv. de Saratof; elle Volga. On y trouve une église

ZOTOFSKAIA, ( 30 mosckal-Cmanuya.) C'est une stanitum bourg des Cosaques du Don, sar la rive droite du Khoper. Unf trouve une église.

Zoubtzow, (3464066.) pel ville du gouv. de Tver et cheflieu d'un district; elle est située sous le 56° de lat. sept. et le 52° 50' de long. orient, sur le Volga, età l'embouchure de la Vazouza dans ce sleuve, à 116 w. de Tver. Cette situation sur deux rjv. navigables devroit la rendre beaucoup plus florissante qu'elle n'est. On voil dans nos chroniques qu'elle est très-ancienne, et a toujours appirtenu et suivi le sort de la priocipauté de Tver. Dans le temps des troubles causés par les faux l'mitri, elle a eu beaucoup à souffrir des Polonais, et à cette époque presque tous ses habitans se soal dispersés; elle ne s'est jamais mtièrement relevée depuis. On y trouve dans ce moment 4 églises, une école, un hospice pour les infirmes. Les tribunaux et un millier d'habitans des deux sexes qui vivent cependant dans l'aisance. Il se tient ici quatre grands marans sur le Volga et la Vazonza qui entretiennent la communication entre les parties de la ville qui sont séparées par ces rivières. On charge beaucoup de barques à Zoubtzow pour Pétersbourg et d'autres endroits. Mais c'est rarement aux frais et au profit des marchands du lieu, le plus souvent elles appartiennent à des marchands de Tver, de Smolensk ou de Moscou.

ZOUCHA, (3yma.) riv., elle a sa source dans le gouv. de Toula, district de Novosil; elle entre ensuite dans le gouv. d'Orel, traverse la ville de Mtsensk pour aller se réunir à l'Oca. On charge sur cette riv. beaucoup de bateaux dans cette dernière ville, qui vont joindre les grandes caravancs qui descendent l'Oca.

Zungors, (Зюнеоры.) Voyez Calmours.

Zventgorod, (Звенигородб.) pet. ville du gouv. de Moscou et chef-lieu d'un district, au bord de la Moskva et sur sa rivegauche; elle est à 45 w. de la capitale, batie sur une hauteur entourée de ravins, ce qui rend sa situation agréable et pittoresque. Elle a une espèce de Créml qui est sur le sommet de cette hauteur, et dont les fortifications consistent en un rempart de terre qui n'est abordable, à cause des ravins très - profonds qui l'entourent, que du côté du nord qui est très - escarpé. Ou ne connoît pas précisément l'époque de sa fondation, mais on voit dans l'histoire de Russie qu'elle existoit déjà sous le règne du grand-prince Vsevolod laroslavitch, petit-sils de Vladimir. En 1086, Je grand-prince Vsevolod Olgovitch II y conclut la paix, et en 1328 on la voit déjà sous la puissance du grand-prince Ivan Danilovitch qui la légua après sa mort à son sils aîné Sémén Ivanovitch, et celui-ci la donna comme apanage à Ivan Seménovitch. Vu sa proximité de Moscou, il n'y a aucun doute que les Tatares n'y aient fait des invasions. En 1619, les Polonais l'ont occupée à l'avènement au trône du tzar Michel Feodorovitch. Son père, le Patriarche Philarète fut reçu dans cet endroit par l'archeveque métropolitain Jouas, et les Boyards, au retour de sa captivité en Pologne. On trouve dans ce moment à Zvénigorod 3 églises, les tribunaux, une école, des magasins de sel et d'eau-de-vie, une fabrique de soierie, 14 boutiques et 1000 habitans des deux sexes. C'est tout près de la ville que se trouve le couvent nommé Savinskoie-Storojevskoie (Voyez SA-VINSKOIE MONASTERE). Il y avoit anciennement une autre ville du même nom , dans la principauté de Kiew, on voit encore quelques restes d'un rempart de terre qui en faisoit partie, non loin de Kiew, sur les hords de la Véta.

ZVENIGORODRA, (30 enusopozxa.) pet. ville du gouv. de Kiew
et chef-lieu d un district, sur les
bords d'un ruisseau nommé Gniloï-Tikitche. Elle est à 221½ de
Kiew. On n'y trouve rien de remarquable.

ZVERINOGOLOFSKAIA-KRÉPOST, (3 sepunoconoschar kpinocmi.) C'est un fort qui appartient à la ligne militaire de Tobolsk, dans ce gouv. et le district de Courgane, il est bâti sur la rive droite du Tobol. On y trouve 2 églises et une centaine de maisons. Ce fort est à 64 w. de distance de celui d'Oust-Oui, 14 de celui d'Ozernoie et 210 de Troitskoie.

ZVONAREVKA, (300Hapeska.) Colonie allemande du gouv. de Saratof, située au bord du grand Caraman, à 33 w. de Saratof, elle est habitée par 25 familles luthériennes. ZVONAREVEOUTE, (3:0000000xymb.) Colonie allemande de mème gouv. et sur la même riv. que la précédente. On y compte 43 familles qui professent également la religion luthérienne.

ZYBÉI, (3616eii) pet, riv. du gouv. et du district de Penza, qui se jette dans la Vazerka.

ZYRIANES, (Зыряны.) ou Syrianes, pruple sinnois de la même samille que les Permiens, il habite dans le district d'Oustioug-Veliki, et dans les gonv. de Vologda, de Pérm et de Toholsk. Ces peuples, ainsi que les Permieus se donnent le nom de Comi ou Comi-Mourte. Leur langage, qu'ils ont toujours conservé, ressemble beaucoup au permien, et a de l'as-

finité avec celui des Finnois. Il se sont tellement rapprochés in Russes par la religion, les men et la manière de vivre, qu'il a difficile de les distine uer anjour. hui. Ils furent convertis en no temps que les Permiens, du le 14º siècle, par Saint Etien, qui leur composa même unde bet, et traduisit dans leur las plusieurs livres d'église; et ne contribua pas peu à répair les Inmières de l'Évangile pm eux. C'est dommage que la nete gence du clergé ait laissé périra monument du zele de cet apôte. car ces livres sont perdus, 🕬 que l'Alphahet qu'il avoit conposé pour eux, et on n'en canoit plus nulle part un seul exeplaire.

FIN.

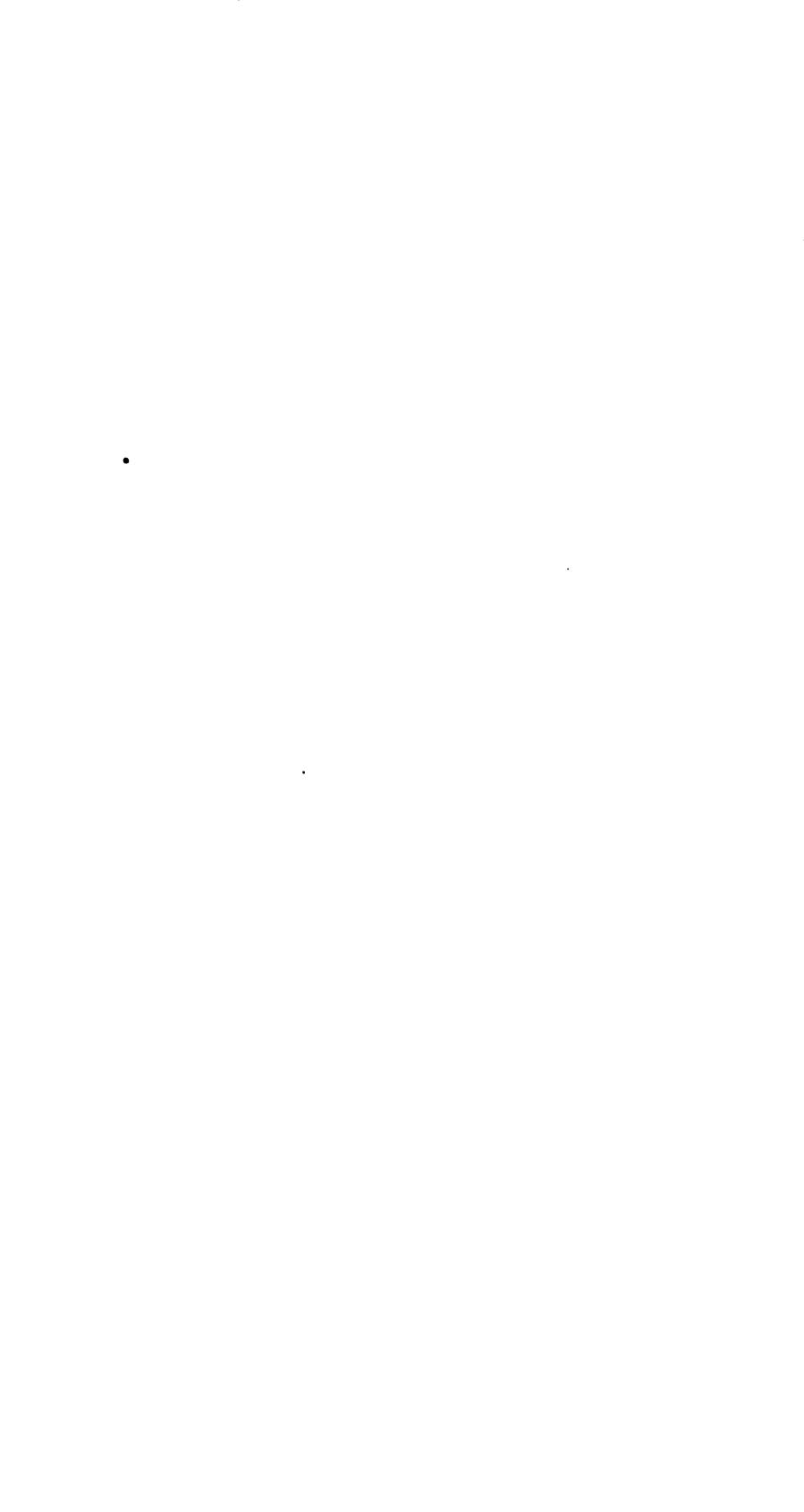



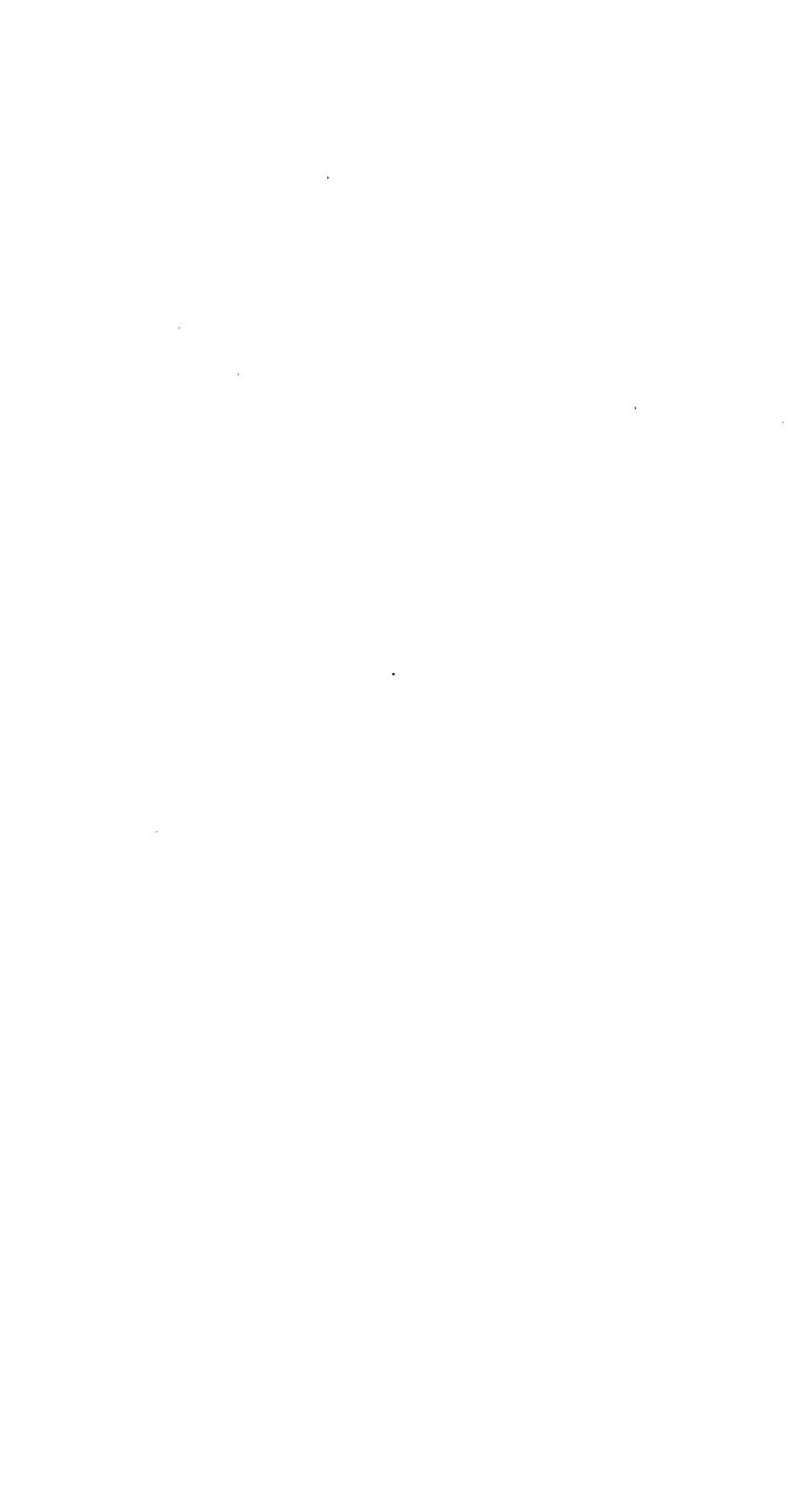

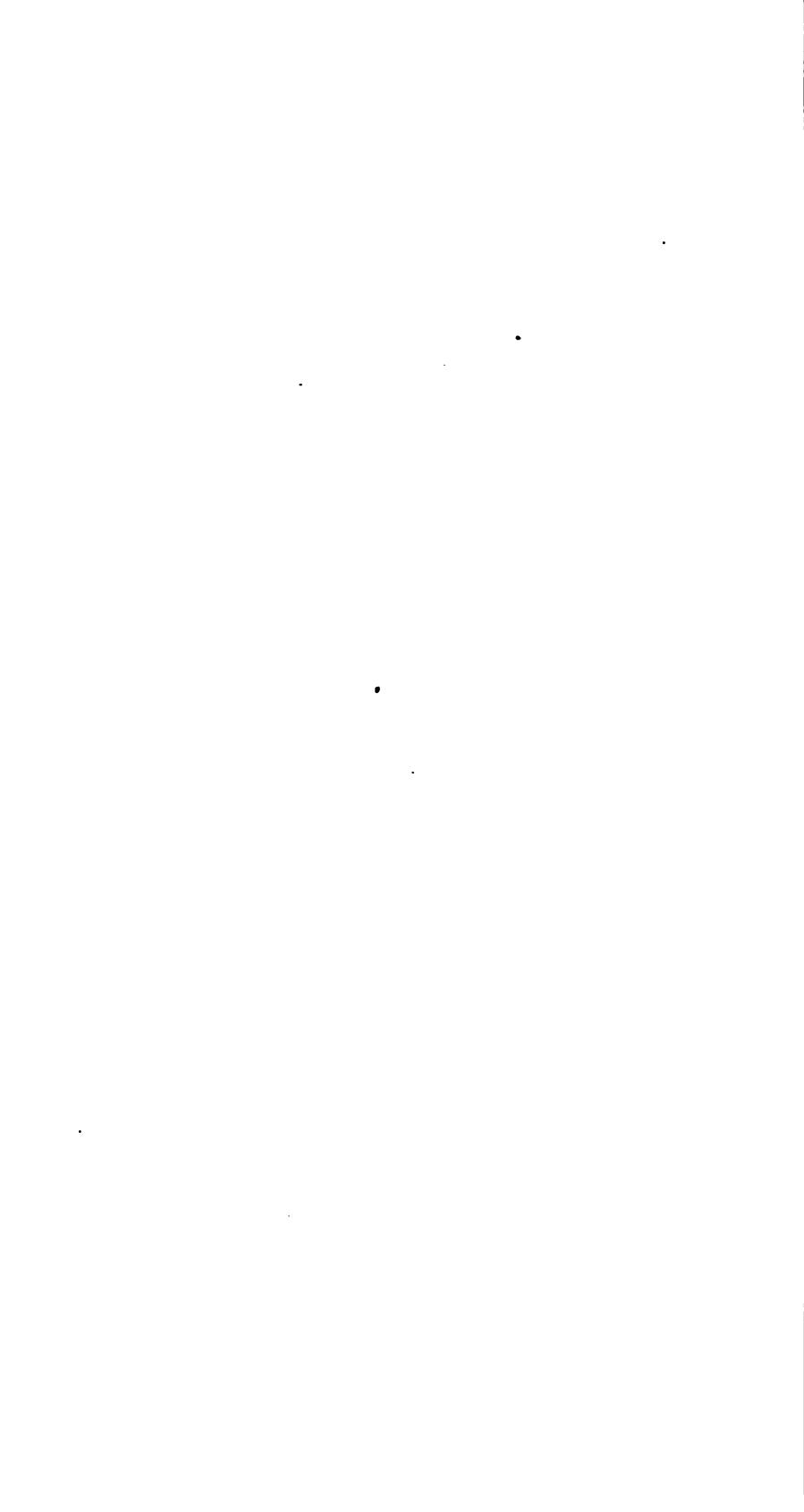

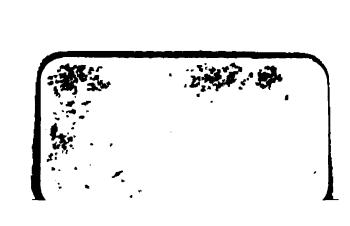

•

·

.

.